

Columbia University 898
in the City of Dew Dork
college of Physicians
and surgeons

Reference Library
Given by

Dr. Frederick P. Gay.



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Open Knowledge Commons

Lehrbuch der Geburtshilfe.



## LEHRBUCH

DER

# GEBURTSHILFE

ZUR WISSENSCHAFTLICHEN UND PRAKTISCHEN AUSBILDUNG

FÜR

## ÄRZTE UND STUDIERENDE

BEARBEITET

VON

### F. AHLFELD

ZWEITE, VÖLLIG UMGEARBEITETE AUFLAGE
MIT 838 ABBILDUNGEN UND 16 CURVENTAFELN IM TEXT.



LEIPZIG VERLAG VON FR. WILH, GRUNOW 1898,



## Vorwort zur zweiten Auflage.

Die zweite Auflage dieses Lehrbuchs habe ich vollständig umgearbeitet.

Nicht mit Unrecht war meinem Lehrbuche der Vorwurf gemacht worden, es sei nicht übersichtlich genug, auch seien einzelne Kapitel, wie die Lehre von den Zwillingen, von den Gesichtslagen ete. nicht in die Physiologie der Schwangerschaft und Geburt, sondern in den pathologischen Teil zu stellen. Diese und andere Wünsche der Kritiker habe ich erfüllt.

Durch passendere Einteilung der Kapitel, übersichtlichere Bezeichnung der Abschnitte, Hinzufügung zahlreicher marginaler Hinweise und Vervollständigung des Registers hoffe ich wesentlich dazu beigetragen zu haben, dem Leser den Gehrauch des Lehrbuchs zu erleichtern. Zahlreiche neue Abbildungen sind eingefügt; für eine Anzahl Bilder der vorigen Auflage sind andere eingesetzt worden.

Bei der Neubearbeitung habe ich jederzeit daran gedacht, dass das Lehrbuch nicht nur dazu bestimmt sein soll, Anfänger in die Geburtshilfe einzuführen, dass es ebenso dem praktischen Arzt ein gewissenhafter Ratgeber in schwierigen Geburtsfällen werde, wie es dem wissenschaftlich weiter arbeitenden Spezialisten behilflich sein soll, wichtige Tagesfragen an der Hand des kritisch gesichteten Materials der Publikationen bis auf die neueste Zeit zu verfolgen.

Für seinen Zweck als Lehrbuch bedarf es einer eingehenden Besprechung der Physiologie der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts; denn das ist die Grundlage für das Verständnis der Pathologie und auch der Therapie.

Als Berater für den praktischen Arzt steht mein Lehrbuch auf einem entschiedenen konservativen Standpunkte. Ich bin bemüht gewesen VI Vorwort.

und konnte dies aus voller Ueberzeugung thun, da meine Anstaltsresultate mir hierfür eine Stütze gewähren, die Kollegen der allgemeinen Praxis zu überzeugen, wie die neuerdings sich immer mehr ausbreitende Operationslust auf dem Gebiete der Geburtshilfe minder günstige Erfolge bringt, als alte bewährte Methoden, bei denen man auf die natürlichen Vorgänge und Kräfte baut.

Ganz besonders habe ieh mir Mühe gegeben, den Lesern, die mein Lehrbuch zwecks Bearbeitung wissenschaftlicher Fragen benutzen werden, durch eine kurze Zusammenstellung oder durch Hinweis auf zusammenfassende Arbeiten und durch ein ausführliches Litteraturverzeiehnis der neueren Publikationen ihre Arbeiten zu erleichtern. Wo eigene Arbeiten eine Entscheidung einer schwebenden Frage ermöglichten, habe ich den betreffenden Abschnitt ausführlicher behandelt.

Auch die forensische Geburtshilfe ist in dieser Auflage mehr als früher berücksichtigt.

Möchte das Buch in der neuen Bearbeitung sich einen grösseren Leserkreis erwerben. Die Verlagsbuchhandlung hat das Möglichste gethan, um Aerzten und Studierenden die Ansehaffung zu erleichtern.

Marburg, im August 1898.

F. Ahlfeld.

#### Inhalt

mit Angabe der Seitenzahl.

#### Physiologie der Schwangerschaft.

Geschlechtsreife, Menstruation, Ovulation 1.

Kohabitation und Befruchtung 9.

Wanderung des Eies zum Uterus, Niederlassung daselbst 14,

Entwickelung des Eies bis zur Bildung der Eihüllen und der Placenta 22, Entwickelung der Placenta 31.

Entwickelung und intrauterines Leben der Frucht 35: Atmung und Ernährung 35, das Fruchtwasser 39, fötaler Stoffwechsel und Blutkreislauf 40, das Wachstum der Frucht 43.

Die reife Frucht 45: Zeichen der Reife und Frühreife 45, Ursachen der Geschlechtsentwicklung 48, die intrauterine Haltung der Frucht 50, die Lage der Frucht 52, die Lehensäusserungen der Frucht innerhalb der Gebärmutter 53, die von Kinde ausgehenden hörbaren Geräusche 53, die wahrnehmbaren kindlichen Bewegungen 55.

Veränderungen in den mütterlichen Örganen infolge der Schwangerschaft 58: weitere Veränderungen des Uterus und seiner Nachbarorgane 58, Wachstum der Gebärmutter mit der Frucht in den einzelnen Schwangerschaftsmonaten 62, die intrauterine Messung der Fruchtachse 62, Veränderungen der Gebärmutteranhänge und der Nachbarorgane 64, Veränderungen der Brüste in der Schwangerschaft 66, Veränderungen des Gesamtkörpers während der Schwangerschaft 66.

Die Gebärmutter am Ende der Schwangerschaft 71: das untere Uterinsegment und der Mutterhals 73, die Muskeln, Gefässe und Nerven der schwangeren Gebärmutter 77. Das Ei am Ende der Schwangerschaft 80: die Dauer der Schwangerschaft und die Ur-

sachen des Eintritts der Geburt 82.

Die Untersuchung Schwangerer 84: die äussere Untersuchung 85, die Diagnose der Schwangerschaft 86, die Berechnung der Schwangerschaftszeit 88, die Bestimmung der Kindeslage 89, die Diagnose des Lebens des Kindes 90, Bestimmung des Sitzes der Placenta 91, äussere Beckenmessung 92, die innere Untersuchung 94, Diagnose ob Erst- oder Mehrgeschwängerte durch äussere und innere Untersuchung 95.

Die Diätetik der Schwangerschaft 97.

#### Physiologie der Geburt.

Beschreibung der Geburtswege 100: das weibliche Becken 101.

Die Frucht als Geburtsobjekt 105.

Die austreihenden Kräfte 107: die Weheu und die intrauterine Druckspannung 108, die Bauchpresse und der intraabdominelle Druck 110, die übrigen an der Ausstossung

beteiligten Kräfte 111.

Die Geburtsvorgänge mit besonderer Berücksichtigung der austreibenden Kräfte uud des Geburtsmechanismus 112: die Thätigkeit der austreibenden Kräfte in der ersten Geburtsperiode, Eröffnungsperiode 112, die Vorgänge in der zweiten Geburtsperiode, Austreibungsperiode 115, die Vorgänge in der Nachgeburtsperiode 123.

Die normale Geburt in Schädellage unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Geburtsvorgänge auf das Kind 133: Uebergang der intrauterinen Atmung zur ex-

trauterinen 137.

Einfluss der Geburt auf den Gesamtorganismus der Mutter 139.

Ueberwachung und Leitung der normalen Geburt bis zum Austritte des Kindes 141: Maassnahmen zur Verhütung des Kindbettfiebers 142, historischer Ueberblick und Pathogenese des Kindbettfiebers 142, Prophylaxe des Kindbettfiebers 147, die Behandlung der Gebärenden bis zum Austritte des Kindes 151, die Abnabelung des Kindes 156. Ueberwachung und Leitung der Nachgeburtsperiode 158: Historischer Ueberblick und das

Ueberwachung und Leitung der Nachgeburtsperiode 158: Historischer Ueberblick und das Crede'sche Verfahren 159, die abwartende oder Ahlfeld'sche Methode 160, Untersuchung der Nachgeburtsteile 164.

Schmerzlinderung und Narkose während der Geburt 165,

#### Physiologie des Wochenbetts.

- Das Verhalten des mütterlichen Organismus im Wochenbette 168: die Vorgänge im Anschluss an die Geburt 169, Temperatur und Pulsfrequenz im Wochenbett 169, Kotund Harneutleerung, Schweisssekretion 171, Rückbildung der Genitalien 173, Verhalten der Brüste im Wochenbett 176.
- Das Verhalten des Kindes nach der Geburt 178.
- Die Ueberwachung und Pflege der Wöchnerin 182. Die Pflege des Neugeborenen 184: Die Ernährung des Kindes an der Mutterbrust 184, die Behandlung des Nabelschnurrestes und die Hautpflege 188, die Ernährung durch die Amme und die künstliche Ernährung 189, die Pflege unzeitig oder zu früh geborener Kinder 191.

#### Pathologie der Schwangerschaft.

Die als Folgezustände der Schwangerschaft auftretenden Erkrankungen 194: das übermässige Erbrechen Schwangerer, Hyperemesis gravidarum 195, der übermässige Speichelfluss. Ptyalismus gravidarum 197, Psychosen infolge der Schwangerschaft 197, Schwangerschaftsfieber 200, Schwangerschaftsniere und Nephritis in der Schwangerschaft 200, Eklampsie 202, die Lageveränderungen der schwangeren Gebärmutter 212, die pathologische Anteversio uteri 212, Retroversio und Retroffexionteri gravidi 212, Descensus und Prolapsus uteri gravidi. Vorfall der Scheide 217, Verlagerung des schwangeren Uterus in Hernien 218, Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter 219, die Ovarialschwangerschaft 220, die tubo-uterine Schwanger-

schaft 221, die Tubarschwangerschaft 222.

Die Schwangerschaft kompliziert mit Erkrankungen, die mit ihr selbst in keinem engeren Zusammenhange stehen 230: Einfluss der Schwaugerschaft auf den Gang der Krankheit 230, Einfluss der Krankheit der Mutter auf den Verlauf der Schwangerschaft, speziell auf die Frucht 231, Einfluss des mütterlichen Fiebers und Sauerstoffmangels auf die Frucht 232, Uebergang krank machender Stoffe von Mutter auf Kind 233, Einfluss akuter Infektionskrankheiten auf Schwangerschaft und Frucht 236, Verhalten einiger nicht infektiösen Erkrankungen in der Schwangerschaft 242, Schwaugerschaft bei Erkrankung der Genitalorgane und ihrer Umgebung 248, Schwangerschaft bei Bildungsfehlern der Genitalien 248, Erkrankungen der Schede in der Schwanger-schaft 251, Endometritis in der Schwangerschaft 252, Komplikation der Schwangerschaft mit Fibromyomen des Uterus 257, Komplikation der Schwangerschaft mit Uteruscarcinom 261, Schwangerschaft kompliziert mit Tumoren, ausgehend von den Organen der Becken- und Bauchhöhle 262, Schwangerschaft bei bestehender Peritonitis 263, Schwangerschaft neben Hernien 264, schwere Verletzungen der Schwangeren und des Kindes 265, der Tod in der Schwangerschaft 266.

Schwangerschaft bei Erkrankung des Eies 267: die krankbafte Vermehrung des Fruchtwassers, Hydramniou 267, Mangel des Fruchtwassers 270, die Blasenmole 272. Die Fehlgeburt 276: der spontane Abort 276, der artifizielle kriminelle Abort 280.

Der Tod der Frucht in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft 281.

#### Pathologie der Geburt.

Anomalien der austreibenden Kräfte 283: Unregelmässigkeiten in der Wehenthätigkeit 283, die zu seltene Wehe 283, die zu schwache Wehe 284, Atonia uteri 284. die überstarken Wehen 285, die zu häufig wiederkehrenden Wehen 286, die zu lange dauernde Wehe 287, ungleichmässige Kontraktionen der einzelnen Gebärmutterabschnitte 287, Wehenanomalien infolge Erkrankung des Centralorgans und des Rückenmarks 288, Anomalien der Bauchpresse 288, die unterbliebene Geburt, missed labour 289.

Anomalien der Geburtswege 291: das enge Becken 291, Einteilung des engen Beckens 291,

Frequenz des engen Beckens 293.

Die häufiger vorkommenden Formen des engen Beckens 294: 1, Das gleichmässig (rein) allgemein verengte Beckeu 294. 2, Das infantile Becken 295. 3, Das rhachitisch platte Becken 298. 4. Das allgemein verengte (rhachitisch) platte Becken 300.

5. Das einfach platte Becken 303.

Das enge Becken in der geburtshilflichen Praxis 305: die Beckenmessung 306, der Einnge becken in der geburtsuhlichen Fraxis 305; die beckenniessung 306, der Enfluss des engen Beckens, besonders seiner häufig vorkommenden Formen auf Schwangerschaft und Geburt 309, der Einfluss der Geburt bei engem Becken auf die Frucht 316, kurze debersicht über die bei engem Becken notwendig werdenden geburtshilflichen Maassnahmen und Operationen 317, Allgemeines über das Verhalten des Arztes beim engen Becken 318.

Die seltener vorkommenden Beckenformen 321: 6. Das schräg verschohene Becken 321.

IXInbalt.

7. Das schräg verengte (Naegele'sche) Becken 324. 8. Das querverengte Becken 325: a) das kyphotische Becken 325, b) das Robert'sche Becken 327, c) das Osteomalarische Becken 328. 9. Das spondylolisthetische Becken 332. 10. Das doppel-seitige Luxationsbecken 335. 11. Das durch Kuochenauswüchse verengte Becken 336.

12. Das gespaltene Becken 337: a) das in der Symphyse gespaltene Becken 337, b) das au Stelle des Kreuzbeins gespaltene Becken 338.

Das zu weite Becken 339: die abnorme Beckenneigung 339. Anomalien der weichen Geburtswege 342, Verengerungen der weichen Geburtswege 342, abnorme Lagerung der Gebärmutter 347, Schwangerschaft und Geburt bei antefixirtem Uterus 347, Zer-

reissung des Uterus und der weichen Geburtswege 349. Die mehrfache Schwaugerschaft und Geburt 355: die Zwillingsschwangerschaft 356, die

Zwillingsgeburt 363.

Anomalien in der Geburt ausgehend von der Entwicklung der Frucht 365: übermässige Entwicklung der ganzen Frucht und einzelner Teile 365, kurze Uebersicht über die menschlichen Missbildungen in ihrem Einflusse für die Geburt und für das Neugeborene 373.

Anomalien hervorgerufen durch atypischen Geburtsmechanismus, durch abnorme Haltung und Lage der Frucht 379: der tiefe Querstand 379, die Geburt mit nach hinten gewendetem Hinterhaupte 380, dritte und vierte Schädellage 380, dritte und vierte Vorderhauptslage 381, vordere und hintere Scheitelbeineinstellung 382, die Geburt in Gesichtslage 384, die Geburt in Stirnlage 392, die Geburt mit dem Beckenende voran 394, die Quer- und Schieflagen 398.

Geburtsstörungen, veranlasst durch Vorfall der Extremitäten und der Nabelschnur 403: Vorliegen und Vorfall der Hand und des Arms bei Kopflagen 403, Vorliegen eines oder beider Füsse neben dem Kopfe 404, Umschlingung der Nabelschuur 404, Vorfall

der Nabelschnur 406.

Anomalien der Placenta 408: Placenta praevia 408, Cervikalschwangerschaft 420, vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta 420, Anomalien im Baue der Placenta 423. Anomalien im Baue der Nabelschnur 429.

Anomalien der Eihäute 435.

Die Pathologie der Nachgeburtsperiode 437: Anomalien bei der Lösung und Ausstossung der Sekundinae 437, die Diagnose der Quelle der Postpartum-Blutuugeu und die Therapie dieser Blutungen 443, die Behandlung der Dammrisse 444, die Bekämpfung der aus der Uterushöhle stammenden Blutungen vor Austritt der Placeuta 446, die Behandlung der Cervixrissblutuugen 448, die Behandlung der Uterusblutuugen nach Entfernung der Placenta 449, Blutungen iufolge von Ein- und Umstülpung der Gebärmutter in der Nachgeburtsperiode 451, Symptome und Therapie der akuten Anämie im Anschluss an die Geburt 452, die Geburt ohne Blutverlust 454.

Komplikationen der Geburt, die ausser direktem Zusammenhange mit den Geburtsvor-

gången stehen 455: Fieber in der Geburt 455, Tympanie der Därme 458, der Tod in der Geburt 458, die Geburt ach dem Tode 460.

Die Schädigungen des Kindes bei der Geburt 461: Verletzungen des Kindes 461, Kopfblutgeschwulst, Kephalhämatom 463, intranteriner und extrauteriner Scheintod 465, Behandlung des Scheintods Neugeborener 470, das überlebende Herz 475, der Tod des Kindes während der Geburt 175, die Untersuchung des totgeborenen erden nech der Geburt 477, die Untersuchung des totgeborenen oder nach der Geburt gestorhenen Kindes 477, die Veränderungen des Frucht-körpers nach dem Tode 480.

#### Geburtshilfliche Operationslehre.

Instrumentarium und Medikamentenschatz 483,

Die Vorbereitungen zu geburtshilflichen Operationen im Privathause 485.

Einteilung der geburtshilflichen Operationen 488.

I. Operationen, die eine Unterbrechung der Schwangerschaft bezwecken 489: 1. Der künstliche Abort 489. 2. Die Emleitung der künstlichen Frühgeburt 492. 3. Die Anregung der Geburt am Ende der Schwangerschaft 499. 4. Die Umgehung der künstlichen Frühgeburt durch die Entzichungs- oder Hungerkur 500.

II. Geburtshilfliche Vornahmen, die an sich allein schon den Fortgang der Geburt fördern oder als vorbereitende Eingriffe für andere Operationen dienen. 501: 1. Der künstliche Blasensprung 501 2. Die Spaltung des Cervix 502. 3. Erweiterung des

Introitus vaginae 503, 4. Die Episiotomie 503,

111. Maassnahmen und Operationen als Verstärkung und Ersatz der austreibenden Kräfte 504: a) beim vorangehenden Kopfe 504: 1. Anregung der Bauchpresse 504. 2. Gebärstohl 504. 3. v. Ritgen's Hondgrift 505. 4. Expressio foctus mach Kristeller 505. 5. Die Hofmeier'sche Einpressung des Kopfes 505. 6. Die prophylactische Einleitung der unteren Extremität 506. 7. Die Zange 507.

X Inhalt.

b) beim vorangehenden Beckenende 517: 1. Die Lösung der Arme 517. 2. Die Entwickelung des nachfolgenden Kopfes 519. 3. Die Streckung des vorderen Schenkels bei falscher Einstellung des Steisses 520. 4. Extraktion am Fuss 521. 5. Extrak-

tion am Steiss 522.

c) mit Verkleinerung des Kindeskörpers 523: 1. Die Perforation 523, die Anwendung des Kranioklast 526, die Anwendung des Kephalothryptor 526, die Perforation des hydrocephalischen und des nachfolgenden Kopfes 527. 2. Die Embryulcie, Embryotomie 529. 3. Die Dekapitation 530. 4. Die Durchschneidung der Schlüsselbeine (Cleidotomie) 532. 5. Die Eröffnung grosser mit Flüssigkeit gefüllter Säcke, die ein Geburtshindernis bilden 532. 6. Das Verfahren bei der Geburt von Doppelmissbildungen 533.

IV. Geburtshilfliche Maassnahmen und Operationen, die eine Korrektur der Kindeslage oder Haltung bezwecken 534: 1. Die Wendung 534: die Wendung durch Seitenlagerung 534, die Wendung durch äussere Handgriffe 535, die kombinirte Wendung nach Braxton Hicks 536, die Wendung durch innere Handgriffe auf den Kopf 537, die Wendung durch innere Handgriffe auf die Füsse 537.

V. Operationen, die die Entfernung der Frucht auf abnormem Ausführungswege bezwecken 540: 1. Die Symphyseotomie 540. 2. Der Kaiserschnitt 542. 3. Die supravaginale Entfernung der schwangeren Gebärmutter. Kaiserschnitt nach

Porro 548.

#### Pathologie des Wochenbettes.

Statistik der Todesfälle im Wochenbette 549.

Die puerperalen Wundinfektionskrankheiten 552: Spezielle Actiologie und Pathogenese der puerperalen Wundkrankheiten 552, 1. Bakteriologie der puerperalen Wund-infektion 553, 2. Herkunft, Eintrittsstellen und Verbreitungswege 555, 3. Die Schutzmaassregeln des weiblichen Körpers zur Abwehr der puerperalen Mikrokokken vergiftung 558. 4. Die eine Infektion begünstigenden Faktoren. Allgemeine und spezielle Disposition 559. 5. Der Modus der puerperalen Infektion und die Selbstinfektion 561.

Die einzelnen Formen der puerperalen Wundinfektion 564: 1. Das pnerperale Geschwür 564. 2. Endocolpitis puerperalis 565. 3. Endometritis puerperalis 565. 4. Die bösartige Endometritis und Endocolpitis 568. 5. Parametritis 571. 6. Peritonitis perperalis 575. Sepsis puerperalis acuta 578.
 Metrophlebitis. Pyaemie 580.
 Phlegmasia alba dolens 583.
 La Endocarditis puerperalis 584.
 Akute Exantheme neben Sepsis 585.
 Tetanus puerperalis 586.
 Die Gonorrhoe in puerperio 586.
 Die puerperalen Psychosen 588.

Störungen im Wochenhette ohne Puerperalfieber 589: Störungen in der Involution der Genitalien 589. 1. Zurückbleiben von Placentaresten, Eihäuten und umfangreichen Deciduapartien 589. 2. Das maligne Deciduom. Chorio-Epithelioma malignum s. destruens 590. 3. Blutungen im Spätwochenbette 593. 4. Anämie im Wochenbette 593. 5. Abnorme Lagerung des puerperalen Uterus 594. 6. Die puerperale Hyperinvolution und Atrophie des Uterus 594. 7. Fibrome der Bauchdecken nach der Geburt 595. 8. Das Hämatom der Vulva und der Scheide 596.
Pathologie der Brüste 596: 1. Wunde Warzen 597. 2. Mastitis 598. 3. Galaktorrhoe 600.
4. Die Milch kranker Frauen 600.

Störungen im Bereiche der Harnblase und Urethra 600: 1. Cystitis 601. 2. Fisteln der Harnwege 601.

#### Pathologie der Neugeborenen.

Krankheiten des Kindes in den ersten Lebenstagen 603: die Nabelerkrankungen 608, Wundstarrkrampf der Neugeborenen 605, die gonorrhoische Infektion bei Neugeborenen 606, Entzündung und Vereiterung der kindlichen Brustdrüse 609, Schwämmchen, Aphthen, Soor 609, Melaena neonatorum 610, Sclerema neonatorum 610, akute Fettentartung der Neugeborenen, Bnhl'sche Krankheit 611, akute Hämoglobinurie der Neugeborenen, Winckel'sche Krankheit 612, Septische Magen-Darmerkrankung der Säuglinge 612, Pemphigus 612, Ichthyosis congenita (Fischschuppenerkrankung der Haut) 613, Syphilis congenita 614, Hypertrophie der Thymusdrüse 615.

## Physiologie der Schwangerschaft.

## Geschlechtsreife, Menstruation, Ovulation.

Der Uebergang aus dem Kindesalter in die Zeit der Mannbar-Entwicklung keit offenbart sich beim Mädchen durch den Eintritt einer regelmässig wiederkehrenden Blutung aus den Genitalien. Vor dem 13. bis 15. Jahre, zu welcher Zeit die erste Menstruation einzutreten pflegt, sind andre Erscheinungen beginnender Reife noch nicht oder nur andeutungsweise vorhanden. Von da an deutet zunehmende Füllung der Glieder, Verbreiterung der Beckengegend, Schwellung der äusseren Genitalien und der Brüste, Aenderung des Wesens, Interesse für männliche Altersgenossen, später Neigung zum Manne und andres mehr auf die Zunahme und schliessliche Vollendung der Reife.

Der Beginn der Thätigkeit der Fortpflanzungsorgane fällt aber mit dem Eintritte der Menstruation zeitlich nicht zusammen. Es steht ausser Frage, dass Reifung und Loslösung von Eiern (Ovulation) bereits in früheren Jahren beginnt. Schwangerschaften, auch ohne dass Menstruation bis dahin aufgetreten wäre, sind zu wiederholten Malen, teils bei Kindern, teils bei Erwachsenen beobachtet worden.

Geburten im Kindesalter werden schon aus sehr früher Zeit berichtet, zumal aus Ländern, z. B. Indien, wo religiöser Anschauungen halber die Kinderheiraten im Kindesa gebräuchlieh sind.

Von gut beglaubigten Fällen unsers Erdteils sind die bekanntesten: Anna Mummenthaler menstruirte vom 2. bis 52. Jahre. Im 8. Jahre geschwängert, gebar sie im 9. Jahre 1). D'Ontrepont berichtet von einer Geburt im 9. Jahre, ohne dass sich bis dahin Menstruation gezeigt hätte 2). - Ich hatte Gelegenheit, ein Kind zu untersuchen, das mit 13 Jahren geschwängert war und eine Frucht im ektopischen Fruchtsacke trug 3). Ferner entbanden wir ein Mädehen von 141/, Jahr von einem grossen, kräftigen Kinde, 3620 gr schwer, 52 cm lang (1893, J. No. 344).

Geburter

<sup>1)</sup> Haller, Göttinger mediz, Bibliothek, 1788, Bd. 1, St. 3, S. 558, 2) Mende's Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und gerichtl. Medizin, Bd. 3, S. 3. — I'cher geschlechtliche Frühreife siehe Litteratur bei Kussmaul, Würzburger mediz, Zeitschrift, 1862, 3, Bd. S, 321, 3) A, f, G, Bd. 14, S, 303,

Cobuston bei Fehlen der Menstruation

Bei gänzlichem Mangel menstrueller Thätigkeit beobachtete ich die erste Schwängerung in einem Falle im 32. Jahre 1), Kristeller und C. Mayer 2) nach 15jähr. kinderloser Ehe; Alter nicht angegeben. Netzel3) sah bei missbildeten Genitalien unter gleichen Verhältnissen erst im 35. Jahre Conception eintreten,

Bei Frauen, die zum erstenmale vor Eintritt ihrer ersten Menstruation concipiren, kann es, wenn erneute Schwängerung in der Stillzeit eintritt, ehe die Periode wieder erschienen ist, vorkommen, dass viele Jahre vergehen, ehe eine Menstruation beobachtet wird. Ich kannte eine Dame, die aehtmal geboren hatte, ohne je bis dahin eine Menstruction gehabt zu haben4).

In der Regel ist das Mädeben mit Eintritt der Menstruation noch nicht befähigt, unbeschadet seiner Gesundheit die geschlechtlichen Funktionen auszuüben. Die vollkommene Reife tritt in unserm Klima durchschnittlich erst mit dem 20. Jahre ein

Noch weiter hinaus würde der Termin zu verlegen sein, wenn man, wie Wernich 5) es gethau hat, die Entwicklung des Neugeborenen als Kriterium ansehen will. Danach würde, wenigstens in Bayern, erst um das 23. Jahr die Reife erlangt sein. Die ersten Kinder müssten um das 24. Jahr geboren werden, die zweiten um das 27. (u. s. w. 29., 31., 34. bis 35.) folgen. Prädilektionsjahre.

Auch das Aufhören der Menstruation deckt sich zeitlich nicht mit dem Aufhören der Conceptionsfähigkeit. Während die Menopause durchschnittlich im 45. bis 48. Jahre zu erwarten ist, sind Geburten nach Beendigung der menstruellen Thätigkeit noch beobachtet worden.

Geburten Alter

Barker<sup>6</sup>) berichtet von zwei Geburten, die zwei und drei Jahre nach Aufhören in vorgerücktem der Menstruation im 46, und 47. Jahre stattfanden. In unsrer Anstalt fiel eine Geburt im 48. Jahre vor, nachdem bereits ein Jahr hindurch die Menstruation cessirt hatte (1887, J. No. 249).

Nach dem 50. Jahre gehören Geburten zu den grossen Seltenheiten. Abegg?) entband eine Frau im 52., Doranth's) im 55. Lebensjahre: Kenuedy's) wurde zur Geburt gerufen bei einer Frau von 62 Jahren. Diese war dreimal verheiratet, gebar im 47., 49., 51., 53., 56., 60. (Abort), 62. Jahre (29. Nov. 1880). Im ganzen hatte sie 22 Geburten. Menstruation immer regelmässig. Alter durch geriehtliche Akten festgestellt.

Menstruation

Dass die menstruelle Blutung abhängig ist von den Vorgängen, die mit der Fortpflanzung zusammenhängen, ist eine erst seit wenigen Decennien gewürdigte Thatsache. Früher fasste man die Menstruation (Periode) als einen Blutreinigungsprocess (monatliche Reinigung) auf, wozu die Missfärbung und der üble Geruch der Ausscheidungen berechtigten Anlass gaben. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Beginn der Menstruation und geschlechtlicher Reife musste aber notwendig auf eine Annahme der Causalität hindrängen. Diese glaubte Bischoff 10) schliesslich gefunden zu haben in der Abbängigkeit der menstruellen Blutung von der Reifung und Lösung eines Eies im Ovarium.

Bischoff-Pflügers Theorie der Menstruation

Pflüger 11) formulirte theoretisch das Verhältnis so, dass er eine Einwirkung des durch Vergrösserung eines Graaf'schen Follikels schwellen-

<sup>1)</sup> Stöfer, Ueber Conception bei gänzlichem Mangel menstrueller Thätigkeit. In.-Diss. Marburg 1886. 2) M. f. G. Bd. 15, S. 173. 3) Hygica, April 1868. - Virehow. Hirsch, Jahresbericht, 1868, S. 606. 4) A. f. G. Bd. 11, S. 401. 5) Beiträge zur Geb. u, G., Bd. 1, S. 11 u, flg. <sup>6</sup>) Philadelphia med. Times, 1874, 12. Dec. — Virch ow-Hirsch, Jahresb. 1874, S. 728. <sup>7</sup>) Festschrift zur Feier des 50jähr. Jub. d. Ges. für G. u. G. in Berlin, herausgegeben von der Deutsch, Ges. f. Gyn. Wien 1894, S. 164. 8) Chrobak, Berichte, Bd. 1, S. 79. 9) Edinb, medizin, Journal, 1882, Vol. XXVII., S. 1085. 10) Henle und Pfeuffers Zeitschr, f. rat, Medizin 1855, S. 129. 11) Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium, Bonn 1865, S. 53,

den Ovarialstromas auf die Nerven annahm, wodurch reflektorisch eine Kongestion hervorgerufen wird, die einerseits den Follikel zur schnelleren Reifung führen, anderseits die Blutung aus der Schleimhant der Gebärmutter veranlassen sollte.

Anatomisch findet diese Anschauung eine Stütze in dem Nachweise sympathischer Nervenelemente, durch die eine Reizübertragung vom schwellenden Follikel auf den Gefäss-

apparat der Genitalien stattfindet 1).

Auch die experimentellen Untersuchungen von Strassmann<sup>2</sup>), der bei Tieren eine Reizung der Ovarien durch Einspritzen von Gelatine hervorrief und danach ähnliche Wirkungen am Uterus beobachtete, wie in der Brunstzeit, müssen erwähnt werden, wenn sie auch mit Vorsicht aufzunehmen sind, da schon die operativen Eingriffe bei diesem Experimente die gleichen Reizerscheinungen herbeiführen können.

Die Bischoff-Pflüger'sche Theorie, die allgemeine Zustimmung fand, stützte sich zum Teil auf die Beobachtung der Vorgänge bei der Brunst der Säugetiere; denn bei diesen lag es auf der Hand, dass zur Zeit der Brunst Eilösung stattfindet, indem eine Kohabitation in der Regel Befruchtung herbeiführt. Da nun bei der Brunst auch Blutungen aus den Genitalien vorkommen, so schien der Vergleich mit der weiblichen Menstruation ganz berechtigt, ebenso wie der Rückschluss, dass auch beim Weibe zur Zeit der Menstruation eine Eilösung stattfinde.

Die Theorie schien erschüttert, als man anfing, Ovarien und Gebär-Periodisches Anmutter menstruirender Frauen genauer anatomisch zu untersuchen 3). Es a. Uterusmucosa

ergab sich, dass die Gebärmutterschleimhaut in regelmässiger Periodicität an- und wieder abschwillt, und dass sich die menstruelle Blutung an die Zeit der stärksten Anschwellung knüpft. Dass diese stärkste Schwellung aber stets mit einer beendeten Eireifung zusammenfalle, konnten die anatomischen Untersuchungen bisher nicht nachweisen, wenn auch in einzelnen Fällen, wo die Ovarien in einer Inguinalhernie lagen und deutlich zu fühlen waren, ein Anschwellen kurz vor Eintritt der Periode nicht zu verkennen war 1 und dem untersuchenden Finger kurz vor Eintritt der Periode wiederholt stark geschwollene Graaf'sche Follikel aufstossen, die man durch bimanuelle Kompression zum Platzen bringen kann.

Aveling<sup>5</sup>) nannte zuerst diese periodische Schwellung der Schleimhaut "Nestbildung" und bezeichnet damit treffend die Anschauung, die man mit diesen Vorgängen auf der Gebärmutterschleimhaut jetzt allgemein verhindet.

Wesen der Menstrnation

Danach würde derselbe Stimulus, der ein Ei zum Reifen, einen Follikel zum Platzen bringt, die Gebärmutterschleimhaut schwellen und zur Aufnahme des Eies geschickt machen. Lässt sich das Ei definitiv in der Gebärmutterschleimhaut nieder, so wuchert die Schleimhaut weiter, und es wird aus einer Menstruationsschleimhaut (Deeidua menstrualis) eine Schwangerschaftsschleimhaut (Deeidua graviditatis). Wird kein Ei be-

b) Elis, Winterhalter, A. f. G., Bd. 51, S. 49. — v. Herff, A. f. G., Bd. 51, S. 374. b) A. f. G., Bd. 52, S. 134. b) Kundrat und Engelmann, Strickers med. Jahrbücher, 1873, S. 135. — Williams, Obstetr. Journal of Great Britain, 1875, Febr. and März. — Leopold, A. f. G. 1877, Bd. 11, S. 110. b) Müller, Die Krankheiten des weiblichen Körpers etc. Stuttgart 1888, S. 157. — Weinlechler, A. f. G. Bd. 11, S. 396. — Hennig, chendaselbst. — Kipper, In. Diss. Marburg 1896, S. 5. — Werth, A. f. G., Bd. 12, S. 137. b) Obstetr, Journ, of Great Britain, 1874, Juli, S. 209.

fruchtet, oder geht das befruchtete Ei, ohne sich in der Gebärmutter festsetzen zu können, durch diese hindurch, so schwillt die Schleimhaut wieder ab ("Denidation", Aveling). Diese Abschwellung wird in der Regel eingeleitet und begünstigt durch eine Blutung; doch fehlt diese Blutung öfters bei noch nicht genügend ausgebildeten Mädchen, bei Stillenden, bei körperlich heruntergekommenen, bei geistig sehr angestrengten Frauen ') und im Beginne und Verlaufe schwerer akuter wie chronischer Organerkrankungen, also bei Individuen, deren Körper des Ernährungsmaterials sehr dringend bedarf.

Diese Auffassung des Wesens der Menstruation hat sehr viel für sich, und wir thun gut, sie als die massgebende anzusehen, bis etwa durch weitere Untersuchungen ihre Unhaltbarkeit bewiesen werden sollte.

Für ihre Richtigkeit sprechen ausser den erwähnten anatomischen und physiologischen Verhältnissen zwei bisher wenig angeführte Thatsachen. Erstens deuten die Entwickelungsstufen kleinster menschlicher Embryonen darauf hin, dass mit Wegbleiben der Menstruation ihr Aufbau begonnen hat <sup>2</sup>). Zweitens war bisher noch niemals ein Ahort des Monats beschrieben, der zwischen Beginn der letzten Menstruation und dem Tage, an dem die nächste eintreten sollte, beobachtet worden wäre. Jeder Gynäkologe sondirt ruhig eine Frau, deren Menstruation noch nicht weggeblieben ist. Das würde er nicht ungestraft thun, wem eine Schwangerschaft bestehen könnte <sup>3</sup>).

Neuerdings beschreibt Mertteus<sup>4</sup>) ein Eichen, ca. 8 Tage alt, das 21 Tage nach Beginn der letzten Menstruation bei einer Ausschabung der Gebärmutter gefunden wurde. Dagegen bringt ein höchst beweisendes hierher gehöriges Beispiel Peters<sup>6</sup>): Letzte Menstruation am 1. Sept. 1895, vollkommen normal. In den letzten Tagen des September Beginn des morgendlichen Erbrechens. 1. Oktober Selbstmord, wahrscheinlich in Folge Wegbleibens der Periode. Ei, vielleicht das kleinste bisher beobachtete menschliche Ei, misst 1,6:0,8:0,9 mm und entspricht kaum dem Ende der ersten Entwickelungswoche.

Freilich stützt sich die Theorie auf eine Annahme, deren Realität noch nicht feststeht, nämlich auf die Annahme, dass nur ca. aller 28 Tage ein Ei reife und sich löse. Gegen diese Annahme spricht sich entschieden Hensen<sup>6</sup>) aus und auch Leopolds<sup>7</sup>) Untersuchungen exstirpirter Ovarien scheinen es wahrscheinlich zu machen, dass Follikeleröffnung zu jeder Zeit der Menstruationsperiode vorkommen kann; doch hat Leopold seine Ansicht dahin modifizirt, dass unter physiologischen Verhältnissen die Ovulation an die Zeit der Menstruation gebunden sei<sup>8</sup>).

Da diesen Untersuchungen aber zumeist die Ovarien erkrankter oder gestorbener Frauen zu Grunde liegen, Ovarien, die auch gelegentlich der Operation misshandelt worden sind, so wiegen diese Untersuchungen nicht soviel auf, wie die nicht anzuzweifelnde Thatsache, dass mit Wegnahme der Eierstöcke und mit Aufhören der Ovulation nach eingetretener Meno-

Verhältnis der Ovulation zur Menstruation

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Schrader und Ahlfeld, Ber. u. Arb. Bd. 2, S. 207. <sup>2)</sup> Ahlfeld, Deutsche med. W., 1880, Nr. 33, S. 1. — His, Anatomie menschlicher Embryonen, Leipzig 1880, S. 166. <sup>3)</sup> Ahlfeld, Die neuen Auschauungen über Zusammenhang von Menstruation, Ovulation und Befruchtung und die praktischen Konsequenzen derselben. Deutsche med. W., 1880, Nr. 33. <sup>4)</sup> Z. f. G. u. G. Bd. 30, S. 15. <sup>5)</sup> Verh. d. Deutsch. G. f. Gyn. VII (Leipzig) 1897, S. 264. <sup>6)</sup> Die Physiologie der Zeugung, S. 75, in Herman, Handbuch der Physiologie. <sup>7)</sup> A. f. G., Bd. 21, S. 347 u. flg. <sup>8)</sup> A. f. G., Bd. 45, S. 537, Nr. 4.

pause die Menstruation aufhört. Danach muss die Menstruation an Vorgänge in der Funktion des Ovarium geknüpft sein, und wollten wir nicht das reifende Ei als den Stimulus und als Ursache für die Periodicität ansehen, so müssten wir einen völlig unbekannten, bisher in der Physiologie der Säugetiere nicht beobachteten Faktor als Reiz annehmen, wozu vorderhand kein Grund vorhanden ist.

Eine wichtige Stütze dieser Anschaunng liefern die Beobachtungen an verstorbenen jugendlichen Personen; denu es müssen die vorgefundenen Narben an den Eierstöcken mit der Zahl der stattgehabten Periodenblutungen übereinstimmen, Hyrtl<sup>1</sup>) und Girdewood<sup>2</sup>) berichten solche Fälle.

Doch sei erwähnt, dass neuerdings Leopold³) und Hoelzl⁴) die Periodicität der Menstruation als das ursächliche Moment für die Reifung des Eis anzusehen ge-

neigt sind.

Die Vorgänge im Ovarium und auf der Uterusschleim-Die anatomisch.
Vorgänge bei der
haut vor, während und nach der Menstruation sind am gemauesten von Leopold<sup>5</sup>) erforscht worden.

Die Schleimhaut des Uteruskörpers, und nur diese, verdickt sieh durch Auflockerung des Gewebes, Vermehrung der Intercellularsubstanz, Vermehrung der Zellen, besonders der oberen Schiehten. Dabei verlängern sich die Drüsenschläuche, die Lymphgefässe werden weiter, die Blutgefässe füllen sich stärker an. Die Absonderung pflegt reichlicher zu sein. Die in der Mitte zweier Menstruationszeiten 1 bis 2 mm dicke Schleimhaut schwillt bis zu einer Dicke von 5 bis 7 mm an.

Hat die Schwellung den stärksten Grad erreicht, so finden minimale, aber sehr zahlreiche Blutungen in die Oberfläche der Decidua, dicht unter dem Epithel statt. Durch diese wird das Epithel stellenweise abgehoben, stellenweise verfettet es und stösst sich dann los, so dass stets mehr oder weniger starke Epitheldefekte auf einer menstruirenden Schleimhaut zu bemerken sind.

Das Blut, das aus kleinsten geborstenen Kapillaren austritt, zwischen den Epithelzellen durchsickert oder an lacerirten Stellen direkt abfliesst, mischt sich mit dem Uterusschleime, verliert dadurch nicht selten seine Gerinnbarkeit und nimmt häufig, besonders wenn noch reichlicher Cervikalund Vaginalschleim hinzukommt, eine missfarbige Beschaffenheit und einen eigentümlichen, meist unangenehmen Geruch an.

Die Frage, wie sich das Epithel während der Menstruation verhalte, ist noch nicht gleichmässig beantwortet worden.

Untersuchungen am Leichenuterns, besonders wenn dem Tode läugere Erkrankungen vorausgegangen, liefern zweifelhafte Resultate. In neuerer Zeit sind zahlreiche Untersuchungen an exstirpirten Uteri gemacht worden. Wenn man diesen Untersuchungen nnn auch stets den Einwand machen kann, dass sie an pathologischem Materiale vorgenommen wurden, so scheinen sie doch zu bestätigen, dass die Epitheldecke im Grossen und Ganzen erhalten bleibt, an einzelnen Stellen durch kleine Blutergüsse abgehoben wird, bald sich wieder mit den Geweben verbindet, bald verfettet abgestossen wird 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lehrbuch der Anatomie, 8. Aufl. 1863, S. 708. <sup>2</sup>) Steinhaus, Menstruation und Ovulation, Leipzig 1890, S. 103. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 45, S. 506. <sup>4</sup>) Virchows A., Bd. 134, S. 438. <sup>5</sup>) A. f. G., Bd. 11, S. 110, 396, 443; Bd. 12, S. 169. <sup>9</sup>) Der Stand dieser Frage und die gesamte Litteratur bis zum Jahre 1896 findet sich bei Westphalen, Zur Physiologie der Menstruation, A. f. G., Bd. 52, S. 35. — Mandl, A. f. G., Bd. 52, Seite 557.

Ovulation

Im Ovarium bemerkt man schon im frühen Kindesalter Eier, die denen in erwachsenen Individuen vollständig ihrer Form nach gleichen und als reife Eier anzusehen sind. Doch werden sie in diesem frühen Lebensalter in der Regel noch nicht aus den Graaf'schen Follikeln ausgestossen. Wenn auch Ausnahmefälle vorkommen und wie die bereits (Seite 1) angeführten Thatsachen beweisen, Schwangerschaften im 8. bis 9. Lebensjahre eintreten können, so geht man doch wohl nicht fehl, den Beginn der regelmässigen Ovulation, d. h. der Ausstossung der reifen Eier aus dem Ovarium, in die Zeit knrz vor Eintritt der Periode zu verlegen.

Die Zahl der Follikel berechnet Henle') in einem Ovarium auf ca. 36 000. Heyse<sup>2</sup>) korrigirt diese Zahl auf rund 17 600.





Fig. 1. Durchschnitt durch die äussere Zone eines Ovariums mit Graaf'schem Follikel und Ei. Nach einem Präparate. Gr.F. Graaf'scher Follikel, zg. Zona granulosa. op. Ei.

Fig. 2. Ovarium mit reifem Graafschen Follikel. Nach Ribemont-Dessaignes et Lepage, Précis d'Obst. S. 15.

Der Vorgang der Berstung des Graaf'schen Follikels und Ausstossung des Eies ist beim menschlichen Weibe noch sehr wenig bekannt. Die Follikel, die reifende Eier enthalten, vergrössern sich mehr und mehr durch Ansammlung eines klaren flüssigen Inhalts (liquor folliculi) und durch Wucherung der Tunica interna und Zona granulosa. Dadurch rücken sie der Peripherie des Eierstocks näher und der Follikelinhalt wird gegen die dünnste Stelle des Follikels hingedrängt. Wird die Ansammlung noch bedeutender, so überragen die Follikel die Aussenfläche des Ovariums als dünnwandige Blasen, wie dieses Fig. 2 darstellt. Einen solchen springfertigen Follikel im Durchschnitte giebt die Abbildung Leopolds, Fig. 3.

Jedem Gynäkologen ist es gewiss schon vorgekommen, dass er gelegentlich einer bimanuellen Exploration kurz vor Eintritt der zu erwartenden Periode, deutlich den kirsch- bis walnussgrossen Tumor am Ovarium gefühlt hat, der bei etwas kräftigerer Untersuchung unter den Fingern berstete, also wohl als springfertiger Follikel aufzufassen war.

Der Follikel öffnet sich an der vom Centrum des Ovariums am weitesten entfernten Stelle und zwar durch Usur des dort nur noch mangelhaft ernährten, daher verfetteten Gewebes. Zunächst ergiesst sich der flüssige Inhalt des Follikels über die benachbarten Organe, und durch Verkleinerung der Follikelhöhle wird, wahrscheinlich binnen weniger Stunden, das Ei mit einem Teile der Zona granulosa (Cumulus proligerus) ebenfalls herausgedrängt.

Der nun leere Graaf'sche Follikel wandelt sich zum Corpus luteum

<sup>1)</sup> Handbuch der Austomie, Braunschweig 1873. 2) In,-Diss. Halle (Berliu) 1897.

um, sobald das Ei befruchtet worden ist. Wurde es nicht befruchtet, so bildet sich eine kleine eingezogene Narbe an der Stelle des entleerten und collabirten Follikels.

Corpus luteum



Fig. 3. Durchschnitt eines Ovariums am 22. Tage nach der letzten Menstruation. Nach Leopold, A. f. G., Bd. 21, Taf. III. Fig. 26. sp.F. Grosser springfertiger Follikel. Pr. Grösste Promineuz, wo der Durchbruch zu erwarten ist.

Diese Verschiedenheit in der Rückbildung des Graaf'schen Follikels hängt mit dem Ernährungszustande der Beckenorgane bei bestehender Schwangerschaft zusammen.

Der fortgesetzte Reiz des wachsenden Eies hat zur Folge, dass sich auch die Gewebe des Graaf'schen Folikels noch eine Zeit hindurch weiter fortentwickeln. Den Ausgangspunkt für die Bildung des Corpus luteum verum giebt nach von Baer und Wagener¹) die Granulosa. "Die Gefässwucherung in der Follikelwand, welche schon vor Berstung

des Follikels bei reifen Eiern sich einstellt, bedingt die Zottenoder Wulstbildung der Grannlosazellen, die sich vermehren und dabei ihr Aussehen verändern. Es scheint der Eintritt dieses Vorganges das sicherste Zeichen für die Reife zu sein. Die Wülste oder Zotten bilden den Anfang zur Ausbildung des Follikels zum echten gelben Körper, Mit den Gefässen tritt aber auch ein neues Element in den Follikel ein, die Riesenzellen, welche, der Form der Gefässverzweigung sich fügend, als leines Netzwerk die Luteinzellen umspinnen, dessen Maschen schliesslich zu Waben sich ausbilden, die Lager für die Cor- Fig. 4. Durchschnittdurch pora lutea-Zellen. Aus den Riesenzellen bilden sich die Binde- ein Ovarium mitfrischem, gewebsfibrillen, welche wie die Hauptstämme der Gefässe radial verlaufen. Die Luteinzellen werden aufgelöst und die Gefässe tion, Nach Leopold, A.f. G., sterben ab, Vorgänge, welche mit der vollständigen Ausfüllung des Follikels mit Bindegewebe abgeschlossen sind,"



Bd, 21, Taf, II, Fig. 1.

Das Wachstum des gelben Körpers, das bis zum 3, bis 4. Monate der Schwangerschalt fortschreitet, ist von Einfluss auf die Beschaffenheit seiner Wandung und Umgebung. Die Wandung wird für die anliegenden Gewebe, so auch für die benachbarten Eier durch-

<sup>1)</sup> G. R. Wagener, Bemerkungen über den Eierstock und den gelben Körper, Archiv für Anatomie und Physiologie von His, Braune, du Bois-Reymond, 1879, S. 186. - Siehe auch Spiegelberg, M. f. G. u. F., Bd. 26, S. 7. - Waldeyer, Eierstock u. Ei, Leipzig 1870, S. 91. - Nagel, A. f. G., Bd. 31, S. 334. - Benekiser, A. f. G., Bd. 23, S. 350. - Hoelzl, Virch. Arch., Bd. 134, S. 438.

gängig, sodass diese im gelben Körper untergeheu. Später verdickt sie sich, indem sie reicher an Spindelzellen wird.

Vom 4. Monate an wird der Follikel kleiner. Nach der Geburt zeichnet er sich noch immer durch seinen Umfang aus, sodass man bei Sektionen leicht bestimmen kann, aus welchem Ovarium das befruchtete Ei stammt.

Fig. 5 stellt den Beginn der Entwicklung des Corpus luteum dar.

Es ist das Verdienst Leopolds1), den Zusammenhang zwischen Ovulation und Menstruation genauer untersucht zu haben. Er verwendete die Ovarien von Personen, die



Fig. 5. Durchschnitt durch ein Ovarium mit typischem Corpus luteum am 15. Tage nach der letzten Menstruation, Nach Leopold, A. f. G.,

Bd. 21, Taf. II, Fig. 13.

eines plötzlichen Todes gestorben waren oder sich der Kastration unterworfen hatten, und in Fällen, wo man den Menstruatioustermin mit Sicherheit eruiren konnte, Trotz dieser Auswahl müssen wir doch die Einwürfe als nicht grundlos erachten, denen gemäss die Eierstöcke kranker und gestorbener Frauen für die Lösung der Frage über den Zusammenhang zwischen Menstruation und Ovulation nicht zweckdienlich seien.

Leopold kommt zu dem Resultat, dass gesprungene Follikel zu jeder Zeit der Menstruation und Menstruationspause gefunden werden, dass Menstruation ohne Follikelreifung stattfinden könne und ebenso, was schon erwähnt wurde, Follikelreifung unabhängig von der Menstruation.

In einer weiteren Reihe von Untersuchungen2) an operativ entfernten Ovarien, bei deren Auswahl ganz besonders berücksichtigt wurde, dass keine Quetschung und damit künstliche Eröffnung der Follikel stattfand, stellte sich in der That das Resultat anders. Es überwiegen die Fälle, wo Ovulation und Menstruation zeitlich nebeneinander liegen.

Aufnahme des Ovulum von

Es ist anzunehmen, dass die Fimbrien als Vorrichtung dienen, um Seiten der Tuhe die Ovarien zu umfassen und die Eier aufzunehmen. Wenn es auch bisher nur unvollkommen gelungen ist, diesen Mechanismus durch experimentelle Reizung der Tube darzustellen, so spricht doch die Bedeutung der Tube als Ausführungsgang des Ovarium, die Thatsache, dass bei manchen Tierklassen die Fimbrien das Ovarium vollständig umgreifen können, für die gleiche Funktionirung beim Menschen,

Bei zahlreichen Säugern ist der Eierstock von einer mehr oder weniger weiten bindegewebigen Kapsel umgeben, in die das Infundibulum der Tube einmündet. Diese Kapsel füllt sich zur Brunstzeit mit einer klaren serösen Flüssigkeit, in der man ab und zu aus dem Follikel ausgestossene Eier findet. Sobotta<sup>8</sup>) nimmt an, dass teils dmch Flimmerung, besonders aber durch zeitweise Kontraktionen und Erschlaffungen die Tube diese intercapsuläre Flüssigkeit samt den Eieru aufsaugt.

Kehrer<sup>4</sup>) und Hensen<sup>5</sup>) sahen den Vorgang, wie sich die Fimbrien über das Ovarium wegzogen, mit ziemlicher Deutlichkeit. Dieser Vorgang geschieht wahrscheinlich durch Erektion der Tube samt den Fimbrien. Die Bewegung des Eies gegen die Tube hin wird unterstützt durch die Flimmerung des Epithels im Tubentrichter.

Hasse<sup>6</sup>) ist der Ansicht, dass sich bei Erektion der Fransen eine den Eierstock umgebende, von der Bauchhöhle abgeschlossene Tasche bilde, innerhalb der der Kapillarstrom das Ei dem Tubentrichter zutreibe.

O. Becker7) vermutet, dass der Säftestrom der Peritoncalflüssigkeit durch die Flimmerthätigkeit der im Tubentrichter vorhandenen Zellen an der Oberfläche des Ovarium vorbei zur Tube geleitet und auf diese Weise auch das gelöste Ei dorthin dirigirt werde. — Bei Fröschen demoustrirte Neumann<sup>8</sup>), wie die allerorts in die Bauchhöhle

A. f. G., Bd. 21.
 Leopold und Mironoff, A. f. G., Bd. 45, Seite 506.
 Arch. f. mikr. Anatomie, 1895, Bd. 45, S. 30 u. 40.
 Zeitschrift für rationelle Medizin, Bd. 20, S. 37. 5) Physiologie der Zengung, Seite 61 in Hermann, Physiologie. 6) Z. f. G. u. Gyn., Bd. 22, S. 406. 7) Moleschotts Untersuchungen zur Naturlehre des Meuschen und der Tiere 1851, Bd. 2, S. 92. 8) Archiv f. mikr. Anat., Bd. 11, S. 354.

fallenden Eier durch Wimperbewegung regelmässig nach den neben dem Herzen gelegenen Oeffnungen der Tuben hingeschoben werden. Das Gleiche fand Lode 1) bei Ascarideneiern, die er in die Bauchhöhle von Kaninchen brachte, eine Beobachtung, die aber Heil<sup>2</sup>) nicht bestätigen konnte,

#### Kohabitation und Befruchtung.

Unter Befruchtung versteht man die durch Eindringen des männlichen Samens in das Innere eines Eies hervorgerufenen Veränderungen beider Stoffe, die zur Bildung einer Frucht führen.

Da sich bei den Säugetieren Same und Ei in körperlich getrennten Individuen befinden, so muss der Befruchtung eine Annäherung der Ge-

schlechter, Kohabitation, vorausgehen.

Dem Baue der beiderseitigen Genitalien gemäss geschieht diese Kohabitation durch eine Immissio penis in die Vagina. Ausnahmsweise gelangt der Same in die Vagina auch ohne eine Immissio penis; er wird an den äusseren Genitalien deponirt und erreicht den Scheidenraum durch eigene Bewegungen der Spermatozoen.

Der bei einer normalen Kohabitation in die Vagina abgelagerte Same Die Samenzelle gelangt in den Uterus in der Regel nur durch die Eigenbewegung der Samenzelle.

Erst Ende vorigen Jahrhunderts wies Spallanzani3) nach, wie das befruchteude Element im Samen die Samenzelle sei und wie nur die lebendige, sich bewegende Zelle befruchten könne.

Durch diese Entdeckung beseitigte er die bis dahin gültige Lehre von der befruchtenden Wirkung der aura semiualis, eines vom Samen ausgeheuden flüchtigen Stoffes; eine Theorie, deren Entstehung wohl den Fällen zu verdanken ist, in deuen ohne Immissio penis doch Befruchtung eintrat.

Die Eigenbewegung der Samenzelle im passenden Medium ist sehr bedeutend und zwar zwischen 1,2 bis 3,6 mm in der Minute. Henle\*) fand, dass die Zelle selbst ausserhalb des Organismus in einem wenig geeigneten Medium den Weg von einem Zoll in sieben und einer halben Minute zurücklegte, Resultate, die ich durch eigene Untersuchungen bestätigen kann.

Die Zahl der bei einer Kohabitation in die Genitalien gebraehten Samenzellen ist so ausserordentlich gross - Lode 5) berechnete auf eine Ejaculation 226 257 900 Spermatozoen -, dass es klar ist, wie eine genügende Anzahl dieser Zellen allein durch eigene Forthewegung, indem sie in alle Buchten und Falten der Scheide eindringen, das orificium portionis uteri finden und die Uterushöhle erreichen kann.

Die Bedentung der Beweglichkeit der Samenzelle für die Befruchtung erhellt aus der Thatsache, dass selbst das Gegenspritzen des Samens gegen die Genitalieu erwiesenermassen Befruchtung zur Folge haben kann, Lucina sine concubitu; denn in diesen Fällen kann kein andres Moment als die Eigenbewegung der Zelle deren Eindringen in

den Uterus ermöglicht haben.

Man hat noch andre Kräfte augegeben, die die Forthewegung des Samens aus der Scheide in den Uterus unterstützen sollen. Es ist aber mehr als fraglich, ob diese Hilfskräfte überhaupt eine Bedeutung haben, jedenfalls nicht die von vielen Seiten in den Vordergrund gestellte Aspirationskraft. Denn, würde der Same aspirirt, so würden dem Flüssigkeitsstrome auch alle Mikroorganismen der Vagina und des Cervix folgen, und man müsste die Uterushöhle dann in gleicher Weise mit Spaltpilzeu gefüllt finden, wie die

Wanderung der Samenzelle zum Ei

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd, 25, S. 295. 2) A. f. G., Bd, 43, S. 503. 3) Expériences pour servir à l'histoire de la génération des animaux et des plantes, Genf 1785. 4) Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 8, Aufl., 1863, S, 697. b) Wiener Kl. W. 1891, S. 907. — Pflügers Arch. 1891, Bd. 50, S. 278.

Vagina es thatsächlich ist. Da die Flimmerzellen in der Uterushöhle nicht in der Richtung vom os internum gegen die Tube hin fliumern, wie man allgemein annahm, sondern in der Richtung zum os internum, wie Hofmeier 1) nachgewiesen, so fällt ihre Bedeutung für die Spermatozoenfortbewegung, wie sie Wyder2) ihnen beimisst, weg.

Sims3) verbindet die Aspirationstheorie mit der Anuahme der Bildung eines Samensees im hinteren Scheidengewölbe uud mit dem Eintauchen des Muttermunds in den See. Litzmann4) und Wernich5) beschreiben saugeförmige Bewegungen des Cervix, die durch Erektion und nachfolgende Erschlaffung des Cervix zu stande kommeu. Ed. Hofmann und v. Basch6) erzielten Erektion der Portio und Gestaltveränderung des Muttermundes experimentell durch Reizung einzelner vom Aortengeflecht des Sympathicus ausgehenden Nerven. Auch die Kapillarität des canalis cervicalis ist als Hilfskraft bei der Aufsaugung der Spermatozoen mit in Betracht gezogen worden. Der von Johannes Müller? hervorgehobenen Stempelwirkung des erigirten Penis, der von Kehrer!) betonten antiperistaltischen Bewegung der Scheide kann eine Bedeutung bei der Fortbewegung des Samens nicht zugestanden werden. Kristeller9) fand einen Schleimfaden aus dem Os externum heraushängend, den er als physiologischen Leitungsfaden für den Sameu anzusehen geneigt ist. Man kann dieses Produkt nur als ein pathologisches ansehen,

Die Aufnahme der Samenzellen durch den Uterus findet in sehr kurzer Zeit statt. Schon wenige Minuten nach beendetem Koitus sieht man beim Tier den Uterus mit Spermatozoeu gefüllt. Beim Menschen konnte Schuwarski 10) 30 Minuten post coitum Spermatozoen in der Gebärmutterhöhle nachweisen.

Dass der Same den Weg durch das enge, schlitzförmige Ostium der Tube und in die Tube hinein findet, ist wiederum ein Beweis für die Bedeutung seiner Eigenbewegung; denn es steht ihm keine andre Hilfskraft zu Gebote. Die Kontraktionen des Uterus würden eher den Uterusinhalt zum Ostium internum hinab und in die Scheide hinausdrängen, nicht aber eine Impression gegen die Tubenmündung hin ausüben.

Auch die Weiterbewegung in den Tuben in der Richtung zum Ovarium hin geschieht durch Eigenbewegung der Spermatozoen, sogar gegen die Richtung der wimpernden Flimmerzellen der Tubenschleimhaut.

Wahrscheinlich legen die Spermatozoen den Weg bis zum Infundibulum tubae, wie mau aus den Beobachtungen am Tier schliessen kann, in wenigen Stunden zurück. Auf dem Wege durch den ganzen Genitaltractus geht eine Unzahl der Spermatozoen zu Grunde; uur ein kleiner Teil erreicht das trichterförmige Ende der Tube. Hier finden die Samenzellen in den zahlreichen Buchten und Falten der Schleimhaut des Infundibulum die geeignetsten Schlupfwinkel. um sich bis zur Reifung und Aus-Lebensfähigkeit stossung eines Eies lebend erhalten zu können. Die Samenzelle kann sich in dieser günstigen Situation mehrere Wochen befruchtungsfähig erhalten.

Die Lebensfähigkeit der Spermatozoen und damit wahrscheinlich auch ihre Befruchtungsfähigkeit ist ohne Zweifel von sehr lauger Dauer. Man kann Spermatozoen im geeigneten Medium in Brütofenwärme bis zu acht Tagen und darüber am Leben erhalten. Hühner beherbergen nach einer einzigen Begattung zwei und drei Wochen lang Samen in ihren Eileitern. der die nach und nach austretenden Eier befruchtet 11).

der Samenzelle

<sup>1)</sup> C. f. G. 1893, S. 764, - L. Mandl, C. f. G. 1898, Nr. 13, S. 323, 2) A. f. G., Bd. 28. S. 325. 3) Klinik der Gebärmutter-Chirurgie, deutsch von Beigel, 2. Aufl, 1870. S. 300. 4) Wagners Handwörterbuch der Physiologie, III., S. 53. 5) Beiträge zur Geb. n. (4yn., Berlin 1872, Bd. 1, S. 296, — Berliner Kl. W. 1878, Nr. 9, % Wiener med. Jahrb. 1876, Heft 2. % Handbuch der Physiologie, Bd. 2, S. 648, % Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde, Bd. 1. Giessen 1877, S. 39. 9) Berliner Kl. W. 1871, Nr. 27 u. 28. 10) M. f. G. u. G. 1896. Bd. 4, S. 275, 11) Bischoff, in Henle und Pfeuffer, Zeitschrift für rationelle Medizin, Neue Folge, 4. B.L. 1854. S. 172.

Bischoff konstatirte bei Hündinnen 6 und 8 Tage nach der letzten Begattung lebende Spermatozoen im Uterus 1). Daher ist auch Dührssens Beobachtung 2), der bei einer Frau, die 9 Tage im Krankenhaus gelegen und angeblich 31/2 Wochen vorher den letzten Koitus ausgeführt hatte, in den Tuben lebende Spermatozoen fand, wohl berücksichtigungswert. Im weiblichen Organismus selbst können die Samenzellen daher wahrscheinlich bis zu 3 und 4 Wochen existiren, ehe sie ihre Bewegungsfähigkeit einbüssen.

Diese Langlebigkeit der Samenzelle erklärt nun zur Genüge die sonst schwer zu deutende Thatsache, dass auch, wenn nur ca. aller 28 Tage ein Ei ausgestossen wird, der befruchtende Beischlaf doch zu jeder Zeit einer Menstruationsperiode stattfinden kann. Trifft der Same kein reifes Ovulum an, so kann er im Receptaculum der Tube so lange lebend erhalten werden,

bis bei der nächsten Eireifung ein Ei ausgestossen wird<sup>3</sup>).

Wo treffen sich Same und Ei? Dass der Same in den soeben Zusammentreffen geborstenen Graaf'schen Follikel eindringen kann, zeigen die Fälle von Ovarialschwangerschaft: dass diese Stelle aber nicht der Ort ist, an dem regelmässig die Vereinigung stattfindet, dafür spricht die grosse Seltenheit der Ovarialschwangerschaften. Die weit häufiger vorkommenden Tubenschwangerschaften beweisen, dass das Zusammentreffen von Ei und Same näher der Tube liegt. Beim menschlichen Weibe fehlt jede direkte Beobachtung des fraglichen Vorgangs. Beim Säugetier aber kann man leicht die Beobachtung machen, wie sich die Spermatozoen auf der Oberfläche des Ovarium in lebhafter Bewegung aufhalten. Es ist daher beim Säugetier wie beim Menschen anzunehmen, dass gleich nach dem Austritte des Eies aus dem Graaf'schen Follikel die Befruchtung erfolgt und, da wir das Infundibulum der Tube als den Aufbewahrungsort für die Samenzelle kennen gelernt haben, so ist es höchst wahrscheinlich, dass dort die Befruchtung am häufigsten stattfindet.

Löwenthal4) und Wyder5) treten für die Ansicht ein, das Ei lasse sich unbefruchtet im Uterus nieder, bringe dort durch seinen Reiz die Bildung einer Decidua zu stande und werde erst im Uterus befruchtet. Diese Löwenthal'sche Theorie ist überreich an Hypothesen. Die Vorwürfe, die Löwenthal der jetzt allgemein gültigen Annahme macht, fallen mit dem Beweise der Lebenszähigkeit der Samenzellen. Wyder legt den Hauptwert des Beweises auf die Richtung der Flimmerbewegungen. Dass hier wahrscheinlich ein Beobachtungsfehler vorliegt, wie Hofmeier nachgewiesen, ist schon gesagt.

Ausnahmsweise wandert der Same auch über das Ovarium der einen Seite hinaus und befruchtet ein Ei des andern Ovarium (äussere Ueberwanderung des Samens). Beim Menschen lässt sich dieser Vorgang am besten in den Fällen von Schwangerschaft im Uterus duplex nachweisen, indem das eine Horn gegen die Scheide hin verschlossen ist und doch das Corpus luteum dem Ovarium der verschlossenen Seite angehört.

Wie lange die Befruchtungsfähigkeit eines aus dem Follikel Lebensfähigkeit ausgetretenen Eies währt, ist bisher noch nicht festgestellt worden. Es liegen aber Gründe vor, sie als weit kürzer anzunehmen als die des Samons. Für die Eier niederer Tiere wenigstens ist es erwiesen, dass, wenn sich die Zona pellucida eine kurze Zeit ausserhalb des Eierstocks aufgehalten hat, sie für die Spermatozoen impermeabel wird. Auch scheint mir die Bildung eines Corpus luteum verum unverständlich, wenn zwischen Eiausstossung und Befruchtung eine längere Zeit liegen sollte. Würde das

des Eies

<sup>1)</sup> Bischoff, in Henle und Pfeuffer, Zeitschrift für rationelle Medizin, Neue Folge, J. Bd., 1854, S. 172. 2) C. f. G., 1893, S. 593. 3) His, Anatomic menschlicher Embryonen, I, Leipzig 1880, S. 167. ') A. f. G., Bd. 24, S. 168. b) A. f. G., Bd. 28, Seite 325.

Ei erst befruchtet, nachdem es in den Uterus gelangt, dann, müsste man annehmen, hätte sich die Follikelhöhle, wie dies nach Ausstossung eines Eies geschieht, das nicht befruchtet wird, schuell verkleinern müssen.

Ueberwanderung des Eies

Schon beim Säugetier mit seinen beiden schlauchförmigen Tragsäcken hatte man wiederholt wahrgenommen, dass die Zahl der Eier des einen Uterushorns nicht mit der Zahl der Corpora lutea des entsprechenden Eierstocks übereinstimmte. Die Eier mussten also entweder nach dem Austritt aus dem Ovarium in den entgegengesetzten Eileiter gewandert sein (äussere Ueberwanderung des Eies), oder sie waren auf dem richtigen Wege bis in den gemeinsamen Teil des Uterus und danach in das andre Horn gekommen finnere Ueberwanderung).

Auch beim Menschen kommt die äussere Ueberwanderung sicher vor. Man findet das Corpus luteum beispielsweise im linken Eierstocke, und doch ist der zugehörige Eileiter absolut undurchgängig. Dann muss also das Ei seinen Weg durch die rechte Tube in den Uterus hinein genommen haben. Wie oft findet der Arzt die beiden Eierstöcke in Folge einer Lageveränderung des Uterus sehr nahe bei einander im Douglas'schen Raume liegend. Es ist in solchen Fällen anzunehmen, dass leicht einmal die äussere Ueberwanderung des Eies stattfinden kann, auch ohne dass der entsprechende Eileiter unpassirbar ist.

Die innere Ueberwanderung ist beim Menschen im hohen Grade unwahrscheinlich. Der einzige, scheinbar ganz beweisende Fall von Hassfurther!) hat sich als nicht stichhaltig herausgestellt, seit durch Schaeffer?) nachgewiesen wurde, dass sich in dem fraglichen Eileiter eine zweite accessorische Oeffnung befunden hat, durch die das Ei in die Tube hineingewandert sein kann. Veit³) nimmt an, dass kein bisher beschriebener Fall beweiskräftig sei.



Fig. 6. Menschliches Ei ans einem 8 mm grossen Follikel entnommen. Nach Nagel, A. f. G., Ed. 31, Taf. XI, Fig. 2. K Keinbläschen mit Keinfleck. D Dottermasse. Zp Zona pellucida. C Corona. Zg Zona granulosa.

Vorgänge bei der Befruchtung

Das reife Eierstocksei stellt, wie die neuesten Untersuchungen ergeben haben, einen ziemlich komplizirten Körper dar.

Von der Ueberwanderung des menschlichen Eies, In.-Diss, Jena 1868.
 Z. f. G. u. G., Bd, 17, S. 13.
 Z. f. G. u. G., Bd, 24, S. 327.

Das Wesen der Befruchtung besteht darin, dass eine Samenzelle die Hülle des reifen Eies durchbricht und sich, mit ihrem Kopfe vorandringend, mit dem Eikerne verbindet. Bei niederen Tieren lässt sich dieser Vorgang sehr gut unter dem Mikroskope beobachten, während man bei Säugetieren erst neuerdings in der Lage gewesen ist, die feinsten Einzelheiten zu sehen.

Sobotta¹) beobachtete Befruchtung und Furchung am Ei der Maus. Die folgenden Abbildungen, seinem Werke entnommen, geben die Vorgänge sehr instruktiv wieder.

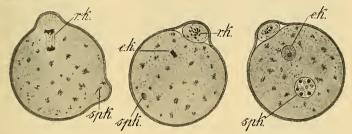

Fig. 7.
Bildung des erstenRichtungskörpers (r.k.) Eindringen des
Spermatozeen, sp.k. Spermakopf.

Fig. 8.
Ahtrennung des Richtungskörpers (r.k.) Bildung der Vorkerne sp.k. Spernakopf, e.k. Eikern,

Fig. 9.
Ei mit den beiden Vorkernen. sp. k. Spermakopf e.k. Eikern.

Zur Befruchtung gehört in der Regel nur eine Samenzelle. Sie durchbohrt die äussere Hülle des Eies (Zona pellucida) und verliert, in das Innere eingedrungen, alsbald ihren Schwanz (Fig. 7). Schon vorher hat in der Keimblase ein karyokinetischer Process stattgefunden, indem ein



Fig. 10. Bildnug der Chromatinfäden in den Vorkernen und des Centrosoma. r.k. Richtungskörper.

Fig. 11. Erste Furchungsmitose.

Trennung des gemeinsamen Keims zur ersten Furehung.

Teil der färbbaren Substanz in Knäuelform sich ordnete und als zwei Richtungskörperchen (bei der Maus nur einer) an die Oberfläche des Einhalts gedrängt wurde (Fig. 7, r.k.). Der nicht in der Bildung der Richtungskörper aufgebrauchte Teil der chromatinen Substanz wird zum weiblichen Vorkern (Eikern c.k., Fig. 8), während aus dem auf-

<sup>1)</sup> Archiv für mikr. Anat, und Entw. Bd. 45, S. 15.

gequellten Kopfe des Spermatozoons sich der männliche Vorkern (Spermakern, sp.k. Fig. 8) bildet. Die beiden Kerne nehmen an Grösse und färbbarer Substanz erheblich zu, während sie sich immer mehr nähern (Fig. 9 und 10). In der für die Karyokinese typischen Weise ordnen sich die Chromatinschleifen an und bilden die erste Furchungsmitose (Fig. 11), als Vorläuferin der ersten Teilung (Fig. 12). So entstehen die



Beendigung der ersten Furchung.

Zwei Furchungskugeln. Eine, in Mitose, bereitet sich zur Teilung vor.

Fig. 15. Eimit vier Furchungskugeln. Drei im Schnitte getroffen.

beiden ersten Furchungskugeln (Fig. 13). In derselben Weise geht die weitere Teilung in jeder der so entstandenen Furchungskugeln vor sich (Fig. 14). Es werden aus zwei nun vier Kugeln (Fig. 15), aus vier acht u. s. w., bis schliesslich die ganze Dottermasse aus kleinen, runden, zelligen Elementen besteht (Maulbeerstadium).

Diese zelligen Elemente werden durch Ansammlung eines centralen Liquors gegen die Peripherie hin gedrängt, dabei abgeplattet und ordnen sich zu einer häutigen Blase an, die dann als Blastula, Keimblase bezeichnet wird.

An einer abgegrenzten Stelle zeigen die Zellen der Keimblase eine besondere Mächtigkeit (Furchungskugelrest). Dort findet die Anlage des Embryonalkörpers statt (Keimfleck), von dessen Peripherie aus sich das Amnion entwickelt.

Während wir die Darstellung der Entwicklung des Fruchtkörpers der Embryologie überlassen müssen, ist es für das Verständnis vieler in das Gebiet der Geburtshilfe fallenden Fragen unumgänglich notwendig, auf die Entstehung und Ausbildung der häutigen, den Embryo umgebenden Gebilde etwas genauer einzugehen, was in einem späteren Kapitel geschehen soll, sobald wir das Ei bis zu seiner Niederlassung in der Gebärmutter verfolgt haben werden.

#### Wanderung des Eies zum Uterus. Niederlassung daselbst.

Durch welche mechanischen Hilfsmittel das Ei aus dem Infundibulum der Tube gegen den Uterus hin bewegt wird, wissen wir nicht. Vielleicht dass im äusseren, weiteren Teile der Tube der durch die Flimmerzellen geregelte Flüssigkeitsstrom, im inneren, engeren Teile die Peristaltik der Tube die bewegenden Momente sind. Auffällig bleibt es immer, dass das Ei in dem Teile der Tube, der sich innerhalb und dicht vor der Uteruswand befindet, nicht häufiger sitzen bleibt, da ja an dieser Stelle

die Tube eine ganz bedeutende Enge zeigt.

Wie lange die Wanderung des Eies vom Eierstock bis zur Uterus-Wanderung des höhle währt, wissen wir auch nicht. Es existirt überhaupt bisher nur eine Beobachtung, dass ein menschliches Ei in der Tube aufgefunden wurde 1). Da es sich in diesem Hyrtl'schen Fall aber um ein unbefruchtetes Ei handelte und überdies seine Trägerin ein sehr schwer krankes junges Mädchen war, so darf man aus diesem Bericht keinen Rückschluss auf die Schnelligkeit der Fortbewegung des befruchteten Eies machen; doch sei erwähnt, dass Hyrtl in diesem Falle 5 Tage nach Beginn der Menstruation das Eichen in dem Teile der Tube fand, der in der Wand des Uterus liegt. Peters<sup>2</sup>) und Merttens<sup>3</sup>) fanden Eier, die ihrer Grösse nach dem Ende der ersten und dem Anfange der zweiten Entwicklungswoche angehörten, bereits im Uterus. Reichert<sup>4</sup>) sah 12 bis 13 Tage nach Wegbleiben der Periode das befruchtete Ei bereits im Uterus eingebettet, und zwar von der Decidua reflexa schon um-

Aus Vergleich mit den Vorgängen beim Säugetier ist anzunehmen, dass ca. 8 Tage vergehen werden, bis das aus dem Graaf'schen Follikel losgelöste und dann befruchtete Ei in den Uterus gelangt.

wachsen.

Hier findet das Ei die Schleimhaut zur Aufnahme vorbereitet. Leopold<sup>5</sup>) beschreibt die stattgehabten Veränderungen in kurzen Zügen folgendermassen:

Die durchschnittlich auf ca. 1 cm verdickte Uterusschleimhaut verdankt ihre charakteristische Beschaffenheitals Schwangerschaftsschleimhaut hauptsächlich der Gewebszunahme, der Erweiterung und Vermehrung der Gefässe und der Ausdehnung und Verzerrung der Drüsenräume.

Die stark erweiterten Drüsen bilden in dem an die Muskularis anstossenden Teile der Submukosa ein Maschennetz (ampulläre Schicht der Decidua), dessen Ausbuchtungen zum Teil zwischen die oberflächlichen Muskellagen hineinragen. In den tieferen Teilen der Drüsen findet sich noch Endothel, gegen die Oeffnung hin ist es verloren. Zwischen den erweiterten Drüsenräumen liegen zarte Balken des Deciduabindegewebes, das



Fig. 16. Durchschnitt durch die Decidua einer schwangeren Gebärmutter. Nach Langhaus. musc. Gebärmutternuskelwand; bas. Basalschicht der Decidna; amp, ampulläre oder Drisenschicht; comp. compakte Schicht der Decidua,

Eies durch die

<sup>1,</sup> Henle und Pfeuffer, Zeitschr. f. ration. Medizin, Neue Folge, Bd. 4, S. 155. <sup>2</sup>) Verh. d. Deutsch. G. f. Gyn. VII (Leipzig) 1897, S. 264. <sup>8</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 30, S. 15. 4) Beschreibung einer frühzeitigen menschlichen Frucht im blasenförmigen Bildungszustande. Aus den Abhandlungen der Kgl, Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1873. b) A. f. G., Bd. 11, S. 446 u, flg. nebst Abb.

weiter nach der Oberfläche der Schleimhaut zu, wo die Drüsen gestreckter verlaufen, eine kompakte Masse bildet (kompakte oder Zellenschicht der Decidua). Diese Deciduazellen zeichnen sich durch ihre Grösse und die Grösse ihrer Kerne aus. In den der Schleimhautoberfläche naheliegenden Partien sind die Zellen oblong, in den tieferen Teilen spindelförmig gestaltet. Der meist einfache Kern nimmt wohl die Hälfte des Zellenraumes ein. Die Epitheldecke der Schleimhaut findet sich nur in den ersten Stadien der Anlagerung des Eies noch vor; später geht sie verloren.

Klein<sup>1</sup>) stellte durch genaue Untersuchungen fest, dass schon mit Beginn der Schwangerschaft das Tuben- und Corpusschleimhautepithel niedriger werde, auch ehe ein

Druck von seiten des wachsenden Eies erfolge.

Die nicht sehr zahlreichen, zuführenden Gefässe bilden spiralige Arterien, die ziemlich senkrecht aus den Gefässen der Muskularis hervorbrechend die Decidua in ihren Septen durchdringen und sich, wie später zu beschreiben ist, als Sinus zwischen den Zotten erweitern. Die Venen der Decidua bilden ein grosses weites Maschennetz, das dem Innern eines sehwangeren Uterus ein eigentümliches Bild giebt.

Ort der Niederlassung des Eies Die Uterushöhle stellt zur Zeit, wo das Ei durch das Tubenostium eintritt, einen von vorn nach hinten abgeplatteten Raum dar; infolgedessen bieten die vordere und hintere Wand des Uteruskörpers grössere Flächen für die Niederlassung des Eies, als die Seitenpartien der Uterushöhle; auch wissen wir, dass an diesen Flächen die Schleimhaut üppiger gewuchert ist, als an den Seitenpartien, die, wie man dies an zahlreichen abortiv ausgestossenen Eiern sehen kann, unter Umständen nur eine ganz dünne Lage aufweist.



Fig. 17. Gebärmutterschleimhaut bei heginnender Schwangerschaft (Decidua graviditatis) mit siebariig durchbrochene atrophischer Partle, der Seitenkante des Uterus entsprechend. Nach einem Präparate,

Also an der vorderen und hinteren Wand des Uteruskörpers und zwar gleich häufig, nur wenig unterhalb der Verbindungslinie der Tubenostien, lässt sich das Ei in der Regel nieder. Diese Thatsache wird, ausser durch Sektionsbefunde, durch Befunde bei geburtshilflichen Operationen, vor allem bestätigt durch den Sitz des Eihautrisses und durch den Untersuchungsbefund am puerperalen Uterus, in dessen Höhle die Placentastelle

<sup>1)</sup> Verhandl, d. Deutsch, G. f. Gyn. IV, Bonn 1891, S. 291.

sich deutlich von den übrigen Schleimhautpartien abhebt 1). Ist der Eihautriss nicht grösser als der Umfang des durchgetretenen Kindesschädels, so lässt sich aus seiner Lage zum Placentarrande mit absoluter Gewissheit der Sitz der Placenta in Bezug auf seine Entfernung vom inneren Muttermunde bestimmen.

Gänzlich falsch ist die früher allgemein verbreitete Anschauung, das Ei lasse sich am häufigsten im Fundus uteri nieder. Die Niederlassung des Eies im Fundus uteri ist noch seltener als die im unteren Teile des Gebärmutterkörpers 2).

Die Ursachen, warum das Ei des menschlichen Weibes sich an diese typischen Stellen ansetzt und dort auch, wie man zumeist annimmt, seine Placenta entwickelt, sind uns bisher unbekannt. Vorderhand müssen wir uns damit begnügen anzunehmen, dass dies eine Eigenschaft der menschlichen Art sei.

Alle übrigen Niederlassungsstellen sind als pathologische aufzufassen.

Das reife Eierstocksei hat bei seinem Austritte aus dem Follikel Die ersten Voreine Grösse von 0,12 mm. Beim Eintritt in den Uterus mag das befruch- Niederlassung tete Ei ungefähr 0,5 bis 1,0 mm im Durchmesser haben3); doch kennen wir aus keinem Beispiele die wirkliche Grösse des menschlichen Eies in diesem Stadium.

des Eies

Auf seinem Wege durch die Tube haben sich an der äusseren Eihaut kleine Zöttchen entwickelt, die teils bei der Ernährung des Eies, teils auch bei der Festsetzung des Eies auf der Gebärmutterschleimhaut eine Rolle spielen mögen.

Das Ei verbindet sich mit seinem Ektoderm, wahrscheinlich an den Zottenspitzen, mit dem Epithel der zur Aufnahme vorbereiteten Gebärmutterschleimhaut. Dazu ist nicht nötig, dass es durch Einsinken in eine Schleimhautfalte erst aufgehalten werde, es ist vielmehr anzunehmen, das Festhalten des Eies geschieht eher infolge einer Lebensthätigkeit des Ektoderms einerseits, des gesunden Schleinhautepithels anderseits. Ob diese Verbindung mit dem Drüsenendothel oder mit dem Epithel der Schleimhautoberfläche stattfindet, ist noch fraglich.

Der für das Verständnis späterer Vorgänge so wichtige Process der ersten Verbindung des Eies mit der Gebärmutterschleimhaut ist beim menschlichen Weibe noch unbekannt.

Beim Hunde, beim Kaninchen und anderen Tierarten verklebt das ohne Zotten in den Uterus gelangende Ei mit der Schleimhautoberfläche durch zähen Schleim, der aus den Uterindrüsen quillt. Die in die Drüsenlumina hineinhängenden Schleimfäden machen den Eindruck primärer Zotten 4).

Die Vorgänge beim Affen, aus denen wir am ehesten Schlüsse auf die Verhältnisse beim Menschen ziehen dürfen, sind von Selenka<sup>5</sup>) eingehend untersucht worden. Sie gestatten in Verbindung mit den frühesten Beobachtungen am menschlichen Ei die Vorgänge uns folgendermassen vorzustellen:

Vom Ektoderm der Zottenspitzen gehen Epithelwucherungen aus, die eine Verklebung zwischen Zotte und Schleimhautepithel zustande bringen und zur Abschliessung der intervillösen Räume gegen die Uterushöhle führen, so dass jetzt Arterien der Decidua serotina ihr Blut in diese Räume hinein ergiessen lassen können.

Dieses Stadium ist im einzelnen in Abbildung 18 dargestellt.

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Z. f. G. u. G., Bd. 36, S. 451. 2) Ebend., S. 452. B) Graf v. Spee, Arch. Anat. v. Entw. 1896, S. 14.
 Bonnet, Anat. Anz. 1896, Nr. 6.
 Studien über die Entwickelungsgeschichte der Tiere, 5, Heft 1891.

Bei dieser Gelegenheit verändern sich die Zellen des Ektoderms durch eine ungemein gesteigerte Wachstumsthätigkeit zu einer Plasma ähnlichen Masse (Synoytium), die als zweiter Mantel die Zotte umgiebt, während das Endothel der aus der Serotina kommenden Arterien die intervillösen Räume umkleidet. Siehe Fig. 19.



Fig. 18. Erste Verhindung des Eics mit der Uteruswand (Affe). Selenka, Studien über die Entw. d. Tiere, 5. Heft, 1. Hälfte, Nr. 4, Taf. XXXV, Figur 11.

D. Dottersack; Am. Amnion; Ch. Chorionstroma; ERtod. Ektodermale Wueherungen an der Spitze der Chorionzotten; Ar.p. in die intervillösen Räume mündende Arterie und Vene; Dr. Drüsenlumina; v. Venenlumina.

Sobald die ersten Chorionzotten mit ihren Ektodermwucherungen die Epitheldecke der Decidua durchbrochen haben, entwickelt sich, wahrscheinlich ausgehend von dem zerstörten Uterinepithel eine Gerinnungsschicht von Fibrin, die, der Oberfläche des Uterinepithels sich auflagernd, die nachfolgenden Zotten nicht mehr in die Decidua, souderu nur bis an die Fibrinlage gelaugen lässt (siehe Fig. 19, Fibrin), So entstehen neben Haftzotten andere, flottirende Zotten, die als Ernährungszotten aufzufassen sind und frei in den intervillösen Räumen sich bewegen. Schliesslich gestaltet sich dann die Verbindung zwischen Ei und Decidua, wie es schematisch in Fig. 20 dargestellt ist.

Dieser Darstellung der ersten Verbindung zwischen Ei und Decidua steht eine andre gegenüber, die hauptsächlich von Graf von Spee¹) und von v. Herff²) vertreten ist. Danach benutze das Ei eine durch die vorausgegangene Menstruation defekte Stelle des Uterinepithel, um unter die Epithelhülle bis auf das Bindegewebe zu schlüpfen, oder diese Lace-

ration des Schleimhautepithels sei die erste Folge der Anlagerung des Eies. Das so unter die Schleimhautdecke geratene Ei trete damit in direkte Verbindung mit dem Bindegewebe der Mucosa, während das Epithel sich über der Schleimhaut schliesse und bei weiterem Wachstum des Eies die Decidua reflexa bilde. Mit dieser Vorstellung stimmt



Fig. 19. Erste Anheftung der Chorionzotten in der Deeidua, Schematische Darstellung, Merttens, Z. f. G. u. G., Bd. 30, Taf. VIII, Fig. 3. Das Gefäss, eine Arterie, in den Zwischenzottenraum eintretend.



Fig. 20. Anheftung des Eies an der Decidua. Bildung der intervillösen Räume. Schematische Darstellung. Merttens, Z. f. G. u. G., Bd. 30, Taf. VIII, Fig. 2.

am besten das von Peters<sup>3</sup>) beschriebene sehr kleine menschliche Ei überein (Fig. 35), während das von Leopold<sup>4</sup>) neuerdings abgebildete (Fig. 38) eher den zuerst beschriebenen Vorgang stützen würde.

Arch. f. Anat. u. Entw. 1896, S. 1.
 Z. f. G. u. G., Bd. 35, S. 354.
 Verh. der Deutsch. Ges. f. Gyn. 1897, S. 264.
 C. f. G. 1897, S. 1208.
 Uterus und Kind, Leipzig 1897, Taf. I, Fig. 1 u. 2.

Als eine ungemein wichtige Membran stellt sich das Syncytium heraus, eine Plasmamasse, die das in die Gebärmutter eingedrungene Ei mit der Decidua verbindet und

wahrscheinlich auch den Stoffwechsel vermittelt.

Die junge Zotte trägt einen doppelten Zellenmantel. Die innere dieser Hüllen (Langhans'sche Zellschicht) ist das fötale Keimblasenepithel. Sie besteht aus deutlich von einander getrennten polygonalen Zellen mit scharf hervortretendem länglich ovalem Kern. Die äussere Schicht (Syncytium) stellt sich als eine zusammenhängende Protoplasmamasse dar, von wechselnder Gestalt, in der zahlreiche Kerne in unregelmässigen Abständen eingebettet sind, Diese Schicht zeigt einen feinhaarigen Bürstenbesatz,

Ueber die Abstammung dieses Syncytiums herrscht noch keine Einigung. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es veränderte Langhans'sche Zellschicht. Hofmeier1) verlegt die Bildung des Syncytiums in eine Zeit vor Eintritt des Eies in den Uterus. Im Uterus erlange dann die Zotte eine dritte Hülle, vom Uterusepithel ausgehend.

Die physiologische Bedeutung des Syncytiums ist gewiss eine sehr wichtige. Abgesehen von der schon angedeuteten Beteiligung am chorio-decidualen Stoffwechsel wissen wir bereits, dass Teile des Syncytiums auch eine wichtige Rolle beim Wiederersatz zu Grunde gegangenen Drüsenendothels im Puerperium spielen (Marchand-Pels Leusden2), Gebhard3), Ulesco-Stroganowa4),

Ueber die Tragweite des Syncytiums in pathologischer Beziehung sind unsere Kenntnisse weit vorgeschrittener. Dieses eigentümliche Gebilde hat die Eigenschaft, sich lebhaft am Aufbau maligner Uterusneubildungen zu beteiligen, wovon in den Abschuitten über

Blasenmole und üher das maligne Deciduom zu lesen sein wird.

Wie lange das Ei allein durch diese provisorische Befestigung fixirt Bildung der Decidua reflexa wird, wissen wir nicht. Wahrscheinlich schon bald, indem es einen Reiz auf die Schleimhautpartie, mit der es in Berührung steht, ausübt, werden die Zellen der Decidua zum Wachstum angeregt, und es bildet sich in der Peripherie der Haftfläche des Eies ein Wall Decidualgewebes, der, von allen Seiten das Ei umwuchernd, es in eine Schleimhautkapsel (Decidua reflexa) einschliesst, womit die definitive Fixation des Eies beendet ist. Der Teil der Decidua, dem das Ei primär aufsass, wird Decidua serotina genannt, während man die übrige Schleimhaut des Uterus mit Decidua vera bezeichnet.

Es hat diese Benennung ihren Grund in der früher herrschenden Anschauung über Decidna serotina Entstehung der Decidua reflexa. Nach Burns<sup>5</sup>) schwitzt die Schleimhaut gleich nach geschehener Befruchtung eine Membran aus, die auch die Tubenmündung vollständig überzieht und dem eindringenden Ei den Weg verlegt. Burns nahm nun weiter an, das aus der Tube kommende Ei dränge die Haut vor sich her, dabei löse sich die Schleimhaut an der Niederlassungsstelle von der Muscularis los. Da man aber im weiteren Verlaufe der Schwangerschaft an der Niederlassungsstelle des Eies eine Schleimhaut vorfinde, so müsse sich diese nachträglich neu entwickelt haben (Serotina). B. Seiler6), E. H. Weber7), Sharpey8) und Barkow9) wiesen die Abstammung der Decidua reflexa aus der vera nach, sodass sich der Vorgang, wie ohen geschildert wurde, aufklärt. v. Herff10) hat nachgewiesen, dass man mit Unrecht Hunter als den Vater dieser Jrrlehre bezeichnet,

Zwischen dem anhaftenden Eie und der Decidua serotina gehen nun Weitere Verbindung der Eioberdie wichtigsten Veränderungen vor, die eine bis zur Geburt dauernde Ver- fläche mit der bindung des Eies mit der Gebärmutter zur Folge haben.

Die auf der Oberfläche des Eics gewachsenen Zotten treiben, soweit

Gebärmutterschleimhaut

Syneytinm

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 35, S. 450. 2) Z. f. G. u. G., Bd. 36, S. 1. 8) Z. f. G. u. G., Bd. 37, S. 516. 4) Frommel, J. 1896, S. 543-546. b) The Principles of Midwifery, 2. Aufl., London 1811, S. 136. 6) Die Gebärmutter und das Ei des Menschen in den ersten Schwangerschaftsmonaten, Dresden 1832, S. 17. 7) Zusiitze zur Lehre vom Bau und von den Verrichtungen der Geschlechtsorgane, Abh. d. Kgl. Sächs. Akademie, 1846. \*) Müllers Physiologie, engl. Uebersetzung. (\*) Anatomische Abhandlungen, 1851, S. 56. 10) Z, f, G, u, G., Bd, 35, S, 347,

sie die oben erwähnte Fibrinzone nicht durchbrechen (Ernährungszotten) Zweige und Zweiglein, die aus dem Ektodermepithel als solide Knötchen aussprossen, später einen Hohlraum bilden, in den von innen her die Binde-



Fig. 21. Das Innere der Gehärmutter im Anfange der Schwangerschaft mit geöffneter Decidua reflexa und geöffnetem Eisacke (Frucht herausgenommen). Nach Reichert, 1. c. Taf. II, Fig. 5.

gewebsschicht der Allantois hineinwächst. Diese Chorionzotten berühren soeben die Decidua serotina und die Innenfläche der Reflexakapsel. Sie sind in der ganzen Peripherie gleichmässig verteilt. Oeffnet man in diesem Stadium durch Schnitt die Reflexa, so kann man das Eichen ohne

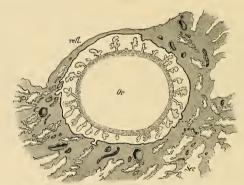

Fig. 22. Ei von ca. 14 Tagen (ohne Fötus) der Serotina aufsitzend, von der Reflexa verdeckt. Nach eigenem Präparat. Veröffentlicht im A. f. G., Bd. 13, Taf. VI, Fig. 1.

 $\mathit{Ov}.$  Ei mit Chorion und Zotten;  $\mathit{Ser}.$  Serotina;  $\mathit{reft}.$  Reflexa; gerweiterte Drüsenräume.

grosse Mübe herausnehmen. Zwischen den Zotten befindet sich eine homogene Flüssigkeit, wahrscheinlich Schleim, der von der Decidua abgesondert wird. In den Zotten selbst sind nach Hofmeier<sup>1</sup>) im ersten Monate der Entwicklung noch keine fötalen Blutgefässe zu bemerken, während Coste<sup>3</sup>) ein Ei aus dieser Zeit abbildet, in dem alle Zotten des Chorion mit Blut gefüllt sind. Da aber in der dritten Woche der fötalen Entwicklung die Allantois sicher die Gefässe zu den Zotten gebracht hat, in der vierten Woche sich sogar schon ein Nabelstrang gebildet hat, so ist es wahrscheinlicher, dass im zweiten Monate der Entwicklung bereits Zottengefässe vorhanden sind. Leopold<sup>3</sup>) fand ebenfälls in der zweiten Woche bereits Gefässe.

Strahl<sup>4</sup>) beschreibt ein Präparat eines 1 cm im Durchmesser haltenden Eics mit Embryo aus der zweiten Woche, in dessen Chorion-Zotten, die schon vielfach geteilt sind, keine Gefässe zu sehen sind. Die Zotten zeigen zwei deutliche erpitheliale Hüllen.

Das weitere Wachstum der Fruchtkapsel ist nur verständlich, wenn wir einerseits einen Blick thun auf die Art des Wachstums des Uterus, anderseits auf die Vorgänge im Ei.

Sehr wichtig ist in dieser Beziehung die Thatsache, dass der Uterus, unabhängig von der Vergrösserung des Eies, selbständig wächst. Bei Schwangerschaften ausserhalb der Gebärmutter lässt sich dies vorzüglich nachweisen. Schon frühzeitig verstopft sich der Cervix durch einen seinen Wandungen fest anhängenden zähen Schleimpfropf. Vergrössert sich nun der Uterus dem Eie nicht entsprechend, so muss er eine weite Höhle bilden, er muss excentrisch hypertrophiren. Diese excentrische Hypertrophie<sup>5</sup>) nimmt bis Ende des dritten Schwangerschaftsmonats zu. Um diese Zeit füllt das Ei die Uterushöhle aus,



Fig. 23. Querschnitt durch ein menschliches Ei von eirea 14 Tagen. Nach einem Präparate,

(Strahl.)

F. Fruchtanlage; d. Dottersack; ch.
Chorionzotten mit epithelialer Ueberkleidung (Syneytium).

und die weitere Vergrösserung des Uterus geschieht nun hauptsächlich in passiver Weise; seine Wandungen erweitern sich entsprechend dem Wachstume der Eioherfläche.

Die excentrische Erweiterung der Uterushöhle ist notwendig für das Wachstum des Eies und der inneren Gehärmutterauskleidung. Bei dem geringen Widerstande, der unter solchen Verhältnissen dem wachsenden Eie, der sich verdickenden Decidua vera entgegensteht, findet ein Zufluss von Säften zu den Geweben der Uterushöhle statt, wie dies sonst nicht möglich wäre.

Indem die Uteruswand aktiv ihre Innenfläche bedeutend vergrössert und die Decidua unter den günstigsten Wachstumsbedingungen folgen kann, erfährt auch die Decidua serotina eine solche Ausdehnung, dass die Fruchtkapsel, die bald nach der Niederlassung des Eies an ihrer Basis zwischen 5 und 10 mm Durchmesser aufwies, sich schnell um das Fünffache erweitert. Auch die Decidua reflexa nimmt an der üppigen Ernährung teil, sodass sie, während sie anfangs einen etwa erhsengrossen Raum umgab, am Ende des dritten Schwangerschaftsmonats ein hähnereigrosses Ei be-

Wachstum des Eies nnter gleichzeitiger aktiver Vergrösserung des Uterus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die menschliche Placenta, Wiesbaden 1890. <sup>2</sup>) Histoire générale et particulière du développement des corps organisés, Paris 1847—59, Taf. IIa. Fig. 2. <sup>a</sup>) Uterus und Kind, S. 19. <sup>5</sup>) Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Merkel und Bonnet, Bd. 2, Taf. II, III, Fig. 2. <sup>5</sup>) Ahlfeld, Zur Frage über die Quelle des Fruchtwassers, Beutsche Zeitschrift für praktische Medizin, 1877, Nr. 43. — Arch. f. G., Bd. 12, S. 160.

decken kann, ohne sich in ihrer Wandung auffällig verdünnt zu haben. Nur an dem, der Serotina gegenüberliegenden Reflexapole, wo schon von Anfang an eine kleine gefässlose Stelle wahrzunehmen ist, wird die Ernährung des Reflexagewebes mit zunehmender Ausdehnung der Reflexakapsel immer mangelhafter, das Gewebe verfettet, und wenn im Laufe des vierten Schwangerschaftsmonats das Ei der Innenwand der Gebärmutter überall anliegt und die Reflexa an die Vera angepresst wird, so hört ihre Ernährung, mit Ausnahme in der Randzone, gänzlich auf, die Reflexa verklebt mit der die Gebärmutter auskleidenden Vera und bildet mit dieser fernerhin ein Ganzes.

Die periphere Ausdehnung der Placenta

In der Frage über die Art der Vergrösserung der Placenta sind die Meinungen noch geteilt. Wenn auch eine sichere Beantwortung dieser Frage erst zu erwarten ist, wenn wir Bestimmtes über die Art der ersten Niederlassung und Anheftung des Eies wissen, so wollen wir doch die aufgestellten Anschauungen wiedergeben, die wir immer wieder nötig haben, um uns den einen oder andern Vorgang bei der Bildung der Placenta verständlich zu machen.

Die ältere Lehre, dass mit der Bildung des Reflexawalles eine definitive Begrenzung der späteren Placenta erfolgt sei, wird von verschiedenen Seiten bekämpft.

Hofmeier¹) bringt gute Beobachtungen, aus denen hervorzugehen scheint, dass in der Peripherie der Placenta die Decidua vera sich spaltet. Der dem Uterusinnern zu liegende Teil bildet dabei immer den weitesten Ring der Placenta.

Diesen Modus der Placentavergrösserung kann ich durch eigene unzweideutige

Beobachtung bestätigen.

Keilmann<sup>3</sup>), auf Vergleiche aus der Tierwelt fussend, hält es für möglich, dass die Reflexa in ihrer Peripherie alsbald mit der angrenzenden Vera sich verbindet, wodurch immer weitere Zottenriuge, die vorher die Serotina nicht berührten, an dem Aufbaue der Placenta teilnehmen können.

Ich möchte darauf hinweisen<sup>3</sup>), dass wohl auch ein isolirtes Wachstum der sämtlichen Gewebe der Uteruswand an der Insertionsstelle möglich erscheint, d. h. die Placentastelle vergrössert sich um vieles schneller, als die übrigen Partien des Uterus. Dann wäre mit der Bildung des Reflexawalles die Placentastelle definitiv begrenzt, wenn auch abnormer Weise die Zotten noch etwas über diesen Grenzwall im Sinne Hofmeiers hinauswachsen können (Placenta circumvallata).

# Entwicklung des Eies bis zur Bildung der Eihüllen und der Placenta.

Wie nicht anders zu erwarten, sind uns die ersten Vorgänge im menschlichen Eie, wie sie sich bald nach der Befruchtung entwickeln, unbekannt. Wir stellen sie uns so vor, wie wir sie an den höher organisierten Tieren kennen. Ich verweise in dieser Beziehung auf die Lehrbücher der Embryologie.

Soweit aber es sich dabei um die Frage des Zusammenhanges des Embryo mit der Uteruswand und um die Entwickelung der Fruchtadnexen handelt, sind wir genötigt, auch in einem Lehrbuche der Geburtshilfe etwas genauer auf die Entwickelung einzugehen.

Die menschliche Placenta, S. 66, u. Verh. d. Deutsch, Ges. f. Gyn, VII (Leipzig) 1897, S. 207.
 Küstner, Ber. u. Arbeiten 1894, S. 550.
 Verh. der Deutsch, Ges. f. Gyn. VII (Leipzig) 1897, S. 271.

In den letzten Jahren sind einige sehr frühe menschliche Eier zur Frühe menschliche Eier

Beobachtung gekommen und genauer untersucht worden, von denen wir ausgehen können.

Graf v. Spee ') beschreibt ein Ei, das in den Abbildungen 23 und 24 wiedergegeben ist. Es wurde eine Woche nach Wegbleiben der Menstruation ausgestossen.



Fig. 23. Menschliches Ei aus der zweiten Woche. Arch. f. An. u. Entw. 1896, Taf. 1, Fig. 1. Ch. Chorion; h. Blutgerinnsel; am. Amnion; b. Bauchstiel; k. Kopfiell; d. Dottersack.



Fig. 24. Halbschematische Profilansicht des jüngsten, bisher von sachverständiger Hand geschnittenen menschlichen Embryo. Arch. f. An. u. Ent. 1896, Taf. 1, Fig. 3. Bezeichnungen wie Fig. 23. al. Allantois.

Ein etwas älteres Ei beschrieb derselbe Autor bereits 1889²). Dasselbe ist in den Figg. 25 und 26 abgebildet, während der dazu gehörige Embryo auf Seite 31, Fig. 44 u. 45 wiedergegeben ist.



Fig. 25. Halbschematische Darstellung eines menschlichen Embryo der zweiten Woche, Arch. f. An. und Entw. 1889, S. 159 und 1896, Taf. 1, Fig. 2. ch. Chorion; am. Amnion; b. Banchstiel; al. Allantois; d. Dottersack; e. Embryo.

Die Veränderungen im Eie, soweit sie sich auf die Adnexen des Embryo und auf die topographischen Verhältnisse der Eibestandteile untereinander, sowie des ganzen Eies zur Implantationsstelle auf der Gebär-



Bildung der Eihüllen und des Nabelstrangs

Fig. 26. Medianschnitt durch einen menschlichen Embryoder 2, Woche. Arch. f. An. u. Ent. 1889, S. 169 u. 1896, S. 1, Taf. 1, Fig. 1. Bezeichnung wie Fig. 25. c.n. canalis neurentericus; bl. Blutinsein an der Wand des Dottersackes,

nutterschleimhaut beziehen, wollen wir uns an der Hand unsrer drei Abbildungen (Fig. 27-29) klar machen:

1m Keimblasenstadium liegt die Embryonalanlage der Dotterblase auf. Beim weiteren Wachstum des Embryo erhebt sich von dessen Peri-

<sup>1)</sup> Arch, f. An. u. Entw. 1896, S. 4. 2) Arch, f. An. u. Entw. 1889, S. 159.

pherie die Haut wallartig empor und schliesst sich über dem Rücken der Frucht, das Amnion (a). Schon früher hat sich am untern Ende des Darmdrüsenblatts eine Ausstülpung gebildet, Allantois (die punktierte Linie der drei Abbildungen), die sich schnell auf der Innenfläche des Eies ausbreitet und so das Amnion, wie die Dotterblase (v) vollständig umwächst. Das auf der Aussenfläche der Allantois gelegene Bindegewebe wuchert in die Hohlräume der Chorionzotten hinein und führt diesem Hohlraume die fötalen Blutgefässe zu, durch die nun fernerhin der zwischen den Zotten liegende Nahrungssaft aufgesaugt und dem Embryo zugeführt wird.

Bestimmend für die weitere topographische Anordnung der im Eiraum liegenden Gebilde sind vor allem der Grad und die Art der Ausdehnung der Amnionhöhle. Indem sich die Amnionhöhle mit Flüssigkeit füllt (Fruchtwasser), nimmt sie bald den Hauptraum im Eie ein und drängt die übrigen Gebilde, als Allantoisstiel und Dotterblase, vor der Bauchseite des Embryo zusammen, bis sie vom Amnion als einer Scheide strangartig



Schematische Darstellung der Entwicklung des Nabelstranges und der Entstehnug der Insertio funiculi centralis. Berichte und Arb. Bd. 2, Taf. I, Fig. 1—3.

a, Amnion (Kopfkappe); v. Dotterbläschen; . . . . . . Allantois; Serot. Decidua serotina; Refl. Decidua reflexa.

Fig. 27. Fötus ist mit seinem Rücken gegen die Decidua serotina gewendet.

Fig. 23. Durch Vergrösserung der Kopfkappe und Verdrängung der Allantoisgefässe findet eine Drehung der Frucht statt, die in

Fig. 29 beendet ist, so dass die Bauchfläche des Fötus nun der Serotina zu liegt und der Nabelstrang dort inserirt.

umgeben werden (Bildung des Nabelstrangs). Hat sich endlich der Amnionsack so ausgedehnt, dass er die Eihöhle fast ganz und gar füllt, so findet man die Dotterblase gegen das Chorion angedrängt mit einem strangähnlichen Stiele (Ductus omphalo-entericus, Dotterstrang) noch mit dem Darme des Fötus in Verbindung stehend, während die Gefässe des Dotterstranges zu den Mesenterialgefässen des Embryo führen. Der Allantoisstiel ist mit den darin verlaufenden fötalen Gefässen, zwei Arterien und zwei Venen, ebenfalls im Nabelstrange zusammengedrängt, und es inseriren nun die sämtlichen Gebilde in der Regel im Centrum der Decidua serotina, der spätern Placenta, als Nabelstrang.

Dass dieser Strang in der Regel den mittleren Partien der Placenta inserirt, hängt eng mit den Ernährungsverhältnissen der Chorionzotten zusammen, wie ebenfalls aus den Figuren 27 bis 29 zu ersehen ist:

Während die Chorionzotten anfangs das Ei ganz gleichmässig um-Die centrale Ingeben, wuchern die, die in die Decidua serotina eingesenkt sind, da sie Nabelstrangs dort den günstigsten Nährboden treffen, am üppigsten, die am entgegengesetzten Pole hingegen, die unterhalb der Decidua reflexa liegen, wo diese am schlechtesten ernährt ist, am mangelhaftesten. Je weiter sich nun mit der Vergrösserung des Eies die Reflexa aus der Serotina heraushebt, desto dürftiger wird die Reflexa ernährt, was wiederum zur Folge hat, dass die unter der Reflexa liegenden Chorionzotten nach und nach atrophiren, während die Zotten im Gebiete der Serotina in üppigster Weise wuchern. Dementsprechend werden auch die in den Zotten liegenden fötalen Blutgefässe atrophiren, wo die Zotten unter der Reflexa liegen (Chorion laeve), sie werden reichlich Blut führen, wo die Zotten in üppigem Nährboden liegen (Chorion frondosum).

Hauptsächlich bestimmend aber für die Bildung der centralen Insertion ist die Stellung der Frucht, die wiederum abhängig ist von der verschieden starken Ausdehnungsfähigkeit der Amnionhälften. Denkt man sich den Fötus, wie in Fig. 27 angegeben ist, in der ungünstigsten Stellung zur Dec. serotina, ihr mit dem Rücken zugekehrt, so muss er sich doch nach und nach mit seiner Bauchseite der Serotina zuwenden, da sich, der oben erwähnten Gefässverteilung der Allantoisgefässe halber, die Kopfkappe des Amnion weit mächtiger ausdehnen kann als die Schwanzkappe, und indem sie die Dotterblase und die Allantoisgefässe vor sich herdrängt, während sich die Schwanzkappe, der Mächtigkeit des Allantoisgefässnetzes halber, nicht in gleicher Weise ausdehnen kann, wird die Frucht gedreht; ihre Bauchfläche kommt gegen die Serotina hin zu liegen, und die durch Annäherung der Kopfkappe an die Schwanzkappe zusammengedrängten Gebilde inseriren damit an der Serotina und zwar an deren besternährtem Teile, in ihrem Mittelpunkte. Eine genauere Darstellung dieses Vorgangs findet sich in meinen Berichten und Arbeiten, Bd. 2, S. 13 mit Tafel I, Fig. 1-3.

Nach unseren Aufzeiehnungen inserirt der Nabelstrang nur in 29,4% der Fälle central oder nahezu central; 44,4% mal in einer weiteren Zoue der Placenta (excentrisch); in 25,3% nahe am Rande oder am Rande selbst (marginal) und in 0,9%

gar nicht auf dem Kuchen, sondern in den Eihäuten (velamentös).

Stellen sich der Ausdehnung der Kopfkappe Hindernisse in den Weg, giebt zum Insertiomargina-Beispiel die Dotterblase, weil sie mit der Innenwand des Eies verwachsen ist, oder der lis und velamen-Dotterstrang, weil sein Gewebe zu wenig dehnbar ist, nicht nach, so unterbleibt die Drehung der Frucht, und die Gebilde des Nabelstrangs inseriren dann nicht auf der Serotina (Placenta), sondern sie inseriren da, bis wohin die Dotterblase die Drehung gestattete (Insertio marginalis, Einsenkung des Nabelstrangs am Rande der Placenta; Insertio velamentosa, Einsenkung in die Eihäute). Bot der Dotterstrang das Hindernis, so muss sich die anrückende Kopfkappe über ihm spalten, und wir sehen dann eine mehr oder weniger grosse Amnionfalte au der Insertionsstelle des Nabelstrangs fortbestehen (Schultze'sche Falte)1). Auch bei dicht nebeneinander sich entwickelnden Zwillingseiern findet diese Störung leicht statt, weshalb Insertio velamentosa zu den gewöhnlichsten Vorkommnissen bei Zwillingsschwangersehaft gehört").

<sup>1)</sup> B. S. Schultze, Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft, 1867, Bd. 3, S. 198 u. 344. — Ahlfeld, A. f. G., Bd. 9, S. 329. — Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 2. S. 14. - B. S. Schultze, A. f. G., Bd. 30, S. 47. 2) Ahlfeld, B. u. A., Bd. 2, S. 16.



g, 30, Fig. 31

Schematische Darstellung der Entstehung der Insertio velamentosa und der Schultze'schen Falte. Berichte u. Arb., Bd. 2, Taf. I, Fig. 1 u. 6. Serot. Decidua serotina; Reft. Decidua reftexa; a a Amnion, Kopfkappe und a' a' Schwanzkappe; v Dotterblase.

Fig. 30. Dotterblase mit der Innenwand des Chorion laeve verwachsen, gieht dem Andrängen der Kopfkappe a nicht nach (siehe Seite 24, Fig. 28).

Fig. 31. Die Insertion des Nabelstrangs ist daher auf der der Serotina entgegengesetzten Seite erfolgt (Insertio velamentosa).

Diese Darstellung erscheint durch die von B. S. Schultze festgestellte unlengbare Thatsache, dass bei Insertio velamentosa ausnahmslos die Dotterblase eine wichtige Rolle spielt, indem man sie, entgegen der Regel, stets in der Nähe der Nabelschnur-Iusertion findet und fast immer, auch entgegen der Regel, den Dotterstrang in einer erhabenen Falte des Amnion liegend, zur Zeit besser gestützt, als die von Schatz'), vertretene Annahme, der Fötus liege stets mit der Banchseite gegen die Insertionsstelle des Ovulum (Polarität des Eies) oder als die Keilmann'sche Theorie\*), die Placenta entwickele







Fig. 32.

Schultze'sche Falte.

Fig. 32. Pl. Placenta; D. Dotterbläschen mit Dotterstrang; Sch. F. Uebergangsfalte des Amnion (Schultze'sche Falte).

Fig. 33. Fig. 34. Sehematische Darstellung der Insertio velamentosa hei eineilgen Zwillingen. Berichte u. Arh. Bd. 2, Taf. I, Fig. 6 u. 7.

Serot. Decidua serotina; Reft. Decidua reflexa. Fig. 33. Elin Nahelstrang inserirt auf der Placenta, der andere an der Zwischenwand der beiden Eisäcke. Fig. 34. Ein Nahelstrang inserirt central auf der Placenta, der andere velamentös am gegenüberliegenden Eipole. sich secundär immer da, wo die Allantois an die Innenwand des Eies hingelange. Letztere Theorie geht von der nicht erwiesenen, vielmehr widerlegten Annahme aus, dass die Allantois frei der embryonalen Anlage entspringe.

Menschliche Eier frühester Zeit im Zusammenhange mit der Uteruswand zu finden, um sie genauer unterzusammenhange mit dem Uteruswand zu finden, um sie genauer untermit dem Uterus suchen zu können. Häufiger findet man Abortiveier aus früherer Zeit.

Desto wichtiger sind die wenigen guten Berichte und Abbildungen, von denen ich hier einige wiedergebe, da sie für das Verständnis der topographischen Verhältnisse zwischen Uterus und Ei von grösster Bedeutung sind. Für die mikroskopische Untersuchung sind die abortiv ausgestossenen

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 29, S. 72. 2) Z. f. G. u. G., Bd. 33, S. 24.

Eier zum grossen Teile nicht mehr brauchbar, da sie als abgestorbene Produkte bereits im Zerfall begriffen sind. Unsre Kenntnis der Entwicklung des Eies der ersten Woche beruht fast ausschliesslich auf Untersuchungen von Eiern verschiedener Tiere. Nur das von Peters beschriebene Ei (Fig. 35) gehört wahrscheinlich der ersten Woche an. Aus der zweiten Woche der Schwangerschaft stehen uns mehrere menschliche Objekte zu Gebote.

Das jüngste menschliche Ei, bei einer Selbstmörderin gefunden, (Fig. 35) zeigte 1,6 mm Längsdurchmesser, 0,8 mm Querdurchmesser und 0,9 mm Tiefendurchmesser. Es lag unter der Schleimhaut eingesenkt und stand nur durch einen kleinen Spalt mit der freien Uterushöhle in Verbindung. Aus diesem Spalte ragte ein pilzförmiges Gebilde hervor (Thr.), das aus Zellen des Ektoderms und aus Blutkörperchen der benachbarten Blut-

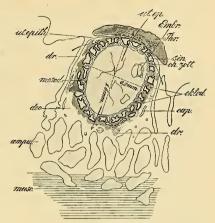

Fig. 35. Menschliches Ei der ersten Woche im Zusammenhange mit der Decidna und Uteruswand. Nach Peters, Verh. d. D. G. f. Gyn. VII, 1897, Seite 265.

ut.epith. — ut.ep. Uterusepithel; Embr. Frnchtanlage; sin. Bluträmme zwischen den (ch. 20tt.) Chorionzotten; cktod. Ektodern; dec. Decidua; ampu. ampulläre Schicht der Decidua; amec Uterusmuskulatur.

räume zusammengesetzt war und einen sich organisirenden Thrombus darstellte. Es sind schon reichliche Chorionzöttchen vorhanden und jede Zotte entsendet Zellwucherungen, die sich mit der Decidua bereits verfilzen. Im ganzen Umfange des Eises sind bereits Blutlacunen (intervillöse Räume), die zum Teil miteinander kommuniciren, Ihr Zusammen.



Fig. 36 and 37. Menschliches Ei, Anfang der zweiten Woche in situ. Nach Leopold, Uterus und Kind, Leipzig 1897, Taf. I, Fig. 1 and 2.

hang mit zuführenden Capillaren (cap.) ist nachweisbar. Die Drüsen (dr.) münden nicht in den Eiraum, sondern sind zur Seite gedrängt. Dass es sich um ein pathologisches Ei handelt, lässt der pilzförmige Thrombus (Thr.) vermuten. Dem Alter nach folgt ein Ei von Leopold beschrieben. Er schätzt es auf sieben Tage. Man fand es im exstirpirten Uterus (Carcinom). Letzte Menstruation 14.—I9. Aug.



Fig. 38. Dasselbe Ei, stark vergrössert. Leopold, ebend. Taf. II, Fig. 4.

Operation am 29, August, Fig. 36 und 37 geben Bilder des aufgeschnittenen Uterus, Das Eichen ist 4 mm lang und 3,7 mm breit. ringsum, die in den Uterus schauende Partie ausgenommen, mit Zöttchen dicht besetzt, von denen einzelne sich bereits mehrfach verzweigen. Von der Decidua aus kann mau einen Schleimhautzapfen bis zum Choriou verfolgen, vielleicht die erste Verklebungsstelle des sich ansetzenden Eies. Eine dünne Schicht Fibrin zwischen Ei und Schleimhautzapfen hat die Verklebung beider bewirkt. Entgegen dem eben beschriebenen Falle von Peters sind in dem Schleimhautzapfen Drüsen nachweisbar, die frei in den Eiranm hineinragen und sogar Zotten in sich bergen. Anch in diesem Falle mün-

deten die Capillaren bereits frei zwischen die Zotten.

Das Bindegewebe der Mucosa hat noch nicht allseitig den Charakter der späteren Deciduazellen. Nur an der Berührungsstelle mit der Eihöhle treten sie als grosse Zellen, zum Teil mit zahlreichen Kernen, auf,

Die Embryoanlage scheint nicht normal zu sein.

Das dritte Ei, dem Entwicklungsalter nach, ist das von Reichert¹) in ausführlicher Weise beschriebene und abgebildete.

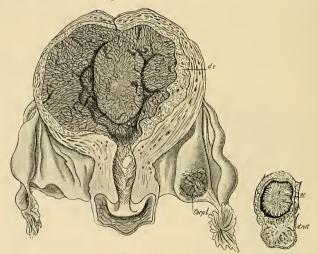

Fig. 39. Schwaugerer Uterus mit Ei aus dem Aufange der dritten Woche. Decidua reflexa aufgeschnitten, um das darin befindliche Ei sehen zu können. Nach Coste, Taf. Ha, Fig. 1 und 4.

d. v. Decidua vera; Corp. l. Corpus luteum; or. ovulum; d. reft. Decidua reflexa.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Beschreibung einer frühzeitigen menschlichen Frucht in bläschenförmigem Bildungszustande. Abhandlungen der Kgl. Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1873.

Hierher gehört ferner das Eichen, das Siegenbeek van Heukelom 1) auf der Braunschweiger Naturforscherversammlung 1897 demonstrirte.

Ein Ei aus der dritten Woche, das noch in der Reflexakapsel eingeschlossen war, bildet Coste 2) in ausgezeichneter Weise ab (Fig. 39).

Eine sehr gute Uebersicht über den Zusammenhang eines Eies der fünften Woche mit der Decidua und Gebärmutter giebt Fig. 40,

Aus der fünften Woche liegt noch die Beschreibung eines sehr schönen Präparats von Coste vor (Fig. 41), aus dem zweiten Monate der Braune'sche Durchschnitt eines schwangeren Uterus mit den Beckenorganen (Fig. 42) und ein ebensolcher von Pinard und Varnier (Fig. 43).

Von gut untersuchten Eiern. die abortiv ausgestossen wurden, aus neuerer Zeit seien hier die von Graf Spee, Keibel und Kupffer untersuchten erwähnt.

Graf Spee3): Ei fünf Wochen nach Beginn der letzten Menstruation ausgestossen, Anfang der zweiten Woche der Entwicklung. Deciduasack als Auskleidung des Uterus ganz ausgestossen; darin eine Fruchtkapsel, die mit 9 mm Durchmesser der Serotina aufsass und eng ein Ei von ovaler Form, 10 mm lang, 8,5 mm breit, 6,5 mm tief, umschloss. Zotten kurz, zeigen Sprossen, tragen doppeltes Epithel, das äussere mit feinen Wimperhaaren besetzt, Keine fötalen Blutgefässe in der Zotte.

lich mächtigen, besonders vom Mesoderm gebildeten Bauchstiel mit dem Chorion eng verbunden. Er zeigt sich noch Urwirbel fehlen noch.

und Breite, 12 mm Höhe. Embryo 4,5 mm Steiss Nackenlänge. Keibel schätzt das Zotten mehrfach verzweigt. Intervillöse Räume mit Blut gefüllt und mit einem

Endothel austapezirt, Chorionzotten zeigten doppeltes Epithel; auf dem äusseren ein Borstensaum (Flimmerepithel?), Die Spitzen der Zotten mit der Decidua verwachsen,

Kupffer<sup>5</sup>): Ei in der Decidua, Ende des ersten Monats. Zotten schienen noch keine Verbindung mit der Vera und Reflexa zu haben. Auch an diesen Zotten zeigten sich zwei Epithellagen, die äussere mit Flimmerepithel.

Die frühzeitigsten Stadien menschlicher Embryonen, bei denen bereits eine Organanlage stattgefunden, bildet Graf v. Spec<sup>6</sup>) ab. Fig. 44 giebt das Bild eines menschlichen

1) C. f. G., 1897, S. 1207. - A. f. Anat. u. Entw., Anat. Abt. 1898. 1) Histoire générale et particulière du développement etc. Paris 18... 3) Archiv für Anatomie und Physiologie, 1889, Anat. Abt., S. 159, 1) Anatomischer Anzeiger, 1889, Nr. 17. 6) Münchener m. W., 1888, Nr. 31, S. 515, 6) Arch. f. Anat. u. Entw., 1889, Taf. XI, Fig. 3 u. 5.



Menschliche Abortiveier der frühesten Zeit

Fig. 40. Uterus mit Ei der fünften Woche. Der Embryo ist durch einen ziem- Nach Dickinson, The New York Journal of Gynaek, and

Obstetries, Vol. III, 1893, Nr. 11, S. 993.
Die Uterusmuskelwand (m.) ist innen durch eine sehr dicke Decidua vera (d.v.) ausgekleidet. Am innern Muttermunde nähern sich zwei Deciduawülste. An der einen im Zustande der Keimscheibe mit offener Wand, etwas tiefer als gewöhnlich, sitzt das Ei der Deci-Medullarrinne und Canalis neurentericus, dua serotina (d.ser.) auf. Die Zotten sind rings um das Ei üppig gewuchert, au der der Serotina zugekehrten Seite aber stärker. Die Decidua reflexa ist, wo sie mit der Keibel<sup>4</sup>): Ei von 13 mm Länge Serotina in Berührung steht, sehr dick; nach dem andern eite, 12 mm Höhe, Embryo 4,5 mm Eipol zu wird sie dünner. Die Frucht ist vom Annion Vachenlünge. Keihel schätzt das eng umschlossen. Zwischen Annion und Chorion ist ein mit Schleim (Magma réticulé) gefüllter Raum. Dotter-Ei auf Anfang der vierten Woche. bläschen mit Strang liegen dicht am Banche. Cerv. Mutterhalskanal.



Fig. 41. Schwangerer Uterus mit geöffnetem Ei aus der fünften Woche. Decidua reflexa dr. und Chorior dr. aufgeschnitten und zurückgeschlagen. Annion uneröffnet. Nach Coste, Taf. Vb, Fig. 2; v. n. Nabelbläschen; Corp. l. Corpus luteum.



Fig. 42. Durchschnitt durch eine Schwangere, Anfang des dritten Monats. Nach Braune.
Der in der Leiche nach hinten zurückgesunkene Uterus ist in der Abhildung normal anteverlirt gezeichnet, ut. Uterus; dr., Deeidua vera; dr. Loteion; un. Aumion; dr., Deeidua reliexa; h. Biuterguss zwischen Chorion und reilexa (wahrscheinlich vor dem Tode entstanden); ez., Harmblase.



Fig. 43. Gravidität des dritten Monats nach Pinard und Varnier\*). Taf. XXIV.

Uterus einer Erstgeschwängerten, die infolge Einklemmung eines Bruchs gestorben ist.

foet, Fötus; dec. v. Decidus vera; dec. vef. Decidua reflexa; dec. ser. Decidua serotina; res. Harnblase; i. innerer Muttermund; o. e. äusserer Muttermund; zwischen i. und o. c. der mit einem Schleimpfropf gefüllte Cervikälkausl.

<sup>\*)</sup> Études d'anatomie obstétricale, Paris 1892.

Embryo der zweiten Woche noch im Zusammenhange mit dem Chorion (Ch.) vermittelst des Bauchstiels (b). Fig. 45 stellt denselben Embryo von der Oberfläche aus gesehen dar.



Fig. 44. am. Amnion; k. Embryo; d. Dottersack.



Fig. 45. am. Amnion; md. Medullarrohr; f. Medullarfurche; c.n. Canalis neurentericus; pr. Primitivrinne.

Zwei junge Embryonen, von Coste (Fig. 46) und von His!) (Fig. 47) beschrieben, gebe ich hier in Abbildungen in der besonderen Absicht, das Verhältnis des Amnion zur Körperoberfläche zu der Zeit zu demonstriren, wo das Amnion noch dicht der Oberfläche anliegt. Diese Abbildungen bringen uns ein Verständnis für die weiterhin oft berührte Frage von der pathologischen Verwachsung des Amnion mit der Fötaloberfläche, einem Vorgang, der zu den mannigfaltigsten Störungen in der Entwicklung des Fötus, der Pla-



Fig. 46. Embryo Ende der zweiten bis Anfang der dritten Woche mit Amnionüberzng. Nach Coste, Taf. IIa. am. am. am. Amnion; all. Gefässe der Allantois; D. Dottersack.



Fig. 47. Embryo Ende der dritten Woche mit noch dicht anliegender Amnionhülle. Nach His, Anatomie menschlicher Emhryonen, I, S. 14.

centa und der Eihäute führt. Ich werde in den betreffenden Abschnitten auf diese Abbildungen verweisen.

Im übrigen sind alle früher mitgeteilten Beobachtungen von menschlichen Eiern aus frühester Zeit von His sorgfältig und kritisch zusammengestellt.

#### Die Entwicklung der Placenta.

Geraume Zeit, nachdem sich die Reflexakapsel über dem Ei geschlossen hat, wohl bis in den zweiten Schwangerschaftsmonat hinein, bleibt die Verbindung der Spitzen der Chorionzotten mit dem Epithel der Decidua eine ziemlich oberflächliche. Doch bemerkt man sehon im Be-

<sup>1)</sup> Anatomie menschlicher Embryonen, Bd. I, S. 14.

ginne des zweiten Monats, dass die Decidua serotina in Form von Zapfen zwischen die Chorionzotten hinein, dem Chorion entgegenwächst. Da, wo die Chorionzotten dem Serotinaepithel eng anliegen, geht dieses Epithel verloren und die nun blossliegenden Deciduazellen wachsen um die Zotte herum und umgeben sie wie einen Mantel. Das Deciduagewebe dringt wieder bis zum Chorion selbst vor und lagert sich der Aussenfläche des Chorion an (Winkler'sche Schlussplatte); doch findet man diese Lage Deciduazellen nicht in der ganzen Ausdehnung der Placenta, sondern nur an deren Randzone.

Damit hat die Placenta gegen die Reflexa einerseits und gegen die Vera anderseits einen Abschluss erhalten und bildet nun einen in sich vollständig abgeschlossenen Hohlraum. Von der mütterlichen Schleimhaut (Decidua basalis) aus dringen stärkere und schwächere Deciduazapfen zwischen die sich enorm verzweigenden Zotten hinein und zwar in einer Weise, dass diese Zottenmasse in Gruppen abgeschieden (Cotyledonen) durch Septa von einander mehr oder weniger getrennt werden. Von der maternen Seite aus gesehen, erscheint die Placenta daher stark gelappt, und an der geborenen Placenta fallen die Cotyledonen etwas auseinander, so dass Spalträume zwischen ihnen entstehen.

Bildung der intervillösen Bluträume

Schon sehr frühzeitig findet man in den Zwischenzottenräumen Blut. Es ist Waldeyers¹) Verdienst, festgestellt zu haben, dass sich in diese intervillösen Räume hinein die Arterien der Decidua frei öffnen. Diese aus der Muskelwand der Gebärmutter kommenden Arterien gehen, ohne Aeste abzugeben, häufig spiralig gewunden, durch die dieke Serotina hindurch, benutzen einen der Deciduabalken, um zwischen die intervillösen Räume zu gelangen, und öffnen sich in den Raum hinein. Indem sich ihr Lumen immer mehr und mehr erweitert und sich ihre Wandungen verdünnen, schwinden diese schliesslich gänzlich, und das Blut fliesst frei zwischen die Zotten in die Hohlräume. Die Zotte schwimmt dann frei im mütterlichen arteriellen Blute.

Waldeyer<sup>2</sup>) freilich lässt das Gewebe des Arterienrohrs auch im Zwischenzottenraume nicht vollständig verloren gehen, sondern er glaubt sich von dem Vorhandensein eines Ueberzuges über die Chorionzotte und einer feinen endothelialen Auskleidung des intervillösen Sinus durch das Gefässendothel überzeugt zu haben, während Hofmeier<sup>2</sup>) auf das bestimmteste das Vorhandensein des Endothels leugnet. Es ist wohl möglich, dass in früheren Stadien der endotheliale Ueberzug noch vorhanden ist, in der späteren Zeit aber verloren geht, wie Untersuchungen von Duval und Keibel<sup>3</sup>) dies sehr wahrscheinlich machen.

Aus den Beschreibungen sehr frühzeitiger Eier von Peters (Fig. 35), Leopold (Fig. 38) und Keibel (Seite 29) und anderer geht hervor, dass die Bildung dieser intervillösen Bluträume bereits am Ende der ersten und Anfang der zweiten Woche beginnt.

Auch in die grossen venösen Gefässe, die an und für sich sehon äusserst dünnwandig sind und in der Decidua eigentlich nur aus einer Endothellage bestehen, münden diese Zwischenzottenräume hinein, sodass das Blut der arteriellen Sinus einen leichten Abfluss in die Venen der Serotina und der Uteruswand findet.

Sitzungsberichte der Königl. Preuss, Akademie der Wissenschaften 1887, 3, II.
 Die Placenta von Simus nemestrinus, ebendas, XXXV, S. 697 und Archiv für mikroskopische Anatomie, 1890.
 Die menschliche Placenta, Wiesbaden 1890, S. 62.
 O. Schulze, Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen 1897, S. 177—179.

Der nach der Muskelwand zugekehrte Teil der Decidua serotina zeichnet sich durch ein grosses Maschennetz aus, hervorgegangen aus den erweiterten Drüsenräumen. In der ersten Zeit der Gravidität sind noch Drüsenepithelien am Rande dieser Hohlräume zu bemerken; später schwinden Das Zwischengewebe besteht aus grossen saftreichen Zellen, den Deciduazellen, deren Abstammung noch unklar ist. Wahrscheinlich sind sie aus dem Bindegewebe der Uternsschleinhaut hervorgegangen. Zwischen diesen Deciduazellen finden sich schon vom dritten Monate an (Eckardt). reichlicher aber in den spätern Monaten (Leopold), Riesenzellen eingestreut, die um diese letztere Zeit in die Sinus der Placenta hineinwandern, sich an ihre Innenwand geordnet anlegen, ihren Hohlraum verkleinern und dann verstopfen (Sinusthrombose).



Fig. 48. Durchschnitt durch die Placenta von Macaens cynomolgus. Nach Turner, Philos. Transactions of the royal Society of London, Vol. 169, Taf. 49, Fig. 5. u. Mnscularis nteri; s. Ampulläre Drüsenschicht der Decidua serotina; c. Kompakte Schicht der Decidna serotina; h. Haftzotten; sin. Blutsinus mit freien Zotten; ch. Chorion; fun. Nahelstrang; sept. Decidnalsepta.

Es wird zweckdienlich sein, sich für die später zu besprechende Die fertige physiologische Thätigkeit der Placenta ein Gesamtbild der Verbindung zwischen Ei und Decidua zn verschaffen, in dem dann besonders die Gewebe Berücksichtigung erfahren müssen, durch die der Weg der von der Mutter zum Kinde gehenden Stoffe führt.

Dies mag zuerst geschehen durch ein Uebersichtsbild einer Affenplacenta, die dem Uterus anhaftend durchschnitten und gezeichnet ist. (Fig. 48.)

Es dient zum richtigen Verständnis aller Vorgänge, bei denen die Placenta beteiligt ist, besonders der Cirkulationsverhältnisse in den intervillösen Räumen, der Einwirkung der Wehe auf die Blutverteilung, der normalen und pathologischen Lösung der Placenta u. s. w., wenn der Leser schon jetzt die Thatsache berücksichtigt, dass der Placentarraum einerseits von mütterlichen, anderseits von kindlichem Gewebe (Chorion) vollständig in sich abgeschlossen und durch den festhaftenden ringförmigen Reflexawall und die Winkler'sche Schlussplatte vor einer unzeitigen Eröffnung geschützt ist.

In der Figur 49 ist nach einer von Bumm gegebenen halbschematischen Abbildung das Verhältnis der Placenta zur Uteruswand, die Verbindung der Zotten mit der Decidna, die Bildung der grossen Sinus und der Blutkreislauf in der Placenta dargestellt. Ich habe diesem Schema noch die kindlichen Zottengefässe hinznfügen lassen.

Abifeld, Lehrb, d. Geb.

Placenta

Das Verhältnis der fötalen Zotten, der Aufsaugungsorgane der aus dem mütterlichen Blute zu entnehmenden Stoffe, zu den intervillösen Räumen und der Decidua gestaltet sich in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft folgendermassen:

Wie Fig. 50, die einen Querschnitt durch eine Zotte darstellt, zeigt, liegen die fötalen Blutgefässe in grosser Menge in der Zotte ein-

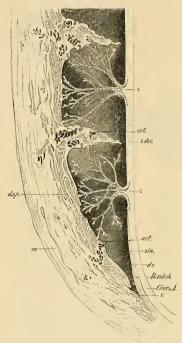

Fig. 49. Schema der menschlichen Placenta. Nach Bnmm, Arch. f. Gyn, Bd. 43, Taf. V.m. Muscularis uterij. d.sp. Ampulläre Drüsenschicht der Decidua; d.c. Kompakte Schicht der Decidua; d.s. beborialis (Winklersche Schlussplatte); s. dec. Septa der Decidua mit ant. Oeffnungen der Arterien in die Sinus; z. Zottenstämme des Chorion mit Hattzotten und freien Zotten; sin. Blutsinus, intervillöse Bluträume mit helleren Partien (arterielles Blut und dunkleres venöses Blut); z. Randvene.



Fig. 50. Querdnrchschnitt durch eine Chorionzotte am Ende der Schwangerigen, Nach Eckardt, Z. f. G. u. G., Bd. 19, Taf, VIII, Pig. 4. Die mit fötalem Blute gefüllten Hohlräume liegen im Zottenstroma. Der Zottenmantel besteht aus Chorionepithe).

gebettet, und zwar sind sie nur durch eine dünne Grenzmembran (Zottenepithel), der eine ganz feine, aus zäher Flüssigkeit und mit eingelagerten Zellkernen bestehende Schicht (Syncytium) aufliegt, von dem mütterlichen Blute getrennt.

Das Blut der fötalen Zottengefässe fliesst in den sich vereinigenden Placentar-Venen konfluirend schliesslich in einer einzigen Vene (Vena umbilicalis) durch den Nabelstrang zur Frucht, passiert den Körper der Frucht und kehrt durch die beiden Nabelschlagadern (Arteriae umbilicales) wieder zur Placenta und zu den Zotten zurück.

Die genauere Beschreibung des fötalen Blutkreislaufs siehe Seite 42.

# Entwicklung und intrauterines Leben der Frucht.

### Atmung und Ernährung.

Die vom mütterlichen Blute umspülten Chorionzotten nehmen aus dem Blute der Mutter die für Atmung und Ernährung notwendigen Stoffe auf und geben die gebrauchten Substanzen an das mütterliche Blut ab.

Für gasförmige und gelöste flüssige Stoffe lässt sich der Uebergang gas-

Uebergang leicht beweisen.

Der Sauerstoff des mütterlichen Blutes geht durch die Zottenwand in die fötalen Gefässe über; auf demselben Wege giebt das fötale Blut

seine CO, ab.

Konnten schon die klinischen Vorkommnisse den Arzt gar nicht im Zweifel lassen, dass die Placenta das Atmungsorgan für die intrauterine Frucht sei, so bietet das Tierexperiment leicht eine Kontrolle, indem man unter geeigneten Massnahmen das Blut der von der Placenta zum Fötus gehenden Gefässe hellrot gefärbt sieht, während sich in den zur Placenta führenden Gefässen etwas dunkler gefärbtes Blut befindet. Auch der durch Zweifel1) znerst geführte Nachweis des Oxyhämoglobinstreifens im frischen Nabelschnurblute bestätigt diese Thatsache,

Direkte Messungen der Sauerstoff- und Kohlensäuremengen in der Umbilicalvene und den beiden Arterien nahmen Cohnstein-Zuntz2) und Butte3) vor. Das Ergebnis war (drei Versuche): 100 gr Blut, die durch den fötalen Körper hindurchgegangen, gahen

an O ab 4,67; 4,0; 3,7 Cc. und führten CO, ab 4,72; 6,5; 7,9 Cc.

Ausser den dem Blute normalerweise eignen Gasen ist der Uebergang von Chloroform und Kohlenoxydgas nachgewiesen worden. Aether kann man leicht in der Exspirationsluft der Neugeborenen bemerken.

Von den flüssigen Stoffen des normalen Blutes ist der Uebergang von Wasser ausser Zweifel. Die Diffusion von Salz- und Zuckerlösung ist durch Zuntz und Cohnstein nachgewiesen. Da aber ausserdem für eine sehr grosse Zahl medikamentöser Stoffe der Uebergang feststeht, so ist der Satz wohl berechtigt: Alle gelösten Stoffe, die das Blut der Mutter nicht wesentlich alteriren, gehen auf den Fötus über.

Es ist wahrscheinlich, dass nicht einfache Osmose, sondern eine Thätigkeit embryonaler Zellen bei dem Uebergange von Flüssigkeiten in

Frage kommt.

Salicylsäure, Jodkalium, Ferrocyankali, Sublimat, Methylenblau u. s. w. lassen sich

leicht im fötalen Blute nachweisen.

Ein Uebergang von Formelementen und festen dem Blute Vebergang gebeigemischten Stoffen, besonders auch von Mikroorganismen findet unter normalen Verhältnissen nicht statt.

Uebergang flüssiger Stoffe

Die einzigen Untersuchungen, wobei es sieh um Stoffe handelte, die dem normalen Blute eigen sind, sind von mir und Sänger angestellt worden. Ich habe experimentell nachgewiesen, dass das fein emulgirte Verdauungsfett nicht übergeht 1); Sänger bewies, dass weisse Blutkörper chen bei Leukaemie der Mutter die placentare Scheidewand nicht passierten 5), weder von der Mutter zum Kinde, noch umgekehrt. Die Zählung

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd, 9, S. 291. 2) Pflüger's Archiv, Bd, 34, S. 342. 3) Archives de tocologie, 1893, Nr. 8, S. 628. 4) C. f. G., 1877, Nr. 15. 5) A. f. G., Bd. 33, S. 161.

der roten Blutkörperchen beim Neugeborenen gegenüber denen der Mutter zeigt eine so bedeutende Ueberzahl auf seiten des Kindes 1), dass auch hier ein Ausgleich nicht stattfindet, rote Blutkörperchen also ebenfalls die placentare Scheidewand nicht passiren.

Der Einwand Krukenbergs2) gegen meinen Fettversuch ist hinfällig, denn er gründet sich auf die ebenfalls hinfällige Annahme, die weissen Blutkörperchen gingen von

Mutter auf Kind über.

Alle Experimente, bei denen feste Stoffe in feinster Verteilung dem mütterlichen Blute experimentell beigemischt wurden, um den Uebergang in die fötalen Bahnen zu konstatiren, sind unzuverlässig, indem die Kapillaren der mütterlichen Placenta leicht bersten und auf diese Weise die Gewebe der Austauschzone wesentlich alterirt werden. Ueberdies haben sorgfältige Experimente - ich erwähne besonders die Krukenberg'schen (eben citirt) - dieser Art überwiegend mehr negative als positive Resultate ergeben,

Ueber den Uebergang von Mikroorganismen von Mutter auf Kind

lese man unter Pathologie der Schwangerschaft.

Aufnahme traktus

Neben der Ernährung der Frucht auf dem Wege der placentaren von Wasser durch Zotten und der Nabelschnur findet eine weitere Nahrungsaufnahme durch den Mund statt, indem die Frucht sehr reichlich Fruchtwasser schluckt. Auf diesem Wege wird der Frucht besonders Wasser, aber auch Eiweiss in freilich nur mässiger Menge zugeführt,

> Die Bedeutung des Fruchtwassers als Nahrungsmittel ist früher schou ab und zu angedeutet worden. Der endgültige Beweis aber, dass die Frucht grosse Mengen von Fruchtwasser trinkt, ist erst geliefert worden, seit mau im Darminhalte (Mekonium) grosse Mengen von Wollhaaren und andern Elementen nachwies, die, von der Oberhaut des Fötus stammend, nur durch Verschlucken in den Verdauungstraktus gekommen sein könneu. Förster3), Spiegelberg4), Zweifel5), Ahlfeld6),

> Dass die Menge des Eiweisses im Fruchtwasser so bedeutend sei, dass es als Nahrungsmittel für die Frucht mit in Betracht komme, habe ich gegen Fehling zu beweisen versucht 7). Die Frucht trinkt in den spätern Monaten der Schwangerschaft wahrscheinlich so reichliche Mengen, dass selbst bei geringem Eiweissgehalt ein als Nahrung aufzufassendes Quantum herauskommt. Bei Verschluss der Speiseröhre fand Mekus®)

das Neugeborene unter dem Mittel entwickelt,

Entfernung der Abfallsstoffe

Da der Frucht durch das mütterliche Blut assimilirbare Stoffe zugehen, und nur aus dem Fruchtwasser nicht verdaubare Stoffe in den Magen und Darm aufgenommen werden, so hat die Frucht nur eine kleine Menge von Abfallsstoffen in ihrem Darm aufzubewahren, bis sie sie nach der Geburt auf dem Wege der Defäkation entleert. Diese im Darm des Kindes aufgespeicherte Kotmenge bezeichnet man von alters her als Mekonium (der Aehnlichkeit mit eingedicktem Mohnsaft halber), Kinds-

Das Kindspech besteht aus Darmepithelien, Darmschleim, Gallenbestaudteilen, verschluckten Epithelien der Oberhaut, Wollhaaren und Talgklümpchen, die, sich ebenfalls von der Oberfläche des Fötus loslösend, im Fruchtwasser schwammen. Der Wassergehalt ist ziemlich gering, weshalb das Ganze eine teerartige (Kindspech) Masse bildet, die durch

<sup>1)</sup> Elder u. Hutchison, C. f. G., 1895, S. 1194. 2) A. f. G., Bd. 31, S. 315 Anm. <sup>3</sup>) Wiener med. Wochenschr. 1858, Nr. 32. <sup>4</sup>) M. f. G., Bd. 18, S. 374. <sup>5</sup>) A. f. G., Bd. 7, S. 474. <sup>6</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 22. <sup>7</sup>) In wie weit ist das Fruchtwasser ein Nahrungsmittel für die Frucht? Z. f. G. u. G., Bd. 14, Heft 2. - Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 22. 8) C. f. G., 1888, S. 686,

Gallenfarbstoffe grünlich-schwarz gefärbt ist. Die Menge des Kindspechs beträgt bei einem reifen Kinde ca. 200 gr.

Alle flüssigen und gasförmigen Exkretionsstoffe gehen auf dem placentaren Wege zur Mutter zurück, vor allem auch die im extrauterinen Leben durch die Nieren auszuscheidenden Stoffe.

Bis auf den heutigen Tag nehmen die meisten Geburtshelfer und Physiologen an, das Kind scheide seinen Harn in die Amnionhöhle aus, und das Fruchtwasser bestehe Nierenthätigkeit mehr oder minder aus fötalem Harne.

Ist es schon von vornherein im hohen Grade unwahrscheinlich, dass die lebende Frucht andauernd in ihren Exkretionsstoffen suspendirt sein soll, dass sie diese Stoffe in grossen Mengen täglich wieder in sich aufnehmen und wiederum verdauen soll, so spricht auch die chemische Beschaffenheit des Fruchtwassers keineswegs für die Abstammung aus der Harnblase. Die geringen Mengen (0.03-0.04 %) von Harnstoff im Fruchtwasser reifer Kinder¹), der Mangel des Harnstoffes im Fruchtwasser lebend geborener, sehr frühzeitiger Früchte, sprechen für zufällige Beimischung des Harns gegen Ende der Schwangerschaft, besonders bei gefährdeten Kindern. Der relativ grosse Eiweissgehalt im Fruchtwasser spricht ebenfalls gegen ein Nierenprodukt. Fehling's 2) und meine 3) Annahme, der arterielle Druck sei beim gesunden Fötus so gering, dass eine nennenswerte Urinsecretion nicht zu stande kommen könne, und mein Einwand 3), der Secretionsdruck der fötalen Niere sei zu gering, um die Blase erheblich füllen und eine Ausleerung entgegen dem gesteigerten Intrauterindrucke der Uteruswand zu ermöglichen, wurden von Cohn-

stein und Zuntz4) experimentell bestätigt.

Der Beweis, dass die Frucht normalerweise während des intrauterinen Wachstums ihren Harn entleere, ist bisher noch nicht erbracht worden. Dafür spricht die gute Entwicklung der Niere 5) und die Thatsache, dass sich bei eben Geborenen in der Blase Urin befindet. Zur Nierenentwicklung und Füllung der Blase kann aber eine minimale Thätigkeit und Absonderung genügen, sodass erst gegen Ende der Schwangerschaft ab und zu eine Entleerung stattfindet. Zum Beweis der intrauterinen Harnentleerung sind ferner die Missbildungen mit verschlossenen Harnausführungswegen herangezogen worden, bei denen sich zum Teil eine grosse Menge Flüssigkeit in der vermeintlichen Blase angehäuft hat. Soweit mir bekannt ist, ist bisher nicht eine einzige ehemische Analyse vorhanden, die den Nachweis geführt hat, dass diese Säcke wirklich Harn enthalten. Es ist vielmehr anzunehmen, dass diese vermeintlichen retinirten Harnmassen zum grossen Teil aus Fruchtwasser bestehen. Denn fast sämtliche in der Litteratur veröffentlichten Fälle, in denen die übermässig ausgedehnte "Blase" ein Geburtshindernis abgegehen, erweisen sich als Fälle von Atresia ani vesicalis oder Kloakenbildung 1). Der Beweis, dass die Flüssigkeit Harn und nur Harn gewesen sei, fehlt also auch nach dieser Richtung. Kommen doch selbst Fälle vor, in denen die Ureteren gar nicht mehr mit der Blase in Verbindung stehen, nichtsdestoweniger aber die Blase voll von "Harn" gewesen sein soll 7). Ausserdem würde eine Füllung der Blase unter derartig pathologischen Verhältnisseu noch nicht den Beweis liefern, dass normalerweise eine erhebliche Absonderung stattfinde. Ich selbst besitze ein Präparat ) von kolossaler Ausdehnung der vermeintlichen Harnblase, bei dem die Untersuchung ergab, dass der Hohlraum mit Flüssigkeit gefüllt eine Kloake darstellt, also ebensogut verschlucktes Fruchtwasser enthalten haben kann. Die verhältnismässig zahlreichen Fälle, in denen einzig und allein die untersten Partien der Harnwege verschlossen waren, ohne sonstige Missbildungen der Frucht, weisen, wenige Ausnahmen abgerechnet, in der Regel keine Ausammlung von Urin auf<sup>9</sup>), und wiederholt wird berichtet, dass nach Beseitigung des unbedeutenden Hindernisses die Urinsecretion in vollkommen normaler Weise erfolgte 10).

<sup>1)</sup> Fehling, A. f. G., Bd. 11, S. 549 und Bd. 14, S. 234. 2) A. f. G., Bd. 11, S. 550. 3) A. f. G., Bd. 14, S. 292. 4) Pflüger's A., Bd. 34, S. 173. 5) Nagel, A. f. G., Bd. 35, S. 131. 6) Reischauer, In wie weit lassen sich die Fälle von angehornem Harnröhrenverschluss in der Frage von der Abstammung des Fruchtwassers verwerten? In.-Diss., Marburg, 1895. - Neumann, M. f. G. u. G., Bd. 3, S. 243. 7) Duncan. Edinb, med. Journ. 1870, Aug. S. 163. — Schläffer, A. f. G., Bd. 53, S. 17.

\*) Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 199.

\*) Med. Jahrb. für das Herzogt. Nassau, Heft 11, 1853, S. 293, <sup>16</sup>) Marx, Allg. med. Centralz., 1894, Nr. 102.

Bei der Verschiedenheit der Verhältnisse beim Tier mit seinem gesouderten Allautoissack neben dem Amnionsacke sind Schlüsse auf die Verhältnisse beim Meuschen wohl kaum gestattet, wie Doederlein') solche zieht. Mir erscheiut eher die Folgerung berechtigt, dass, weil bei deu Tieren ein gesonderter Sack für die Nierenexerete vorhanden, bei denjenigen Individuen, die keinen Allantoissack besitzen, die Niere normalerweise nicht funktionirt, vielmehr auf anderem Wege die Ausscheidung der Abfallsstoffe des Blutes stattfindet,

Von grosser Bedeutung für das Vorhandensein einer intrauterinen Harnabsonderung schienen Experimente von Gusserow2) und Dührssen3) zu sein, denen zufolge sich in den Blutkreislauf der Mutter gebrachte Benzoesäure, durch die Nieren des Fötus als Hippursäure ausgeschieden, im Fruchtwasser vorfinde. Mein Einwurf gegen dieses Experiment '), dass die Benzoesäure schon in den Nieren der Mutter verändert werde und daher Hippursäure sich schon im Blute der Mutter befinde und als solche in die Frucht und das Fruchtwasser überginge, haben Törngren 5), Jaarsfeld und Stokvis 6) bestätigt. Somit sind auch diese Experimente nicht beweiskräftig für eine intrauterine Harnentleerung. Ueberdies nötigen alle Experimente, die an Hochschwangeren und Gebärenden gemacht wurden, zu dem Einwande, dass mit beginnender Geburt, vielleicht sogar schou etwas vorher, die Bedingungen gegeben sind, durch die normalerweise die Nierenfunktion in Thätigkeit gesetzt wird.

Gegen eine normalerweise stattfindende intrauterine Harnentleerung habe ich ferner die Früchte angeführt, die, sonst sehr wohl gebildet, keinen Harnapparat haben, Sireuenmissbildungen 7). Da es bei diesen Früchten gar nicht anders möglich ist, als dass die Harnbestandteile des Blutes den kindlichen Blutkreislauf in der Placenta verlassen, so liegt es nahe, anzunehmeu, dass dies überhaupt der normale Weg für Ausscheidung der fötalen Harnbestandteile ist, eine Schlussfolgerung, die schon Heister8) anknüpfend an eine Beobachtung eines sonst wohl entwickelten Kindes mit Blasenniere und vollständigem Ver-

schlusse der Ureteren gezogen hat,

Weiter haben mich experimentelle Untersuchungen überzeugt, dass die Harnröhre in vorgerückter Schwangerschaft durch die Mekoniumansammlung im Becken eine solche Kompression erfährt, dass nur sehr schwer Harn aus der Blase durchgepresst werden kanu, und es ist zu berücksichtigen, wie die Frucht unter gesunden Verhältnissen niemals ihren Kot entleert und man wohl erwarten musste, dass neben einer intrauterinen Harnentleerung konsensuell auch öfter eine Kotentleerung einhergehen würde.

Ich erwähne hier, dass diese Ausfüllung des fötalen Beckens mit Kindspech normalerweise eine sehr hochgradige ist, so dass Merkel<sup>9</sup>) in dieser Anhäufung die Ur-

sache für die Formgestaltung des fötalen Beckens sieht.

Ein einzig dastehendes Beweismittel, dass die Frucht in der Gebärmutter keinen Harn entleert, hot mir eine Beobachtung (1889, J. Nr. 279), wo ich 31 Tage hindurch nach dem Blasensprunge beim kontraktionslosen Uterus Fruchtwasser auffaugen und von Zeit zu Zeit chemisch untersuchen lassen konnte. Die von Professor E. Schmidt, Direktor des pharmaceutisch-chemischen Instituts, vorgenommenen Analysen liessen nur Spuren, d. h. quantitativ nicht mehr bestimmbare Mengen, von Harnstoff erkennen. Das durch Sectio caesarea endlich entwickelte Kind lag im wasserleeren Uterus.

Sehr mangelhaft sind bisher die für die Frage von der Aetiologie des Fruchtwassers so wichtigen Berichte über Vorhandensein oder Fehlen von Fruchtwasser bei Missbildungen, die nachweislich keine Nieren oder dauernd verschlossene Ausführungs-

wege hatten.

Bei Früchten mit enorm ausgedehntem Leibe ist es wabrscheinlich, dass mit zunehmender Ausdehuung des Leibes die Fruchtwassermenge in der Uterushöhle sich vermindern muss. Reichliche Wollhaare im Darme solcher Früchte hestätigen diese Anschauung.

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 37, S. 141. 2) A. f. G., Bd. 13, S. 56. 3) Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Gyn., Halle 1888, Bd. 2, S. 8. - A. f. G., Bd. 32, S. 329. 4) Ber. und Arb., Bd. 2, S. 26. 5) Archives de Tocologie, 1888, S. 453. — Recherches sur l'échange de substances entre le liquide amniotique et le sang maternel, Helsingfors, 1889, Seite 60. 6) Archiv f. experim, Pathol. u. Pharmakol., Bd. 10, S. 285. 7) A. f. G., Bd. 14, S. 276. <sup>8</sup>) Med. chir. u. anat. Wahrnehmungen, 2. Bd., Rostock 1770, 596. Wahrnehmung, S. 967.

<sup>9)</sup> Verh, d. anat. Ges. Strassburg 1894.

Meine Ansicht in kurzen Worten ist daher: Eine gesunde Frucht entleert normalerweise ihren Harn nicht in die Amnionhöhle. Erst Störungen im Kreislaufe, wie beginnende Geburtswehen sie hervorbringen, oder Unterbrechungen der Sauerstoffzufuhr, wie bei Nabelschnurkompression, und ähnliche Vorkommnisse veranlassen die Frucht zur Harn-, oft auch zur Kotentleerung.

#### Das Fruchtwasser.

Das Fruchtwasser ist somit kein fötaler Harn; auch nicht ein er- Herkunft des heblicher Teil davon entstammt der fötalen Blase, sondern nur zufällige Fruchtwassers Beimischungen von Harn finden sich im Fruchtwasser.

Anch Oskar Schultze ist in seinem Lehrbuche der Embryologie (Leipzig 1897,

S. 151) dieser Anschanung beigetreten,

In nenester Zeit hat eine ziemlich vollständige, freilich einseitig kritische Behandlung der interessanten Frage durch C. F. Schreve1) stattgefunden. Der Autor bringt

ein ziemlich vollständiges Litteraturverzeichnis,

Das Fruchtwasser ist ein Transsudat aus mütterlichen, wie kindlichen Blutgefässen. In der ersten Entwicklungszeit sind es die Gefässe der Decidua reflexa mütterlicherseits, die durch die Eiwandungen Wasser abgeben; auch ist es nicht ausgeschlossen, dass die der Chorionbasis zunächst liegenden Gefässsinus der Placenta Flüssigkeit liefern. Anderseits sind es in der ersten Hälfte der Entwicklungszeit des Fötus die Haut, die Amnionplatte der Placenta mit den von Jungbluth<sup>2</sup>) beschriebenen Ernährungsgefässen und vielleicht auch die Nabelschnurscheide (Amnion), durch die aus den fötalen Gefässen Flüssigkeit in den Amnionsack hineintritt. Letztere Quellen können zu ganz enormer Transsudation Veranlassung geben, wenn eine Stauung im fötalen Kreislaufe eintritt. Siehe genaueres unter Hydramnion.

Versuche an der frischen Nabelschnur, die auf meine Veranlassung

gemacht wurden 3), fielen negativ aus.

Das Fruchtwasser stellt eine weissliche Flüssigkeit dar von 1,006 Zusammensetzbis 1,008 spec. Gewicht, gering alkalischer Reaktion. Seine Zusammensetzung ist nach Hoppe-Seyler4): Wasser 98,43, feste Stoffe 1,57, Albumin 0.19, lösliche anorganische Salze 0,566, Extraktivstoffe 0,81, unlösliche organische Salze 0.024.

Eine grössere Reihe von Eiweissbestimmungen im Fruchtwasser machte auf meine Veranlassung Sandmeyer5). Er fand in normalen Fällen bis zu 0,22 % Eiweiss, was nach Volum-Procenten 20-30 % entspricht.

Die Menge des Fruchtwassers ist je nach der Schwangerschaftszeit und je nach dem Einzelfalle sehr verschieden"). In der zweiten Hälfte der Schwangerschaft findet man zwischen 300 und 1500 gr. Grössere und

geringere Mengen sind pathologisch.

1) Ueber die Herkunit des Fruchtwassers und seine Bedeutung für die Frucht. Eine kritisch-historische Studie, In,-Diss. Jena (Amsterdam) 1896. 2) In.-Diss. Bonn 1869 und A. f. G. Bd. 4, S. 554. 3) Diehl, Ueber den Eintritt der Salicylsäure in das Ei. In,-Diss, Marburg 1892, S. 25. b Physiologische Chemie, 1877, 1. Th., S. 609. — Siehe auch Labruhe, Thèse de Paris, 1888. b Ucher den Eiweissgehalt des Fruchtwassers. In. Diss. Marburg, 1888. b Fehling, A. f. G., Bd. 14, S. 223. — Haidlen, A. f. G., Bd. 25, S. 40,

Suspendirt sind in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft im Fruchtwasser Wollhaare, Epidermisschuppen und Talgklümpehen, das Produkt der Talgdrüsen.

Zweck des Fruchtwassers Das Fruchtwasser wird teils verschluckt, teils von der Haut des Fötus aufgenommen und versorgt ihn mit der nötigen Wassermenge, zugleich auch, in geringem Grade, mit einem Nährmaterial (Eiweiss). Sonst liegt der Nutzen des Fruchtwassers besonders darin, dass die Einwirkung äusserer Schädlichkeiten auf den Fötus abgeschwächt wird, dass die Glieder eine ebenmässige Entwicklung erfahren, dass die Frucht im Wasser die zur Geburt geeignete Stellung einnehmen kann, dass sich der Wehendruck in der Geburt gleichmässig auf den ganzen Inhalt der Uterushöhle verteilen kann, und dass schliesslich, beim Austritte des Kindes selbst, die Geburtswege durch abfliessendes Fruchtwasser feucht und geschmeidig erhalten werden.

#### Fötaler Stoffwechsel und Blutkreislauf.

Sobald der Nachweis geliefert ist, dass der Fötus selbst Sauerstoff verbraucht, ist die Produktion eigner Wärme festgestellt. Deshalb hat auch die Frucht eine etwas höhere Eigentemperatur als das sie umgebene Medium, das Fruchtwasser.

Bei Kindern, die sich mit dem Steisse voran zur Geburt stellen, kann mau mit dem Thermometer die Rektaltemperatur messen und man hat sie bis 0,5 °C, höher gefunden als die Temperatur der Uterushöhle ¹). Als Koutrollversuch dient die Messung bei nachweislich abgestorbenen Früchten. In diesen Fällen ist die Temperatur im kindlichen Rektum und der Uterushöhle gleich.

Das kindliche Blut enthält dementsprechend auch gleich nach der Geburt eine gewisse Menge Harnstoff, bald mehr, hald weniger als das mütterliche Blut. Je länger die Austreibungsperiode, desto geringer die kindliche Harnstoffmenge <sup>2</sup>).

Ueber die Assimilation der von der Mutter zugeführten Stoffe zum Aufbau des Fötus wissen wir noch recht wenig. Da eine Aufnahme zelliger Elemente nicht stattfindet, so stehen der Frucht nur die Zellen des Eies zu Gebote, deren enorme Vervielfältigung schliesslich das Produkt eines reifen, zum Leben an der Aussenwelt geeigneten Kindes darstellt. In der Hauptsache sind es wohl diffusible Eiweisssubstanzen und Salze neben dem Wasser, die in den Geweben des Fötus verwertet werden. Anf welche Weise die Fette zum Fötus gelangen, die schliesslich in sehr grosser Menge vorhanden sind, wissen wir noch nicht.

Fehling<sup>3</sup>) hat einige chemische Analysen früh- und rechtzeitiger Föten vorgenommen. Danach überwiegt bis zur sechsten Woche der Entwicklung der Wassergehalt der fötalen Gewebe in auffallender Weise, sodass noch im zweiten Monat der Fötalkörper wasserreicher ist als Schleim, Milch, Blut und sich am meisten noch der Lymphe nähert. In den letzten Monaten der Schwangerschaft verhält sich das Wasser zu den festen Bestandteilen des kindlichen Körpers wie 74:26. Letztere setzen sich zusammen aus: Eiweisskörper 12,0, Fette 9,0, Asche 2,55.

Wurster, Berliner Kl. W., 1869, Nr. 37 und Beiträge zur Tocothermometrie, In.-Diss., Zürich, 1870. — Alexeff, A. f. G., Bd. 10, S. 141. — Pristley, The British med. J., 1887, S. 666.
 Cavazzani u. Levi, Arch. ital. de Biologie par Mosso, 1895. Bd. 23, S. 137.
 A. f. G., Bd. 11, S. 526.

Stoffwechseluntersuchungen über den Eiweissumsatz zwischen dem trächtigen Tier und den Föten sind bisher nur in ganz geriuger Anzahl gemacht worden 1), so dass die Resultate keineswegs sichere zu nennen sind.

Die durch die Aussenwand des Eies der Frucht zugeführten Aufbau- Dotterkreislauf stoffe werden in den ersten beiden Wochen der Entwicklung dem Dottersacke einverleibt und durch den Dotterkreislauf dem Embryo zugeführt. Bereits Ende der zweiten Woche ist der Allantoiskreislanf installirt, sodass durch die nun entwickelten Zotten die Aufnahme stattfindet, von wo aus die Substanzen durch die Nabelschnur zum Körper des Fötus gelangen. Eine Zeitlang bestehen beide Kreisläufe nebeneinander, bis der Dotterkreislauf, obsolet geworden, dem Allantois- oder Nabelschnurkreislauf die Ernährung der Frucht allein überlässt.

Das Schicksal des Dotterbläschens. Während man früher annahm, das Dotterbläschen ginge spurlos verloren, hat uns B. Schultze?) nachgewiesen, dass es an jeder reifen Placenta zu finden ist. Es liegt meist ziemlich weit von der Insertion des Nabelstranges zwischen Chorion und Amnion und bleibt, bei Trennung beider Häute, in der Regel am Amnion hängen. Auch der Dotterstrang ist als ein feiner Faden sehr häufig bis zur Insertion des Nabelstranges zu verfolgen. Im Nabelstrang kann man ihn auf mikroskopischen Schnitten bisweilen dicht unter der Amnionscheide verfolgen.

Auch die Dottergefässe persistiren vielfach und sind nicht selten als feine, rote, geschlängelte Gefässe unter der Nabelschnurscheide des Nabelstrangs zu sehen3). In der Bauchhöhle findet man sie bisweilen neben dem Dotterstrange, wo er in den Endteil des Dünndarms mündet, vorbeigehend, in die Mesenterialgefässe einmündend 1).

Im Allantoisblutkreislauf vereinigen sich, wenn die Reflexagefässe veröden, die beiden Venen zu einer Nabelschnurvene, während normalerweise zwei Arterien beharren. Sämtliche Gebilde des Nabelstrangs sind in die vom Amnion gelieferte Scheide eingekleidet.

Im Nabelstrange findet man daher, in der Weise angeordnet, wie es Fig. 51 zeigt: Amnionscheide, das subamniotische Bindegewebe, auch

Wharton'sche Sulze genannt (vom Allantoisbindegewebe abstammend), unter der Amnionscheide eventuell Dotterstrang und Dottergefässe, im Centrum des Stranges zwei Arterien und eine Vene und in der Mitte des Dreiecks, das diese drei Gefässe bilden. den epithelialen Ueberrest der Allantoishöhle.

Mit dem Wachstum der Frucht verlängert sich der Nabelstrang, seine Vene schlingt sich spiralig um die Arterien herum, und der ganze Nabelstrang torquirt sich. Inwieweit und ob überhaupt bei dieser Drehung des Nabelstranges die Bewegungen der Frucht in Frage kommen, ist zweifelhaft,

Am Ende der Schwangerschaft bildet die Nabel-



Fig. 51. Durch schnitt durch den Nabelstrang. a,a, Arteriae umbil.; v.u. vena umbil, ; ur. Rest des Allantoisepithels (Urachus); v.o. Reste des Dotterstrangs (vasa omphalo - mesaraica).

Allantoiskrefslauf.

<sup>1)</sup> Hagemann, Verh, d. Physiol, Ges. zu Berlin, 15. Jahrg. 1890, S. 16. 2) Das Nabelbläschen, ein konstantes Gebilde in der Nachgeburt des ausgetragenen Kindes, Leipzig, 1861. — Siehe ferner: Mayer, Untersuchungen über das Nabelbläschen, Bonn, 1834, Ber, der Akadem, der Wissensch, Vol. XVII, T. II, S. 534. 3) Hecker, Klinik der Geburtskunde, Bd. I, S. 53 u. Bd. II, S. 16. - Hartmann, M. f. G., Bd. 33, S. 193 u. A. f. G., Bd. 1, S. 163. - Ahlfeld, A. f. G., Bd. 11, S. 184. - Bovero, Int. Mon. f. Anat. u. Phys. 1895, Bd. 12, S. 191. (a) Sabine, A. f. G., Bd. 9, S. 311. — Ahlfeld, A. f. G., Bd. 10, S. 81 and 11, S. 184. — C. Ruge, Z. f. G. u. G., Bd. 1. S. 1 u. S. 253.

schnur einen ca. 60 cm langen, ca. 10 mm dicken Strang, der beim reifen Kinde in der Regel 1 cm unter der Mitte zwischen Processus xiphoideus und Symphyse inserirt. Bei frühgeborenen Kindern setzt er sich unter-

halb dieser Stelle in den Nabelkegel, eine kleine konische Erhebung der Haut, ein.

Der Nabelstrang hat keine ernährenden Gefässe. Seine Zellen speisen sich durch Endosmose 1).

Der fötale Blutkreislauf gestaltet sich demnach folgendermassen:

Das in den Zotten oxydirte und mit frischem Nahrungsmaterial versehene Blut wird in der gemeinsamen Nabelvene zum Bauchnabel des Kindes hingeführt. In die Bauchhöhle eingetreten, spaltet sich die Vene. Ein Ast geht direkt zur vena cava inferior (Ductus venosus Arantii), der andre verzweigt sich in der Leber. Sein Blut geht mit dem Lebervenenblut gleichfalls zur untern Hohlader. Diese bringt das Blut zum rechten Vorhof. in den es zugleich mit dem Blute der vena cava superior sich ergiesst und mit diesem vermischt teils durch das Foramen ovale in die linke Herzvorkammer, teils in die rechte Herzkammer gelangt. Das in das linke Herz strömende Blut macht denselben Weg, wie bei dem ausserhalb der Gebärmutter lebenden Menschen; das Blut der rechten Herzkammer hingegen strömt nur zum kleinen Teil durch das Lungengewebe, der grössere Teil geht aus der Lungenschlagader direkt durch einen fötalen Verbindungsgang, Ductus arteriosus Botalli, in den Bogen der Aorta.

Diese Vermischung des Blutes im rechten Vorhofe findet nur in den letzten Monaten statt. Vorher münden beide venae cavae in einen gemeinsamen Sinus, der sich von hinten zwischen die beiden Vorhöfe eindrängt und eine Oeffnung nach dem linken Vorhofe, eine nach dem rechten aufweist. In der weiteren Entwicklung richtet sich der Strom mehr und mehr nach dem rechten Vorhof, und es bleibt nach dem linken Vorhof nnr das Foramen ovale übrig.

Aus den in der Beckenhöhle liegenden Arteriae hypogastricae entspringen zwei kräf-

Blase längs der vordern Bauchwand hinziehen, zum Nabel begeben und in



Fig. 52. Medianschnitt durch eine Frucht zur Darstellung des fötalen Blutkreislaufs. Nach Rüdinger. Topograph.-chirurg. Anatomie des Menschen. Stuttgart 1873, Taf. XIII. B. 1 Linker Vorhof. 2 Rechter Vorhof. 3 Vena cava inferior. 4 Nabelstrang. 5 Vena umbilicalis, die sich an der Leberpforte mit 6 der Pfortader verbindet. 7 Querast der Pfortader und Umbilicalvene, 8 Ductus venosus Arantii, der gegen das Ende der Schwangerschaft ziemlich eng wird, sodass die grösste Blutquantität der Nabelvene durch die Lebercapillaren gelangt. 9 Venae hepaticae, 10 Vena cava inferior, mündet am Boden des rechten und linken Vorhofs. 11 Valvula Eustachii, quer vor der Mündung der untern Hohlvene angebracht. 12 Valvula foraminis ovalis. 13 Das schief über der Einmündungsstelle der untern Hohlvene angehrachte Foramen ovale, worin der Blutstrom aus der nntern Hohlvene direkt in den linken Vorhof geleitet wird.

tige Arterien, die sich, ohne Aeste abzugeben, an der Seitenwand der

<sup>1)</sup> Eine genaue anatomische und morphologische sowie physiologische Darstellung des Nabelstrangs findet sich bei Stutz, der Nabelstrang und dessen Absterbeprocess; A. f. G., Bd. 13, S. 315.

die Nabelschnur eintreten (Arteriae umbilicales), durch die hindurch sie zur Placenta gelangen, sich verästeln und in die Zotten münden. Da, wo sie auf die Placenta gelangen, ist stets eine Anastomose zwischen den beiden Arterien vorhanden 1).

Die wichtigsten Eigentümlichkeiten des fötalen Kreislaufes bestehen also hauptsächlich in der Verbindung des rechten Vorhofs mit dem linken durch das Foramen ovale, in einer arteriellen Verbindung zwischen der Arteria pulmonalis und der Aorta, Ductus Botalli, und in einem

ausserhalb des Kindes gelegenen Anhangskreislauf, dem Placentarkreislauf.

Die Bedeutung dieses Kreislaufs ist am klarsten: er besorgt die Herbeischaffung von Sauerstoff und Nahrungsmaterial für das Kind aus dem mütterlichen Blute, ebenso führt er Abfallstoffe zur Mutter hin. Der Ductus Botalli ist notwendig, weil das Blut der rechten Herzkammer in der Lunge noch nicht oxydirt wird. So arbeiten beide Atrien im Sinne des Aortenkreislaufs; daher sind auch die Wände beider Herzkammern ungefähr gleich stark. Um nun nicht die ganze Blutmenge auf dem Umwege durch den Ductus Botalli in Fig. 53. Fötales Herz mit Ductus Botalli. das Gefässsystem des linken Herzens führen pulmonalis; v.d.; v.s. rechte und linke Herz-zu müssen, sorgt das Foramen ovale da- kammer; awv.s. linkes Herzohr; v.c.s. vena für, dass ein Teil des Blutes gleich in a.an. Arteria anonyma; c.s. Carotis sin; a.s.s. das linke Herz eintreten kann.



P.d., P.s. rechte und linke Lunge; p. Arteria Arteria subclavia sin; D.art.B. Ductus arteriosus Botalli.

Wie aus der Beschreibung des Blutkreislaufs zu ersehen ist, mischt sich arterielles und venöses Blut im Fötus schon vor Eintritt des frisch oxydirten Blutes in das Herz. Die Bedeutung dieses Vorgangs ist uns noch unbekannt.

#### Das Wachstum der Frucht.

Die Frucht entwickelt sich bei dieser Art der Ernährung und Blutzufuhr ziemlich schnell. Die verschiedenen Entwicklungsstadien der frühesten Embryonalzeit sind von His 1) in vortrefflicher Weise illustrirt und zusammengestellt worden. Für die späteren Monate muss der Arzt an einzelnen auffallenden Entwicklungsvorgängen und an der Länge, nach Umständen auch am Gewichte der Frucht in der Lage sein, das Alter des Kindes zu bestimmen.

Allseitig ist anerkannt, dass die Länge der Frucht der für die Schätzung ihres Entwicklungsalters wichtigste Faktor ist. Folgende Tabelle stellt die Längenmasse am Ende der ersten fünf Schwangerschaftsmonate zusammen:

<sup>1)</sup> Holst. Mon. f. Geb., Bd. 2, 1853, S. 97. 2) Anatomie menschlicher Embryonen, II, Leipzig, 1882.

Länge und Gewicht der Frucht in den einzelnen Monaten Scheitel-Steisslänge; 1. Monat 0,8 cm; 2. Monat 2,5 cm.

Scheitel-Sohlenlänge: 3. Monat 8 cm; 4. Monat 15 cm; 5. Monat 23 cm,

Vom sechsten Monate an lässt sich die Zahl für das Längenmass bequem ausrechnen, wenn man die Monatszahl mit fünf multiplizirt und zwei addirt. Xur für den zehnten Monat käme auf diese Weise, wenigstens für Kinder Erstgeschwängerter, eine etwas zu grosse Zahl heraus. Genauere Zahlen für Länge und Gewicht habe ich aus einem grossen Material der Leipziger Entbindungsanstalt für die einzelneu Wochen ausgerechnet<sup>3</sup>):

| Woche | Länge   | Gewicht | Woche | Länge   | Gewicht |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 27.   | 36,3 cm | 1142 gr | 34.   | 46,1 cm | 2424 gr |
| 28.   | 40,4 ,, | 1635 "  | 35.   | 47,3 ,, | 2753 ,. |
| 29.   | 39,6 "  | 1576 "  | 36.   | 48,3 "  | 2806 ,  |
| 30.   | 42,0 "  | 1868 "  | 37.   | 48,3 "  | 2878 "  |
| 31.   | 43,7 ,, | 1972 "  | 38.   | 49,9 "  | 3016 ,. |
| 32.   | 43,4 "  | 2107, " | 39.   | 50,6 "  | 3321 "  |
| 33.   | 43,9 "  | 2084 "  | 40.   | 50,5 ,. | 3168 "  |

Faktoren, die das Wachstum der Frucht beeinflussen

Wenn auch mit diesen Zahlen ein ungefähres Durchschnittsmass für Länge und Gewicht gegeben ist, so variirt doch die Entwicklung des Kindes im Einzelfalle sehr, da sie von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Je genauer der Arzt die einzelnen Faktoren berücksichtigt, desto besser wird das Berechnungsresultat ausfallen.

Bei der Entwicklung des Kindes kommt in Frage:

1) Der Bau der Eltern. Je grösser, knochiger, massiver die Eltern sind, deste kräftiger sind die Kinder entwickelt.

Ich hatte Gelegenheit ein Elternpaar kennen zu lernen, die sich beide durch die erwähnten Eigenschaften auszeichneten. Der Arzt führte mir die Frau zu, da er trotz weiten Beckens der sehr grossen Kinder halber bisher immer ziemlich schwere Zangenextraktionen habe ausführen müssen und bei der nun wieder eingetretenen Schwangerschaft die Frühgeburt für indizit halte. Die äussern Beckenmasse waren: Sp. 24,5, Cr. 31,5, Tr. 34,0, Conj. ext. 20,0. Bei der innern Austastung konnte ich Promontorium und Kreuzbeinaushöhlung nicht erreichen. Da Zwillinge konstatirt wurden, konnte von der Einleitung der künstlichen Frühgeburt abgesehen werden. Die am richtigen Termine geborenen Zwillinge wogen 4100 gr und 3700 gr <sup>2</sup>). Einen ähnlichen Fall berichtet Bunm m<sup>3</sup>).

Bei der Bestimmung der Grösse der Kinder bei Frauen mit engem Becken ist es von Wichtigkeit, die Art der Entstehung des engen Beckens mit zu berücksichtigen. Bei Frauen mit rein allgemein verengtem und jugendlichem Becken sind die Kinder durchschnittlich nicht der Art entwickelt, wie bei rhachitischen und allgemein verengten platten Becken. Weiden müller<sup>4</sup>) fand das Durchschnittsgewicht und die Durchschnittslänge von Kindern

bei allgemein verengten Becken
bei platten (rhachit, eingeschlossen)
bei allgem, ver. platten (meist rhach)
3322 gr und 50,31 cm
3391 " , 51,33 ,
bei allgem, ver. platten (meist rhach)

bei allgem. ver. platten (meist rhach.) 3332 ", 51,66 "
2) Die wiederholte Geburt. Das Kind einer spätern Schwangerschaft ist im Durchschnitt 150 gr schwerer und 0,75 cm länger als das der vorhergehenden.

Wir berechnen als Resultat:

| ** 17 00               | TCCI | me | H ((13) | cecoure |     |       |                                    |                 |
|------------------------|------|----|---------|---------|-----|-------|------------------------------------|-----------------|
| der allgemeinen Praxis |      |    |         |         |     |       | der Marburger Anstalt (3000 Fälle) |                 |
| für                    | das  | 1. | Kind    | 3250    | gr  | 51,0  | $^{ m cm}$                         | 3128 gr 50,5 em |
| ,-                     | 22   | 2. | 27      | 3400    | 27  | 51,75 | ,-                                 | 3286 " 50,8 "   |
| 22                     | 59   | 3. | 37      | 3550    | 2*  | 52,50 | 22                                 | 3388 " 50,6 "   |
| 11                     | 17   | 4. | 25      | 3600    | 22  | 53,25 | 27                                 | 3460 " 51,3 "   |
| *                      | 21   | 5. | 22      | 3750    | ,,, | 54,00 | 22                                 | 3560 " 52,5 "   |
|                        |      |    |         |         |     |       |                                    |                 |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 2, S. 361. <sup>2)</sup> Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 100. <sup>3)</sup> Corresp. f. Schweiz. Aerzte, 1895, Nr. 4, S. 117. <sup>4)</sup> Zur Statistik des engen Beckens, I.-Diss., Marburg, 1895, S. 37.

Hecker<sup>1</sup>) fand in der Münchener Entbindungsanstalt für das 1. Kind ein Gewicht von 3201 gr, für das 2. Kind 3330 gr, für das 3. Kind 3353 gr, für das 4. Kind 3360 gr.

Bis zum siebenten oder achten Kinde kann man diese Vergrüsserung verfolgen; dann werden die Durchschnittsmasse wieder kleiner, wahrscheinlich, weil der Geburtsbeginn etwas früher eintritt als am normalen Ende.

Die Ursache dieser Vergrösserung von Kind zu Kind liegt wahrscheinlich in einer grössern Ausdehnung der Placenta, die wiederum erklärlich wird durch die mit voraus-

gegangener Geburt stattfindende grössere Weite der Uterushöhle.

3) Das Geschlecht des Kindes. Das Gewicht der Knaben ist etwas grösser als das der Mädehen. Für erstgeborene Knaben kann man sich ca. 3300 gr als Durchschnittsgewicht merken, für Mädehen 3200 gr.

4) Das Uebertragen. Wird das Kind weit über die normale Schwangerschaftszeit hinaus getragen, so kann es sich dem entsprechend kräftiger entwickeln. Thatsächlich ist dieser Faktor aber nicht von grosser

Bedeutung.

5) Die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft. Man hat zeitweise ein grosses Gewicht auf diesen Umstand gelegt, indem man aus therapeutischen Gründen (siehe Verhütung der künstlichen Frühgeburt durch Magerkost, Prochownik'sche Diätkur) den Müttern in der Schwangerschaft schmale Kost auflegte, um die Kinder in der Entwicklung zurückzuhalten. Die Thatsachen, dass wir in den Anstalten keinen wesentlichen Unterschied zwischen den Kindern armer, dürftig ernährter und wohlhabender Frauen bemerken und dass wir bisweilen von elenden Müttern ungemein kräftige Kinder geboren werden sehen, beweist, dass man den erwähnten Faktor nicht zu hoch schätzen darf.

Doch ist es keine Frage, dass bei manchen Erkrankungen der Mutter die Ernährung des Kindes leidet. Ich nenne unter andern die perniciöse Anämie, Hyperemesis, vorgeschrittene maligne Neubildungen n. s. w.

6) Erkrankungen und Missbildungen des Kindes bedingen zum Teil ein auffälliges Zurückbleiben in der Entwicklung, während anderseits in manchen Fällen, z.B. bei den Hemicephalen, eine aussergewöhnliche Grössenentwicklung zu beobachten ist.

# Die reife Frucht.

#### Zeichen der Reife und Frühreife.

Ist die Frucht reif, so bietet sie ziemlich markante Zeichen ihrer Reife. Zwar wird man niemals mit absoluter Sicherheit behaupten können, ein Kind sei reif, da es doch vielleicht noch einige Tage in der Gebärmutter hätte verweilen müssen, um seine individuelle Reife zu er-

b M. f. G. Bd. 24, S. 409.

reichen, aber aus der grossen Zahl von Fällen, wo Frauen am richtigen Ende der Schwangerschaft Kinder gebären, die wir deshalb reif zu nennen berechtigt sind, hat man einige wichtige Merkmale der Reife gewonnen, die man als Massstab bei der Beurteilung von Früchten anlegt, bei denen wir im Zweifel sind.

Die Länge des Kindes verdient bei der Beurteilung eine besondere Berücksichtigung. Man thut gut, ein Kind unter 48 cm Länge von vornherein als nicht reif anzunehmen. Ausnahmen von dieser Regel kommen vor bei missbildeten und kranken Kindern, bei Zwillingen, bei sehr kleinen Eltern, bei schweren Krankheiten der Mutter während der Schwangerschaft und bei Mangel an Fruchtwasser.

Auf das Gewicht des Kindes ist kein grosser Wert zu legen.

Das Verhältnis des horizontalen Kopfumfanges zum Schulterumfang hebt Frank<sup>1</sup>) als entscheidend hervor. Bei reifen Kindern ist der letztere grösser als der erstere.

Ausser Lünge und Gewicht des Kindes kommt die Hautfarbe in Betracht. Hochrote Hautfarbe finden wir bei noch nicht völlig reifen Kindern, blassrote bei reifen. Das Fettpolster: Reife Früchte pflegen durch ein reichliches Fettpolster am Körper, im Gesicht und an den Gliedern Rundung zu zeigen, frühreife Früchte weisen vielfach Falten und Runzeln der Haut auf; besonders das Gesicht bekommt unter letzteren Umständen leicht ein alterndes (greisenhaftes) Aussehen.

An einzelnen Körperteilen lassen sich bei der Frage, ob ein Kind reif oder frühreif sei, folgende Punkte berücksichtigen:

Die Länge der Kopfhaare. Bei reifen Früchten messen sie 2 bis 3 cm

Die Ausbreitung der Wollhaare. Frühreife Kinder zeigen noch über den ganzen Körper Wollhaare, während man sie bei reifen Kindern nur auf den Schultern und am oberen Teile des Rückens findet. Da bei reifen Kindern das Gesicht, besonders die Stirn, frei von Wollhaaren zu sein pflegt, so grenzen die Kopfhaare an der Stirn sehr scharf ab, was bei frühreifen Kindern nicht der Fall ist.

Bei unreifen Früchten bis zum Ende des siebenten Monats ist die Pupille mit einer feinen, gefässführenden Membran verschlossen, die man sich am verstorbenen Kinde nach Wegnahme der Cornea sichtbar machen kann. Diese Pupillarmembran verschwindet Ende des siebenten Monats.

Die Verknorpelung der Ohrmuscheln. Bei frühreifen Früchten liegen die lappigen Ohrmuscheln dem Schädel dicht an, bei reifen sind sie fest und stehen vom Schädel ab.

Die Talgdrüsen auf Nase und Oberlippe. Bei Kindern der 30. bis 35. Woche ist die Haut der Nase und die Umgebung des Mundes noch reich mit Comedonen und kleinen Miliumcysten besetzt. Bei reifen Kindern lassen letztere an Ausbreitung sehr nach, erstere finden sich ebenfalls nur in geringerer Zahl<sup>2</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 48, S. 163. <sup>2)</sup> Küstner, Die Comedonen- und Miliumbildung im Gesichte der Neugeborenen, ein neues Merkmal zur Bestimmung der Reife und Nichtreife der Frucht, A. f. G., Bd. 12, S. 102.

Die Käseschmiere (Vernix caseosa). Das Produkt der Talgdrüsen setzt sich auf der Oberfläche reifer Kinder als dicker weisslicher Talgbelag fest; bei frühreifen Kindern ist nur wenig davon zu bemerken.

Die Länge der Fingernägel. Diese überragen die Fingerspitzen bei reifen Kindern und sind schon ziemlich fest, nicht aber bei frühreifen,

Es mag hier erwähnt sein, dass von mauchen Seiten das gleiche auch von den Zehennägeln behauptet wird. Das ist nicht richtig. Diese überragen auch bei reifen Früchten niemals die Zeheuspitzen.

Die Insertion des Nabels. Die Nabelinsertion rückt in den frühesten Monaten der Schwangerschaft, wo sie über der Symphyse liegt, nach oben vor und erreicht beim reifen Kinde annähernd die Mitte zwischen Symphyse und Processus xiphoideus.

Genauer ist das Verhältnis der unter der Nabelinsertion gelegenen Bauchpartie zur

obern nach Hecker 1) 1:1,6.

Die Lage der Hoden. Je weiter entwickelt ein Knabe ist, desto tiefer liegen die Hoden. Im siebenten Monat treten sie durch den Leistenkanal; im achten finden wir sie im oberen Teile des Hodensacks, im zehnten liegen sie tief im Hodensack; der linke etwas tiefer als der rechte.

Die Hodensackhaut ist Ende der Schwangerschaft stark gerunzelt und zieht sich zeitweise kräftig zusammen.

Die grossen Schamlippen bedecken beim vollständig reifen Mädchen in der Regel die kleinen, eine Folge des im letzten Monate der Entwicklung besonders reichlich sich bildenden Fettpolsters.

Der Knochenkern der untern Oberschenkelepiphyse ist ebenfalls mit herangezogen worden zur Unterscheidung von reifen und frühreifen Früchten. Bei den reifen beträgt seine Länge 7 bis 9 mm; bei frühreifen Früchten fehlt er noch häufig und tritt in der 35, oder 36. Woche zuerst auf 2).

Von grosser Wichtigkeit für die Altersbestimmungen der Früchte sind die Aufzeichnungen der Grössenbefunde einzelner Organe, wie solche v. Winckel3) im grossen Massstabe ausgeführt hat.

Ist das Kind, bei dem man die Frage, ob reif oder frühreif, ent-Lobensausserunscheiden will, lebend, so muss man noch einige Lebensäusserungen berück- reifer Früchte sichtigen, die sich bei reifen Früchten anders gestalten als bei frühreifen:

Die Stimme. Reife Früchte haben eine sonore Stimme, frühreife eine Stimme höherer Tonlage, oft quiekend und wimmernd.

Die Saugfähigkeit. Hält man einem reifen Kinde den Finger in passender Weise in den Mund, so saugt es kräftig am Finger, als wenn es die Warze gefasst hätte. Ein frühreifes Kind kneift wohl den Finger; es dauert aber eine Weile, bis es geregelte Sangbewegungen macht.

Die Stuhlentleerung. Ein reifes Kind pflegt, wenn es nicht sehon bei der Geburt oder unmittelbar nachher Kindspech entleert hat, die erste

<sup>1)</sup> Monatsschr, f. Geb., Bd. 31, 194. 2) Beclard, Nouv. Journ. de Méd. Ch. et Pharmacie, Paris, 1819, Tom. IV, p. 107. - Hecker, Klinik der Geburtskunde, Bd. I. S. 49. — Hartmann, Beiträge zur Osteologie der Neugeborenen, In.-Diss. Tübingen, 1869, S. 18. — Brandt, Das Alter, die Größe und Gewichtsbestimmungen fötuler Organe, In.-Diss. München, 1886. — Strassmann, Lehrb. d. gerichtl. Med. 1895, S. 505. by v. Winckel-Schäffer, Ber, n. Stud., Bd. 4, S, 478.

Windel zu beschmutzen, beim frühreifen Kinde muss man unter Umständen länger auf die Entleerung warten.

Ich habe mich durch Untersuchungen überzeugt, dass die Kotsäule beim frühreifen Kinde noch nicht so tief im Mastdarm herabgerückt zu sein pflegt, als beim reifen Kinde.

Auch aus den Eianhängen kann man die Reife und Frühreife mit Die Elanhänge einiger Wahrscheinlichkeit erkennen. Man berücksichtige in dieser Hinsicht bei der Frage ob reif oder frühreif Grösse und Gewicht der Placenta und Dicke des Nabel-

stranges.

Den Gefässreichtum der dem Eie anhängenden Deciduapartien. Je mehr und je weiter entfernt vom Placentarrande blutführende Gefässe auf den anf der Aussenfläche des Chorion sitzenden Partien der Decidua sichtbar sind, desto weiter ist das Kind in der Reife zurück 1).

Die Kratzeffekte am Amnionepithel.

Mit dem blossen Auge, bestimmt aber mit einer Lupe, sieht man auf der Innenfläche des Amnion Rillen, Schrunden, die als Kratzeffekte vom Fötus mit seinen Fingernägeln gemacht worden sind. Da die Nägel erst iu den letzten Monaten der Schwangerschaft über die Fingerspitzen hinwegwachsen, so können diese Defekte auch nur in dieser Zeit entstehen. Ich habe ihr Auftreten nie vor der 32. Woche geschen, in der Regel zwischen der 34. und 36. Woche <sup>2</sup>).

Reif, frühreif, unreif

Als reif bezeichnet man die Kinder, die nach der 38. Woche geboren wurden, als frühreife, deren Geburt in die 29. bis 38. Woche fiel, als unreife (Fehlgeburt, Abort, Missfall etc.), die vor der 29. Woche ausgestossen wurden. Letztere können in der Regel ausserhalb der Geschlechtsteile nicht weiter leben; doch sind einige wenige Beispiele vorhanden, dass auch Kinder der 25. bis 28. Woche am Leben blieben <sup>8</sup>). Siehe hierüber unter Pflege des Neugeborenen.

## Ursachen der Geschlechtsentwicklung.

Eine, wenn auch wenig praktische Frage, doch eine Frage, die seit altersher die Menschen, besonders die Aerzte beschäftigt hat, ist die nach den Ursachen der Geschlechtsentwicklung.

Es existirten in dieser Beziehung eine grosse Zahl der wunderbarsten, aber auch scharfsinnigsten Theorien<sup>4</sup>). Das wenige Positive, was man in dieser Beziehung weiss, sei zunächst hervorgehoben:

Die Statistiken aller kultivirten Länder weisen nach, dass stets mehr Knaben als Mädchen geboren werden und zwar 106: 100.

Das Verhältnis der Knabengeburten zu denen der Mädchen steigt auffallend, wenn die Frau bei ihrer ersten Geburt über eine gewisse Altersgrenze bereits hinweg ist. Die Erstgeburten im Alter von 30 bis 40 Jahren liefern ein Verhältnis von Knaben zu Mädchen wie 120 bis 130:100, die im Alter von 40 bis 50 Jahren ein solches von 130 bis 140:100.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ahlfeld, Die Beschaffeuheit der Decidua des Eies. ein Zeichen der Reife oder Frühreife der Frucht, C. f. G., 1878, Nr. 10. <sup>2</sup>) Ahlfeld, Defekte des Amnionepithels, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 17. <sup>3</sup>) Ahlfeld, A. f. G., Bd. 8, S. 194. <sup>4</sup>) Eine ziemlich vollständige neuere Zusammenstellung dieser Theorien liefert Cohn, Die willkürliche Bestimmung des Geschlechts, Würzburg 1898. <sup>3</sup>) Ahlfeld, Die Geburten älterer Erstgeschwängerten, A. f. G., Bd. 4, S. 519. — Hecker, Winckel, Schramm.

Olshausen¹) fiel es auf, dass von Frauen mit engen Becken ein Knabenüberschuss geboren wird, eine Thatsache, die Linden²) aus der Marburger Klinik bestätigen, Weidenmüller³) aber aus einem grösseren Materiale derselben Klinik, wie auch Dohrn⁴), nicht bestätigen konnte. Auch hier erklärt sich m. E. der Ueberschuss an Knaben aus dem Alter der Frau, da Frauen mit engem Becken durchschnittlich später Gelegenheit haben, geschwängert zu werden.

In einem Eie finden sich stets Früchte nur eines Geschlechts.

Aus dieser Thatsache zieht bereits Schultze<sup>5</sup>) den Schluss, dass im Samen nicht die Ursache der Geschlechtsentwicklung liegen könne, sondern diese müsste im Eierstockseie gegeben sein.

Nimmt man zu dieser Thatsache noch die hinzu, dass Doppelmissbildungen ganz vorzugsweise bei weiblichen Individuen beobachtet werden, und berücksichtigt man, dass die Anlage von Doppelmissbildungen auf die allererste Zeit der Entwicklung des Keimes zurückdatirt werden muss, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass schon in frühester Zeit das Ei eine Geschlechtsindividualität besitzt.

An Fröschen stellte Pflüger<sup>6</sup>) fest, dass diese unter gänzlich veränderten Lebens- und Ernährungsbedingungen das gleiche Geschlechtsverhältnis aufwiesen, wie es an ihrem Herkunftsorte im Freien gefunden wurde.

Man darf daher aus diesen beiden Thatsachen wohl den fundamentalen Satz begründen:

Die Geschlechtsbedingung liegt dem Eie schon vor oder zur Zeit der Befruchtung inne,

Damit ist dann schon gesagt, dass der männliche Same keinen Einfluss auf die Entwicklung des Geschlechts haben kann. Aber auch alle die Theorien würden hinfällig sein, wonach sich erst während der Entwicklung der Frucht das Geschlecht bestimme.

Diese letzteren Theorien gründen sich auf die vermeintliche Thatsache, dass beim Fötus der ersten Monate die Geschlechtsdrüsen indifferent seien. Diese Behauptung wird man kaum stützen können, sondern man wird höchstens sagen dürfen, dass es bis zu einer bestimmten Zeit der Entwicklung nicht gelingt, den Geschlechtscharakter der Drüse zu bestimmen. Dies liegt aber an der Unzulänglichkeit der Mittel und Wege von seiten des Untersuchers. Embryologen, die sich mit derartigen Untersuchungen intensiv beschäftigen, können bereits in einem sehr frühen Zeitpunkte die Geschlechtsdifferenz nachweisen.

Von den in Frage kommenden Theorien seien kurz erwähnt die Hofacker-Sadler'sche, die von Ploss-Pflüger, die von Thury.

Hofacker')-Sadler') stellten die Behauptung auf und wiesen sie statistisch nach, dass das Alter des Mannes zu dem der Frau Ausschlag gebend sei, indem, je älter der Mann gegenüber der Frau, desto mehr Knaben geboren würden. Breslau'), Schramm ') (Ahlfeld) u. A. wiesen die Unrichtigkeit dieses Gesetzes nach.

Ploss<sup>11</sup>) legte den Hauptwert auf die Ernährung der Frau während der Schwangerschaft. Je besser ernährt, eine um so grössere Wahrscheinlichkeit für Mädchengeburten

Klin, Beiträge zur Geburtsh, n. Gyn., Stuttgart, 1884, S. 124.
 Hat das enge Becken einen Einfluss auf die Entstehung des Geschlechts? In.-Diss., Marburg, 1886.
 Zur Statistik des engen Beckens, In.-Diss., Marburg, 1895, S. 23.
 Z f. G. u. G., Bd. 14, S. 80.
 Virchow's Archiv, Bd. 7, S. 525.
 Pflüger's A., Bd. 29, S. 18.
 Üeber die Eigenschaften, die sich bei Menschen und Tieren von den Eltern auf die Nachkommen vererben, Tübingen, 1828.
 Law of population, London, 1830, IV, p. 3.
 M. f. G., Bd. 21, Suppl. S. 67 u. Bd. 22, S. 148.
 Mitteilungen des statist, Büreaus der Stadt Leipzig, 1876, Bd. 10, S. 13.
 M. f. G., Bd. 12, S. 339.

ergebe sich. Breslau¹) und Wappaeus²) widerlegten die Statistik von Ploss. Pflüger³) prüfte diese Frage unter Anwendung mühevoller Untersuchungen am Frosch,

ohne zu einem überzeugenden Resultate zu kommen.

Thury<sup>4</sup>) trat mit der Behauptung auf, sobald beim Tiere im Anfange der Brunst Befruchtung eintrete, sei Aussicht auf ein weibliches Junges grösser, am Ende der Brunst auf ein männliches. In der rationellen Viehzuht wollte man praktische Erfolge mit diesem Rezepte gemacht haben. Wäre das letztere wirklich der Fall, so würden längst alle Viehzüchter nach Belieben für ihren Stall männliche oder weibliche Nachkommenschaft besorgt haben.

# Die intranterine Haltung der Frucht.

Die intrauterine Haltung der Frucht wird bedingt durch die Art des Wachstums der Frucht, durch das räumliche Verhältnis einzelner Körperteile zu einander und durch die Raumbeengung in der Gebärmutterhöhle.

Solange die Frucht noch mit ihrer Bauchfläche der Dotterblase aufliegt, muss sie, entsprechend dem Segment einer Kugel, eine Krümmung nach innen zu aufweisen. Diese Krümmung behält die Frucht bis zu ihrer Geburt bei; sie ist die Haupteigentümlichkeit der intrauterinen Haltung.

Dieses Zusammenrollen wird wesentlich begünstigt durch die geringe Expansion des Thoraxraumes, der noch keine Luft führt, und durch die geringe Füllung der Bauchhöhle, da auch Magen und Därme noch nicht durch Gase ansgedehnt sind. Der Kopf ist infolgedessen stark gegen die Brust gebeugt und liegt mit der Stirn gegen die Bauchdecken auf. Kommt nun noch hinzu, dass gegen Ende der Schwangerschaft der Raum in der Gebärmutter für die Frucht zu knapp wird, so wird die Krümmung unter Umständen so bedeutend, dass man das geborene Kind, wenn es geatmet hat, selbst mit grösserer Gewalt kaum in die intrauterine Haltung zu bringen vermag.

Vom Scheitel zum Steiss gemessen beträgt die Entfernung zwischen 25 und 27 cm, ungefähr der Hälfte entsprechend der Scheitel-Sohlenlänge

des geborenen Kindes<sup>5</sup>).

Die Extremitäten sind mit ihren obern Hälften dem Trunkus fest anliegend; die Oberarme an der seitlichen Thoraxwand, die Oberschenkel am Bauch, sodass die Kniee die Stirn berühren. Die Vorderarme hingegen und die Unterschenkel sind beweglicher. Liegen sie dem Körper an, so findet man die Arme über der Brust gekreuzt oder am Gesicht mit den Händen anliegend, während die Unterschenkel übereinander gekreuzt mit den Hacken ungefähr in der Nähe der Geschlechtsteile zu finden sind.

Die Aussenfläche dieses Fruchtovoids ist meist mit einem Hautfett (vernix caseosa) dem Produkte der Talgdrüsen dick beschmiert, während es an der Bauchseite und da, wo die beweglichen Teile der Extremitäten sich befinden, fehlt.

¹) Oesterlein's Zeitschrift für Hygieine, 1860, Bd. 1, S. 314. ²) Allgem. Bevölkerungsstatistik, 1861, Bd. 2, S. 150. ³) Pflüger's Archiv, Bd. 29 und Bd. 32. ¹) Siebold und Kölliker, Zeitschrift für wissensch. Zoologie, 1863, Bd. 13, S. 541. ⁵) Ahlfeld, Bestimmungen der Grösse und des Alters der Frucht vor der Geburt, A. f. G., Bd. 2, S. 353.

Die chemische Zusammensetzung dieses Fettes wurde in neuerer Zeit von Ruppel¹) geprüft.

Ein sehr gutes Bild der intrauterinen Haltung gibt der Waldeyer'sche Durchschnitt einer Hochschwangeren, Fig. 55.

Dass diese Haltung keineswegs allein oder auch nur in der Hauptsache durch Raummangel bedingt ist, bezeugt der Umstand, dass sich bei Früchten früherer Schwangerschaftsmonate, die noch in reichlichem Fruchtwasser schwimmen, ferner bei Hydramnion und bei Querlagen diese gekrümmte Haltung ebenfalls zeigt.



Fig. 54.

Durchschnitt durch ein reifes Kind in intrauteriner Haltung.

Nach einem Gefrierschnitte.

c. Herz; p. Lunge; h. Leber; v. Harnblase; ul. Uterus; u. Nabel; m. Mekonium.

Der Nutzen dieser eigentümlichen intrauterinen Haltung liegt auf der Hand. Wie bei den Winterschläfern, bei denen wir eine ähnliche Haltung beobachten, ist es die Haltung, die die geringste Wärmeabgabe nötig macht. Da, wie wir früher gesehen haben, der Fötus selbst Wärme produzirt, so ist es aus ökonomischen Rücksichten von Wichtigkeit, so wenig wie möglich von dieser Eigenwärme zu verlieren. Indem bei dieser zusammengekrümnten Haltung der Frucht auch die Beweglichkeit der Muskelgruppen des Trunkus und der Glieder am meisten behindert ist, so wirkt

<sup>&#</sup>x27;) Hoppe-Seyler's Zeitschrift, 1895, Bd. 21, S. 122.

dieser Bewegungsmangel in gleicher Richtung. Endlich ist es auch die geeignetste Form, in der sich der Fötuskörper dem eiförmigen Innenraume der Gebärmutter anpassen kann.

# Die Lage der Frucht.

Die Lage dieses so eigentümlich zusammengerollten Fötuskörpers im Hohlraume der Gebärmutter hängt natürlich von rein mechanischen Ver-



Fig. 55. Darstellung der intrauterinen Haltung der Frucht. Durchschnitteiner Hochschwangeren.
— Tod nach schwerer Verletzung; Abtrennung beider Oberschenkel durch Lekomotive. Ausserdem Fraktur des 1. Kreuzbeinwirbels. Nach Waldey er, Medianschnitt einer Hochschwangeren. Bonn 1886. Kind in 1. Stelsslage. Verhalten des untern Gebärmniterabschnitts und des Cervix wie bei einer Vielgeschwängerten (9. p.) — Der 1. Kreuzbeinwirbel ist nach Fraktur seines Bogens vor den 2. Kreuzbeinwirbel herabgeglitten, nach Art einer spondylolistbetischen Verschiebung (siehe über das spondylolistbetische Becken).

f. Nabelstrang.

hältnissen ab. Die Form der Gebärmutterhöhle und die Gewichtsverhältnisse der einzelnen Kindesteile zu einander sind hauptsächlich die bestimmenden Momente. Die selbständigen Bewegungen des Fruehkörpers und die Bewegungen der Mutter wirken in zweiter Reihe die Lage beeinflussend.

Würde der Uterus eine Kugelform haben und die Frucht. im Wasser schwimmend, mit einem Längsovoid verglichen werden, so würde der schwerere Teil dieses Ovoids dem untern Raume der Gebärmutter näher liegen. Dieser Vergleich trifft für die Verhältnisse der Mitte der Schwangerschaft und ausnahmsweise auch für einzelne Fälle der spätern Zeit zu. Der Kopf, als spezifisch schwererer Teil, senkt sich gegen den untern Uterusabschnitt. Wird aber die Form des Uterus im weiteren Schwangerschaftsverlauf eine ovoide und wächst auch die Frucht so, dass sie nicht mehr in jedem Durchmesser des Uterus Platz findet, so muss sie sich dem Längsdurchmesser anbequemen, und da der Kopf vorher schon etwas tiefer lag

als der Steiss, so wird er noch weiter gegen den untern Teil der Uterushöhle gedrängt; die Frucht hat dann eine Geradlage und zwar, da der Kopf auf dem Beckeneingange aufsteht, eine Kopflage. Bei der schon beschriebenen normalen Haltung der Frucht wird dann das Hinterhaupt oder der Scheitel der tiefste Teil des vorliegenden Kopfes sein, und

Entstehung der Kopflagen deshalb bezeichnet man diese Lage als Schädellage. In 93 % aller Geburtsfälle am Ende der Schwangerschaft findet man diese Lage.

Es ist aber eine entschieden falsche Vorstellung, wenn man sich den hochschwangeren Uterus als ein Ovoid denkt. Er ist vielmehr ein mehr oder weniger schlaffer Sack, dessen Form sich nach dem Raume richtet, in dem er eingeschlossen ist. Besonders wird seine hintere Wand durch die stark vorspringende Lendenwirbelsäule eingebuchtet und in zwei seitliche Abschnitte geteilt, während sich die vordere Uteruswand der vordern Bauchwand anschmiegt. Die rechte Excavatio lumbo-parietalis ist, weil in ihr der Dickdarm nur in geringerem Umfange liegt, geräumiger als die linke, und so finden wir den Uterus fast ausnahmslos bei Rückenlage der Frau die rechte Seite des Leibes mehr füllend, als die linke. Dies hat auch seine Rückwirkung auf die Lage des Kindes, indem das Kind mit dem Rücken oder mit den Bauchteilen in der rechten hintern Partie der Bauchhöhle (Uterushöhle) zu liegen pflegt: Dagegen findet man höchst selten den Rücken links hinten oder rechts vorn. Erst wenn die Geburt im Gange ist, ändern sich diese Verhältnisse.

Doppelt häufig findet man den Rücken auf der linken Seite (1. Schädellage), nur in 33 1/30/0 auf der rechten (2. Schädellage). Ursache dieser Erscheinung ist die Form der beiden Beckenhälften. Der ovoide Kopf schmiegt sich besser mit seinem Längsdurchmesser in den von rechts hinten nach links vorn gehenden schrägen ersten Beckeneingangsdurchmesser, während der zweite schräge Durchmesser durch den absteigenden Mastdarm eine Verkürzung erfährt.

# Die Lebensäusserungen der Frucht innerhalb der Gebärmutter.

Diese sind erst in neuerer Zeit Gegenstand genauerer Untersuchungen geworden. Sie bilden ein so wichtiges Kapitel der Physiologie des Fötus, dass es wohl wert ist, etwas genauer auf sie einzugehen, um so mehr, da sie in den Lehrbüchern zumeist etwas stiefmütterlich abgehandelt werden.

Schon vor der Geburt können wir durch das Auge, das Ohr, das Gefühl eine Reihe von Lebensänsserungen der Frucht wahrnehmen, die uns einen Schluss auf Leben und Gesundheit des Fötus machen lassen, die wir auch benutzen bei der Diagnose der Schwangerschaftszeit, der Fruchtlage u. s. w.

Diese Lebensäusserungen bestehen im Herzschlag, in verschiedenartigen Bewegungen, in mancherlei Geräuschen.

#### Die vom Kinde ausgehenden hörbaren Geräusche.

Der Herzschlag der Frucht ist da am deutlichsten zu hören, Herzschlag wo der Rücken des Kindes liegt, bei Schädellagen meist etwas unterhalb der Nabellinie. Nur wenn der Rücken des Kindes hinten liegt (3. und 4. Schädellage) sind die Herztöne bisweilen etwas oberhalb der Nabellinie deutlicher wahrzunehmen. Durchschnittlich nimmt man 135 his 145 Herzschläge in der Minute wahr und hört meist einen deutlichen Doppelschlag, ähnlich dem Ticktack einer Taschenuhr.

Die Schnelligkeit der Herzschläge ist abhängig davon, ob das Kind schläft, in Thätigkeit ist oder heftigere Muskelbewegungen macht. Im letzteren Falle steigt die Frequenz bisweilen um 10 bis 20 Schläge in der Minute. Sie hängt ferner ab von der Temperatur der Mutter<sup>1</sup>). Mit 0,1° C. Steigerung der mütterlichen Temperatur beschleunigt sich die Zahl der kindlichen Herztöne um durchschnittlich drei in der Minute<sup>2</sup>). Krankheiten des Kindes üben natürlich einen Einfluss auf die Herzfrequenz aus; besonders die häufig vorkommende intrauterine Sauerstoffbehinderung veranlasst nach einer kurzen Steigerung eine bedeutende Verminderung der Frequenz. Auch das Geschlecht soll von Einfluss sein, indem Mädchen im Durchschnitt eine etwas höhere Pulsfrequenz aufweisen, als Knaben<sup>3</sup>).

Die Herzaktion des Fötus graphisch darzustellen, ist mir bisher noch nicht gelungen. Ich habe bis in die letzte Zeit unter fortwährender Verfeinerung der Versuchsmethoden wiederholt dahin gehende Versuche gemacht, ohne zu einem bestimmten Resultate zu gelangen. Wohl habe ich ab und zu kleine Strecken auf der Kurve verzeichnet gefunden, die von Herzbewegungen herrühren möchten; doch war es mir nicht möglich,

diesen Thatbestand festzustellen.

Hingegen hatte Pestalozza<sup>\*</sup>) das Glück, ein Cardiogramm in einem Falle zu gewinnen, wo bei abnormer Haltung der Frucht (Zwillinge) der Brustkasten gegen die Bauchdecken gepresst war. Leider war es nur sehr kurze Zeit hindurch möglich, den Versuch fortzusetzen.

Bei Gesichts- und Stirnlagen ist wiederholt die Herzpulsation durch die Bauchdecken gefühlt worden<sup>5</sup>), und in diesen Fällen würde am ehesten mit Erfolg der Versuch, ein Cardiogramm aufzunehmen, gelingen. Weit häufiger hat man die Nabelschnurpulsation durch die Bauchdecken hindurch gefühlt. Ich habe dies Phänomen meinen Zuhörern wiederholt demonstriren können.

Neben dem Herzschlag oder an seiner Stelle ist häufig ein leicht sausendes Geräusch zu hören, das man als Nabelschnurgeräusch bezeichnet. Die Annahme, es entstehe in der Nabelschnur, hat insoweit seine Berechtigung, als man es unter günstigen Umständen durch Druck auf die Nabelschnur künstlich hervorrufen kann<sup>6</sup>). Am leichtesten kann man dieses Experiment bei Vorfall der Nabelschnur machen. Hecker<sup>7</sup>) hält die Insertion der Nabelschnur in dem festeren Nabelkegel als die geeignetste Stelle der Entstehung. Bumm<sup>8</sup>) führt es auf Verengerung des Lumens durch Klappen zurück.

Aber das Geräusch hat sicher unter Umständen eine andre Art und einen andern Ort der Entstehung. Depaul<sup>9</sup>) hat die Ueberzeugung gewonnen, dass ein gleichlautendes Geräusch im Herzen oder in der Nähe

Fötalsausen

<sup>&</sup>quot;Hohl, Die geburtshilfliche Exploration, I. Teil, S. 86 und 107. — Wiuckel, Klinische Beobachtungen zur Pathologie der Geburt, Rostock, 1869, S. 4. — Hütter, M. f. G., Bd. 18, Supplem. S. 23. — Fiedler, Archiv d. Heilkunde, 1862, S. 265. Gause, Ueber den Einfluss der Temperatur der Schwangeren auf das Kind, In.-Diss., Marburg, 1890. "Frankenhaeuser, M. f. G., Bd. 14, S. 161. — Engelhorn, A. f. Gyn., Bd. 9, S. 360. "Ontributo alla grafica dei movimenti fetali, Modena, 1891. "Fischel, Prager med. Wochenschr. 1881, Nr. 12, 13, 29, 30. — C. f. G., 1885, Nr. 49. — Fleischmann, Prag. med. W., 1885, Nr. 35. — Valenta, Prag. med. W., 1885, Nr. 45. — Duval, Amer. J. of Obst., 1897, S. 869. "S Schmitt, Scanzoni's Beitr., 1858, Bd. 3, S. 179. — Pinard, Arch. d. tocologie, 1876, S. 310. — Kehrer, A. f. G., Bd. 12, S. 258. — Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 29. — Kindler, In.-Diss., Berlin, 1896, S. 22. ") Klinik der Geburtskunde, Bd. 1, S. 27. "S. A. f. G., Bd. 25, S. 277. "D. Leçons de clinique obstětricale, Paris, 1872—76, S. 88. — Ahlfeld, Ber. und Arb., Bd. 1, S. 31, und Bd. 2, S. 37.

des Herzens entstehen könne, und hat dieses Geräusch nach der Geburt des Kindes noch gehört. Er bezeichnet es als Souffle foetal und denkt daran, es könne beim Durchtritt des Blutes durch den Ductus Botalli entstehen. Dafür spricht, dass man das Geräusch in einzelnen Fällen noch nach der Geburt am Herzen einige Zeit wahrnehmen kann. Ich konnte, wie andere 1), es bisweilen, his die Atmung ausgiebiger geworden, deutlich hören.

Ein derartiges Geräusch kann auch Folge eines angeborenen Fehlers des Herzens oder der grossen Gefässe sein 2). Ausser den früher von mir bereits veröffentlichten Beobachtungen3) habe ich es in den letzten Jahren zweimal in der Schwangerschaft und nach der Geburt hören können, wo die Sektion Herzfehler nachwies (1885, J. Nr. 93, 1891, J. Nr. 12).

Die differentielle Entscheidung, welcher Art dieses Geräusch sei, ist Schlussfolgerun-

nicht immer leicht zu machen.

gen aus der Verschiedenheit der Geräusche

Einen Herzfehler wird man vermuten dürfen, wenn es dauernd, zu jeder Zeit, bei jeder Lagerung der Frau statt der reinen Herztöne zu hören ist. Von der Nabelschnur wird es ausgehen (Nabelschnurgeräusch). wenn es nur zeitweise zu hören ist, bei Lagerung der Fran und des Kindes sich verändert. Fötalsausen, kat exochen, darf man annehmen, wenn das Geräusch dauernd nur an eireumscripter Stelle in der Nähe des Herzens zu hören ist, rings in der Peripherie aber reiner Herzton. Ein pathologisches sausendes Geräusch, das die Herztöne nicht mehr erkennen lässt, entsteht infolge von Herzschwäche bei gefährdeten oder sterbenden Kindern während der Geburt.

# Die wahrnehmbaren kindlichen Bewegungen.

Die durch die Bauchdecken hindurch wahrnehmbaren Bewegungen des Kindes sind sehr mannigfacher Art und bisher, was ihr Zustandekommen betrifft, noch nicht allseitig genügend aufgeklärt. Der Vergleich der Bewegungen des ebengeborenen Kindes mit den Bewegungen, die man durch die Bauchdecken wahrnahm, bringt uns noch am ehesten ein Verständnis für die Art der intrauterinen Bewegungen; doch vergesse man nicht zu berücksichtigen, dass das geborene Kind nicht mehr durch die Wand des Fruchthalters in seinen Bewegungen behindert wird und dass neue Reize auf das an der Aussenwelt lebende Kind einwirken.

Sicher macht das Kind Extremitätenbewegungen. Man sieht Extremitäten-Hände und Füsse unter den Bauchdecken hingleiten. Diese Bewegungen finden niemals stossweise statt, was auch dadurch schon erklärt wird, dass Oberarm und Oberschenkel bei den Bewegungen nur sehr wenig beteiligt sind; denn sie liegen dem Körper ziemlich fest an. Die "Stösse", die die Mutter fühlt, kommen wahrscheinlich niemals durch Extremitätenbewegungen zu stande.

Die Extremitätenbewagungen scheinen besonders dann ausgeführt zu werden, wenn die Frucht das Bedürfnis empfindet, sich aus einer unbequemen Lagerung im Fruchtsack in eine günstigere zu verschieben,

bewegungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fochier, l'Obst., Ed. I, S. 279. <sup>2</sup>) Massmann, M. f. G., Ed. 4, S. 81. -Schmitt, Scanzoni, Beiträge zur Geb. u. Gyn., Bd. 3. S. 173. - Andreae, Nabelschnurwindung etc., In.-Diss., Königsberg, 1870, 5, Boob., S. 29. - Kindler, In-Diss., Berlin, 1896, S. 27. — Fochier, l'Obst., Bd. 1, S. 279, 3) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. I. S. 32.

Künstlich kann man nicht selten Extremitätenbewegungen, wie auch die gleich zu besprechenden Streckbewegungen hervorrufen, wenn man den Kopf stark gegen den Steiss drückt und dann plötzlich mit dem Drucke nachlässt.

bewegungen

Physiologische

Zwerchfell-

Höchst wahrscheinlich macht das Kind zeitweise Streckbewegungen der Wirbelsäulen-, besonders der Nackenmuskulatur. Diese Bewegung geschieht bisweilen langsam, bisweilen ruckweise.

Legt man das neugehorene Kind auf den Banch, so pflegt es schon bald den verhältnismässig schweren Kopf aufzuheben, ein Beweis, dass die Nackenmuskulatur schon

intrauterin lange geübt sein muss.

Ein grosser Teil der Frauen berichtet über periodisch wiederkehrende, nahezu rhythmisch auftretende kurze Stösse, die auch Kontraktionen vom Arzt mit Leichtigkeit durch das Auge und das Gefühl wahrgenommen werden können. Vielfache, genaue, lange Zeit hindurch fortgesetzte Beobachtungen Schwangerer lassen mich zunächst behaupten, dass diese Stösse sicher nicht Extremitätenstösse und nicht Streckbewegungen sind. Diese von Mermann<sup>1</sup>), Reubold<sup>2</sup>) und andern wahrgenommenen Stösse erklärte Mermann zunächst als durch Schlucksen des Fötus (Singultus foetalis) entstanden, liess aber später diese Erklärung wieder fallen3). Ich glaubte zuerst, sie als Schluckbewegungen des Fötus auffassen zu müssen<sup>4</sup>), eine Ansicht, der sich Reubold anschloss. Fortgesetzte Untersuchungen veranlassen mich, die von Mermann fallen gelassene Erklärung wieder aufzunehmen. Es handelt sich unzweifelhaft um vom Zwerchfell ausgehende, physiologische Bewegungen, die am ehesten mit dem Singultus zu vergleichen sind, und deshalb Singultus foetalis genannt werden mögen.

Natürlich kann bei diesem Schlucksen im geschlossenen Wassersacke nicht ein Geräusch entstehen, wie es der Zwerchfellkrampf beim Geborenen hervorbringt. Doch ist es intrauterin wahrscheinlich derselbe Vorgang, wie extrauterin; nur dass dort die Luft durch Fruchtwasser ersetzt wird. Da es sich um einen physiologischen Vorgang handelt, möchte ich der Bezeichnung "klonischer Zwerchfellkrampf" (Hink)<sup>5</sup>) nicht beistimmen.

Diese Stösse treten in Pausen von 2 bis 4 Sekunden auf und können unter Umstäuden bis 10 Minuten lang und darüber beobachtet werden. Sie sind am deutlichsten am Rücken des Kindes wahrznnehmen und haben dort, scheint es, ihren Ursprung.

Ganz deutlich hörten wir, als wir eine Zeit nach einer ausgeführten Wendung wiederholt auskultirten, periodisch wiederkehrende vom Kinde ausgehende Geräusche, die dem Tone beim Singultus Erwachsener ziemlich genau entsprachen (1892, J. Nr. 7). Ikeda6) bemerkte das Schlucksen bei seinem eignen Kinde, das dann mit einer Hernia diaphragmatica geboren wurde.

Das neugeborene Kind wird sehr leicht vom Schlacksen befallen. Seine Entstehung sah ich am häufigsten, wenn die Kinder viel getrunken und dann in kurzen Stössen über-

schüssige Milch von sich gegeben hatten.

Wahrscheinlich sind es solche Zwerchfellkontraktionen gewesen, auf die sehon Michaelis7) aufmerksam macht. Er glaubte sie besonders in der Fussgegend nachweisen zu können und neunt sie "pulsirende Bewegung der Füsse". Ihre Entstehung leitet er auf "irgend eine organische Funktion" zurück und denkt dabei an Herzschlag des Kindes oder an Atmungsbewegungen.

Physiologische intrauterine Atmungs-Bewegungen

Beobachtet man die Nabelgegend einer Frau in der zweiten Schwangerschaftshälfte aufmerksam, so nimmt man häufig wellenförmige Bewegungen, die ungemein schnell einander folgen - ca. 60 bis 70 in der

C. f. G., 1880, S. 377.
 Sitzungsberichte der Würzburger Phys. med. Gesellschaft, 1885, 14. Nov.
 C. f. G., 1887, S. 622.
 Sitzung der Ges. zur Bef. der ges. Nat. zu Marburg vom 14. März 1884.
 C. f. G., 1895, S. 127.
 C. f. G., 1893, S. 1089. 7) Abhandl. aus d. Gebiete der Gehurtshilfe, Kiel, 1833, S. 12.

Minute — wahr, die, wie leicht nachzuweisen ist, auch vom Fötus ausgehen. Ich bemerkte sie zuerst, als ich, wie schon berichtet, Versuche machte, die Herzpalpitationen des Fötus graphisch aufzufangen. Es gelingt leicht, sich für diese wellenförmigen Bewegungen graphische Bilder anzufertigen, und vergleicht man sie mit Bewegungsbildern, die man am Neugeborenen wahrnimmt, so können nur Saug- und Atembewegungen in Frage kommen. Ich halte diese Bewegungen für fortgeleitete Atembewegungen des Fötus<sup>1</sup>).

Am meisten haben mich zu dieser Annahme bestimmt die Häufigkeit, der Ursprung der Bewegungen in der Nähe des Thorax und die Aehnlichkeit der Kurve mit der Atmungskurve ebengeborener Kinder, die noch keine tiefen Inspirationsbewegungen ge-

macht haben.

Neuerdings ist es mir gelungen, Doppelkurven, gleichzeitig von der Thorax- und von der Bauchgegend der intrauterinen Frucht aufzunehmen, die feststellen, dass mit einer Erhebung der Thoraxgegend eine Senkung der Bauchgegend einhergeht, dass somit diese

Bewegungen mit höchster Wahrscheinlichkeit vom Zwerchfell ausgehen,

Auch hatte ich das Glück, die Geburt einer Frucht im wasserreichen ungeborstenen Eisacke beobachten zu können, bei der die apnoisch daliegende Frucht, bei Mangel jeder andern Muskelbewegung fünf oberflächliche Ätnungen ausführte, die sich in Pausen von  $1^{1}/_{2}$  bis 2 Sekunden folgten. Dann trat eine längere Pause vollständiger Unthätigkeit der Atmungsmuskulatur ein, währenddessen die Fruchtblase geöfinet wurde. Nun erst erfolgte der erste tiefe Atemzug zugleich mit Reflexbewegungen des Kindes (1896, J. Nr. 38.).

Ich will nicht nnerwähnt lassen, dass länger dauernde intrauterine Atmungen, erkennbar an Inspirationsgeräuschen und am Vagitus uterinus, bei vollständig jutaktem

Placentakreislaufe von Schaller2) beobachtet wurden.

Die intrauterinen Atmungsbewegungen haben wir uns hauptsächlich als Zwerchfellbewegungen und nur als sehr oberflächliche Erhebungen des Thorax zu denken, sodass die inspirirten Flüssigkeitsmassen vielleicht nur in die Trachea hineingelangen. Ob diese intrauterinen Bewegungen dauernd oder periodisch siud, lässt sich nicht sagen; denn, wenn wir sie bisher auch nur periodisch wahrgenommen haben, so beweist dies noch nicht, dass sie nicht auch ausser der Zeit stattfinden.

Wenn Runge<sup>3</sup>) und Olshausen<sup>4</sup>) meine Erklärung der eigentümlichen Bewegungen als fötale Atembewegungen abweisen wollen, da derartige Atembewegungen beim Tierexperiment von Runge nicht nachgewiesen werden konnten, so dürfte ein solcher Schluss nur Anspruch auf Gültigkeit haben, wenn die intrauterine Atembewegung eine unnnterbrochene rhythmische Thätigkeit des Fötus wäre. Da sie nur aber eine periodische zu sein scheint, so bedeutet ein Nichtbeobachten keineswegs den Beweis des Nichtexistirens. Genauer habe ich die Einwürfe beider Autoren widerlegt in der Z. f. G. u. G. Bd. 32, S. 150.

Dass das Kind auch noch andersartige Bewegungen ausführt, die wir, bisher wenigstens, durch die Bauchdecken noch nicht wahrgenommen haben, steht ausser Zweifel. Ich erinnere an Schluckbewegungen und Saugbewegungen.

Die grosse Menge von Stoffen, die, aus dem Fruchtwasser stammend, im Kindspeche gefunden werden, beweist das häufige intrauterine Schlucken.

Das Sangen des Kindes wird durch die Boobachtungen bei Gesichtslagen bewiesen, wo das Kind an dem in den Mund geschobenen Finger ergiebig saugt.

<sup>1</sup>) Ahlfeld, Verh. d. D. Ges. f. G. H., Halle, S. 203. — Sitzungsber, der Ges. zur Bef. der ges. Naturw, zu Marburg, 1888, Nr. 5, Sitz. v. 30. Nov. — Festschrift zur 50jähr. Doktor-Jubelfeier des Herrn Carl Ludwig, Marburg, 1890, S. 1; auch besonders erschienen als Beiträge zur Lehre vom Uebergang der intrauterinen Atmung zur extrauterinen, Marburg, 1891, Elwertsche Buchhandlung. — Weber, Teber physiologische Atmungsbewegungen des Kindes im Uterus, In.-Diss., Marburg, 1888. <sup>2</sup>) Z. I. G. u. G., Bd. 31, S. 358, <sup>3</sup>) A. I. G., Bd. 46, S. 512, <sup>4</sup>) Berl, Kl. Woch, 1894, Nr. 48, S. 1079.

Sehluck- und Saugbeweguugen Ausserdem habe ich zu wiederholten Malen gesehen, dass das Kind sofort nach der Geburt den Daumen oder die Faust in oder an den Mund brachte und saugte. In einem Falle kam das Kind mit geschwollenem Daumen zur Welt, den es sofort wieder in den Mund führte, sodass man gar nicht anders konnte, als annehmen, das Kind habe an diesem Daumen vorher gewohnheitsgemäss gesangt.

Dürfen wir von den Bewegungen, die wir das Kind sehr bald nach seinem Austritte aus den Geburtsteilen machen sehen, auf intrauterine Bewegungen schliessen, so würden noch als intrauterine Bewegungen in Frage kommen das Gähnen, der Tremor des Unterkiefers, das schon erwähnte Schlucksen und eine kombinirte Bewegung der Muskulatur des Thorax, des Nackens und der obern Gliedmassen, die man am häufigsten nach dem Aufwachen aus dem Schlafe ausführen sieht und im gewöhnflichen Leben als "sich recken" bezeichnet.

Sofort nach der Geburt sahen wir ein Kind gähnen, das mit der Zauge leicht entwickelt war, aber doch eine geringe Facialislähmung darbot (1892, J. Nr. 12).

# Veränderungen in den mütterlichen Organen infolge der Schwangerschaft.

Weitere Veränderungen des Uterns und seiner Nachbarorgane.

Bisher haben wir die Veränderungen, die die Befruchtung und Niederlassung eines Eies in den Geschlechtsorganen der Frau und in ihrem Organismus im allgemeinen hervorbringt,

nur ganz kurz gestreift. Wir müssen jetzt ausführlicher auf diesen Gegenstand eingehen.

Die Gebärmutter befand sich bereits beim Herannahen des Eies im Zustaude einer allgemeinen Massenzunahne. Ihre Muskulatur, die vor der Schwängerung durchschnittlich 8,0 mm dick war, nimmt während der Periode der excentrischen Erweiterung der Gebärmutter, also bis zum vierten Monate der Schwangerschaft bis ungefähr 25 mm Dicke zu. Auffällig ist es, dass gerade das untere Uterinsegment im 4. bis 7. Monate eine ganz besonders dicke Wandung zeigt. Damit hat die Muskulatur die grösste Dicke während der ganzen Schwangerschaft erreicht; denn von nun an, wo das Eider Innenwand allseitig anliegt und die Gebärmutter ausschliesslich durch das Wachstum

Veränderungen der Gebärmutter bei zunehmender Schwangerschaft



Fig. 56. Muskelfasern des nicht geschwängerten a und des geschwängerten b Uterus in ihrem relativen Grössenverhältnis.

des Eies passiv erweitert wird, verdünnt sich die Muskelwand immer mehr und mehr und erreicht am Ende der Schwangerschaft ihre bedeutendste Verdünnung.

Die vordere Wand der Gebärmutter, die sich, der nachgiebigen Bauchdecke folgend, ungleich weiter ausdehnen kann als die hintere, zeigt dementsprechend auch eine wesentlichere Verdünnung.

Am hochschwangeren Uterus fand Waldeyer1) folgende Maasse: Handbreit oberhalb des innern Muttermunds betrug die Wandstärke der gesamten vorderen Uteruswand 4 bis 5 mm, der hinteren 8 bis 10 mm, im mittlern Teil des Körpers vorn 5 bis 6 mm, hinten 4 bis 4,5 mm, am

Fundus 4 bis 5 mm. Aehnliche Maasse giebt auch Winter2) an, und es ist zu betonen, dass der Fundus dünner ist als die mittlere Körperwandstärke.

Auch der über dem innern Muttermunde gelegene Teil der Gebärmuttermuskelwand (das untere Uterinsegment) veriungt sich in der letzten Zeit der Schwangerschaft auffälliger, teils weil anatomisch die Muskulatur in diesem Bezirke etwas kärglicher angelegt ist, teils weil infolge des fortdauernd wirkenden Inhaltsdruckes (allgemeiner Inhaltsdruck, Lahs) und infolge des Bauchhöhlendruckes der Uterusinhalt, besonders Fruchtwasser, gegen den Ort des geringeren Wider-

derholt auftretende Wehen den



standes hin, d. i. gegen den Fig. 57. Anteflexio uteri gravidi des 3. Monats. Nach Beckenraum, getrieben wird. H. Bayer, W. A. Freund, Gynäk. Klinik, S. 436, Taf. XXX, Fig. 25. An der Lehenden liegt die Gebärmutter fester der Blase Die Verdünnung des un-tern Uterinsegments wird zu-tern Uterinsegments wird zumeist erst deutlich, wenn wie- dicht an, was nicht als ein abnormer Zustand (Plac. praevia), sondern als Normalzustand anzusehen ist.

Inhaltsdruck zeitweilig wesentlich erhöhten. Bei Erstgeschwängerten bringt der durch starke Spannung der Uterusmuskulatur und der Bauchdecken hervorgerufene höhere Druck auch ohne deutliche Wehen schon frühzeitig eine Dehnung des untern Uterinsegments hervor.

Ob die Verdickung der Uteruswand in der ersten Schwangerschaftsperiode eine Folge von Vermehrung der Muskelelemente oder eine Folge der Vergrösserung der vorhandenen Muskelfasern ist, oder ob beides stattfindet, ist noch nicht sicher festgestellt. Die alte Lehre von Kilian 3) und Heschl 4), dass es sich um eine Vermehrung handle, wird von Sänger<sup>5</sup>), Broers<sup>6</sup>), Helene<sup>7</sup>) u. A. bekämpft, die die

<sup>1)</sup> Medianschnitt einer Hochschwangeren, Bonn, 1886, S. 26. 2) Zwei Medianschnitte durch Gebärende, Berlin, 1889, S. 13. <sup>3</sup>) Zeitschr. f. rat. Med., Bd. 8 und 9, 1849 u. 1850. <sup>4</sup>) Zeitschr. der Ges. der Wiener Aerzte, 1852, VIII, S. 228. <sup>5</sup>) Beiträge zur pathol, Anatomie u. klin, Med., Festschrift, Leipzig, 1887, S. 13-1. 6) Virchow's A., Bd. 141, S. 72, 7 Frommel's J., 1893, S. 433.

andre Anschauung vertreten. Bindegewebe, Drüsen, Blutgefässe entwickeln neue Elemente. Bei der Besprechung der Involution des puerperalen Uterus tritt uns diese Frage wieder-

Aenderungen in der Grösse, Form, Lagerung

Grösse, Form und Lage der schwangeren Gebärmutter ändern der Grosse, Form, sich mit zunehmender Schwangerschaft. Im ersten Monate vergrössert sich hauptsächlich der Körper der Gebärmutter und auch der Scheidenteil verdickt sich etwas, während die Zwischenpartie, also der oberste Teil des



Fig. 58. Lage des Uterus einer Erstgeschwängerten bei aufrecht stehender Frau, An American Text-Book of Obstetrics, S. 166, Taf. XIX, Fig. 2.

Cervix und der unterste Teil des untern Gebärmutterabschnitts, noch am wenigsten von der Zunahme zeigen.

Infolge letzteren Umstandes lässt sich diese Partie bei bimanueller Untersuchung bandartig zusammendrücken, und man benutzt diese Eigentümlichkeit, um in Verbindung mit der kugelig ausgedehnten, teigig weichen Beschaffenheit der Gebärmutter sie zur Diagnose der Schwaugerschaft der ersten zwei bis drei Monate zu verwerten (Hegar'sches Zeichen)1).

Ende des dritten Monats füllt die schwangere Gebärmutter den Beckenraum von vorn nach hinten, während die beiden seitlichsten Teile frei sind. Der Körper ist nach vorn tief herabgesunken, drängt das vordere Scheidengewölbe weit vor, während der Scheidenteil weit hinten gegen die Kreuzbeinaushöhlung liegt und sich bei fortschreitender Schwangerschaft gegen den Körper abknickt(Anteflexio uteri gravidi).

Um diese Zeit kommt dem Uterus eine eigentümliche Konsistenz zu, wie sie nur sehr selten einem Tumor eigen ist, den man dann mit dem schwangeren Uterus verwechseln könnte. Elastisch-teigig-weich möchte ich die Konsistenz

des Uterus nennen.

Dem aufmerksamen Beobachter entgeht es nicht, dass sich in der weichen Wand des Uterus von Zeit zu Zeit harte Partien, bald in Leistenform, bald kleine umschriebene Tumoreu vortäuschend, fühlen lassen, die schnell wieder verschwinden. Wiederholt bemerkte ich eine mediane Leiste, zu deren beiden Seiten gegen die Hörner hin die Gebär-

<sup>1)</sup> Reinl, Prager med. Wochenschr., 1884, Nr. 26. — Compes, Berliu. Kl. W., 1885, Nr. 38. - Löhlein, Deutsche med. W., 1889, Nr. 25. - Sonntag, Sammlung Kl. Vorträge, Neue Folge, 1892, Nr. 58. — Handfield, Edinb. med. J., 1887—1888, Vol. 33, S. 790. — Hegar, Deutsche m. W., 1895, Nr. 35, S. 565.

mutterwand sich weicher anfühlte. Es haudelt sich um isolirte Kontraktionen einzelner Muskelgruppen. Ich habe diese partiellen Kontraktionen bis zum Ende des sechsten Schwangerschaftsmonats häufig wahrgenommen, selten auch noch in späterer Zeit, und sie meinen Zuhörern als eine Eigentümlichkeit des schwangeren Uterus der ersten Monate wiederholt demonstrirt 1).

Im Laufe des vierten Monats überragt der Fundus uteri den Beckeneingang, und im fünften Monate hebt er sich aus dem Becken empor, tritt in das grosse Becken, und dementsprechend hat sich auch die Anteversionsstellung des Organs stark vermindert, die Portio ist näher der Mitte des Beckens gerückt.

In dieser Zeit, wie im sechsten und siebenten Monate, hat der Uterus im ganzen eine kugelige Form, die er bei mehrgeschwängerten Frauen auch weiterhin behält, während bei Erstgeschwängerten, sich der Form der Bauchhöhle nähernd, der Uterus eine ovoide Gestalt annimmt.

Die Form des Uterus mag auch individuell verschieden sein, bald sich der Spindelform, bald der Eiform, bald der Kugelform nähernd<sup>2</sup>). Vielleicht, dass schon bei der embryonalen Entwicklung der Grund zu der einen oder andern Form gelegt wird,

Die Form des sich vergrössernden Uterus ist abhängig vom Sitze des eingetretenen Eies. Sitzt dasselbe an der hinteren Wand, so dehnt sich diese besonders aus, und die Tuben und runden Mutterbänder sind beide an der vorderen Wand zu fühlen3). Lässt sich das Ei oberhalb der Einmündungsstelle der Tuben nieder, so vergrössert sich der Fundus kuppelförmig und die Tuben findet man ungefähr in der Mitte der hochschwangeren Gebärmutter.

In pathologischen Fällen, z. B. bei Einklemmung des rückwärts gebeugten Uterns oder bei künstlicher Fixation des anteflectirten Uterns dehnt sich die in ihrer Ausweitung nicht beeinträchtigte Wand unverhältnismässig mehr aus, als die eingeengte,

Der Uterus dreht sich bei seinem Wachstume mit seiner linken Kante etwas nach vorn (physiologische Torsion des Uterus), aus demselben Grunde, weshalb er sich in der Regel in der rechten Unterbauchseite lagert. Siehe S. 53.

In der letzten Zeit der Schwangerschaft ruht der Uterus bei aufrechter Stellung der Frau in der Hauptsache auf der vordern Bauchwand auf (s. Fig. 58), und seine Lage richtet sich danach, wie weit die Bauchdecken ausdehnungsfähig sind. Ist dies in starkem Maasse der Fall, so bildet sich eine Anteversio höheren Grades heraus (Hängebauch).

In den letzten vier Wochen der Schwangerschaft, öfters auch schon Senkung des Gebärmutterfrüher, sinkt der Uterus mit seinem Fundus tiefer herab. Bei Erst-grundes in den geschwängerten wird dies zum Teil dadurch bewirkt, dass der unterste letzten Wochen Teil des Uterus mit dem darin liegenden Kindeskopf in das Beckeninnere hinabsteigt, zum Teil dadurch, dass der obere Teil der Bauchwand dem Drucke des sich immer mehr vergrössernden Uterus nachgeben und er in-

<sup>1)</sup> Kayser, Die Zeichen der Schwangerschaft der ersten vier Monate. In.-Diss., Marburg, 1891. — Giese, Physiologie und Pathologie der Schwangerschaftswehen, In. Diss., Marburg, 1892, S. 19. 2) Schroeder, Der schwangere und kreissende Uterus, Bonn, 1886, S. 80 u. 81. \*) Palm, Z. f. G. u. G., Bd. 25, S. 317. — Bayer, C. f. G., 1895, S. 180. - Leopold, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 151. - Müllerheim, Die äussere Untersuchung der Gebärenden, Berlin, 1895,

folgedessen weiter nach vorn fallen kann. Bei Mehrgeschwängerten ist der letztere Vorgang allein die Ursache des Tiefersinkens des Fundus uteri.

Frauen, wenn sie nnr ein wenig auf sich achten, bemerken diese Senkung sehr wohl, besonders, da sie wieder besser Luft bekommen, besser lire Kleidungsstücke schliesen können. Da sich dieser Vorgang ungetähr in den letzten vier Wochen abspielt, so benutzt man die stattgehabte Senkung des Fundus uteri als Mittel, die Schwangerschaftszeit zu berechnen.

#### Wachstum der Gebärmutter mit der Frucht in den einzelnen Schwangerschaftsmonaten.

Das Wachstum des Uterus erfolgt bei normaler Kindeslage, normalem Becken und normaler Ausdehnung der Bauchhöhle mit einer



Fig. 58. Lage des Uterus in der Schwangerschaft in der Bauchhöhle einer Erstgeschwängerten.
An American Text-Book of Obstett., Seite 166, Taf. XIX, Fig. 1. Die Höhe des Fundus uteri in den verschiedenen Schwangerschaftswochen ist durch einen kleinen Strich und die danehen.

stchende Wochenzahl bezeichnet.

grossen Regelmässigkeit. Von vier Wochen zu vier Wochen ist der Fundus ungefähr um ein gleiches Stück in die Höhe gestiegen. Siehe Fig. 59. Mit Recht benutzt man daher den Stand des Fundus uteri, um die Zeit der Schwangerschaft zu bestimmen. In dieser Hinsicht sind folgende Maasse zu merken:

Von der 13. bis 24. Woche steigt der Fundus von der Symphysenhöhe bis zum Nabel, und zwar findet man ihn in der 16. Woche drei Querfinger breit über der Symphyse, in der 20. Woche ebensoweit unterhalb des Nabels.

Von der 25. bis 36. Woche steigt der Fundus bis zur Höhe des Rippenrandes; in der 28. Woche steht er drei Querfinger über dem Nabel, in der 32. drei Querfinger unter dem Rippenrande.

Den höchsten Stand hat der Uterus in der 36. Woche; dann sinkt er ungefähr wieder um zwei bis drei Querfinger abwärts.

Da das Grössenwachstum des Uterus in der Hauptsache vom Wachstume des Kindes abhängt und mit diesem kongruent ist, so habe ich vorgeschlagen, zur Berechnung der Schwangerschaftszeit auch die Länge der Frucht bei ihrer intrauterinen Haltung mit zu Hilfe zu nehmen.

IntrauterineMes- Die intranterine Messung der Fruchtachse<sup>1</sup>) ist für uus ein ganz notsung der Frucht wendiges Mittel zur Bestimmung der Schwangerschaftszeit geworden.

Der Wert dieser Messung liegt darin, dass bei intrauteriner Haltung der Frucht die Kopf-Steisslänge des Kindes annähernd die Hälfte der ganzen Kindeslänge beträgt.

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Bestimmungen der Grösse und des Alters der Frucht vor der Geburt, A. f. G., Bd. 2. S. 353. — Wakkers, In.-Diss., Amsterdam, 1893.

Da wir nun früher gesehen haben, dass die Länge des Kindes der sicherste Massstab für die Schätzung des Kindesalters ist, so können wir auch aus der intrauterinen Fruchtachse einen Schluss auf das Alter des Kindes machen.

Das Verfahren ist folgendes: Mit einem starkgekrümmten Beekenmesser misst man die Steiss-Kopflänge bei Mehrgeschwängerten, indem man den Knopf des Instrumentes oberhalb des Steisses auf die Bauchdecken aufsetzt, sodass man dabei die Dieke der Bauchdecken nicht mitmisst und nach unten zu den obern Rand der Symphyse als Messpunkt wählt; denn bei Mehrgeschwäugerten steht der Kopf mit wenigen Ausnahmen auf dem vordern Beckenrande auf. Bei Erstgeschwängerten hingegen führt man die eine Branche des Tasterzirkels in die Vagina ein und setzt den Knopf am uutersten Punkte des Schädels an, während der obere Punkt wie bei Mehrgeschwängerten gemessen wird.



Fig. 60. Messung der intrauterinen Fruchtachse bei einer Mehrgeschwängerten.

Nimmt man diese Maasse mehreremal und zicht dann das Mittel aus den gewonnenen Resultaten, so erhält man, unter Berücksichtigung der gleich zu erwähnenden Vorsichtsmassregeln, ein ziemlich sicheres Maass für die Länge der intrauterinen Kindesachse.

Um aus ihr das Alter des Kindes zu berechnen, verfährt man so: Man verdoppelt die gewonnene Zahl, zieht 2 em ab, dividirt durch 5, und die Endzahl giebt dann die Monatszahl und zwar die letzte Woche des Monats an.

Ein Beispiel: Intrauterine Fruchtachse 24 cm. Berechnete Kindeslänge 48 cm; abgezogen = 46 cm; durch 5 dividirt = 91/6. Dies wäre die 37. Schwangerschaftswoche.

Hat der Uterus bereits regelmässige Kontraktionen, dann ist die intrauterine Messung nur noch mit grosser Vorsicht zu gebrauchen, da während der Wehen die Längsachse des Kindes und des Uterus zunimmt. Ebenso füllt bei Querlagen die Messung oft etway zu gross aus.

Bei den Bestimmungen für den Termin der Ausführung der künstlichen Frühgeburt

benutzen wir die eben beschriebene Methode mit ziemlicher Regelmässigkeit und mit Erfolg. Freilich verlassen wir uns nie ausschliesslich auf diese Messung. Unter Berücksichtigung aller die intrauterine Entwicklung des Kindes beeinflussenden Ursachen (siehe S. 44) und unter Zuhilfenahme aller weiteren Mittel, aus denen wir einen Schluss auf die Grösse des Kindes machen können, suchen wir diese festzustellen.

Dass die Methode von manchen Seiten absprechend beurteilt wird, mag wohl seinen Grund darin haben, dass diese Vorsichtsmassregeln nicht berücksichtigt werden. Vielleicht

auch verlässt man sich zu oft auf eine einzige Messung.

Wenn sich auch der Uterus im ganzen, wie wir eben gesehen haben, proportional der Schwangerschaftszeit vergrössert, so nehmen an diesem



Fig. 61. Messung der intrauterinen Fruchtachse bei einer Erstgeschwängerten.

Wachstum nicht alle seine Partien gleichmässig teil. Wie auf Seite 61 auseinandergesetzt, richtet sich das Wachstum hauptsächlich nach dem Orte der Niederlassung des Eies. Auch die Placentarstelle scheint sich schneller auszudehnen, als die übrigen Partien des Uteruskörpers. Siehe S. 22.

Gegen Ende der Schwangerschaft nimmt das untere Uterinsegment an Ausdehnung auffällig zu.

### Veränderungen der Gebärmutteranhänge und der Nachbarorgane.

Die im direkten Zusammenhange mit der Uteruswand stehenden Organe nehmen an der Vergrösserung lebhaften Anteil. Die Tuben verdieken und verlängern sich bald mehr, bald minder.

In einem Falle, wo freilich der Uterus sehr umfangreich war, betrug die Länge der Tuben 30 und 27 cm; meist sind sie aber nur um weniges verlängert.

Auch die Ovarien können an Umfang bedeutend zunehmen; in andern Fällen thun sie es wieder nicht.

Im obigen Falle massen sie 10:1.5 cm und 7:2 cm.

Die ligamenta rotunda zeigen eine auffallende Hyperplasie ihrer Muskelelemente, besonders an der Insertionsstelle am Uterus.

Man kann ihre dicken Stränge, besonders das linke ligamentum rotundum, leicht durch die Bauchdecken hindurch fühlen und benutzt diesen Umstand praktisch, um den Grad der Torsion des Uterus (Seite 61) festzustellen,

Interessant ist die von Schmorl') gefundene Thatsache, dass auch das Bindegewebe der Serosa der Adnexen des Uterus, besonders im Cavum Douglasii, an den breiten Mutterbändern und am Uterus selbst sich in Decidua ähnliches Gewebe umwaudeln kann. Man findet regelmässig dort zarte Erhebungen des Peritoneums in Knötchenform, die im Puerperium sich zurückwandeln, aber auch bisweilen als Kalkkonkrementchen erhalten bleiben.

Die Cervikalportion des Uterus lockert sich in der Schwanger- Verhalten der schaft auf, sie wird weicher und breiter, und indem das angrenzende und der Scheide Gewebe des Scheidengewölbes ebenfalls succulenter und voller wird, ragt sie weniger weit in das Scheidengewölbe hervor ("sie verkürzt sich") und ist, zumal bei Erstgeschwängerten, gegen Ende der Schwangerschaft nur noch angedeutet ("sie ist verstrichen").

Die Scheide wird weiter und länger; in ihrem Gewebe lockert sie sich auf; ihre Falten erheben sich wulstartig; die Papillen schwellen an und bilden für den Finger fühlbare, für das Auge sichtbare kleine Knötchen, ähnlich, wie sie bei Entzündungen der Schleimhaut, besonders bei der Gonorrhoe, beobachtet werden. Der Blutreichtum der Scheide, besonders der venöse, geben der Schleimhaut eine eigentümlich grau-blau-rote Farbe und die Absonderung ist erheblich vermehrt. Zumal der Harnröhrenwulst zeigt diese Färbung in auffälliger Weise. Besonders bei Mehrgeschwängerten stülpt sich der Harnröhrenwulst mit einem Teile der vordern Scheidenwand etwas vor.

Vulva und äussere Genitalien schwellen gleichfalls an.

Ausser diesen unmittelbaren Veränderungen an den Genitalien selbst Verhalten der werden auch die Nachbarorgane in Mitleidenschaft gezogen.

Nachbarorgane

Besonders haben Blase und Darm zu leiden. Die Blase, mit ihrer hintern Wand dem Uterus zum Teil angeheftet, erfährt bei Vergrösserung und Verlagerung des Fruchthalters mancherlei Zerrungen; für die Schwangere die Ursache auffallenden Harndrangs, der schon ziemlich zeitig, im zweiten Monate, aufzutreten pflegt, im fünften bis achten wieder bedeutend nachlässt und gegen Ende der Schwangerschaft, wenn die Entfaltung des untern Uterinsegments, eventuell des Cervix, beginnt und wenn der untere Kindesteil dauernd gegen die Blase andrückt, wieder zunimmt.

Der Mastdarm wird von der nach hinten abgedrängten Portio gedrückt, und dadurch wird nicht selten eine Stuhlverhaltung hervorgerufen.

Der dem Beckeneingange aufliegende Uterus übt einen Druck auf Gefässe und Nerven aus. Die Venen der untern Extremitäten und des Unterbauchs schwellen an; es entstehen Oedeme, an den Füssen beginnend, Erweiterung und Schlängelung der grösseren venösen Gefässe

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Centr, f, allg. Path, u. path, Anat. 1896, Nr. 20, S. 868.

Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

(Varicositäten, Wehadern) und lokale Auftreibungen an einzelnen

Stellen (Klappen) der Venen (Varicen).

Der Druck auf die Nerven des Beckens bedingt schmerzhafte Ausstrahlungen, besonders durch Vermittlung der sakralen Nerven, in der Kreuzgegend, im Unterleib und in den Schenkeln.

# Veränderungen der Brüste in der Schwangerschaft.

Im Anschluss an die Veränderungen der Geschlechtsteile bespricht man von altersher und wohl auch mit Recht die Veränderungen der Brüste, Organe, die in engerer Beziehung zu den Generationsorganen stehen.

Die Brüste schwellen schon zeitig in der Schwangerschaft an und geben bei Druck eine seröse Flüssigkeit (Colostrum). Nur selten fehlt diese gänzlich oder erscheint erst in späterer Zeit der Schwangerschaft.

Der Warzenhof wird dunkler und erweitert sich in der Peripherie

durch Ausdehnung von Pigmentablagerung.

Die Färbung des Warzenhofes richtet sich sehr wesentlich nach dem allgemeinen Teint und der Haar- und Angenfarbe der Schwangeren. Hellblonde und rothaarige Personen haben nur sehr wenig Pigment auf dem Warzenhofe; brünette und schwarzhaarige Personen weisen die dunkelsten Warzen und Warzenhöfe auf.

Die Pigmeutablagerung in der Schwangerschaft, soweit sie in der Peripherie des Warzenhofes erfolgt, zeigt die Eigentümlichkeit, dass die Zone um die Oeffinong der Schweiss- und Talgdrüsen freibleibt von Pigmeut, und so sieht man in der Peripherie des Warzenhofes ein eigentümliches braunes Netzwerk, dessen Maschen aus lauter kleinen kreisrunden Räumen bestehen, in deren Centrum ein Haar sichtbar ist (sekundäre Areola).

Die Warze erhebt sich in der Schwangerschaft und wird ebenfalls stärker pigmentirt. Da die Muskulatur des Warzenhofs in der Schwangerschaft hyperplasirt und an Erregbarkeit zunimmt, so genügen gegen Ende der Gravidität leichte Reize, die eirkuläre Verkleinerung des Warzenhofs herbeizuführen und die Warze zur Erektion zu bringen.

Auf dem Warzenhofe erheben sich die Talgdrüsen mitunter in auffälliger Weise und bilden zahlreiche Höcker (Montgomerysche Drüsen). Die Höcker stehen mitunter in Verbindung mit den Ausführungsgängen der Brustdrüsen-Kotyledonen oder mit kleinen abgesprengten Brustdrüsenpartien und geben dann wohl Milch.

### Veränderungen des Gesamtkörpers während der Schwangerschaft.

Aeusserst zahlreich sind die Veränderungen, die die Schwangerschaft im übrigen Körper hervorruft.

Betrachten wir nacheinander die Veränderungen im Cirkulationssystem, im Gehirn und Nervensystem, in der Haut, den Muskeln, Knochen u. s. w., so werden wir sehen, dass die physiologischen Veränderungen sehr häufig die physiologische Grenze überschreiten und zu pathologischen werden. Erlangen diese Veränderungen dadurch für den praktischen Arzt ein besonderes Interesse, so ist weiter noch darauf hinzuweisen, dass

manche dieser Veränderungen auch bei der Diagnose der Schwangerschaft eine nicht unwichtige Rolle spielen.

Veränderungen im Cirkulationssystem: Eine Vermeh-Veränderungen der Blutmenze rung der Blutmenge ist durch experimentelle Untersuchungen fest- und Blutgestellt1), nach klinischen Beobachtungen sehr wahrscheinlich.

beschaffenheit

Schon allein die Thatsache, dass eine Gebärende und frisch Entbundene 400 bis 700 gr Blut normalerweise verliert, ohne auch nur eine Spur einer ungünstigen Wirkung dadurch zu erfahren, dass sie ferner in den ersten Tagen des Wochenbetts weiter grosse Mengen von Flüssigkeiten normalerweise abgiebt und dabei das Stillgeschäft in ausgezeichneter Weise besorgt, deutet auf einen Ueberschuss von Blut hin, der erst in der Schwangerschaft erworben sein kann.

Bisher nahm man an, die Vermehrung des Blutes betreffe besonders seine flüssigen Bestandteile; die neueren Untersuchungen bestätigen diese Annahme nicht.

In letzter Zeit sind sehr zahlreiche Untersuchungen über das Verhältnis der Zahl der roten Blutkörperchen zur Blutmenge ausgeführt worden 2). Danach findet bei günstigen Lebensbedingungen in der Schwangerschaft eine Vermehrung der roten Blutkörperchen statt: die weissen sind ebenfalls relativ vermehrt 3).

Augenscheinlich erfolgt bei dieser Vermehrung der Blutmenge eine reichlichere Durchtränkung der Gewebe; ihre Massenzunahme ist meist auffällig. Vornehmlich runden sich die Hüften, die Oberschenkel, die Schultergegend. Auch Oedeme entstehen infolgedessen leichter, besonders an den Teilen, wo so wie so schon Stauungen im Gefässsystem Oedeme veranlassen können.

Infolge der hiermit im Zusammenhang stehenden leichteren Gerinn- Varicenbildung barkeit des Blutes kommt es in den Venen der untern Extremitäten, der äussern Genitalien, des Plexus pampiniformis, des Cervix u. s. w. leicht zur Gefässverstopfung (Thrombose der Varieen, Phleboliten), und nicht allzuselten sind von diesen Thromben sich abbröckelnde Partikelchen die Ursache plötzlichen Todes der bis dahin scheinbar gesunden Schwangeren (Embolie in der Gravidität, Geburt und Wochenbett).

Die roten Blutkörperchen sind dem Zerfalle bei Schwangeren schneller unterworfen als ausserhalb der Schwangerschaft. Eine sichtbare Folge dieses Zerfalls scheint das Freiwerden von Blutpigment zu sein, das sich in der Haut Schwangerer ablagert.

Bei Hündinnen ist von Lieberkühn4) der Nachweis geliefert, dass der grüne Saum der Hundeplacenta dem Blutfarbstoffe zahlreicher zu Grunde gegangener Blutkörperchen seine Entstehung verdankt.

Diese Pigmentirung der Haut Schwangerer geschieht nicht Pigmentirung unregelmässig, sondern an ganz bestimmten Körperstellen. Vorzugsweise sind es die Stellen des Körpers, wo im embryonalen Alter der Verschluss der Leibeshöhle stattgefunden hat (vordere Schlusslinie) und wo in der

der Haut

<sup>1)</sup> Spiegelberg u. Gscheidlen, A. f. G., Bd. 4, S. 112. - Nasse, A. f. G., Bd. 10, S. 325. <sup>2</sup>) Reinl, Beiträge zur Geburtsh, und Gyn., Stuttgart, 1889, S. 45. — Schroeder, A. f. Gyn., Bd. 39, S. 306. — Ingerslev, C. f. G., 1879, S. 635. — Fehling, Verb. d. deutsch. Ges. f. Gynäk., 1886, S. 51. — Meyer, A. f. G., Bd. 31, S. 145. - Wild, J. Diss, Zürich (Berlin) 1897. a) Mochnatscheff, 1889, russisch; cit, Frommel, Jahresh., 1889, S. 53, - Wild, chen cit. 4) Arch, f. Anat, u. Phys., 1889, Anat. Abtl., vervollständigt von Strahl.

Schwangerschaft ein ganz besonders intensiver Blutzufluss ohne gehörigen Abfluss stattfindet.

Diese prädisponirten Stellen ersterer Art zeichnen sich durch Maugel an Kapillaren ans und stehen daher dem Narbeugewebe ziemlich nahe. Wohl möglich, dass ein Unterschied im Lumen der feinsten Gefässe eine Niederlassung des Blutpigments begünstigt.

Die betroffenen Stellen sind vor allem: die Linea alba, der Nabelring, die Areola mammae, die Mitte der Stirn, der Nasensattel, die Oberlippe, die grossen Schamlippen und der Damm. Die Pigmentirungen Schwangerer im Gesicht bezeichnet man meist als Chloasmata nterina,

In einem von mir beobachteten Falle von Schwangerschaft nach vorausgegangener Coeliotomie hatten sich die Schuittnarbe und die gegen diese querverlaufenden Fadennarben, ebenso wie auch die Striä, intensiv braun gefärbt, und der Leib bot ein wunderbares Bild.

Die braunen, unregelmässigen Flecke auf Brustkasten, Schultern und Rücken Schwangerer sind zumeist das Produkt eines die Epidermis zerstörenden Pilzes (Microsporon furfur), der eine Hautkrankheit hervorruft, Pityriasis versicolor, Kleienflechte.

Verhalten des Herzens in der

Auch das Herz erfährt in der Schwangerschaft nicht unwich-Schwangerschaft tige Veränderungen. Infolge seiner vermehrten Arbeitsleistung, nahm man an, finde regelmässig eine Hypertrophie des linken Ventrikels statt, die auch physikalisch nachweisbar sei. Gerhardt 1), Löhlein 2) und Curbelo 3) wiesen nach, dass es sich um eine Verlagerung des Herzens gegen die vordere Thoraxwand hin handele, wodurch eine Verbreiterung vorgetäuscht werde.

> Immerhin scheint es aus theoretischen Gründen doch wahrscheinlich, dass dem Herzen in der Schwangerschaft eine grössere Arbeitsleistung obliegt. Zwar nicht aus dem früher angenommenen Grunde, weil der ausgedehnte uterine Kreislauf hinzukomme. Diese Auschaunug ist unrichtig und von Lahs<sup>4</sup>) widerlegt. Vielmehr findet, sobald sich die Bauchdecken als unnachgiebig erweisen, eine derartige Erhöhung des intraabdominellen Druckes statt, dass die Cirkulation in den Organen der Bauchhöhle notwendigerweise eine Behinderung erfahren muss, deren Ueberwindung eine grössere Anstrengung des Herzens erfordert.

> Diese theoretischen Schlüsse haben neuerdings eine thatsächliche Stütze erhalten durch die positiven Untersuchungsresultate Dreysel's 5), der die Herzhypertrophie bei 76 Sektionsfällen vorfand, und zwar betrug die Zunahme an Gewicht 8,8%/o.

> Häufig beobachtet man ein Unregelmässigwerden, auch Aussetzen des Pulses; wohl Folge nervöser Ernährungsstörungen 6).

> Die Oxydation des Blutes wird bei Hochschwangern durch zeitweilige Atmungsbehinderung erschwert. Der hochstehende Uterus drängt das Zwerchfell in die Höhe, behindert dessen Exkursionsraum. Dadurch aber. dass sich der Thorax desto ausgiebiger nach der Breitenrichtung ausdehnen kann, wird, wie Dohrn7) nachgewiesen hat, die Lungenkapazität in toto nur wenig beeinträchtigt.

> Die Schilddrüse schwillt in der Schwangerschaft mehr oder weniger an. Diese Schwellung wird während des Geburtsakts noch erhöht und schwindet in den ersten Stunden nach der Geburt wieder 8). Bignami 9)

<sup>1)</sup> De situ et magnitudine cordis gravidarum, Jena 1862. 2) Z. f. G. u. F., Bd. 1, S. 482. <sup>5</sup>) Diss, inaug., Berlin, 1879. <sup>4</sup>) Sitzungsberichte der Ges. zur Bef. d. ges. Naturwissensch. zu Marburg, Dec. 1873. <sup>5</sup>) Ueber Herzhypertrophie bei Schwangeren und Wöchnerinnen, In.-D., München, 1891. <sup>6</sup>) Kehrer, Ueber die Veräuderung der Pulscurve, Heidelberg, 1886. — Vejas, Sammlung Klin. Vortr., Nr. 269. 7) M. f. G., Bd. 24, S. 414. 8) W. Freund, Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. 31, S. 446 9) Gaz, degli osped. 1896, Nr. 5. — cit. l'Obst., Bd. 1, S. 174.

spricht sogar von einem Schwangerschaftskropf, der bei ganz gesunden Frauen nur in der Schwangerschaft entsteht und nach der Geburt wieder verschwindet. Bei schon bestehender Schwellung und beim ausgesprochenen Kropf ist eine Verschlimmerung des Zustands in der Schwangerschaft die Regel.

Ich hatte nötig bei einer eben Entbundenen sofort wegen Erstickungserscheinungen

bei Struma die Tracheotomie machen zu lassen 1).

Von seiten des Gehirns ist als eine der beachtenswertesten Anomalien das morgendliche Uebelsein anzuführen. Mangelhafte Nahrungszufuhr zum Gehirn während der Nachtruhe macht sich morgens bei dem Uebergange aus der wagerechten Lage in die aufrechte Stellung, also beim Erheben aus dem Bette, in ihren Folgerungen, leichter Schwindel, Ekelgefühl, Brechneignung, wirkliches Erbrechen, so oft bemerkbar, dass die Frauen derartige Erscheinungen für ganz selbstverständlich halten, und da sie häufig schon in sehr früher Zeit der Schwangerschaft auftreten, durch sie auf das Vorhandensein von Schwangerschaft aufmerksam werden 2).

Die Veränderungen in den Sinnesnerven charakterisiren sich in

der Hauptsache in einer erhöhten Reizbarkeit:

Gesichtssinn: Empfindlichkeit gegen grelles Licht. Krankhafterweise: Amblyopie und Amaurose.

Geschmack: Ueberreiztheit der Geschmacksnerven. Abnorme Gelüste (nach sauern, pikanten Speisen). Widerwillen gegen Speisen, die sonst täglich mit Genuss gegessen wurden (Butter, Brot, Kaffee, Milch), gegen süsse, fette und weichliche Speisen.

Geruch: Ueberaus scharfer Geruch und auffällige Reflexwirkungen bei unan-

genehmen Geruchsempfindungen,

Gehör: Empfindlichkeit gegen laute, grelle Geräusche, gegen die vorher Toleranz bestand.

Gefühl: Eine höhere Empfindlichkeit der Gefühlsnerven habe ich nicht bei Schwangeren beobachtet; doch mag erwähnt werden, dass mein Assistent, Dr. Teuffel, bei Uutersuchungen über die Dehnung der Bauchhaut bei Schwangeren und die dadurch hervorgerufene Erweiterung der Sensibilitätskreise bei längerer Ausdehnung der Versuche eine auffallende Erregtheit der Versuchsobjekte wahrnahm 3).

Hingegen ist die Reihe der reflektorisch nervösen Erscheinungen sehr mannigfaltig. Treten sie schon bei vielen Mädchen und Frauen zur Zeit einer Eilösung, vor und im Beginne der Menstruation auf, so wirkt der

wachsende Uterus noch weit ausgiebiger als Reiz.

Der Magen-Darmkanal, das vasamotorische Nervengebiet, der Sympathikus werden nebst andern Organen reflektorisch in Mitleidenschaft gezogen,

Sodbrennen, Aufstossen, Speichelfluss, Zahnschmerz, Kopfschmerz, fliegende Hitze

sind einige der am häufigsten vorkommenden Erscheinungen.

Auch die Psyche ist während der Schwangerschaft nicht selten alterirt. Die Sorge in Hinsicht auf den bevorstehenden Akt der Geburt, die meist wenig willkommene Vermehrung der Familie mit den sich daran knüpfenden trüben Aussichten erklären hinreichend, weshalb der Gemütszustand der Schwangeren mehr oder weniger gedrückt ist.

Es möge auch hier perverser psychischer Neigungen gedacht werden, die sich an den Eintritt der Schwangerschaft knüpfen können, Am bekanntesten sind die Kleptomanie und die Pyromanie. Auch krankhafte Eifersucht und eine Neigung zur Unord-

nung, zum Sichgehenlassen, möchte ich, als häufiger vorkommend, erwähnen.

Cerebrale Erscheinungen

Psychische Alterationen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 131. <sup>2</sup>) Ausführlich beschäftigt sieh mit diesen Erscheinungen und ihren Ersachen eine Arbeit von A. Giles, Trans, of the obstetr. Soc. London, Bd. 35, S. 303, <sup>3</sup> Zeitschr, f. Biologie, 1882, Bd. 18, S. 247,

Der Verdauungstraktus bietet ansser den schon erwähnten nervösen Störungen andre, die als rein mechanische anzusehen sind. Der Druck der emporsteigenden Intestina bringt Verdauungsbeschwerden, Brechneigung hervor; der Druck auf den Darm Flatulenz, Meteorismus, Stuhlverstopfung.

Verhalten der Nieren Regelmässige genaue Untersuchungen des Harns in der Schwangerschaft beweisen die lebhafte Beteiligung der Nieren an den Vorgängen der Gravidität. Von der Mitte der Schwangerschaft an findet sich schon häufiger Eiweiss im Harn, das, je weiter, immer mehr zunimmt. Auch die morphologischen Bestandteile im Harn mehren sich.

Da ganz besonders bei Erstgeschwängerten und bei Frauen mit excessiver Ausdehnung des Uterus (Zwillinge, Hydramnion) diese Beteiligung der Nieren beobachtet wird, so wird der erhöhte intraabdominelle Druck, vielleicht auch ein direkter Druck auf die zu- oder abführenden Gefässe, auch wohl auf die Ureteren, eine Hauptrolle spielen. Doch ist weiter anzunehmen, dass auch Stoffwechselprodukte giftiger Natur das Nierengewebe beeinflussen.

Nicht selten geht diese physiologische Nierenalteration in eine pathologische über (Schwangerschaftsniere, Eklampsie). Daher die grosse Bedeutung der Veränderungen der Nierenthätigkeit bei Schwangeren.

Fischer') bat zuerst aus der Prager Klinik nachgewiesen, dass im Harne gesunder Schwangerer zahlreiche Zellenderivate, weisse Blutkörperchen, auch bisweilen rote etc. vorkommen. Mein Assistent Dr. Trantenroth') fand bei ganz gesunden Schwangeren konstant Epithelien der ableitenden Harnwege und Leukocyten, nicht selten rote Blutkörperchen, hin und wieder sogar einzelne hyaline Cylinder. In beinahe 50 % der Fälle konnte er Eiweiss in diesen Harnen nachweisen, meist allerdings nur in ganz geringen Mengen. Diese Resultate werden in den Hanptpunkten durch umfangreiche Untersuchungen von Saft') bestätigt.

Veränderungen der Haut Erwähnt seien noch die Veränderungen der Haut. Ausser den oben erwähnten Pigmentationen zeigen sich bei Schwangeren mit einer grossen Regelmässigkeit mehr oder weniger breite Streifen (Striae) der Bauchhaut, an den Schenkeln, an den Brüsten, die durch Auseinanderzerren der Bindegewebsfasern im Unterhautzellgewebe entstanden sind. Bisweilen befindet sich an der oberen Spitze der Striä je ein kleiner Bluterguss. Sie treten zuerst bei zunehmender Ausdehnung des Unterleibs an dessen beiden Seiten auf, umgeben dann in grossem Bogen den Nabel und überschreiten in einzelnen Fällen auch diesen.

Im Wochenbette und später ziehen sie sich narbig zusammen (Schwangerschaftsnarben, alte Striä); man benutzt sie dann als Zeichen überstandener Schwangerschaft. Da Striä auch ausserhalb der Gravidität, bei Ausdehnung des Leibes ans andern Ursachen, besonders hei fetten Personen vorkommen, hahen sie für die Diagnose der Schwangerschaft nur einen untergeordneten Wert.

Während bei nicht schwangeren Personen die alten Streifen, einer früher stattgefundenen Schwangerschaft entstammend, leicht zu erkennen sind, — man brancht nur die Banchhaut zu spannen, sieht dann die weisslichen Streifen, die mit kleinen, quer verlaufenen Hautfältchen bedeckt sind, — sind zwischen frischen Striä hingegen die alten oft schwer zu erkennen, und oft irren sich Anfänger in der Diagnose.

An der Schädelinnenfläche finden sich bei Schwangeren eigentüm-

<sup>1)</sup> C. f. G., 1893. 2) Z. f. G. u. G., Bd. 30, S. 241. 3) A. f. G., Bd. 51, S. 207.

liche Osteophytbildungen, auf die zuerst Rokitansky¹) aufmerksam gemacht hat.

Unter den Veränderungen, die die Schwangerschaft mit sich bringt, mag noch als einer der wichtigsten des Sistirens der Ovulation und

Menstruation gedacht werden.

Bis jetzt ist der Beweis nicht geliefert, dass in der Schwangerschaft

eine Ovulation stattfinde, und so oft man bei Gelegenheit von Sectio caesarea und bei Autopsie die Ovarien betrachtet, man gewinnt nicht den Eindruck, als ob eine Vergrösserung der Graaf'schen Follikel und eine Eireifung stattfinde.

Hingegen hat Consentino<sup>2</sup>) im 6. Monate der Schwangerschaft einen frisch ge-

borstenen Graaf'schen Follikel und anscheinend reife Eier gefunden.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass nach stattgefundener Schwangerschaft ein zweiter befruchtender Koitus erfolgen kann (Ueberschwängerung, Superfoecundatio); denn haben sich zwei Eier gelöst, so können diese auch in zeitlichen Zwischenräumen befruchtet werden. Dies geschieht aber nur in den Grenzen einer Menstruationsperiode. Eine spätere Befruchtung (Ueberfruchtung, Superfoetatio) ist bei obiger Annahme nicht möglich. Ganz ausgeschlossen ist sie, wenn der Cervix durch den Schleimpfropf verschlossen ist und die Eihäute die Tubenmündungen fest bedecken.

Ich beobachtete einen Fall <sup>3</sup>), wo sich neben dem Uterus (Extrauterinschwangerschaft) ein Kind entwickelte, dessen Herztöne sieben Wochen eher wahrgenommen wurden, als die des in der Gebärmutter sich aufhaltenden Kindes. Da letzteres durch Frühgeburt 14 Tage, nachdem seine Herztöne das erste Mal gehört waren, lebend ausgestossen wurde und nur eine Länge von 32 bis 33 cm aufwies, so musste man bei ihm eine spätere Entwicklung annehmen. Es ist wohl möglich, dass es sich hier um den zeitlich längsten Zwischenraum der Ueberschwängerung handelt, der vorkommen kann.

Ein Eindringen von Spermatozoen in das schon befruchtete Ei beobachtete Sobotta<sup>4</sup>) zweimal bei der Maus. Die zweite Begattung habe 18 und 24 bis 26 Stunden

nach der ersten stattgefunden.

Nicht selten zeigt sich die Menstruation nach eingetretener Schwangerschaft noch einmal, dann aber stets in vermindertem Maasse.

Es mag dies der Fall sein, wenn die Schwängerung dicht vor der zu erwartenden Menstruation eintritt. Jedenfalls kann eine Blutung noch eintreten, wenn sich das Ei nicht im Uterus niedergelassen hat.

Mit Recht benutzt man das durch Eintritt der Schwangerschaft veranlasste Aufhören der Menstruation als einen wichtigen Anhaltspunkt für die Zeitberechnung der Schwangerschaft.

# Die Gebärmutter am Ende der Schwangerschaft.

Der hochschwangere Uterus bildet vor der Geburt, ehe die Wehenthätigkeit beginnt, eine weiche, in ihren Formen veränderliche Masse. Liegt die Frau auf dem Rücken, so gleitet der Uterus mit seiner grössern Hälfte von der Wirbelsäure seitlich ab und zwar meist nach der rechten

Ovulation während der Schwangerschaft?

Mediz, Jahrbücher des k. k. österr. Staates, Neueste Folge, Bd. 15, 4. Stück.
 M. f. G. u. G., Bd. 5, Ergänzungsheft, S. 196, 3 Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 90, 4 Arch. f. mikr. Anatomie, 1895, Bd. 45, S. 87.

Seite. Beim Aufrechtstehen wird der Uterus in seiner Höhe niedriger, ruht vorn auf den Bauchdecken auf, wölbt diese vor (s. Fig. 58). Die grösste Prominenz steht dabei ungefähr in der Höhe des vorletzten oder letzten Processus spinosus der Lendenwirbel.

Diesen Untersuchungsresultaten, von Braune an der Lebenden angestellt 1), schliessen sich die wichtigen anatomischen Gefrierdurchschnitte an.

Durch eine Serie anatomischer Durchschnitte hochschwangerer Frauen, durch die Gefriermethode gewonnen, hat sich unsre Kenntnis der topographischen Verhältnisse wesentlich gebessert.

Der verstorbene Leipziger Anatom, Wilhelm Braune, der mit zwei derartigen Gefrierschnitten den Anfang mit dieser Lehrmethode machte, muss besonders rühmend genannt werden.

Die wichtigsten dieser Gefrierdurchschnitte, die bis zum Jahre 1897 schon eine recht stattliche Zahl erreicht haben, hat A. H. F. Barbour in Reproduktionen zusammengestellt in

Uport. carin

Fig. 62. Durchschnitt durch eine Hochschwangere. Enges Becken. Vorliegen eines Arms. Nach Braune. v.port. vena portac; car.in. vena cava inferior; Paner. Pankreas; res. Harnblase.

seinem Atlas of the Anatomy of Labour exhibited in Frozen Sections, Edinburgh und London, 1896, 3. Aufl.

Nebenstehende Abbildung, der erste von Braune veröffentlichte Fall<sup>2</sup>), gestattet uns eine vortreffliche Uebersicht über die Lagerung des schwangeren Uterus zum Becken, der Wirbelsäule und zu den Organen der Bauchhöhle. Gleich instruktiv ist auch der von Walde yer beschriebene, Seite 52 abgebildete Fall.

Der Uterusgrund steht, wenn die Frau auf dem Rücken liegt, normalerweise in der Höhe des zweiten Lendenwirbels. Bei Erstgeschwängerten ist der Uterus durch die straffen Bauchdecken der Wirbelsäule ziemlich angedrängt; bei Mehrgeschwängerten steht er mehr in der Anteversionsstellung.

Seine Muskulatur ist gegenüber ihrer Entwicklung im dritten bis vierten Schwangerschaftsmonat dünn zu nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Braune, De uteri gravidi situ, Univ. Progr. Leipzig, 1872. <sup>2</sup>) Die Lage des Uterus und Fötus am Ende der Schwangerschaft, Leipzig, 1872.

Der untere, über dem innern Muttermund gelegene Teil des Uterus ist im Laufe der letzten Wochen der Schwangerschaft ausgedehnt, und bei Erstgeschwängerten hat an dieser Ausdehnung (Entfaltung) der obere Teil des Cervicalkanals mit teilgenommen.

# Das untere Uterinsegment und der Mutterhals.

Die Frage vom Verhalten des untern Uterinsegments und des Cervix hat in den letzten Jahrzehnten eine ausgiebige Litteratur veranlasst, seit Bandl in seinen wertvollen Arbeiten "Ueber Ruptur der Ge-



Fig. 63. Becken mit Uterus einer Erstgesehwängerten aus der 2s. bis 30. Woche, die, ohne vorher Wehen gehabt zu haben, binnen 4 Stunden einem akuten Lungenödeme (Mitraffehler) erlag. Cervix in der obern Hälfte entfaltet und ausgezogen. Nach einem Präparate.
a-a. Anheftepunkte der Eihäute; innerer Muttermund; sch. Schleimpfropf im unteren Telle des Cervix; res. Harrblase.

bärmutter" (Wien 1875) und "Ueber das Verhalten des Uterus und Cervix in der Schwangerschaft und während der Geburt" (Stuttgart 1876) neue wichtige Gesichtspunkte aufgestellt hat.

Das untere l'terinsegment ist ein Teil des Uternskörpers. Seine obere Grenze ist die Gegend, wo das Peritoneum der Muskulatur unzertrennbar anhaltet, die Stelle, wo auch die Arteria uterina in die Uternswand eintritt. Seine untere Grenze ist der innere Muttermand. Letztere Stelle ist in der vorgerückten Schwangerschaftszeil nicht immer gut zu erkennen; doch hat man teils in der unterschiedlichen Beschaffenheit der

Schleimhaut des Uterus gegenüber der des Cervix, teils in der Anheftungsstelle der Eihäute (Marchand), wertvolle Kennzeichen.

In der Wand des untern Uterinsegments treten die Muskelfasern an Mächtigkeit zurück und liegen nicht so dicht gedrängt nebeneinander wie im Körper. Im Cervix spielen die Muskelfasern nur eine ganz untergeordnete Rolle; das Bindegewebe überwiegt bei weitem,

Danach erweist sich das untere Uterinsegment als ein Teil des Uterus, der an der Austreibung des Uterusinhalts nur unwesentlich mitzuarbeiten hat, als ein Teil des Durchgangsschlauchs. Letztere Rolle kommt dem Cervikalschlauche nuzweifelhaft zu; seine Armut an Muskelfasern beweist dies. Die Bedeutung des untern Uterinsegments hingegen als austreibender Kraft hängt davon ab, in wie hohem Grade es während der Schwangerschaft und Geburt verdünnt, ausgedehnt wurde.



Fig. 64. Durchschnitt durch das untere Uterinsegment und den Cervix einer Erstgeschwängerten, Ende der Schwangerschaft. Verblutang aus einem geborstenen Varix des Unterschenkels. Nach Marchand, Originalzeichnung. Bereits veröffentlicht in der Breslauer ärztlichen Zeitschrift, 1880, Nr. 22.

i—i. Anheftepunkte der Eihäute; innerer Muttermund: e—e. äusserer Muttermund. Cervix ganz mit glasigem Schleime gefüllt; v.v. weite Venenlumina; ves. Harnblase.

Beginnt diese Ausdehnung des untern Uterinsegments schon zeitig in der Schwangerschaft, so öffnet sich auch der innere Muttermund, und der obere Teil des Červix kommt gleichfalls mit zur Entfaltung. Dies ist die Regel bei allen Erstgeschwängerten, wenn auch in verschiedenem Grade. Bei Mehrgeschwängerten hingegen dehnt sich das untere Uterinsegment nur gering in der Schwangerschaft aus; der innere Muttermund pflegt daher bis zum Beginn regelmässig wiederkehrender Wehen geschlossen zu bleiben. Siehe auch Abbildung 55, Seite 52.

Auch in der neuerdings von Franqué<sup>1</sup>) veröffentlichten grösseren Arbeit finde ich, obwohl der Autor annimmt, auch bei Erstgeschwängerten bleibe der Cervix bis zum Geburtseintritte erhalten, für diese Behauptung keine thatsächlichen Beweise.

<sup>1)</sup> Cervix und unteres Uterinsegment, Stuttgart, 1897.

Schwanger-

schaftsweben

Dieses verschiedene Verhalten bei Erst- und Mehrgeschwängerten häugt in der Hauptsache von den verschiedenen Druckverhältnissen in der Bauchhöhle ab. Die Bauchdecken einer Erstgeschwängerten überziehen fort und fort straff den ganzen Bauchhöhlen inhalt. Der Wirkung dieses Druckes entsprechend wird ein Teil des Bauchhöhleninhalts, dem geringeren Widerstande folgend, gegen und in die Höhle des kleinen Beckens gedrängt. Daher sehen wir, dass der uutere Gebärmutterabschnitt durch die in und über ihm liegenden Teile des Eies (Frucht und Fruchtwasser) in das kleine Becken herabgedrängt wird, wodurch seine Ausdehnung zu stande kommt.

Ob auch der Uterus, der bis dahin noch nie ausgedehnt war (Erstgeschwängerte), einen grösseren Inhaltsdruck anfweist und deshalb das untere Uterinsegment zeitiger zur

Ausdehnung bringt, ist noch nicht sicher festgestellt; doch scheint es so.

An der Entfaltung des untern Uterinsegments und des obern Teils des Cervix helfen auch zeitig auftretende Schwangerschaftswehen mit, doch nur, wenn diese, eine Zeit hindurch regelmässig wiederkehrend, einwirkten. Hingegen ist den typischen, vielleicht die ganze Schwangerschaft hindurch in grösseren Pausen wiederkehrenden Wehen kein Einfluss auf die Entfaltung des untern Uterinseerments zuzuschreiben.

Braxton Hicks1) teilte im Jahre 1871 in der Londoner Gesellschaft für Geburtshilfe die Resultate seiner Beobachtungen mit. Er konnte konstatiren, dass der Uterus die Fähigkeit und Gewohnheit spontaner Zusammenziehung und Wiedererschlaffung von einer sehr frühen Zeit der Schwangerschaft an besitzt und zwar so früh, als es überhanpt möglich ist, eine Verschiedenheit in seiner Konsistenz zu erkennen, d. h. ungefähr vom dritten Monate an. Schatz2) hat diesen spontan auftretenden Kontraktionen des Uterus den Namen Schwangerschaftswehen gegeben, Nach Braxton Hicks treten diese Kontraktionen in Zeiträumen von 5 bis 20 Minuten ein und halten 3 bis 5 Minuten an, ohne von der Schwangeren empfunden zu werden. Mit Recht vindizirt Braxton Hicks diesen Schwangerschaftsweben eine physiologische Bedeutung. Ihr Nutzen besteht wahrscheinlich in der Fortbewegung des kohlensäurereichen Blutes der Uterinvenen und damit auch des Blutes in den Sinus placentae und in einer Einwirkung auf die Lage des Fötus, indem sie diesem die Lage geben, die sich der Form der Uterus-



Fig. 65. Gravider Uterus aus dem 5. Monate der Schwangerschaft. Nach einem Präparate.

G. Achtgeschwängerte. Wegen einer Pancreascyste operirt, starb 7 Wochen nach der Operation an einer Pericarditis. Wahrer Knoten der Nabelschnur.

Der spindelförmig erweiterte Cervix ist mit einem zähen Schleimpfropf erfüllt, der mit den Crypten der Cervikalsechleimhaut eng zusammenhängt. Im Centrum dieses Pfropfs ein schmaler Schleimfaden, Die sich trichterförmig zegen den inneren Mattermund zuspitzenden Eihäute herühren namittelbar diesen Schleimpfropf.

Das Präparat ist genaner beschrieben von Paschen\*).

höhle am besten anpasst. Schatz berichtet über Beobachtungen aus der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, die sich nicht unwesentlich von denen des englischen Autors unter-

<sup>\*)</sup> Beschreibung eines graviden Uterus aus dem 5. Monat der Schwangerschaft, In.-Diss. Marburg 1887.

Transactions of the Obstetrical Society of London, 1871, Vol. XIII, S. 216.
 A. f. G., Bd. 29, S. 65 und C. f. G., 1886, S. 488.

scheiden, indem einmal die Frauen die Wehen als Schmerzen wahrnahmen, dann aber die Wehen stundenlang anhielten und nachher wieder verschwanden 1).

Derartige Schwangerschaftswehen, die zum Teil einen entschieden pathologischen Charakter trngen, habe ich wiederholt und durch lange Zeit hindnrch beobachtet 2).

Je mehr sich die Schwangerschaft dem Ende nähert, desto reizbarer wird die Uterusmuskulatur, und man kann durch geringe Reizungen, als Auflegen der Hand, Untersuchung etc., Kontraktionen hervorrufen. Auch diese Zusammenziehungen spürt die Schwangere nur selten. Für die Diagnose der Schwangerschaft ist diese Erscheinung ein gewichtiges Hilfsmittel.

änderungen des Cervix in der Schwangerschaft eng zusammen. Je

Mit dem Verhalten des untern Uterinsegments hängen auch die Ver-

Verhalten des Cervix gegen Ende der Gravidität



Uterusmuskulatur präparirt von der Seite gesehen. Nach Luschka. Die Anatomie des menschlichen Beckens, Tühingen 1874, S. 364. ves. Blase; ur. Ureter; vag. Scheide; port. Portio; lig.rot. Rundes Mutterband; lig.ov. ligamentum ovarii; tub. Eileiter; m.sup. oberflächliche Muskelschicht; m.med. mittlere Muskelschicht.

mehr das untere Uterinsegment in der letzten Zeit der Schwangerschaft ausgedehnt wird, desto eher entfaltet sich auch der obere Teil des Cervix. Die Regel ist dies bei Erstgeschwängerten, die Ausnahme bei Mehrgeschwängerten. Der in das Scheidengewölbe hineinragende Teil des Cervix, der Scheidenteil, verkürzt sich, je näher das Ende der Schwangerschaft heranrückt. Diese Verkürzung ist aber nur scheinbar, indem der anfangs in seinem Gewebe ziemlich feste Zapfen durch eigne Erweichung und durch Auflockerung und Schwellung des Gewebes in seiner Peripherie (Scheiden-Gewölbe) weniger und weniger daraus hervorragt. Eine Verkürzung des Kanals von unten her findet nicht statt.

> Keiffer3) viudicirt dem Mutterhalse die Rolle eines Sphincter uteri, dessen Tonus reflektorisch vom Lendenmark erhalten wird.

> Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich bei den Geburtshelfern die Erkenntnis befestigt, dass der Scheidenteil in der Regel bis gegen die Gebart hin erhalten bleibt 4). Früher nahm mau an, mit jedem Monate der Schwaugerschaft finde auch eine stetige Verkürzung des Mutterhalses statt, Ist der Cervix ganz erhalten, so misst er 4 bis 5 cm.

<sup>1)</sup> Stoffer, Die Bedentung der typischen Schwangerschaftswehen, Iu.-Diss., Wismar, Rostock, 1894. 2) Giese, Physiologie und Pathologie der Schwangerschaftswehen, In.-Diss., Marbnrg, 1892. 3) Recherches sur la physiologie de l'utérns, Thèse, Braxelles, 1896. 4) Holst, Beiträge zur Gyn. u. Geb., Bd. 1, S. 130 u. 150; Bd. 2, S. 164. — Duncan, Edinb. med. Journ., 1859, III. u. IV.; 1863, IX. - Spiegelberg, De cervicis uteri in graviditate mutationibus, Königsberg, 1865. — P. Müller, Scanzoni's Beiträge, Bd. 5, S. 191.

In den Figuren 63 und 64 sieht man das untere Uterinsegment und den Cervix einer Erstgeschwängerten im siebenten Monate und am Ende der Schwangerschaft, in Figur 65 den einer Achtgeschwängerten im fünften Monate, in Fig. 55 den einer Neuntgeschwängerten am Ende der Gravidität.

# Die Muskeln, Gefässe und Nerven der schwangeren Gebärmutter.

Sehr schwierig ist es, sich ein gutes Bild von der Anordnung der Die Muskeln der Gehärmutter Muskelelemente im hochschwangeren Uterus zu machen. Im grossen und ganzen handelt es sich beim Uterus um eine mächtige Mittelschicht, der aussen und innen dünnere Muskellagen anliegen, die sich im Bau und in der Faserrichtung von der mittlern Hauptschicht wesentlich unterscheiden.



Fig. 67. Uterusmuskulatur nach Entfernung der Serosa von vorn geschen. Die Harnblase ist vom Uterns abgetrennt und nach unten herabgeschlagen. Nach Hélie, Recherches sur la disposition des fibres musculaires de Putérus développé par la grossesse, Paris 1864, Taf. III. t.t. Tuben; lig.r. runde Mntterbünder; res. Blase.

Die mittlere Schicht ist aus schwer zu trennenden, vielfach ineinander verschlungenen Faserbündeln aufgebaut, die zumeist in einer sich schräg von oben nach unten hinziehenden Richtung verlaufen,

Die innere Muskelschicht bildet eirkuläre Lagen in der Peripherie der beiden Tubenostien und oberhalb des ostium internum.

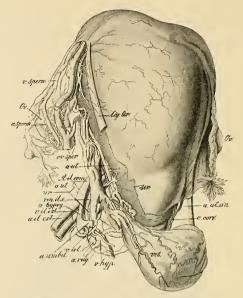

Fig. 68. Gefässe des hochschwangeren Uterus. Nach Roederer, Jeones nteri humani, Göttingen, 1759, Tab. IV.

Die äussere Schicht steht in engem Zusammenhange mit den Muskelelementen der Tube und des ligamentum rotundum. Von der Insertionsstelle dieser Organe am Uterus aus überzieht die äussere Schicht das obere Dritteil des Uterus wie eine Kappe und sendet muskulöse Fortläufer in die benachbarten Bauchfellfalten. So ziehen sich zwei ziemlich kräftige Bündel gegen die Harnblase hin. Diese Schicht ist eng mit dem Peritoneumüberzuge verwachsen.

Sämtliche drei Schichten sind vielfach durch M<br/>nskelzüge miteinander verbunden.  $\,$ 

Mit ungemeinem Fleisse hat sich Bayer¹) der Aufgabe unterzogen, die Uterusmuskulatur anatomisch zu zergliedern, sie in ein System zu bringen und ihren funktionellen Charakter zu untersuchen. Werth und Grusdew²) haben eingehende Untersuchungen über die Entwickelung und Morphologie der Uterusmuskulatur vorgenommen.

Was die Funktionen der einzelnen Schichten anbelangt, so liegt es auf der Hand, dass die mächtige Mittelschicht in der Hauptsache die Austreibung des Uterusinhalts zu besorgen hat; die äussere Schicht dient wesentlich dazu, den Uterus in seinen Verbindungen mit den Nachbar-

<sup>1)</sup> W. A. Freund, Gyn. Klinik, Strassburg 1885, S. 369. 2) A. f. G., Bd. 55, S. 268.



Fig. 69. Die Nerven der Gebärmutter, speciell das wichtige Ganglion cervicale in seinem Zusammenhange mit dem Plexus hypogastricus, den Kreuzbeinnerven und den Nerven der Gebärmutter, Blase und Scheide. Nach Frankenhäuser. Die Nerven der Gebärmutter, Jena 1867, Taf. VI. Pl.hyp. Plexus hypogastricus; 2. 3. 4. n.s. Kreuzbeinnerven; Ov. Ovarium; tub. Tube; lig.r. ligamentum rotundum; v.o. vena ovarica.

organen zu erhalten, die Abteilungen der innern Schicht sind als Sphinkteren für die Oeffnungen der Uterushöhle aufzufassen.

Wahrscheinlich kommt es der äussern Schicht auch zu, Reize, die von der Peritonealfläche ausgehen, auf die mittlere Hauptschicht fortzuleiten.

Der enorm grosse Blutbedarf des hochschwangeren Uterus wird durch Die Blutgefässe vier grosse Arterien besorgt, die beiden art. uterinae und art. spermaticae. der schwaugeren Die art, uterinae treten beiderseits seitlich etwas oberhalb des inneren Muttermundes an die Wand der Gebärmutter heran und geben alsbald einen grösseren Ast für den Cervix ab, während die Hauptmasse des Blutes in den Körper der Gebärmutter tritt. Die art. spermaticae, wesentlich kleiner, treten im oberen Teile des ligam. latum zum Gebärmutterkörper. Ihr Blut fliesst dem Fundus und dem oberen Gebärmutterkörper zu.

Die zugehörigen Venennetze, die sich in den venae hypogastricae und venae spermaticae vereinigen, sind von kolossaler Ausdehnung. Die vorstehende Abbildung, Fig. 68, zeigt dies aufs deutlichste.

Die Nerven der Gebärmutter Die Nerven der Gebärmutter haben eine sehr gründliche Darstellung durch Tiedemann<sup>1</sup>) und Frankenhäuser erfahren. Aus Frankenhäuser's Werke ist die vorstehende Abbildung entlehnt. (Siehe Fig. 69 S. 79.)

Den feineren Bau der Gebärmutternerven studirte Livio Herlitzka2).

# Das Ei am Ende der Schwangerschaft.

Das Ei selbst hat sich im Laufe der letzten Schwangerschaftsmonate in folgender Weise entwickelt:

Es bildet jetzt einen ca. 26 cm langen, 22 bis 23 cm breiten Sack; bei Erstgeschwängerten länger, da sich bereits ein Teil des Cervix ent-

faltet hat, auch das untere Uterinsegment länger ausgezogen ist.



Fig. 70. Normaler Sitz und normale Ausdehnung der Placenta, Ende der Schwangerschaft, Nach Küstner, Neisser's stereosc. med. Atlas, Lief. 8, Fig. 89.

Der Hauptinhalt besteht natürlich aus der Frucht selbst, die ungefähr zwei Drittteile des Raumes einnimmt. Kopf und Steiss berühren die beiden entgegengesetzten Pole. Während die Rückenfläche der Frucht der Eiwand ziemlich innig anliegt, ist nach der Bauchseite verhältnismässig viel freier Raum vorhanden, der durch Fruchtwasser und ein Konvolut Nabelschnurschlingen gefüllt wird. Bei Mehrgeschwängerten enthält auch der untere Eipol ziemlich reichlich Fruchtwasser, sodass der dort liegende Kopf mehr oder weniger ballotirt. Bei Erstgeschwängerten ist er fester vom untern Uterinsegment umgeben, weshalb für Fruchtwasser kein Raum bleibt. Die Gesamtmenge des Fruchtwassers schwankt zumeist zwischen 300 bis 800 ccm.

Die starke Füllung des Eis hat zur Folge gehabt, dass die Eihüllen stark gegen-

einander und zusammen gegen die Gebärmutterwand angedrückt sind. Die zwei Eihäute und ihr Reflexaüberzug bilden daher auf den ersten Anblick eine gemeinsame Hülle. Die Reflexa ist überdies mit der Vera so eng verquickt, dass man Mühe hat, die beiden Lagen der Decidua von einander zu trennen, ja, dass dies unmöglich wird.

<sup>1)</sup> Tabulae nervorum uteri, Heidelberg, 1822. 2) Z. f. G. u. G., Bd. 37, S. 83.

Die Placenta ragt, was durch die starke Füllung der Eihöhle verständlich ist, kaum über das Niveau der innern Uteruswand hervor. Sie hat sich in der Fläche weit ausgebreitet; der obere Rand reicht bis gegen den Fundus, der untere ist durchschnittlich 10 cm vom inneren Muttermund entfernt, bei Erstgebärenden etwas weiter, bei Mehrgebärenden etwas weniger weit. Wenn sich daher bei Erstgebärenden der untere Eipol schon Ende der Schwangerschaft von seiner Unterlage (unteres Uterinseg-

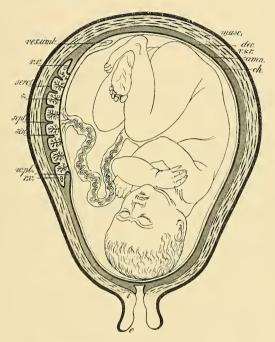

Fig. 71. Schematische Darstellung des Uterus und seines Inhalts am Ende der Schwangerschaft.

muse. Wand der Gebärmutter; dez. v. u.r. Deeidua vera und reflexa zu einer Schicht vereinigt; nnr am os internum getrennt; ch. Chorion; amm. Amnion; ves.umb. Dotterbläschen;
r.v. Randvene; serod. Serotina (autterlicher Teil der Placenta) mit (sept.) Septa, beelduazupfen; z. Chorlonzotten; sin, intervillöse Räume; v.n. Winkler'sche Schlussplate; i. inneren

Muttermund; e. Hussierer Muttermund.

ment) loslöst, so erreicht die Loslösung immer noch nicht den untern
Placentarand.

Die Placenta sitzt gleich häufig an der vorderen oder hinteren Wand und zeigt Durchmesser von 16-20 cm.

Von den übrigen Gebilden des Eies, die wir im Laufe der Entwicklung kennen gelernt haben, findet man das Dotterbläsehen als ein ca. 2 bis

3 mm im Längsdurchmesser haltendes, meist ovalgeformtes Gebilde mehr oder weniger weit ab von der Insertion des Nabelstranges zwischen Chorion und Amnion, dem letzteren anhaftend. Ein kleines Stückehen Dotterstrang — ein feiner, für das Auge eben sichtbarer Faden — ist gewöhnlich am Bläschen hängend ebenfalls zu sehen. Bisweilen kann man ihn bis zur Nabelschnurinsertion verfolgen; besonders ist dies der Fall, wenn die Nabelschnur marginal inserirt und es zur Bildung einer Schultze'schen Falte gekommen ist.

# Die Dauer der Sehwangerschaft und die Ursachen des Eintritts der Geburt.

Nachdem wir in verschiedenen Abschnitten die Entwicklung des Eies und die der Gebärmutter teils im Zusammenhange miteinander, teils getrennt besprochen haben, haben wir noch von der Dauer der Schwangerschaft und von den Ursachen, die ihr Ende herbeiführen, zu sprechen.

Dauer der Schwangerschaft

Die Dauer der Schwangerschaft lässt sich mit absoluter Bestimmtheit nicht angeben, da wir nur äusserst selten in der Lage sein werden, die Zeit des Zusammentreffens von Ei und Samen zu wissen.

Selbst bei nur einmal ausgeübtem Koitus kann eine sehr verschiedene Schwangerschaftsdauer daher resultiren, dass der Same bald oder erst nach längerer Zeit ein Ovulum getroffen hat,

Man rechnet zweckmässig den Anfang der Schwangerschaft von der Zeit des erstmaligen Wegbleibens der Menstruation. Dann würde thatsächlich die Schwangerschaft nicht 9 Kalendermonate, sondern nur 8 Monate und einige Tage dauern 1).

Allgemein aber ist es Sitte, die Schwangerschaft vom Eintritt der zuletzt dagewesenen Menstruation zu berechnen, und danach muss man ca. 280 Tage für die Berechnung des Eintritts der Geburt hinzuzählen<sup>2</sup>).

Nach Bertholds<sup>3</sup>) und Loewenhardts<sup>4</sup>) Theorie soll die Geburt eintreten, wenn die 10. Menstruationsperiode zu Ende geht. Diese Anschauung stützt sich auf die Thatsache, dass sich zur Zeit, wo die Periode wiederkehren würde, während der Schwangerschaft ab und zu geringe Störungen zeigen, wohl auch Aborte erfolgen. Hat die Menstruation bei einer bestimmten Frau einen abnormen Turnns (statt 28 Tage z. B. 26 oder 30), so müsste demnach, wenn obige Theorie richtig ist, eine weit kürzere oder längere Schwangerschaftszeit beobachtet werden. Hierfür habe ich ein genau beobachtetes bestätigendes Beispiel gebracht<sup>5</sup>).

Es ist gar nicht so selten, dass die Geburt ihren Anfang nimmt, dann völlig sistirt und nach Verlauf eines Menstruationstermins wieder beginnt und zu Ende geführt wird <sup>6</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cederschjöld und Bertbold, Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1844, Bd. 2, S. 215. <sup>2)</sup> A. f. G., Bd. 3, S. 456. <sup>3)</sup> Deutsche medizinische Wochenschrift, 1880, Nr. 33. <sup>4)</sup> Heyfelder, Berliner medizin. Zeitung, 1834, S. 104. <sup>3)</sup> Ahlfeld, Die neuen Anschauungen über Zusammenhang von Menstruation, Ovulation und Befruchtung und die praktischen Konsequenzen derselben, Deutsche med. W., 1880, Nr. 33. <sup>3)</sup> Ahlfeld, Beobachtungen über die Dauer der Schwangerschaft, M. f. G. u. F., Bd. 34, S. 180.

Die Schwangerschaftsdauer ist individuell verschieden und kann auch bei derselben Frau in ihren wiederholten Schwangerschaften verschieden sein.

Sehr triftige Beweise hierfür bieten uns die Beobachtungen an unsern grösseren Haustieren. Da das männliche Tier in der Regel nur einmal zugelassen wird und dieser Termin genau notirt zu werden pflegt, so lässt sich nach stattgehabter Geburt die Trächtigkeitszeit (vom Koitus au gerechnet) genau angeben. Daraus ergiebt sich, dass z. B. Kühe hei einer durchschnittlichen Trächtigkeitsdauer von 285 Tagen zwischen dem 240. und 311. Tage reife Junge werfen können 1).

Die Schwangerschaftsdauer des menschlichen Weibes schwankt zwischen 220 und 330 2) Tagen, vom befruchtenden Koitus an gerechnet.

Die unbestreitbare Thatsache, dass Frauen über 300 Tage tragen können, hat O1shaus en 3) veranlasst, den Termin für die rechtlich anzuerkennende Schwangerschaftsdauer entgegen den hisher herrschenden Gesetzen etwas weiter hinauszuschieben zu versuchen; leider ohne Erfolg.

Nach dem preussischen Landrechte galten 302 Tage, nach den jetzt in Kraft tretenden Bestimmungen des deutschen Civil-Gesetzbuches 300 Tage als die obere Grenze für die rechtlich anerkannte Empfängniszeit. Sichere Beispiele zu bringen, dass die Schwangerschaft vom befruchtenden Koitus an gerechnet erheblich länger gedauert habe, hält sehr schwer. Die Berechnung von der letzten dagewesenen Menstruation an ist in dieser Beschwer. Die Berechnung von der letzten dagewesenen Menstruation an ist in desset Ziehung wertlos. In dem Falle von Sarwey<sup>4</sup>), wo die Geburt am 341. Tage nach der letzten Menstruation erfolgte, ist es sehr fraglich, von wann die Schwangerschaft datirt.

Welches sind nun die Ursachen des Eintritts der Geburt? Die des Eintritts der

Beantwortung dieser Frage, so einfach sie erscheint, ist bisher keineswegs geglückt. Will man sich nicht mit allgemeinen Phrasen bernhigen, wie die, wenn ein Kind reif sei, werde es ausgestossen, wie eine Frucht abfalle, sobald sie reif sei, sondern den innern Grund erniren, so wird es darauf hinauskommen, festzustellen, welche Veränderungen im Uterus in seiner Innervatur oder in seinem Inhalte die Muskulatur zur regelmässigen Wehenthätigkeit veranlassen.

Wahrscheinlich ist es eine Reihe von Vorgängen, die in der Regel zusammentreffen, um die Wehenthätigkeit dauernd in Gang zu bringen:

- 1) Die Verdünnung und Verödung der Decidna, indem durch Anämie und Verfettung der Decidua ein immer zunehmender Reiz auf die in ihr liegenden Nervenendigungen hervorgerufen wird, der reflektorisch die Muskulatur in Mitleidenschaft zieht.
- 2) Verminderung des Widerstandes der Ausführungswege; denn ist erst durch Entfaltung des Cervix nur noch ein Teil seines untern Abschnittes widerstandsfähig, so erfolgt durch Herabdrängen des Uterusinhalts eine Verkleinerung der Uterushöhle und ein Näheraneinanderrücken der Muskelfaserlagen.
- 3) Eine Verminderung des Inhalts und Verkleinerung der Uterushöhle kann auch durch Abgabe von Fruchtwasser erfolgen, indem die Frucht in den letzten Schwangerschaftswochen sehr viel Fruchtwasser schluckt, es an die Mutter abgiebt, neues Fruchtwasser aber nur in geringerer Menge gebildet wird.

Geburt

<sup>1)</sup> Franck, Handbuch der tierärztlichen Geburtshilfe, Berlin, 1876, Seite 143. -Spencer, Simpson, Reid, Edinburgh monthly Journ., 1853, July; Lancet, 1853, September. 2) Faye og H. Vogt, Statistiske Resultater stöttede til 3000 paa Födselsstiftelsen i Christiania undersögte Svangere og födende samt Börn, Christiania, 1866, Tab., Nr. 2 a, Nr. 47, 3 C. f. G., 1889, S. 10, 3 Sarwey, A. f. G., Bd. 43, S. 176.

4) Bei Zerrung des untern Gebärmutterabschnittes erfahren die am obern Teile des Cervix liegenden mächtigen Ganglien einen Reiz, der Aus-

lösung von Wehen zur Folge hat.

5) Das Blut in den Placentarsinus, aus dem die Frucht ihren Anteil bezieht, erfährt quantitativ und wahrscheinlich auch qualitativ eine Aenderung. Durch fortschreitende Sinusthrombose wird die Menge des Blutes bedeutend verringert und wahrscheinlich auch die Cirkulation in der Placenta vermindert, sodass das Blut eine venösere Beschaffenheit annimmt.

- 6) Dementsprechend wird auch das fötale Blut sich in der letzten Zeit der Schwangerschaft in seiner Beschaffenheit ändern (Hasse<sup>1</sup>) und eine grössere Venosität des Aortenblutes soll wehenerregend wirken. Diese Veränderung, nimmt Hasse an, wird gegen Ende der Schwangerschaft weiter hervorgerufen durch die Veränderung der Stromesrichtung der Cava inferior von der linken Vorkammer gegen die rechte Kammer, durch die Kaliberabnahme des Ductus Botalli und des Ductus venosus Arantii.
- 7) Schatz<sup>2</sup>) nimmt an, der Uterus besitze ein Wehenhemmungscentrum, das die ganze Schwangerschaft hindurch dem Centrum für die aktive Wehenthätigkeit mit Erfolg Widerstand leiste, durch unbekannte Verhältnisse aber zur Zeit der Geburt seinen Einfluss einbüsse.

Jedenfalls sind es oft rein mechanische, von aussen hinzukommende Ursachen, die die zur Ausstossung des Uterusinhalts vorbereiteten Muskelfasern zur definitiven Aktion veranlassen. So ist es uns in der Anstalt schon längst aufgefallen, dass sich im Anschluss an die gesteigerte Arbeit des Sonnabends, an welchem Tage das ganze Haus gereinigt wird, wesentlich mehr Schwangere auf dem Gebärsaal melden, als an andern Tagen.

# Die Untersuchung Schwangerer.

zweek der geburtshilfliche Untersuchung bezweckt in der Regel den Nach-Untersuchung weis:

a) der Schwangerschaft,

- b) der Zeit der Schwangerschaft, resp. des zu erwartenden Geburtstermins,
- c) der Lage des Kindes,
- d) ob es lebt oder nicht,
- e) wie sich der Bau der Frau, besonders ihres Beckens, und der Zustand der harten und weichen Geburtswege in Hinsicht auf die zu erwartende Geburt verhalten,
- f) ob Erst- oder Mehrgeschwängerte?

 $<sup>^1)</sup>$  Z. f. G. u. G., Bd. 6, S. 1.  $^2)$  Stoffer, Die Bedeutung der typischen Schwangerschaftswehen, J. D., Wismar (Rostock) 1894.

Die Frage g), ob nur eine oder mehrere Früchte vorhanden sind, und h) ob Extranterinschwangerschaft besteht, werden später noch besonders

besprochen werden.

Die Technik der geburtshilflichen Untersuchung. Ohwohl Methoden der diese nur durch praktische Uehung erworben werden kann, erscheint es Untersuchung mir doch nicht überflüssig, sie in kurzen Zügen zu schildern, insbesondere aber auch auf einige speciellere Punkte aufmerksam zu machen, die sich mir im Laufe einer langjährigen Uebung als nicht unwichtig erwiesen haben. Im Beginne meiner Lehrthätigkeit habe ich im Jahre 1874 eine kleine Abhandlung über die Technik der Schwangerenuntersuchung geschrieben 1), in der im grossen und ganzen das Verfahren geschildert wird, wie ich es auch heute noch handhabe und lehre. Doch haben sich natürlich die einzelnen Methoden vermehrt und verfeinert, wodurch die Exaktheit der Resultate gewonnen hat.

Man legt die zu untersuchende Schwangere am zweckmässigsten auf einen etwas hohen Untersuchungstisch, damit man im Stehen die Untersuchung vornehmen kann, was besonders für Inspektion und Auskultation von Wichtigkeit ist.

Der Tisch ist mit einem nicht zu weichen Polster zu versehen, um ein Tiefsinken des Steisses zu verhindern. Unter den Konf legt man ein niedriges festes Kissen. Sonst liegt die Schwangere mit dem übrigen Körper wagerecht, wenn nicht, wie weiter unten zu schildern. Abweichungen von dieser Regel angezeigt sind.

Die Untersuchung zerfällt in eine äussere und eine innere; letztere wird zum Teil zu einer kombinirten, indem die freie Hand von aussen

her die zu fühlenden Teile der innern Hand entgegendrückt.

### Die äussere Untersuchung.

Die äussere Untersuchung liefert allein schon die wertvollsten Resultate. Handelt es sich um die Untersuchung einer Schwangeren, nicht einer Gebärenden, so reicht man in der Regel mit der äussern Untersuchung aus, ausser wo ein enges Becken in Frage kommt.

Die Teile, die zur Untersuchung kommen, entblösse man in decenter Weise; denn die direkte Besichtigung liefert mancherlei verwertbare That-

sachen.

Bei der äusseren Untersuchung gewöhne man sich an eine geordnete Reihenfolge. Man vergisst dann nicht so leicht die Beachtung der verschiedenen zu berücksichtigenden Punkte. Es macht einen wenig vertrauenerweckenden Eindruck auf die Umgebung, wenn dem Arzte nach beendeter Untersuchung plötzlich noch einfällt, er habe dieses und jencs vergessen, und er sich dann genötigt sieht, die Schwangere sich noch einmal zur Untersuchung hinlegen zu lassen.

Ausser in sehr dringenden Fällen während der Geburt selbst nimmt der Arzt zuerst die äussere Untersuchung vor.

<sup>1)</sup> Sammlung Klinischer Vorträge, Nr. 79,

Ueber die dazu verwendbaren Untersuchungsmethoden berichte ich im Folgenden, wo ich je nach dem Zwecke der Untersuchung die einzelnen Abschnitte zusammenstelle

# Die Diagnose der Schwangerschaft,

So leicht es in der Mehrzahl der Fälle ist, das Vorhandensein einer Schwangerschaft zu erkennen, so kann dies doch unter Umständen recht schwer sein, und zahlreiche Irrtümer, die selbstverständlich nur in einer kleinen Zahl bekannt werden, kommen Jahr für Jahr vor. Und nicht immer sind es Fälle, die sich in den ersten Monaten der Schwangerschaft ereignen, wo die Feststellung in der That erhebliche Schwierigkeiten machen kann, sondern selbst Schwangerschaft der spätesten Zeit ist verkannt worden. Der Anfänger wird sich am ehesten irreleiten lassen, wenn es sich um Personen handelt, bei denen ihm schon der Gedanke an eine Schwangerschaft gänzlich ausgeschlossen schien.

Derartige Irrtümer würden sich wenigstens für die zweite Hälfte der Schwangerschaft kaum ereignen dürfen, wenn der Arzt zur Sicherstellung der Diagnose stets mindestens eines der sicheren Schwangerschaftszeichen untrüglich nachweisen und sich nicht mit geringwertigeren Zeichen, wenn

sie auch noch so zahlreich vorhanden wären, begnügen würde.

Sichere Schwangerschaftszeichen

- Zu den sicheren Schwangerschaftszeichen rechne ich:
- 1) den Nachweis kindlicher Herztöne oder des sogenannten Nabelschnurgeränsches;
  - 2) den Nachweis vom Kinde ausgehender Bewegungen;
- 3) das Fühlen von Kindes- oder Eiteilen, die in ihrer Form mit nichts andrem verwechselt werden können;
- 4) die Beobachtung einer deutlichen, die ganze Oberfläche des fraglichen Uterus einnehmenden Kontraktion:
- 5) das regelmässige periodische Wachstum des Tumors, entsprechend der Zunahme des schwangeren Uterus, wenn sich die Beobachtung auf mehrere Monate ausdehnt.

Wahrscheinliche Schwanger-

Zu den wahrscheinlichen Schwangerschaftszeichen gehören schaftszeichen alle an den Genitalien und den Brüsten infolge der Schwangerschaft eingetretenen, für unsre Sinne nachweisbaren Veränderungen. Als die wichtigsten Zeichen dieser Klasse mögen erwähnt sein:

- 1) Das Wegbleiben des menstruellen Blutes für den Fall, dass eine andre Ursache hierfür nicht nachweisbar ist:
  - 2) Grösse und eigentümliche Konsistenz des Uterus:
- 3) Vorhandensein von Milch in den Brüsten, solange die Secretion nicht durch vorausgegangene Laktation oder Abort bedingt ist.

Die übrigen hierher gehörigen Schwangerschaftszeichen sind auf S. 60 aufgeführt worden.

Unsichere Schwangerschaftszeichen

Als unsichere Schwangerschaftszeichen bezeichnet man alle sonst im Körper infolge der Schwangerschaft eingetretenen Veränderungen.

Da für die Diagnose der Schwangerschaft der ersten Monate dem Arzte von sicheren Zeichen nur event. das eine zu Gebote steht, die gleichmässige allgemeine Contraction der vergrösserten Gebär-

Monaten

mutter, — denn mit dem Ohre wahrnehmbare Stösse des Kindes sind, und Nachweis der Schwangerschaft auch nur unter günstigen Verhältnissen, erst frühestens Ende des vierten in den ersten Schwangerschaftsmonats zu hören - so ist er nur auf wahrscheinliche und unsichere Zeichen angewiesen, und es unterliegt daher die Frühdiagnose der Schwangerschaft in der Regel grösseren Schwierigkeiten. Nur viele Uebung und reiche Erfahrung lassen ein bestimmteres Urteil abgeben.

Mir haben sich folgende Zeichen als die wichtigsten erwiesen, aus denen ich die Diagnose der Schwangerschaft der ersten Monate zu

stellen wage:

Zunächst fällt bei innerer Untersuchung die starke Anteversionsstellung und die Verbreiterung und Erweichung des Gebärmutterkörpers auf. Diese kugelige Vergrösserung des Corpus uteri zeigt sich um so prägnanter, wenn man das verhältnismässig dünne weiche untere Uterinsegment bandartig zwischen dem teigig-weich elastischen Corpus uteri einerseits und dem in seiner Consistenz wenig veränderten Cervix andrerseits zusammendrücken kann (Hegar'sches Zeichen, siehe S. 60). Allein hat dies letztere Zeichen nur einen zweifelhaften Wert; denn man findet es auch beim nicht geschwängerten Uterus.

Fühlt man nun bei bimanueller Betastung des Uterus zufällig allgemeines Hartwerden (Contraction) des Gebärmutterkörpers oder ziehen sich einzelne Partien der Wand isolirt zusammen, so dass sie harte Stränge oder kleine Tumoren der Wand vortäuschen (Ahlfeld ') oder ist der untersuchende Finger so geübt, dass er den zähen Schleim, der den trichterförmig sich erweiternden Cervix ausfüllt, nachzuweisen im stande ist 1), so sind mir dies wichtige, eine bestehende Schwangerschaft bestä-

tigende Symptome.

Unter Umständen lässt sich die Vergrösserung des Uterus, seine eigentümliche Consistenzveränderung und das Hegar'sche Zeichen besser vom Darm aus fühlen, als von der Scheide aus.

Secernirt die Brustdrüse, so hat dies nur eine affirmative Bedeutung,

falls keine Geburt oder Abort vorausgegangen ist.

Aus der Anamnese erscheint ausser dem Sistiren der Periode auch von Wert eine auffallende Vermehrung des Schleimabgangs aus der Vagina einige Zeit nach dem Wegbleiben der Periode (Ahlfeld1). Dieses letzte Zeichen ist auch praktisch von grossem Werte, weil eine Verkennung der Ursachen der vermehrten Schleimabsonderung leicht zu therapeutischen Massnahmen führen kann, die eine Schädigung der Schwangerschaft mit sich bringen können<sup>2</sup>).

Rissmann 3) glaubt in der Füllung der Milchstränge, radiär zur Warze verlaufend, ein wichtiges Zeichen für Schwangerschaft der ersten Monate gefunden zu haben,

Die von Dickinson4) erwähnte und gezeichnete partielle Hervorragung am Uteruskörper, sowie eine am unteren Teile des geschwängerten Uterus sich hervorhebende transversal verlaufende Falte habe ich nie fühlen können. Hegar<sup>5</sup>) hält diese Falte für eine bei bimanueller Untersuchung künstlich erzeugtes Divertikel der Gebärnntterwand.

<sup>1)</sup> Kayser, Die Zeichen der Schwangerschaft der ersten vier Monate, In.-Diss., Marburg, 1891, S. 26. 2) Scholtze, In.-Diss., Greifswald, 1895, S. 42. 8) C. f. G., 1896, Nr. 43. 4) The New-York Journal of Gyn, and Obst., 1893, Nr. 11, S. 985. 4) Deutsche med, W. 1895, Nr. 35, S. 567,

Differentielle Diagnose der

Verweehslungen mit Schwangerschaft können in den ersten Schwangerschaft Monaten am ehesten hervorrufen: chronische Metritis; submuköse, in Erweichung begriffene Fibromyome; interstitielle Fibromyome, wenn sie im Fundus uteri sitzen und eine gleichmässige Vergrösserung des Körpers herbeiführen; Cysten, vom Ovarium ausgehend, besonders Dermoidevsten, die sich vor den Uterns lagern können; der retroflektirte Uterus, sobald die Höhle erweitert, die Wand des Körpers infolge von Stauung massiger geworden ist: Hämatometra, hervorgerufen durch Verwachsung des obern Teils des Cervix; ungenügende Involution des puerperalen Uterus.

Es sei hier nochmals hervorgehoben, dass die bei diesen Erkrankungen (die beiden letzten ausgenommen) in der Regel vorhandenen Blutungen von

vornherein eine Sehwangerschaft sehr unwahrscheinlich machen.

# Die Berechnung der Schwangerschaftszeit.

Wie weit die Sehwangerschaft vorgerückt ist, stellt man teils aus den Angaben der Frau, teils aus dem Befunde der Untersuchung fest.

Von den Angaben der Frau sind in dieser Beziehung verwertbar: der Termin der letzten Menstruation; der des befruchtenden Beischlafs, wenn es sich nur um einen Koitus oder um sehr weit auseinanderliegende Kohabitationen handelt: die Zeit des Eintritts der ersten Kindesbewegungen und des Beginns der Senkung der Gebärmutter.

Erfahren wir mit Sicherheit den Tag des Beginns der letzten Periode, so zählen wir 7 Tage hinzu, zählen dann 3 Monate zurück, um den Tag

der zu erwartenden Geburt zu berechnen.

Dies Verfahren, die Naegele'sche Berechnung, bezweckt durch Zuzählung von 7 Tagen den wahrscheinlichen Conceptionstermin zu erhalten; denn erfahrungsgemäss findet der befruchtende Koitus am häufigsten in den drei auf Beendigung der Periode folgenden Tagen statt.

Richtiger als diese Berechnung würde, wie S. 81 auseinandergesetzt, die Berechnung von der zuerst weggebliebenen Periode aus sein; doch können uns die Frauen diesen

Termin in der Regel nicht so sicher angeben wie den ersteren.

Können wir mit Sieherheit den Termin des befruehtenden Koitus erfahren, so zählen wir 9 Kalendermonate hinzu oder, was einfacher ist, 3 Monate zurück.

Giebt die Frau genauer an, wann sie die ersten Kindesbewegungen gespürt habe, so zählt man 41/2 Kalendermonate hinzu, um den Geburtstermin zu berechnen.

Frauen, die schon öfter schwauger waren, empfinden die ersten leisen Kindesstösse

etwas zeitiger (18. bis 19, Woche), Erstgeschwängerte später (20. Woche).

Gegen Ende der Schwangerschaft benutzen wir noch die Senkung des Fundus uteri zur Berechnung des Geburtstermins, indem wir von dem Tage, wo die Schwangere die Wahrnehmung gemacht hat, 3 Wochen zuzählen.

Die anamnestischen Angaben sind immer mit einiger Vorsicht aufzunehmen; denn nur wenige Frauen merken sich genau die gewünschten

Um so genauer muss der objektive Befund aufgenommen werden, der eine Bereehnung der Schwangersehaftszeit ermöglicht.

Höhestand des Fundus uteri, von der Symphyse aus gemessen (siehe Seite 62 und Fig. 59), unter Berücksichtigung der Lage des Kindes, und die Grösse des Kindes, speciell seine intrauterine Kopf-Steisslänge, unter Berücksichtigung der verschiedenen Momente, die die Länge und das Gewicht des Kindes beeinflussen, sind für die Berechnung ausschlaggebend. Am besten ist es, die Maasse mehreremal zu nehmen und das Mittel aus den gewonnenen Zahlen zu berechnen. Genauere Darstellung der Methode Seite 63, Fig. 60 und 61.

Ferner sind für die Zeitberechnung von Wichtigkeit der Umfang des Leibes, die Reizbarkeit der Uterusmuskulatur zu Wehen, die Beschaffen-

heit des Scheidenteils und des Cervikalkanals.

Grössere Fehler in der Berechnung der Schwangerschaftszeit sind zumeist die Folge von Uebermaass von Fruchtwasser und abnormer Lagerung des Kindes, besonders bei

Querlagen und beim Vorhandensein eines engen Beckens 1).

Stimmen die Resultate, aus der Anamnese berechnet, mit denen der objektiven Untersuchung überein, so hat man Grund, die Richtigkeit beider anzunehmen; im andern Falle muss die Untersuchung wiederholt werden, um zu entscheiden, welches Resultat das richtigere ist.

# Die Bestimmung der Kindeslage.

Um die Lage des Kindes zu bestimmen, legt der Untersucher beide Hände mit geschlossenen Fingern zu beiden Seiten des Unterleibs auf und drängt mit den Fingerspitzen langsam in der Richtung zur linea innominata des Beckeneingangs vor. Befindet sich oberhalb des Beckeneingangs oder bereits zum Teil in ihn eingetreten einer der beiden grossen Teile des Kindes (Kopf oder Steiss), so bekommt bei dieser Manipulation der Untersucher den fraglichen Teil zwischen seine Finger und kann leicht entscheiden, ob es der Kopf oder Steiss ist, wodurch der Nachweis geliefert ist, dass sich das Kind in einer Längslage befindet.

Diese Methode<sup>2</sup>) hat den Vorteil vor der allgemein üblichen, mit Daumen und Zeigefinger einer Hand den über der Symphyse liegenden Kopf zu umgreifen, dass man eine sichrere Schätzung der Grösse des Kopfes hat. Ja, es braucht nicht bei einer Schätzung zu bleiben, sondern es gelingt in vielen Fällen, mit dem Beckenmesser den Durchmesser des Kindesschädels ziemlich genau zu messen<sup>3</sup>). Die mitgemessene Bauchdecke und Uteruswand lassen sich durch Druck der Knöpfe des Beckenmessers so verdünnen, dass sie kaum

in Betracht kommen können. Wir üben dieses Verfahren sehr häufig.

Der Steiss unterscheidet sich vom Kopfe teils durch seine weniger deutlichen Konturen, teils durch seine geringere Beweglichkeit, vor allem aber dadurch, dass bei der erwähnten Methode die Fingerspitzen bald unterhalb des Steisses zu liegen kommen, der Steiss also in die Höhe rückt, ein Resultat, das darauf zurückzuführen ist, dass sich der Steiss nicht, wie der Kopf, mit einem Segmente tiefer in den Beckeneingang einstellt.

Zur Kontrolle untersuche man nun den grossen Teil, der im Fundus uteri liegt. Für gewöhnlich liegt dort der Steiss. Wäre es der Kopf, so

erkennt man ihn am Ballottement.

Wie ein im Wasser schwimmender Ball auf Anstossen unter die Wasserfläche zurückweicht und gleich wieder zurückkehrt, so bewegt sich auch der Kopf auf einen kurzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ahlfeld, M. f. G. u. F., Bd. 34, S. 288, <sup>9</sup>) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 25, <sup>9</sup>) Perret, Bulletin de la Soc. d'obst. de Paris, Nr. 2, S. 58.

Stoss von der Gebärmutterwand weg und kommt sofort wieder zurück. Da der Steiss nicht, wie der Kopf, mit verhältnismässig dünnem Stiel (Hals) am Rumpfe befestigt ist, so kann er auch diese Bewegung (Ballottement) nicht machen.

Unter Umständen, zumal bei 3. und 4. Schädellage, täuscht auch das kindliche

Beckenende ein Ballottement vor.

Bisweilen kann auch das sogenannte Pergamentknittern des Kopfes diesen erkennen lassen!). Auf Druck entsteht eine Delle in dem Schädelknochen, die schnappend wieder in die normale Lage zurückkehrt, wie wenn man Pergament oder dünnes Blech eindrückt.

Achtet man genau darauf, ob beim Betasten des Kopfes eine seiner Seiten weiter über die Mittellinie des Körpers (weisse Linie, Symphyse) herausragt als die andre, so hat man bei dieser Methode zugleich auch einen Anhalt, ob es sich um erste oder zweite Schädellage handelt; denn nach der Seite hin, wo die Stirn liegt, überragt der Schädel die Mittellinie stärker.

Wichtiger aber ist für die Entscheidung der Frage, wo der Rücken liegt, die Betastung der beiden Seiten des Uterus. Bei halbwegs schlaffen Bauchdecken kann man sogleich die sich durch ihre Härte auszeichnende Seite als die erkennen, wo der Rücken liegt. Auf der andern Seite, die die Hauptmasse des Fruchtwassers hinter sich hat, fühlt man häufig kleine, leicht verschiebbare oder sich bewegende Kindesteile, die an der Bauchseite liegenden Extremitäten.

Für die Fälle, in denen die Lage des Rückens nicht gut festgestellt werden kann, habe ich ein weiteres Mittel angegeben, das die Entscheidung herbeiführen kann. Man dränge die Hand in der Nabelgegend tief in die Mitte der vordern Gebärmutterwand ein. Dadurch verschiebt sich das Kind stets so, dass es nach der Seite hingedrängt wird, wo sich der Rücken befindet. Leicht lässt sich dann an der stärkern Füllung der einen oder andern Bauchhälfte erkennen, wo sich der Rücken befindet <sup>2</sup>).

Keilmann<sup>3</sup>) will die Fluktuationserscheinungen der Hälfte der Gebärmutter, in

der der Rücken nicht liegt, zur Diagnose der Kindeslage verwertet wissen.

Beim lebenden Kinde liefert die Auskultation in zweifelhaften Fällen ein entscheidendes Merkmal; denn mit wenigen Ausnahmen sind die Herztöne am deutlichsten auf der Rückenseite zu hören.

Grössere Schwierigkeiten bietet die Feststellung der Kindeslage in den früheren Monaten der Schwangerschaft. Gewöhnlich lässt sich wenigstens die Stellung des Kopfes nachweisen; auch geben uns die Herztöne einen Anhalt für die Lage des Rückens. Da für diese Zeit die Stellung des Kindes ohne praktische Bedeutung zu sein pflegt, indem sie auch noch sehr häufig wechselt, so braucht man auch auf die Untersuchung keinen grossen Wert zu legen.

### Die Diagnose des Lebens des Kindes.

Dass man es mit einem lebenden Kinde zu thun hat, lässt sich durch sichern Nachweis einer Lebensäusserung des Kindes bestimmen, seien es Kindesbewegungen irgend welcher Art, sei es die Herzthätigkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fashender, M. f. Geb., Bd. 33, S. 435. <sup>2</sup>) C. f. G., 1879, Nr. 1, S. 7. — Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 26. <sup>3</sup>) M. f. G. u. G., Bd. 1, S. 444.

Erstere nimmt man mit dem Gesicht oder dem Gefühl wahr, wenn nicht, wie in den frühern Schwangerschaftsmonaten, das Ohr die Bewegungen zuerst wahrzunehmen vermag.

Herztöne und Nabelschnurgeräusch vernehmen wir durch das Ohr.

Merkwürdig spät ist die Auskultation zu diagnostischen Zwecken in die Untersuchungsmethoden eingeführt worden. Mayor in Genf'), der 1818 den Versuch machte, das "Plätschern" des Kindes im Fruchtwasser nachzuweisen, hörte das mütterliche Gefässsausen und bezeichnete es als Placentargeräusch; Lejumeau de Kergaradec²) legte 1822 der Pariser Akademie eine Abhandlung über Auskultation Schwangerer vor, in der die Herztöne des Kindes deutlich beschrieben worden sind.

Man nimmt die Auskultation am besten unmittelbar durch das auf den Leib aufgelegte Ohr vor. Selbst ein Tuch zwischenzulegen, ist nicht zweckmässig, da hierdurch entstehende Reibungsgeräusche leicht bei der Auskultation missdeutet werden können<sup>3</sup>). Der Gebrauch eines Stethoskops bietet keinerlei Vorteil, es sei denn, dass man aus Reinlichkeitsgründen dazu genötigt wird.

In ganz selfenen Fällen ist der Herzschlag auch durch die Luft fortgeleitet gehört worden 1. Kehrer 3) stellte durch Untersuchungen fest, dass sich die Herztöne in Flüssigkeit und Geweben in einer Entfernung von 14 em fortpflanzen. Wenn man sie dennoch an der Lebenden oft nicht wahrnehmen könne, so müsse es in der lebenden Uterus- und

Bauchwand besondere, die Fortleitung hemmende Einrichtungen geben.

Man überzeuge sich stets vor der Auskultation, ob der mütterliche Puls sehr frequent ist. Fortleitung der mütterlichen Herztöne auf den schwangeren Uterus kommen vor, wenn der Uterus, links gelagert, das Zwerchfell hochdrängt. Doch auch ohne dies ist, in nicht so seltenen Fällen, der mütterliche Herzschlag am Uterus als Doppelton zu hören<sup>6</sup>).

Bei abgestorbenem Kinde hörte ich in der 30. Woche der Schwangerschaft an-

dauernd 120 Doppelschläge auf der Seite des Rückens. 1896, J.No. 323.

Der geübte Geburtshelfer wird in zweifelhaften Fällen das Leben des Kindes, selbst bei einer für die Auskultation ungünstigen Lage, durch die Auskultation nachweisen können, sobald nur das Kind in der Entwicklung bis zur zweiten Hälfte der Schwangerschaft vorgerückt ist.

#### Bestimmung des Sitzes der Placenta.

Vermutungsweise kann man bei der äusseren Untersuchung auch den Sitz der Placenta bestimmen. Geht man von dem, was Seite 61 über die Entwicklung der sich ausdehnenden Uteruswände gesagt ist, aus und berücksichtigt man, dass die Tuben und ligamenta rotunda meist durch die Bauchdecken hindurch zu fühlen sind, so wird man, wenn diese Gebilde konvergirend auf der vorderen Wand des Uterus zu fühlen sind, vermuten dürfen, die Placenta sitze hinten. Wenn hingegen die Tubeninsertionen sehr weit von einander liegen oder auf der vorderen Wand gar nicht zu fühlen sind, dann dürfte die Placenta der vorderen Wand ansitzen<sup>7</sup>).

Auskultation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Biblioth, univ, des sciences etc., T. IX, Genève, 1818. <sup>2</sup>) Mémoire sur l'auscultation appl. à l'étude de la grossesse etc., Paris, 1822. — <sup>3</sup>) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 29. <sup>4</sup>) E. Martin, Mon. f. Geb., Bd. 7, S. 178. <sup>5</sup>) Verh. d. Deutsch. Ges. f. Gyn., 1891, S. 331. <sup>5</sup>) Gerhard, La medicina contemporanea, 1884, Nr. 2: Doppio tono dell'arteria crurale nelle gravide, — Borsntzky, Mitt, aus der med. Kl. zu Würzburg, Bd. 1, 1885, S. 52. — Eichhorst, Lehrb. d. physik. Untersuchungsmeth, 1886, Bd. 2, S. 101. — <sup>7</sup>) Leopold, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 151. — Müllerheim, Die äussere Fintersuchung der Gelärenden, Berlin 1895.

Aenssere

Beckenmessung

Bei Kaiserschnitten habe ich besonders auf die Vertrauenswürdigkeit dieser Symptome geachtet, ohne aber mich von dem Werte dieser praktisch belanglosen Diagnose überzeugen zu können.

### Aeussere Beckenmessung.

Ein wichtiger Teil der Untersuchung besteht in der Feststellung der Raumverhältnisse der Geburtswege. Hierhin gehört die Untersuchung des Beckens und der weichen Geburtswege.

Schon die Berücksichtigung des Baues der Schwangeren, ihrer Haltung, ihres Ganges, etwaiger Skelettanomalien giebt wichtige Aufschlüsse über den Bau des Beckens. Im Abschnitte über das enge Becken ist für die einzelnen Formen hierauf Rücksicht genommen.

Bestimmter beantwortet unsere Frage die Beckenmessung.

Bei der äussern Beckenmessung misst man die Entfernung der Spinae ilei anteriores, der Cristae ilei, der Trochan-

teres und die sogenannte Baudelocque'sche Linie oder Conjugata externa.

Die beiden ersten Maasse gestatten einen Rückschluss auf die Grösse des Beckens im allgemeinen, und in ihrem Verhältnisse zu einander zeigen sie Abweichungen bei besonderen Arten krankhaft veränderter Becken.

Die Entfernung der Trochanteren erlaubt einen Schluss auf die Querspannung des kleinen Beckens.

Die wichtigste der vier Linien ist die Conjugata externa; denn sie zeigt uns annähernd die Entfernung des Promontorium von der Symphyse an, eine Linie, die man als Conjugata vera bezeichnet und die bei der Mehrzahl der engen Becken entscheidend für unser Handeln ist.

Die äussere Beckenmessung wird mit einem Tasterzirkel (Beckenmesser) vorgenommen. Wir bedienen uns in der Anstalt des Goemann'schen Beckenmessers¹); für die Praxis ausserhalb der Anstalt nehmen wir, weil leichter transportabel, einen dem Martin'schen nachgebildeten Beckenmesser mit, bei dem ich die Skala habe so ändern lassen,

bei dem ich die Skala habe so ändern lassen, dass sie in einem beweglichen Charnier läuft. Deshalb hraucht die Skala nicht gebogen zu sein und legt sich den Branchen des Beckenmessers gut an. Fig. 72.

Für die Spinae dient als Ansatzpunkt die Mitte der Spina ilei ant. Normale Grösse 24 cm.



Fig. 72. Transportabler Beckenmesser nach Ahlfeld.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. rat. Med., Bd. 35, S. 206.

Michaelis1), und nach ihm die meisten Lehrbücher, lässt an der äussern untern Fläche der Spina messen. Dann beträgt das Maass 26 bis 27 cm.

Für die Cristae dient als Ansatzpunkt der äussere Rand, wo sieh die

grösste Querspannung zeigt. Normale Entfernung 28 cm. Die Ansatzpunkte auf den Rollhügeln sind bei mageren Personen leicht zu finden: bei fetten lässt man den Oberschenkel anziehen und strecken, während man die Hohlhand in der Gegend der Trochanteren auflegt. Man fühlt dann die Rollhügel meist so genau, dass man die Knöpfe des Beckenmessers sicher aufsetzen kann. Das

gewonnene Maass beträgt 32 cm.

Als Ansatzpunkte für die Baudelocque'sche Linie dient die Grube unterhalb des Processus spinosus des letzten Lendenwirbels und der obere Rand der

Symphyse.

Um den hintern Ansatzpunkt zu finden, verfährt man bei fetten Personen nach dem Vorgange von Credé so, dass man die Fran sich auf die Seite legen lässt; vom obern Rande der Crista ossis ilei zieht man eine Linie senkrecht zur Wirbelsäule und 2 bis 2,5 cm unterhalb der Stelle, wo diese Linie anf die Wirbelsäule auftritt, liegt die gesuchte Grnbe,

Bei nicht zu fetten Frauen ist eine rautenförmige Einsenkung (Michaelis'sche Raute) am untersten Teile des Rückens zu bemerken, die nach oben am Ende der medianen Rückenfurche beginnt, unten gegen die Steissbeinspitze endet. Seitlich wird die Rante begrenzt durch zwei kleine Grübchen, die sich etwas oberhalb der Spinae ilei post. sup. befinden 2).

Bei sehr wohlgebanten Frauen bildet diese Raute ein gleichmässiges Viereck (siehe Fig. 73); bei abnormen Becken

nimmt sie eine andere Form an.

Eine genauere Untersuchung des Beekens ist nur durch die innere Beckenmessung möglich. Ausführlich wird sie abgehandelt werden im Abschnitte über die Erkennung des engen Beckens.

Dass man auch im Notfalle mit sehr einfachen Mitteln eine annähernd richtige Beckenmessung ausführen kann, hat

Löhlein3) gezeigt.

Zur äussern Untersuchung gehört ferner noch die Bestimmung der Bestimmung der Beckenneigung. Man bestimmt sie aus der Stellung der beiden Darmbeinspinae zur Symphyse. Stehen diese drei Punkte bei gut horizontal liegender Frau in einer dem Fussboden parallel verlaufenden Ebene, so handelt es sich um ein normal geneigtes Becken; steht die Symphyse



Fig. 73. Die Michaelissche Raute. Stratz, Z. f. G. u. G., Bd. 33, Taf. II.

Beckenneigung

wesentlich höher als die Spinae, so ist das Becken geringer geneigt als normal; umgekehrt, wenn die Darmbeinstachel die Symphyse bedeutend überragen, so handelt es sich um ein stark geneigtes Becken. Bei Frauen mit sehr schlaffen Bauchdecken, besonders gut nach überstandenem Wochenbette, kann man die Beckenneigung messen, indem man direkt ein Lineal von aussen gegen das Promontorium anstemmt und es auf die Symphyse auflagert'). Siehe über Beckenmessung im Abselmitt vom engen Becken.

<sup>1)</sup> Das enge Becken, heransgeg. von Litzmann, Leipzig, 1865, S. 90. 2) Stratz, Z.f. G. u. G., Bd. 33, S. 94. - Waldeyer, Z. f. G. u. G., Bd. 35, S. 299. 3) C. f. G., 1896. S. 1033. 4) Küstner, C. f. G., 1890, S. 377.

Auch die Stellung der Schamspalte ist in dieser Beziehung zu verwerten; je stärker das Becken geneigt ist, desto weiter verschwindet die Schamspalte zwischen den aneinandergelegten Oberschenkeln.

### Die innere Untersuchung.

Im Anschluss an die äussere Untersuchung wird in der Regel die innere Untersuchung ausgeführt. Sie dient in der Schwangerschaft hauptsächlich dazu, eine Kontrolle und Vervollständigung der äusseren Befunde zu erlangen. Für die ersten Monate der Schwangerschaft bildet sie ausschliesslich die massgebende Untersuchungsmethode.

Da man besonders bei der Untersuchung von gynäkologischen Fällen die innere Abtastung der Genitalien mit einer äusseren Untersuchung verbindet, so hat sich diese kombinirte Untersuchungsmethode auch für die Geburtshilfe eingeführt und wird ganz vorzugsweise in den ersten Monaten der Schwangerschaft und bei Untersuchungen in puerperio angewendet. Aber auch bei Hochschwangeren und Gebärenden kann die aussen aufgelegte Hand die innere Exploration durch Entgegendrücken und Verschieben des vorliegenden Kindesteils wesentlich fördern.

Die innere Untersuchung nehme ich ausschliesslich mit einem Finger vor. Zwei Finger zu nehmen ist eine üble Angewohnheit. Wer sich übt mit einem Finger zu untersuchen, leistet darin mindestens das gleiche, wenn nicht mehr, als bei Untersuchung mit zwei Fingern, denn was durch das Plus des Mittelfingers an der Fingerlänge gewonnen wird, geht durch den grösseren Umfang der Mittelhandpartie, die bei der Untersuchung in den Schambogenwinkel eingedrängt wird, wieder verloren und die Beweglichkeit zweier Finger innerhalb der Vagina liegend ist eine wesentlich verminderte gegenüber der Benutzung eines Fingers.

Bei der Wahl der Hand überlege man, was man innerlich zu fühlen gedenkt. Handelt es sich um die Abtastung einer Beckenhälfte oder weit seitlich liegender Adnexen, dann wählt man die Hand, die mit ihrer Gefühlsfläche der zu untersuchenden Seite zugewendet ist; das wäre für die linke Beckenhälfte die linke Hand. Will man aber in der Medianlinie liegende Partien, also Cervix, Muttermund, Harnröhre, vorliegenden Teil untersuchen, so kann dies mit dem Zeigefinger jeder Hand geschehen. Und kommt es darauf an, was im Laufe der Geburt am häufigsten der Fall sein wird, einen umfangreicheren vorliegenden Kindesteil abzutasten, dann ist die Hand am geeignetsten, die mit der tastenden Fingerspitze diesen Teil am leichtesten erreicht; das ist für die in der linken Beckenhälfte abzutastenden Kindesteile der rechte Zeigefinger.

Aus diesen Gründen und weil bei der Stellung des Bettes und der Lage der zu Untersuchenden man ebenfalls auf die Benutzung nur einer Hand angewiesen sein kann, weil ferner der Arzt durch Verletzung u. s. w. sich auf den Gebrauch nur einer Hand beschränken muss, ist es sehr notwendig, dass bei der inneren Untersuchung der Gebrauch beider Hände genügend geübt werde.

Wenn im Beginne des geburtshilflichen Unterrichts Praktikanten wie Hebammenschülerinnen beim Touchiren gewöhnlich kein Resultat erzielen, so liegt es zum Teil daran, dass sie die weichen zarten Gewebe allzukräftig betasten, so dass ihnen die Konsistenzunterschiede zwischen Portiogewebe und Scheidengewölbe entgehen. Auch verliert der untersuchende Finger häufig die Riehtung, verlässt die Medianlinie und verliert sieh seitlich im Scheidengewölbe, ohne an die Portio zu gelangen.

Bei Schwangeren gelangt der eingeführte Finger zunächst hinter der Symphyse an den die vordere Scheidenwand etwas vorbuchtenden, vorliegenden Teil. In früherer Zeit der Schwangerschaft fühlt man daselbst die vordere Uteruswand, in der eventuell bewegliche Teile des Fötus zu fühlen sind.

Den Scheidenteil findet man in der Regel weiter nach hinten, dem Promontorium näher liegend. Er ist auf seine Form, seine Härte zu prüfen und ob er den Finger ein-, ja durehlässt.

Die Weite der Scheide, die Beschaffenheit ihrer Wandung, ob Narben, vielleicht gar den Geburtsweg verengende Narben vorhanden sind, ist weiter zu prüfen.

Der vorliegende Kindesteil ist auf seine Form hin, seine Beweglich-

keit, seine Stellung zum Beckenraum zu untersuchen.

Den zurückgezogenen Finger besiehtige man, um die Absonderungsflüssigkeit zu prüfen, ob ein eiteriges Sekret vorhanden oder nicht. Hat man Lakmuspapier zur Hand, so bestimme man auch die Reaktion des Genitalschleims.

Die weiteren vielfachen Fragen, die durch die innere Untersuchung beantwortet werden sollen, sind an den einzelnen Stellen des Lehrbuchs abgehandelt.

Ueber die der inneren Untersuchung notwendig vorausgehenden Desinfektionsmassregeln siehe Seite 146, Desinfektion vor der Geburt.

#### Diagnose, ob Erst- oder Mehrgeschwängerte, durch äussere und innere Untersuchung.

Die Zeichen einer vorausgegangenen Geburt lassen sich meist ohne grosse Schwierigkeiten erkennen. Besonders deutlich und bleibend sind sie an den engsten Teilen des weichen Geburtskanals, am äussern Muttermunde und am Scheideneingange, speciell am Hymen.

Bei der äussern Untersuchung richte man sein Augenmerk auf die Beschaffenheit der Brüste und der Bauchdecken.

Sind die Brüste nach einer vorausgegangenen Geburt zum Stillen benutzt worden, so pflegen sie in der Regel schlaffer herabzuhängen als vorher; sie zeigen eventuell alte Striä und wohl auch Narben, die von einer abseedirenden Entzündung herrühren. Die Warze hat sich bei längerm Gebrauche umgeformt; sie ist in ihrem untern Teile zum Stiele verdünnt, der obere hingegen knopfförmig verdiekt (gestielte, abgesetzte Warze).

Die Bauchdecken erlangen nur ganz selten ihre frühere Spannung wieder. Sie bleiben nach einer vorausgegangenen Geburt schlaff, runzelig. Selbst bei starker Ausdehnung durch den hochschwangeren Uterus kann man in der Magengrube tief eindrücken. Neben frischen Schwangerschaftsstreifen sind alte, besonders unterhalb des Nabels, als feine weisse Narben zu finden.

Durchsichtigkeit der Bauchdeeken Hochsehwangerer

Bei Mehrgeschwängerten, vornehmlich bei Vielgeschwängerten, besonders bei solchen mit engem Becken, zeigen die Bauchdecken und die Aponeurose der Recti einen solchen Grad der Dünnheit, dass man bis auf den Uterus hindurchschen kann. Verschiebt man mit einer oberhalb und einer unterhalb des Nabels aufgelegten Hand und dann auch von einer Seite zur andern die locker aufliegende Bauchhaut, so haben wir die Möglichkeit, die dem Uterus angehörigen Gefässe, etwaige kleine Fibrome u. s. w., mit dem Auge zu sehen. Auch gelang es mir auf diese Weise, die beiden Ligamenta vesicae lateralia gegen den Nabel hin konvergirend zu demonstriren.

Praktisch haben wir diese Methode der Untersuchung beim Kaiserschnitt verwertet, indem wir eine grosse aufgeblähte Vene, die wir vorher liegen sahen, beim Einschnitte zu nmgehen leicht imstande waren.

Veränderungen des Hymen nach und Geburt

Die Veränderungen am Hymen sind äusserst charakteristisch und der Deforation lassen nur selten bei der Entscheidung der Frage im Stich. In den folgen-





Fig. 74-77. Schematische Darstellung der Veränderungen des Hymen durch Kohabitation und Geburt.

Fig. 74. Nicht deflorirter Hymen.

, 75. Durch Kohabitation im Centrum erweiterter und eingerissener Hymen.

" 76. Hymen nach der ersten Geburt. Basis an zwei seitlichen Partien und an der untern Kommissur abgequetscht.

" 77. Hymen einer Vielgebärenden. Nur an einzelnen Stellen sind Hymenreste zurückgebliehen und mit der Zeit hypertrophirt (Carunculae myrtiformes). Scheide klafft; ihre Wandung wölbt sich vor.

den vier halbschematischen Abbildungen sind die Veränderungen gezeichnet, die das Jungfernhäutchen durch Kohabitation und Geburt zu erleiden hat. Bei der Kohabitation findet durch Immissio penis eine unregelmässige Erweiterung der Hymenalöffnung statt, niemals aber ein grösserer Substanzverlust, besonders kein solcher

an der Basis des Hymen.

Durch einen mehr oder minder umfangreichen Kopf wird die Hymenalfalte bei der Geburt zerquetscht, und es stossen sich Teile des Hymens ab. Diese Defekte der Hymenalbasis sind typisch, und der Mangel einzelner Teile der Hymenbasis ist das Ausschlaggebende. An Zweitgeschwängerten sind diese Veränderungen in der reinsten Form zu finden. Haben mehr Geburten stattgefunden, so ändert sich das Bild, indem teils noch grössere Partien der Hymenalbasis abgequetscht werden und verloren gehen, teils die ganze Hymenalöffnung sich wesent-

lich vergrössert und Harnröhrenwulst und Scheidenwand sich vorstülpen, indem endlich im Laufe der Zeit die kleinen Reste des Hymen (merkwürdigerweise seit altersher carunculae myrtiformes <sup>r</sup>) genannt) bypertrophiren und bisweilen recht erhebliche Lappen bilden.

Das Schamlippenbändchen, die hintere Kommissur der Schamlippen, reisst sehr häufig ein und man sieht dann, je nach der Grösse des vorhandenen Dammrisses, eine kleinere oder grössere Narbe sich gegen den After hin erstrecken.

Die Veränderungen am Hymen und Frenulum werden natürlich fehlen, wenn bei der vorausgegangenen ersten Geburt nur eine sehr kleine Frucht durchgetreten ist.

Am Muttermunde, os externum, bestehen die Veränderungen darin, dass er, nach beiden Seiten hin aufgeschlitzt, narbige Einkerbungen zeigt. Die tiefere Einkerbung befindet sich auf der Seite, wo seiner Zeit das Hinterhaupt durchgegangen ist. Aus dem runden Muttermunde einer Nullipara ist ein breitgespaltener Mund mit vorderer und hinterer Lippe entstanden, sodass sich der Scheidenteil nach unten zu mehr oder weniger trichterförmig erweitert, während er bei einer Erstgeschwängerten einen sich konisch nach unten verjüngenden Zapfen bildet.

Auch die Scheide ändert ihre Beschaffenheit. Sie zeigt sich weiter, und die regelmässig angeordneten Falten der columna rugarum sind mehr oder weniger verschwunden.

# Die Diätetik der Schwangerschaft.

In Bezug auf das somatische Befinden der Frau kann man die Schwangerschaft in drei Perioden einteilen. In den ersten Monaten beeinflussen die reflektorischen Erscheinungen der beginnenden Gravidität das Allgemeinbefinden. Morgendliches Unwohlsein bis zum Erbrechen, Appetitstörungen bis zum Ekel vor den Speisen, Speichelfluss, Harndrang und andere Beschwerden mehr erinnern die Frau dauernd an ihren Schwangerschaftszustand.

Am günstigsten verläuft die mittlere Periode, vierter bis siebenter Monat. Die meisten Frauen können in dieser Zeit die volle Arbeit verrichten und fühlen sieb relativ wohl.

Mit der Grössenausdehnung des Uterus und dem stärkeren Drucke auf die Umgebung, besonders auch auf Gefässe und Nerven des Beckens, mehren und verstärken sich von Woche zu Woche die lästigen Beschwerden. Behinderung der Bewegung bei Tage und bei Nacht, gestörter Schlaf, spannende Empfindung in den ausgedehnten Bauchdecken oder geschwollenen unteren Gliedern, Bildung von Blutaderknoten, Magenbeschwerden u. s. w. machen der Frau zu schaffen. Die Arbeit kann nur zum Teil oder gar nicht verrichtet werden.

<sup>1)</sup> Quod figuram habent baccarum myrti, Plazzonus, Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

Die seelischen Vorgänge korrespondiren keineswegs immer mit den somatischen. Die junge Frau, die ihr erstes Kind erwartet, ist trotz der mancherlei Beschwerden, die sie zu ertragen hat, vergnügt. Die Freude auf das Kindchen überwiegt alles. Die Mutter, die schon mit reichem Kindersegen bedacht ist, die vielleicht bereits unregelmässige und schwere Geburten durchgemacht, ja selbst in Lebensgefahr geschwebt hat, sieht mit Bangen in die Zukunft. Eine Depressionsstimmung kann daher bei der Mehrzahl der Schwangeren nicht Wunder nehmen.

Die Frauen der arbeitenden Klasse, an die Nöte des Lebens mehr gewöhnt, kommen durch den Zwang zur Arbeit leichter über diese Leiden der Schwangerschaft hinweg. Sie fragen auch nicht nach dem Rate eines Arztes, sondern holen sich ihre Verhaltungsmassregeln von Verwandten und Freundinnen.

Wo aber Zeit und Geld vorhanden ist, begnügt man sich nicht hiermit, sondern die Frauen wünschen genauere Informationen. Ammon's Mutterpflichten und andere derartige Bücher werden durchstudirt. Hier waren die alten "Hausärzte" ganz am Platze.

Wenn auch die Schwangerschaft ein physiologischer Zustand ist, so werden in unseren Kulturländern doch kaum die Hälfte der Frauen ohne Beschwerden und ohne Rat bis zur Geburt kommen.

Im Ganzen lasse man die Frauen so weiter leben, wie ausserhalb der Schwangerschaft, verbiete ihnen aber alles Uebermass. Arheit, Ruhe, Aufenthalt in freier Luft, Spaziergänge, bequemes Sitzen müssen in geordneter Weise sich abwechseln. Dabei ist eine besondere Aufmerksamkeit auf regelmässige Stuhlentleerung zu wenden, die nicht durch Abführmittel, sondern lieber durch Trinken frischen Wassers früh am Morgen, durch Genuss von Obst, allenfalls durch ein ausgiebiges Klystier (kein Glycerinklystier, keine Schweizerpillen!) erzeugt werden soll.

Eine richtige Auswahl der Speisen, indem stopfende und blähende vermieden werden, dient dem Zwecke am besten. Erhitzende Getränke und scharfe Gewürze müssen in Rücksicht auf die leicht gestörte Nierenthätigkeit und bei erregbaren Frauen auch wegen zu erwartender Herzpalpitationen, Wallungen, Blutungen vermieden werden. Den eigentümlichen Essgelfisten Schwangerer kann nur insoweit nachgekommen werden, als sie keine schädigende Wirkung hervorrufen können.

Vielfach lassen die Frauen es in der Schwangerschaft an der nötigen Reinlichkeit fehlen. Wer wöchentlich ein warmes Bad nehmen kann, thue es. Sonst sind Waschungen des Körpers, besonders auch der Genitalien vorzunehmen.

Jedes einschnürende Kleidungsstück muss weggelassen werden. Die Röcke sind an Trägern zu hefestigen oder weite gestrickte oder gewirkte Leibehen dienen zu ihrer Befestigung. Das Tragen mässig warmer Beinkleider ist zu empfehlen.

Besondere Aufmerksamkeit muss der Pflege der Brüste zugewendet werden. Ausser regelmässigen Waschungen, bei denen darauf zu achten ist, dass die Warzen ordentlich von Krusten befreit werden, ist die Schwangere auch anzuhalten, die Brüste für das kommende Stillgeschäft geeignet zu machen. Die Warze muss, wenn sie zu kurz ist, in geeigneter Weise herausgehoben werden. Ist sie zu zart in ihrer Bedeckung, so muss die Haut leicht gehärtet werden (Betupfen mit Tinct. Gallarum und Aqua an.). Auch die Bekleidung der Brüste muss dahin geändert werden, dass die Drüse nicht gedrückt wird.

Man lasse Schwangere nicht allzuviel allein. Wen die Arbeit nicht zerstreut, der befindet sich in geeigneter Gesellschaft wohler. Das Gespräch drehe sich nicht viel um die Gefahren der Geburt. Frauen, die dauernd Angst vor der kommenden Geburt haben in Rückblick auf schwere Erlebnisse, kann kein besserer Rat gegeben werden, als in einer Anstalt niederzukommen. Die Marburger Entbindungsanstalt wird viel von Frauen aufgesucht, die in ihrer abgelegenen Gegend, der nötigen Hilfe entbehrend, mit Sorge der Geburt entgegensehen. Es ist ganz augenfällig, wie günstig in solchen Fällen das Gefühl des Geborgenseins wirkt.

# Physiologie der Geburt.

# Beschreibung der Geburtswege.

Ist die Frucht reif und sind die Vorbedingungen für ihre Loslösung vom mütterlichen Organismus vorhanden, so erfolgt ihre Ausstossung, die Gehurt.

Der Weg, den die Frucht aus dem Fruchthalter zur Aussenwelt zu passieren hat, ist an einzelnen Stellen so beengt, dass einesteils eine gewisse Kraft dazu gehört, den Kindeskörper hindurchzudrängen, andernteils die umfangreicheren Kindesteile bestimmte Drehungen machen müssen (Geburtsmechanismus), um die Widerstände leichter überwinden zu helfen.

Diese Widerstände sind das knöcherne Becken mit seinen Bändern (die "harten Geburtswege") und seiner Auskleidung, der Cervix, die Scheide und die Vulva mit der Schamspalte (die "weichen Geburtswege").

Als Kräfte, die zur Ausstossung der Frucht und bei der Ueberwindung der Widerstände zur Verwendung kommen, sind zu nennen die Wehen (Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur), die Bauchpresse, die Elasticität der Scheidenwandung und das Eigengewicht der Frucht.

Die Ueherwindung der Widerstände hei der Geburt wird erleichtert durch zweckmässige Lage und Haltung der auszutreibenden Frucht. Ist diese eine ungünstige, wie z. B. eine Querlage, so kann trotz normaler Weite der Ausführungswege und vollständig hinreichender Kraftäusserung der austreibenden Kräfte die Geburt doch unmöglich werden.

Bevor wir zur Betrachtung der Gehurtsvorgänge schreiten, ist es notwendig, eine genauere Beschreibung

des knöchernen Beckens,

der Frucht, soweit Gestalt und Grösse ihrer umfangreicheren Teile und soweit ihre Lagerung und Haltung in Betracht kommen,

der austreibenden Kräfte vorauszuschicken.

#### Das weibliche Becken.

Die mechanischen Verhältnisse, die zur normalen Form des weiblichen Entwicklung Beckens führen, werden auf verschiedene Grundursachen zurückgeführt, unter denen ganz besonders hervorzuheben sind: a) die erbliche Uebertragung (Fehling), b) Rumpflast und Wirbelsäulendruck (Litzmann), c) Gegendruck der Schenkelköpfe (Schroeder), d) Muskelzug (Kehrer),

e) Entwicklung der inneren weiblichen Genitalien.

Je nach dem Lebensalter, zwischen dem 1. und 20. Jahre, wirken nur einzelne oder die Gesamtheit der genannten Faktoren ineinandergreifend. Mit dem 10. bis 12. Jahre tritt beim weiblichen Geschlechte, gegenüber dem männlichen, eine auffällige Zunahme des Beckens ein, wohl im Zusammenhange mit der Ausbildung der inneren Organe.

Beckenmessungen im Kindesalter und während der weiteren Entwicklungszeit finden sich nur vereinzelt vor 1), sind aber für die Frage von

der Formgestaltung des Beckens von grosser Bedeutung.

Man ist gewohnt, nur vom knöchernen Becken als Durchtrittskanal

für die Frucht zu sprechen, und doch kommt den Bändern des Beckens eine ebenso grosse Bedeutung zu. Aber nicht allein diese sind bei einer Beschreibung des Beckens zu geburtshilflichen Zwecken mit zu berücksichtigen, sondern auch Muskeln und Fascien kommen. soweit sie den Beckenraum verengen und ihm eine gewisse Gestalt geben, mit in Frage.

Das knöcherne Becken teilt man ein in das grosse und das kleine Becken.

Das grosse Becken, die Partie, die oberhalb des Beckeneingangs gelegen ist. Hälfte der Schwangerschaft als L.s-sp. Ligam. sacro-spinosum; L.s-t. Lig. sacro-tuberosum. stützende Unterlage.

Räumliche Einteilung des Beekens

Fig. 78. Normales Becken. Acussere Maasse: Spinae 23.4, Cristae 28.1, Conjugata externa 18.5 (skelett. Becken). dient der Frucht in der zweiten Innere Maasse: Conj. diag. 13.5, Conj. vera 11.1, Diam. transv. des Beckeneingangs 13.0, Diam. tr. des Beckenausgangs 10.4.

Aus seinen Grössenverhältnissen und aus einigen Eigentümlichkeiten seines Baues dürfen wir mehr oder weniger wichtige Schlüsse auf die Beschaffenheit des kleinen Beckens ziehen. Darum ist es auch bei der Beckenmessung (siehe S. 92) mit berücksichtigt worden.

Das kleine Becken teilt man ein in Beckeneingang, Beckenmitte und Beckenausgang.

Der Beckeneingang, ein knöcherner Ring, der vom Vorberg, von

<sup>1)</sup> Konikow, A. f. G., Bd. 45, S. 19.

der vorspringenden Leiste der Kreuzbeinflügel, von der ungenannten Linie der Darmbeine, von dem queren Schambeinaste und der Symphyse gebildet wird, stellt ein Queroval dar, in das von hinten her das Promontorium etwas einspringt.

Die geburtshilflich wichtigsten Durchmesser dieses Raumes sind:

Der gerade Durchmesser, Conjugata vera, die engste Stelle Durchmesser des Beckeneingange zwischen Vorberg und Schamfuge, misst 11 cm.

> Der guere Durchmesser, Diametros transversa, die weiteste Stelle der Querspannung der ungenannten Linie, 13,5 cm.

Die schrägen Durchmesser, Diametros obliqua dextra



Beckenmitte Fig. 79. Beckendurchschnitt mit Darstellung der linken Hälfte des knöchernen Beckens nach Entfernung der Weichteile.

Nach Braune n. Zweifel, Gefrierdurchschnitte, Leipzig, 1890, Taf. XI, Fig. II. C. vera gerader Durchmesser des Beckeneingangs; e gerader Durchmesser des Beckenausgangs; C. diag. Conjugata diagonalis, vom untern Rande der Symphyse zum Vorberg.

(1.) und sinistra (2.), von der rechten, resp. linken Hüftkreuzbeinfuge zum Tuberculum ileopectineum der andern Seite gezogen, 12.5 cm.

Der rechte schräge Durchmesser ist

etwas grösser als der linke.

Die Beckenmitte ist der unterhalb der Linea innominata gelegene bis zum letzten Kreuzbeinwirbel und den beiden Tubera ischii reichende Raum. Nach hinten bildet die Kreuzbeinaushöhlung, nach den Seiten die Hinterwand der Pfannen, nach vorn die hintere Fläche der Symphyse und des Schambogens die Begrenzung. Dementsprechend ist die hintere Wand weit höher, als die vordere, 13 cm zu 4.5 cm.

Die Beckenmitte ist der weiteste Raum des kleinen Beckens, deshalb auch beim normalen Becken für den Geburtsverlauf nicht von der Wichtigkeit, wie der Eingang und Ausgang.

Von den Durchmessern der Becken-

mitte sind zu merken:

Der gerade Durchmesser, vom obern Rande des dritten Kreuzbeinwirbels zur Mitte der hintern Symphysenwand gezogen, misst 12,75 cm;

der quere Durchmesser, von Mitte einer Pfannenwand zur

andern gehend, 12,5 cm.

Den Teil der Beckenmitte, in den die beiden Spinae ilei post. inf. hineinragen, bezeichnet man als Beckenenge und die durch die Spinae gelegte Ebene als Spinalebene.

Der Beckenausgang stellt den Raum zwischen dem letzten Kreuzbeinwirbel einerseits und den beiden Tubera ischii (Innenfläche derselben) anderseits dar. Dieser Raum wird begrenzt durch die starken Ligamenta

Durchmesser der

tuberoso-spinoso-sacralia, die aufsteigenden Sitzbeinäste und die absteigenden Schambeinäste.

Das Steissbein kommt nicht in Betracht, da es infolge seiner Artikulation am letzten Kreuzbeinwirbel bei der Geburt zurückgedrängt werden kanu.

Der gerade Durchmesser des Beckenausgangs, von der Kreuzbeinspitze zum Schambogenwinkel verlaufend, misst 11 bis 11,5 cm. Von der Steissbeinspitze bis zum Schambogenwinkel sind 9,5 bis 10 cm, eine Linie, die sich durch Zurückweichen des Steissbeins auf 11,5 cm vergrössert.

Der quere Durchmesser, der Lichtenraum der beiden Tubera ischii, ist 10,5 cm weit.

Sehen wir uns das Becken auf einem Sagittalschnitte an, so tritt die eigentümliche Form seines Kanals am deutlichsten vor Augen. Indem das



Fig. 81. Schnitt durch den Genitalkanalin der Anstreibungsneriode. Nach Braune, die Lage des Itersund Fötus am Ende der Schwangerschaft, Leipzig, 1872. e. Acusserer Muttermund; i. Innerer Muttermund; e. Kontraktionsring.





Durchmesser des Beekenansgangs

Fig. 80. Durchschnitt eines Beekens und Gehurtsschlauches zur Darstellung der Beckenneigung und Beckenachse. f. Führungslinie; 55° Beckenneigungswinkel.

Ferm des Beckenkanals

Becken auf einem Medianschnitte an seiner hintern Wand eine Länge von 13 cm aufweist, an der vordern nur von 4,5 cm, stellt es annähernd ein Segment eines Hohlringes dar, durch den die Frucht hindurchgeschoben werden muss. Die Richtung dieses Hohlraums wird durch eine Linie dargestellt, die man durch die Mittelpunkte der entsprechenden Verbindungslinien zwischen vorderer und hinterer Beckenwand legt: es ist dies die Beckenachse, die man auch, da beim Herabrücken des Kindes der vorangehende, führende Teil ungefähr in der Richtung dieser Achse vorwärts schreiten soll, Führungslinie nannte. Hegar 1) stellte fest, wie unrichtig die letztere Anschauung sei.

Die Form des gesamten Geburtskanals, der harten, wie der weichen Geburtswege, illustriert



Fig. 82. Becken mit den für den Geburtsmechanismus wichtigen Bändern und dem Levator aui. Nach Rutherford, American Journal of Obstetr. 1890, S. 1316.

Nach Rutherford, American Journal of Obstetr. 1890, S. 1316. UNS V

Raum hindurchgedrängt werden soll, sich im Eingange des Beckens dem queren, im Ausgange dem geraden Durchmesser anpassen, wie er auf diesem Wege notwendigerweise eine Drehung um einen Quadranten

machen muss.

Von Veit¹) wird betont, dass auch die Muskulatur des Beckeninnern einen wesentlichen Einfluss auf die Form des Beckenraumes und damit auf den Vorgang des Geburtsmechanismus habe. So gewiss das erstere der Fall ist, darf man doch den Einfluss der Muskulatur auf den Mechanismus nicht zu hoch ansetzen; denn eigentlich nur im Beckeneingang bildet der Ileopsoas einen mächtigen Muskelzug, liegt aber an einer Stelle, wo er auf den Eintritt des Kindeskopfes keinen grossen Einfluss ausüben kann.

Eine sehr schöne Uebersicht über die Form des Beckenhohlraums gewähren die auf Hegars<sup>2</sup>) Veranlassung und unter dessen Mitwirkung hergestellten Frei-

burger Beckenausgüsse.

Denkt man sich bei stehender Frau eine Linie vom Promontorium über die Symphyse gegen den Erdboden gezogen (Fig. 83), so stellt diese Linie die Beckenneigung dar. Mit dem Erdboden bildet diese Linie normalerweise einen Winkel von 50 bis 60 (Savor³) 51 38 °). Die Beckenneigung ändert sich selbstverständlich bei den verschiedenen Stellungen des Weibes; auch hängt sie von den verschiedenen Arten der Beckendifformitäten ab.

Wie man die Neigung des Beckens bei der zur Geburt geeigneten Lage der Frau bestimmt, ist Seite 93 beschrieben.

am besten ein Sagittalschnitt von Braune (Fig. 81). Die Frucht ist herausgenommen.

Schaut man von oben in ein Becken hinein, dessen Bänder und Levator ani herauspräparirt sind, so bekommt man eine richtige Vorstellung der Trichterform des Beckenraums, eine Vorstellung, die das Verständnis des weiter zu besprechenden Geburtsmechanismus wesentlich erleichtern hilft.

Diese Abbildung macht uns von vornherein klar,

wie ein ovoider Körper von der Grösse des Kindeskopfes, der durch diesen



Fig. 83. Verhältnis des Beckens zur Wirbelsäule und zu dem Brustkorhe. Beekenneigung, Nach Robert Hardy, Transact. of the obstetr. Soe. of London, Vol. II, 1860, Seite 81.

ax. Achse des Beckens zum Fussboden, 60° Neigungswinkel.

Beckenneigung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Anatomie des Beckens im Hinblick auf den Mechanismus der Geburt, Stuttgart, 1887. <sup>2</sup>) M. f. G., Bd. 32, S. 446. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 51, S. 327.

# Die Frucht als Geburtsobjekt.

Die Stellung der Frucht und ihrer wichtigsten Teile zum Beckeneingange kurz vor Beginn der Geburt hängt einesteils eng mit ihrer typischen Haltung (siehe Seite 50) zusammen, andernteils mit ihrer Lage in der Gebärmutter und der Stellung der Gebärmutter zum Beckeneingange.

Durch Abweichungen nach einer oder der andern Seite hin können mannigfache Modifikationen in der Lagerung des Kindes entstehen, für die man eine ziemlich einheitliche Bezeichnung angenommen hat. In der Regel bezeichnet man die Fruchtlage nach dem Teile des Fruchtkörpers, der sich an tiefster Stelle im Beckeneingange eingestellt hat.

Ich gebe zuerst ein System der Kindeslagen, wie es im weiteren Anwendung finden wird:

System der Kindeslagen

#### Längslagen

| Kopflagen                              | Beckenendelagen                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Califolia was Stime and Conjektala gen | Steisslagen Fusslagen Knielagen |
| Schädellagen Stirn- und Gesichtslagen  |                                 |
| Hinterhauptslage<br>Scheitellage       | Unwellkonnene                   |
| Vorderhauptslage                       | Unvollkonimene "                |
| · or dermanpensage                     |                                 |

Vordere Scheitelbeineinstellung. Hintere Scheitelbeineinstellung.

Alle Längslagen mit dem Rücken links bezeichnet man als erste, Rücken rechts als zweite, Rücken vorn als erste Unterart, hinten als zweite Unterart oder als dritte (Rücken rechts) und vierte (Rücken links) Lage.

Querlagen. (Schieflagen)

I. Querlage, Kopf links.

a) 1. Unterart, Rücken vorn
b) 2. " hinten

Schulterlage, Kopf rechts.

Schulterlage, bei tiefstehender
Schulter.

Bei der normalen Geburt handelt es sich nur um Schädellagen und zwar nur um solche mit dem Rücken nach vorn. In  $66\,^{\circ}/_{\circ}$  der Schädelgeburten liegt der Rücken in der linken Seite der Gebärmutter (erste Schädellage), in  $34\,^{\circ}/_{\circ}$  in der rechten (zweite Schädellage).

Häufigkeit der normalen Kindeslagen

Vor Eintritt in das Becken liegt bei der ersten Lage der Rücken mehr oder weniger vorn, bei der zweiten hinten; also ist mit Vorliebe der erste schräge Durchmesser des Beckeneingangs von dem Längsdurchmesser des Kopfes eingenommen. Der Grund dieser Erscheinung liegt einesteils in der extramedianen Lagerung des Uterus, andernteils in der Verkürzung des zweiten schrägen Durchmessers durch das links hinten liegende Rektum.

In 93 % der Geburten ist der Kopf der vorliegende, zuerst durch das Becken gehende Teil. Da er zugleich mit wenigen Ausnahmen der umfangreichste Teil des Kindes ist, und da, wo er hat hindurchtreten können, die übrigen Teile der Frucht in der Regel leichter passieren

werden, so bildet er zweifellos das beim Geburtsdurchtritt wichtigste Objekt.

Der kindliche Schädel Der Kopf der reifen Frucht bildet ein Längsoval. Seine Umfänge und Durchmesser betragen:



of min.

Fig. 84. Schädel eines neugeborenen Kindes.

f—oc. fronto-occipitaler oder gerader Durchmesser. m—oc. mento-occipitaler oder schräger Durchmesser.

t—b. D. trachelo-bregmatica oder senkrechter Durchmesser.

Fig. 85. Kindesschädel von oben gesehen.
d.—bip. Diameter biparietalis, der hintere, quere
Durchmesser.

d.—bit. Diam. hitemporalis, der vordere, quere oder Schläfendurchmesser.

F. maj. Grosse Fontanelle. F. min. Kleine Fontanelle.

- Der mento-occipitale Umfang = 36 cm, der entsprechende (schräge) Durchmesser = 13 cm.
- 2) Der fronto-occipitale Umfang = 32 cm, der entsprechende (gerade) Durchmesser = 12 cm.
- 3) Der senkrechte Durchmesser, vom hintern Rande des Foramen magnum der Schädelbasis bis zum Scheitel = 9 cm.
- 4) Der hintere quere Durchmesser, von einem Tuber parietale zum andern = 9 cm.
- Der vordere quere Durchmesser, von einer Schläfengegend zur andern = 8 cm.

Die Schulternbreite beträgt bei der reifen Frucht 12 cm.

Die Schädelknochen sind noch von einander getrennt; nur durch sehnige Membranen stehen sie mit einander in Verbindung. Die Zwischenräume, durch die Kopfschwarte hindurch deutlich fühlbar, bezeichnet man als Nähte, und zwar nennt man Pfeilnaht die zwischen den beiden Scheitelbeinen verlaufende, Stirnnaht die zwischen den Stirnbeinen liegende, Kronennaht die jederseits zwischen Scheitel- und Stirnbein gelegene, Lambdanaht die zwischen Hinterhaupt und den beiden Scheitelbeinen gelegene Naht.

Wo die Spitze der Hinterhauptschuppe mit der Pfeilnaht zusammeustösst, bildet sich eine kleine dreieckige Grube, die kleine Fontanelle; wo sich auf dem Vorderhaupt Pfeilnaht, Stirnnaht und die beiden Kronen-

Nähte und Fontanellen nähte vereinigen, entsteht eine viereckige Grube, die grosse Fontanelle. Von geringerer Bedeutung sind die beiden vorderen Seitenfontanellen, die an der Stelle entstehen, wo die Kronennaht auf das Schläfenbein auftrifft.

Da diese Fontanellen und Nähte am vorliegenden Kopfe zu fühlen sind, so benutzt man sie, um aus ihrer Lage zu einander und zum Becken

die Kindeslage zu diagnostiziren.

Die Schädelbasis artikulirt mit ihren Processus condyloidei auf der Gelenkfläche des ersten Halswirbels derart, dass eine sehr ausgiebige Beweglichkeit des Kopfes in der Richtung zur Brust (Beugung) und zum Rücken (Streckung) ermöglicht wird. In dem einen Falle finden wir das Kinn scharf auf die Brust gedrückt, die Stirn dem Bauche und den Oberschenkeln anliegend; im andern Falle ist das Hinterhaupt dem Rücken anliegend, der Scheitel kommt mit der hintern Wand des Kreuzbeins in Berührung (Gesichtslagenhaltung).

Nur in geringem Grade ist eine seitliche Flexion möglich, indem der

Kopf mit seiner Seite his zur Schulter herabgedrückt werden kann.

Der kindliche Schädel ist einer geringen Volumverminderung fähig, da ein kleiner Teil seines Inhalts in die Spinalhöhle entweichen kann (Fehling);); auch bedingt die verschiedene Füllung der Blut-

gefässe einen, wenn auch sehr geringen, Unterschied.

Die Form des kindlichen Schädels ist teils eine anererbte und zwar das Produkt väterlicher und mütterlicher Einwirkung zugleich (Gönner)²), nicht, wie Fasbender³) angiebt, ein verkleinerter Abdruck des Mutterkopfes (Heckmann)⁴), teils eine in der Schwangerschaft erworbene. Dazu kommt noch bis zur Geburt an die Aussenwelt der Einfluss des Geburtsaktes selbst, der aber, wenn die Geburt nicht auffallend lange dauert, in der Regel ein wieder verschwindender ist.

Am wenigsten werden in der Schwangerschaft die Köpfe der dauernd in Beckenendelage und Querlage liegenden Früchte beeinflusst (Rundköpfe); am stärksten zeigen die ovoide Form die Köpfe der Kinder Erstgeschwängerter, die schon lange vom untern Uterinsegment und vom Beckeneingange fixirt waren (Spitzköpfe).

Ueber den Einfluss des Geburtsaktes auf die Kopfform wird später

gehandelt werden.

## Die austreibenden Kräfte.

Die beiden wichtigsten Kräfte, die bei der Austreibung der Frucht wirken, sind die Wehen und die Bauchpresse. Eine untergeordnete Bedeutung haben die in zweiter Linie zu nennenden Hilfskräfte, die Elasticität der Scheidenwand und das Eigengewicht des Eiinhalts.

A. f. G., Bd. 6, S. 59. — Grossmann, Ueber die Veränderung des kindlichen Kopfes durch die Geburt, In.-Diss., Breslau, 1871.
 Z. f. G. u. G., Bd. 28, Seite 197.
 Z. f. G. u. G., Bd. 3, S. 228.
 In.-Diss., Giessen, 1895.

#### Die Wehen und die intrauterine Druckspannung.

Die Wehen, die Kontraktionen der Uterusmuskulatur, sind periodisch wiederkehrende Zusammenziehungen der gesamten Muskeln der Gebärmutterwand und der mit ihnen in Verbindung stehenden muskulösen Gebilde, der ligamenta rotunda und der Tubenmuskulatur.

Entsprechend der Eigenart der glatten Muskulatur geschieht diese Zusammenzichung nicht ruckweise, sondern äussert sich in einer Periode der Zunahme, des Verharrens im kontrahirten Zustande (acme) und der Abnahme. Graphisch dargestellt ist der ansteigende Schenkel kürzer als der absteigende; die Acme währt nur wenige Sekunden. Die Dauer der ganzen Wehe beträgt ungefähr eine Minute 1.

Ausserhalb der Wehe befindet sich der Uterus in einer mehr oder weniger starken Spannung. Bei Mehrgebärenden ist, wenn nicht eine auffällige Vermehrung des Fruchtwassers da ist, dieser intrauterine Druck zu gering, um bei der Ausstossung der Frucht erwähnt zu werden. Bei Erstgeschwängerten hingegen und bei grösserer Füllung mit Fruchtwasser trägt diese Kraft mindestens zur Erweiterung des Mutterhalses mit bei.

Während beim Tier mit zweihörnigem, darmähnlichem Uterus die Wehe deutlich als eine peristaltische verläuft, ist dies beim einfachen Uterus bisher noch nicht nachgewiesen; sondern es scheint, als ob von allen Seiten zugleich die Kontraktionen beginnen.

Gelegentlich der Ausführung von Kaiserschnitten hat man Gelegenheit, mit dem Auge direkte Beobachtungen zu machen. Bisher habe ich keine Andeutung von Peristaltik heobachten können. Hingegen glaubt Schatz<sup>2</sup>) aus manometrischen Messungen sie nachgewiesen zu haben, während v. Hoffmann<sup>3</sup>), sich auf den Verlauf der Muskel-

züge der Uteruswand stützend, eine Peristaltik für unmöglich hält.

Die Periodicität der Wehe ist in den verschiedenen Stadien der Geburt verschieden. Während die Wehen anfangs ungefähr alle 10 Minuten wiederkehren, treten sie während der Austreibung der Frucht schnell hintereinander (2 bis 3 Minuten) auf und sistiren, wenn die Frucht ausgetreten, eine Zeitlang, bis sie dann die Ausstossung der Nachgeburtsteile vollenden.

Die Abhängigkeit der Wehenthätigkeit von einem intrakraniellen Centrum ist keine unbedingte. Vielleicht dass bei ununterbrochener Leitung eine grössere Regelmässigkeit (Periodicität) der Wehen gesichert ist.

Auch bei vollständiger Trennung des Rückenmarks kann die Geburt einsetzen und ihren Fortgang nehmen, wie klinische und experimentelle Beobachtungen dies mit aller Bestimmtheit bestätigen. (Siehe Geburt bei Erkrankungen des Rückenmarks.)

Hingegen ist ein Zusammenhang der Lendenanschwellung des Rückenmarks mit dem Uterus durch Vermittelung sympathischer Ganglien zwischen erstem und drittem Lumbalwirbel für regelmässige Kontraktion und Erschlaffung notwendig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ausser in den Arbeiteu von Schatz, A. f. G., Bd. 3, S. 58 u. Bd. 4, S. 34 finden sich noch sehr genaue Untersuchungen über die Physiologie der Wehe bei Westermark, Skand. Arch. f. Physiologie, Leipzig, 1892. <sup>2</sup>) A. f. G., Bd. 27, S. 284. <sup>3</sup>) Martin u. Fasbender, Z. f. G. u. F., Bd. 1, S. 472.

Vielerlei spricht dafür, dass die Kontraktionen reflektorisch auf Reize eintreten, die primär vom untern Uterinsegment und Cervix ausgehen. Diese Teile der Gebärmutter sind es, die schon am Ende der Schwangerschaft eine grosse Spannung erfahren. Bei Erstgeschwängerten ist das untere Uterinsegment schon im letzten Monat ziemlich ausgedehnt, und auch der Cervix nimmt an der Ausdehnung bereits teil. Ueberdies sind es die Teile des Gebärschlauches, in deren Umgebung der grösste Nervenreichtum vorhanden ist, da besonders an der vordern und seitlichen Peripherie des Cervix grosse Ganglienzellenhaufen zu finden sind.

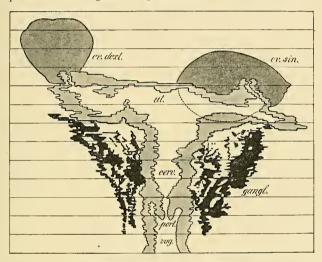

Fig. 86. Die Ganglien der Cervixgegend. Rekonstruktionsbild des nicht graviden Uterus von Vesperugo Nilsonii Blas. Nach Knüpffer. ov.dext.—ov.sin. rechtes und linkes Ovarium; ut. Uterus; cerv. Cervix; port. Portio; vag. Scheide; gongl. die zur Seite des Cervix liegenden Ganglien.

In einer sehr fleissigen Dissertation aus der Dorpater Klinik hat W. Knüpffer'). nachgewiesen, wie ungeheuer reich das pericervikale Gewebe an Ganglienzellen ist und wie diese Haufen von Ganglienzellen bei der Erweiterung und Entaltung des untern Uterinsegments gezerrt werden und durch ihren Reiz Wehen hervorzurufen imstande sind. Die an der Fledermaus gemachten Untersuchungen lassen sich sehr wohl auf die weiblichen Genitalien übertragen.

Auch die grosse Reihe mehr oder weniger zuverlässiger Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt, die darauf hinausgehen, den Cervix, besonders das vordere Scheidengewölbe zu reizen, sprechen für diese Auschauung.

Unerwähnt will ich aber nicht lassen, dass ich in einem Falle von Schwangerschaft im 5. Monate bei Careinom der Portio zum öftern in Zwisehenräumen von wenigen Tagen die Portio und ihre Umgebung mit Pacquelin's Glüheisen auf das gründlichste gebrannt habe, ohne dass eine Spur von Wehen auftrat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber die Ursache des Geburtseintritts auf Grundlage vergleiehend anatomischer Untersuchungen. Ein Beitrag zur Cervixfrage. In. Diss., Dorpat, 1892.

Für die Annahme, dass vom Cervix und seiner Umgebung der Reiz ausgeht, sprechen die immer wiederkehrenden klinischen Beobachtungen, dass, wenn dieser Reiz aufhört, auch die Wehen nachlassen und erst wiederkehren, wenn der Reiz wieder eintritt. So ist es nach der Geburt der Frueht, bis die Placenta die Dehnung bewirkt, nach dem ersten Zwilling, bis der zweite eintritt. Auch die Wehenschwäche bei Placenta praevia muss hier erwähnt werden, da die weiche, lockere Wand des untern Uterinsegments keinen oder nur geringe Reize erfährt.

Natürlich kann die Wehenthätigkeit auch von andern Centren aus

(siehe S. 83 und 108) in Gang gesetzt werden.

Mechanische Reize, die die Oberfläche der Gebärmutter treffen, wirken ebenfalls Wehen hervorrufend. Man henutzt dieses Mittel sehr viel in der Geburtshiffe, um schwache Wehen zu verstärken, mangelnde herbeizuführen. Selbst die kräftig angewendete Bauchpresse kann in der wehenfreien Zeit eine Wehe hervorrufen, wie ich zuerst in praxi beobachtete<sup>3</sup>), dann aber mit dem Tokodynamometer experimentell nachweisen konnte.

Die zunehmende Häufigkeit der Wehen im Laufe der fortschreitenden Geburt hängt aller Wahrscheinlichkkeit nach mit den zunehmenden Reizen auf die in der Gebärmutterwand verlaufenden Nervenendigungen zusammen, hervorgerufen durch die Verschiebungen der Muskelbündel gegeneinander und durch die Trennung der Decidua in ihrer Substanz, sobald das Ei anfängt, sich von der Decidua zu lösen.

Der Schmerz während der Wehe ist teils die Folge der Zerrung der sich ausweitenden Geburtsräume, teils rührt er von dem Drucke der während der Kontraktion betroffenen Nervenendigungen in der Muskelmasse her. Stärker noch als der an Ort und Stelle entstehende Schmerz ist der durch die Sakralgeflechte in das Kreuz geleitete, von wo ausstrahlende Schmerzen im Unterleib und den Schenkeln zu entstehen pflegen.

Uebrigens ist der Schmerz individuell sehr verschieden. Die Schmerzensäusserungen werden von courageusen Frauen oftmals derart unterdrückt, dass man kaum das Vorhandensein einer Wehe an den Gesichtszügen wahrnehmen kann; wieder andre lassen den Schmerzensäusserungen freiesten Lauf und regen sich und die ganze Umgebung in unnatürlicher Weise auf.

Dass eine Geburt am Ende der Schwangerschaft ganz ohne Empfindung verlaufen kann, ist wohl möglich, und diese Thatsache muss dem Arzte gegenwärtig sein, wo es sich um forensisch zu beurteilende Fälle handelt. Doch gehören diese Vorkommnisse zu den grössten Ausnahmen.

Hingegen sind sie hei Personen mit mangelhaften geistigen Fähigkeiten, bei Stu-

piden, Idioten, ferner bei zeitweise Benommenen, sehr wohl zu beobachten.

Die Wirkung der Wehen und die damit zusammenhängende veränderliche Verteilung der austreibenden Wehenkräfte wird in der Beschreibung des Geburtsvorganges berücksichtigt werden.

### Die Bauchpresse und der intraabdominelle Druck.

Unter Bauchpresse versteht man die Gesamtmuskulatur, die infolge ihrer Kontraktion eine wesentliche Verkleinerung des Bauchhöhlenraumes hervorzubringen imstande ist. Direkt beteiligt sind dabei hauptsächlich das Zwerchfell, die Bauchdeckenmuskulatur und der Psoas, indirekt alle Muskeln, die zur Fixirung der Stützpunkte jener Muskeln beitragen<sup>2</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 5, S. 408. <sup>2</sup>) Lawrentieff, Virehow's A., Bd. 100, S. 459.

Auch ohne willkürliche Anwendung der Bauchpresse steht der Bauchhöhleninhalt und mit ihm der Gebärmutterinhalt unter einem mehr oder weniger starken Druck. Bei Mehrgebärenden ist dieser Druck sehr gering; bei bestimmten Stellungen der Frau sogar unteratmosphärisch. Bei Erstgeschwängerten hingegen und besonders bei sehr starker Füllung der Gebärmutter kann er bei den Vorbereitungsvorgängen zur Ausstossung der Frucht wohl mit in Betracht kommen.

Eine Annäherung des Beckens an die Rippen erhöht die Leistungsfähigkeit der Bauchmuskulatur, weshalb sich die Frauen, um die Bauchpresse recht kräftig in Anwendung bringen zu können, zusammenkrümmen, wie dies auch bei einer erschwerten Stuhlentleerung geschieht. Dabei sehen sie sich nach Stützpunkten um, um den Rumpf fixiren zu können.

Die Kraftäusserung der beiden Hauptgeburtskräfte ist in ihrer Messung der Gesamtheit und auch im einzelnen schon klinisch als eine sehr bedeutende zu erkennen. Kommt der Arzt in die Lage, längere Zeit nach Abfluss des Fruchtwassers mit der Hand in den Uterus eingehen zu müssen, z. B. um die Wendung auszuführen, so kann es sein, die Hand wird während der Wehe in einer Weise zusammengepresst, dass der heftigste Schmerz empfunden wird, ja dass das Gefühl für kurze Zeit in der Hand verloren geht. Dass dies auch bei tiefer Narkose der Frau geschieht, beweist, wie auch die Wehenkraft allein, nach fast vollständigem Ausschluss des intraabdominellen Drucks, eine enorme Kraft repräsentirt. Dass bei Geburten mit engem Becken der Kindesschädel allein durch die Wirkung der austreibenden Kräfte eingedrückt, ja zertrümmert, dass die kräftigen Röhrenknochen des Oberschenkels zerbrochen werden können, ist ebenfalls ein Beweis einer sehr bedeutenden Kraftäusserung.

Man hat sich Mühe gegeben, die bei der Austreibung des Kindes zur Anwendung kommende Kraft zu messen. Nachdem Poppel¹) und Duncan²) in weniger voll-kommener Weise experimentelle Versuche und Berechnungen angestellt haben, gelang es Schatz<sup>3</sup>) durch ein sinnreiches Verfahren mit seinem Tokodynamometer die Werte der Gesamtkräfte, wie auch der einzelnen ziemlich genau zu bestimmen. Eine neben der Fruchtblase in die Höhe geselnbene Gummiblase, mässig mit Wasser gefüllt und durch Schlauch mit Manometer und Kymographion verbunden, liess den intrauterinen Druck in den einzelnen Phasen der Geburt sehr wohl erkennen.

Diese Eperimente ergaben für normale Geburten ohne grosse Widerstände einen Druck von ca. 80 mm Quecksilber (ca. 17 Pfund), für Geburten, wo grosse Kraftäusserungen notwendig wurden, bis 250 mm (ca. 55 Pfund). Die Untersuchungen ergaben weiter, dass der isolirte Wehendruck ungefähr die gleiche Höhe zeigte, wie der isolirte Bauchpressendruck.

#### Die ührigen an der Ausstossung beteiligten Kräfte.

Die Beteiligung der Scheidenwandung an der Austreibung der Frucht ist nur gering, doch nicht zu überschen, wenn man darauf achtet, wie z. B. nach der Geburt der Frucht bis zum Brustkasten unter Umständen der übrige Teil, ohne Beteiligung andrer austreibenden Faktoren, ausgestossen wird.

Geburtskräfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. f. G., Bd. 22, S. 1. <sup>2</sup>) Obstetr, Researches, Edinburg, 1868, S. 290, <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 2, S. 58.

Das Eigengewicht der Frucht kann nur dann mithelfend die Austreibung beschleunigen und beenden, wenn die Geburt in einer Stellung stattfindet, bei der der Schwerpunkt der Frucht gegen die Ausgangsöffnung des Geburtskanals hin liegt. Bei kleinen Eiern, die in die Scheide geboren sind, kommt es gewiss vor, dass sie, bei stehender Frau, allein durch ihr Gewicht zur Schamspalte ausgetrieben werden und zur Erde fallen.

# Der Geburtsvorgang mit besonderer Berücksichtigung der austreibenden Kräfte und des Geburtsmechanismus.

Die Thätigkeit der austreibenden Kräfte in der ersten Geburtsperiode. Eröffnungsperiode.

In der ersten Periode der begonnenen Geburt, der sogenannten Eröffnungsperiode, spielt sich eine Reihe von Vorgängen ab, die alle den Zweck haben, die Austreibung der Frucht aus der Gebärmutter und deren Durchtreten durch das Becken vorzubereiten und zu ermöglichen.

Hierher gehören vor allem die Eröffnung der Gebärmutter selbst — Ausdehnung des untern Uterinsegments, Entfaltung des Cervikalkanals, Eröffnung des Muttermundes bis zu der Weite, dass der umfangreiche vorliegende Kindesteil hindurchtreten kann, — die Verstärkung der zur Ueberwindung der Widerstände notwendigen Kräfte — Verdickung der Uterusmuskulatur oberhalb des gedehnten untern Segments, — die Einstellung des Kindeskopfes, damit er bei Beginn der Austreibung die geeignetste Stellung zu dem zuerst zu passierenden Beckenraume habe, nnd die Auflockerung der während der Austreibung durch den Geburtskanal zu passierenden weichen Geburtswege.

Diese Vorgänge reihen sich nicht zeitlich aneinander, sondern entwickeln sich nach und nach nebeneinander. Doch müssen wir sie des Verständnisses halber in der folgenden Besprechung voneinander trennen.

Bei Erstgebärenden ist ein Teil dieser Vorgänge schon in der letzten Zeit der Schwangerschaft erfolgt. Das untere Uterinsegment ist bereits gedehnt, der Cervikalkanal ist zum Teil entfaltet und der Kopf hat nicht nur die richtige Einstellung zum Beckeneingange, sondern er ist bereits tief in das Becken eingerückt, wenn die regelmässig wiederkehrenden Wehen den Beginn der Geburt anzeigen.

Die periodisch wiederkehrenden Zusammenziehungen der Gebärmuttermuskulatur äussern ihre Wirkung auf den Inhalt der Gebärmutter derart, dass sich der ausgeübte Druck gleichmässig über den ganzen Inhalt verteilt. Dies wird dadurch ermöglicht, dass das Fruchtwasser bei der Formveränderung der sich zusammenziehenden Gebärmutter durch seine Verteilung im Raume auch den Inhalt dieser Form entsprechend gestaltet. Die Summe der Kräfte würde sich bei einem kugelförmig

gestalteten Uterus gegen das Centrum hin vereinigen, wenn alle Wandteile des Uterushohlmuskels eine gleiche Kraft ausübten. Da aber ein Teil der Uteruswand von Anfang an mangelhafter mit Muskelfasern versehen ist. eine kleine Stelle sogar der Muskulatur gänzlich entbehrt, nämlich der innere Muttermund, so wird sich der Uterusinhalt in der Richtung gegen diesen geringeren Widerstand hin begeben und wird diese Partie der Wand mehr und mehr ausdehnen. Je mehr sich aber diese untere Partie erweitert und verdünnt, desto mehr wird sie von dem Uterusinhalt in sich aufnehmen, und dem entsprechend verringert sich der Inhalt in den obern Partien des Uterus. Die Muskulatur wird sich daher in diesen oberen Partien besser zusammenfügen können; mit andern Worten; die Muskulatur verdickt sich in den obern Partien, während sich die des untern Segments verdünnt. Damit wird der eine Vorgang der ersten Geburtsperiode, die Verstärkung der austreibenden Kräfte angebahnt; denn die verdickte Uterusmuskulatur kann in der Folge durch ihre Kontraktionen eine kräftige Wirkung erzielen.

Aber auch der zweite Vorgang, die Eröffnung des Muttermundes, ist die direkte Folge dieser Bestrebungen. Ist der untere Gebärmutterabschnitt erst erweitert, so geht damit gleichzeitig die Entfaltung des Cervikalkanals von innen her Hand in Hand, wenn diese Entfaltung nicht schon in der Schwangerschaft stattgefunden hatte, und dann kann auch der äussere Muttermund nicht mehr widerstehen; er fängt an sich zu öffnen und öffnet sich so lange, bis die Fruchtblase oder der Kopf hindurchrücken kann.

Mit beiden Vorgängen hängt wiederum die dritte Veränderung der ersten Geburtsperiode, die Erweichung der tiefer liegenden Partien der Ausführungswege eng zusammen.

Einerseits die Uteruskontraktionen selbst, anderseits das Aufpressen des Uterus in toto auf den knöchernen Beckeneingang durch die Ligamenta und durch die Bauchpresse bedingen, dass der Teil des Uterus und der weichen Geburtswege, der unterhalb des Kontraktionsringes (S. 115) und der Beckeneingangsebene liegt, infolge venöser Stauung serös imbibirt wird und in seinen Gewebselementen ein auffälliges Auseinandergehen und Weichwerden erfährt. Die Wehe als solche bereitet demgemäss das untere Uterinsegment und den Cervix, die Kontraktionen der Adnexen und die Bauchpresse bereiten den Cervix, die Scheide und die Vulva in angedeuteter Weise für den Durchgang der Frucht vor.

Der Uterusinhalt verändert sich während der ersten Geburtsperiode in folgender Weise: Ist der Kopf, wie bei Erstgebärenden in der Regel, in seiner grössten Peripherie vom untern Uterinsegment fest umschlossen, so findet man im untern Eipol nur sehr wenig Amnionwasser (Vorwasser), was sich auch, trotz kräftiger Wehen, nicht vermehrt, da der in den obern Partien des Uterus bestehende höhere Druck nicht imstande ist, das Wasser zwischen dem Kopf und dem ihn umschliessenden ringförnigen Segment ("Berührungsgürtel", Lahs) hindurchzutreiben. Anders, wenn. wie bei Mehrgebärenden in der Regel, zu dieser Zeit das untere Segment noch nicht ausgezogen ist und der Kopf in dem kugelig

erweiterten untern Gebärmutterabschnitt nicht festgehalten, beweglich zu fühlen ist. Dann befindet sich im untern Eipole eine grössere Menge Wasser und die Blase dehnt sich straff gespannt in den sich öffnenden Cervikalkanal hinein.

Geburtsmechanismus Je mehr der vorliegende Kopf gegen den Beckeneingang hingedrängt wird, desto besser schmiegt er sich der Form des Beckeneingangs an und zwar derart, dass sich sein Längsoval in das Längsoval des Beckeneingangs einfügt. Stand daher die kleine Fontanelle vorher, wie bei zweiter Schädellage, nach rechts hinten, so rückt sie so weit nach vorn, dass die



Erste Drehung des kindlichen Schädels

Fig. 87. Geringere und stärkere Flexion beim Eintritt des Kopfes in das Becken. Nach Pinard u. Varnier, Études d'anatomie obstétricale, Seite 62.

Der schrafnrte Kopf mit Hinterhaupt oc stellt die Einstellung ' bei Mehrgebärenden , der nicht schrafnrte mit Hinterhaupt oc' bei Erstgebärenden dar. Pfeilnaht beim Eintreten des Kopfes in den Beckeneingang in der Richtung des queren Durchmessers zu fühlen ist.

Bei geränmigem Becken kann auch der Eintritt des Kopfes in der Richtung des schrägen Durchmessers erfolgen. Sogar im geraden Durchmesser sah ich einmal den Kopf eintreten; sogleich nach dem Blasensprunge aber drehte er sich in den queren (1890, J. Nr. 259).

Zugleich geht auch eine Drehung des Kopfes um seinen Querdurchmesser vor sich, der zufolge bei Erstgebärenden in sehr auffälliger Weise, bei Mehrgebärenden weniger ausgesprochen, das Hinterhaupt tiefer herabtritt, während das Vorderhaupt zurückbleibt und das Kinn schärfer der Brust angedrückt wird.

Diese "erste Drehung" ist in ihrem Zustandekommen leicht verständlich. Der Schädel artikuliert an der Halswirbelsäule derart, dass der hintere Hebelarm (Foramen magnum — Hinterhaupt) wesentlich kürzer ist, als der vordere (Foram. m. — Vorderhaupt). Beim Herabrücken des Kopfes findet der grössere Hebelarm zeitiger und erheblichere Widerstände; es bleibt daher das Vorderhaupt zurück, das Hinterhaupt nimmt die Führung.

Diese erste Drehung ist in der Regel nur eine Verstärkung des schon bestehenden Zustandes; dem zumeist, fast ausnahmslos aber bei Erstgebärenden, liegt im Beginne der Geburt die kleine Fontanelle bereits tiefer als die grosse. Je nach den Widerständen, die der vordere Hebelarm beim weitern Herabdrücken des Kopfes erfährt, tritt die kleine Fontanelle tiefer und der Führungslinie näher (starke Flexion des Kopfes) oder, bei geringen Widerständen kann man leichter an die grosse Fontanelle kommen.

Wenn sich der Kopf dem geraden Beckenansgangsdurchmesser nähert, wird er noch einmal recht stark flektirt, da die Stirn am untern Teile des Krenzbeins einen erheblicheren Widerstand erfährt. Die kleine Fontanelle, die man vorher hinter dem absteigenden Schambeinaste fühlte, geht etwas nach der Mitte des Beckens zurück. So kann dann das Hinterhampt besser durch den Schambogenwinkel hindurchtreten.

#### Die Vorgänge in der zweiten Geburtsperiode. Austreibungsperiode.

Mit der vollständigen Eröffnung des Muttermundes ist dem vorangehenden Ei- oder Fruchtteile der Austritt aus dem Uterus in die Scheide, bei Mehrgebärenden zugleich der Eintritt in das Becken ermöglicht, Beginn der zweiten Geburtsperiode (Austreibungsperiode).

Gewöhnlich beginnt dieser Teil der Geburt mit dem Blasensprunge. Blasensprung Das in das Scheidencavum hereinragende Fruchtblasensegment ist nach völliger Eröffnung des Muttermundes so gross geworden, dass es dem vom Uterus aus stattfindenden Drucke nicht mehr Widerstand leisten kann: die Blase berstet. Da der Kopf sofort den Platz einnimmt, den das abgeflossene Wasser inne hatte, so verhindert er den weiteren reichlicheren Abfluss des Wassers, und nur nach und nach, besonders im Beginn einer Wehe und gleich nach ihrer Beendigung, sickert Wasser neben dem Kopfe vorüber durch die Scheide nach aussen. Die Hauptmasse des Wassers wird aber hinter dem Kinde zurückgehalten und folgt erst in grossem Strome der ausgetretenen Frucht.

Bisweilen springt die Blase auch oben, hoher Blasensprung, und wenn im weiteren Verlaufe der Geburt auch im Muttermunde die Eihäute noch zerreissen, so hat man einen doppelten, zweizeitigen Blasensprung'). Selten zerreisst von der sich vorwölbenden Fruchtblase nur die äussere Hülle, das Chorion; das Amnion tritt dann durch diesen Schlitz als Blase durch; Vorfall des Amnion.

In dieser zweiten Geburtsperiode spielt sich die eigentliche Geburt des Kindes, sein Durchtritt durch das Becken und den weichen Geburtsschlauch, sein Austritt an die Aussenwelt ab.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden alle austreibenden Kräfte in Anspruch genommen.

Zunächst ist es die Gebärmuttermuskulatur, die in weit kräftigerer Die Wehen der Weise als vorher zur Mitwirkung kommen kann. Nachdem ein Teil des Fruchtwassers abgeflossen ist, die Frucht mit ihrem vorliegenden Abschnitte anfängt in die Scheide hinabzusteigen, kann sich die Höhle des Uteruskörpers um den entsprechenden Raum verkleinern, die Wandmuskulatur wird dementsprechend stärker, da sich bei der Volumensverkleinerung der Höhle die einzelnen Muskelgruppen näher an- und übereinander lagern können.

Austreibungsperiode

Diese Verdickung der Muskelwand des Körpers lässt den Unterschied zwischen dem muskelreichen Corpus und dem weniger mit Muskelfasern versehenen und in der Eröffnungsperiode stärker gedehnten untern Uterinsegment deutlicher hervortreten; doch geschieht dies bei normalen Geburten selten in der Weise, dass die Grenze zwischen beiden Abschnitten durch einen deutlichen Muskelring (Kontraktionsring) gekennzeichnet wird, sondern der Uebergang ist ein allmählicher.

Bei dreizehn Kaiserschnitten habe ich kein einziges Mal einen für das Auge bemerkbaren Kontraktionsring wahrgenommen; selbst in einem Falle nicht, wo bei einer verschleppten Geburt bei absolut zu engem Becken erst am zweiten Tage, 171/2 Stunden nach

<sup>1)</sup> Schrader-Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 71.

Abfluss des Fruchtwassers operirt wurde, und der Kopf so fest gegen das Beeken gepresst war, dass die Lippe durchquetscht worden war.

Doch war bei der Incision der Unterschied zwischen verdückter Corpusmuskulatur und verdünnter Muskelwand des untern Segments stets mehr oder weniger deutlich aus-

gesprochen. Achnliches beriehtet Fritsch 1).

Die nächste Folge der bedeutenden Verdickung der Corpuswand, die nur durch eine starke Verschiebung der Muskelgruppen zustande kommt, ist eine häufigere Wiederkehr der Wehen. Im Durchschnitt alle

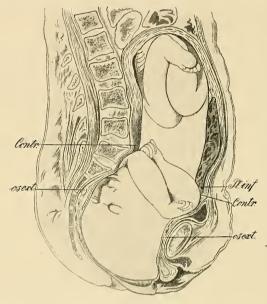

Fig. 88. Gefrierdurchschnitt durch eine Gebärende gegen Ende der Austreibungsperiode. 1. Geb. Tod infolge von Fettherz. Nach Barbour, Atlas of the Anatomy of Labour, 3. Auflage, 1896, Taf. XVIII u. XXII.

drei Minuten tritt eine Wehe ein und mit ihr auch der Wehenschmerz, der aber einen etwas andern Charakter annimmt, indem bei tiefer rückendem Kopfe die Gebärende das Gefühl, mitpressen zu müssen, bekommt und unter dieser Arbeit ändert sich der Wehenschmerz; er wird erträglicher. Erst wenn die äussern Genitalien mit ihren nervenreichen Partien ausgedehnt werden, nimmt er wieder an Intensität zu und wird vor und während des Durchschneidens am heftigsten.

Je länger sich der obere Teil des Gebärmutterkörpers kontrahirt, desto weiter zieht er sich über den Rumpf des Kindes zurück.

<sup>1)</sup> Verh. d. deutsch. G. f. Gyn., VI, Wien, S. 360.

Das Kind rückt tiefer und tiefer in den sieh verlängernden Geburtsschlauch der Scheide.

Dass sich der Uteruskörper bei diesem in die Höhe weichen nicht binnen kurzem ganz über die Frucht zurückgezogen hat, sodass das Kind thatsächlich nur im Durchtrittssehlauche liegt, ist zum Teil auf die Wirkung der Organe zurückzuführen, die den Uterus am Becken fixiren. besonders auf die runden Mutterbänder, die, während jeder Wehe sich kräftig mitkontrahirend, den Fundus uteri der vordern Bauchwand und dem Becken nähern. Bei Kaiserschnitten, wo man den Vorgang gut beobachten könnte, habe ich ihn zwar bisher noch nicht sehen können. Zum Teil ist es die Wirkung der kräftigeren und stetigeren Anwendung der Bauchpresse, wodurch der Uterus gegen den Beckeneingang hingedrängt wird 1).

Schon in der Vorbereitungsperiode, besonders deutlich aber auch in der Austreibungsperiode sieht man den Uterus sich während der Wehe runden; er tritt stärker über das Niveau der Bauchdecken hervor ("er bäumt sich").

Diese Erscheinung hängt zum Teil davon ab, dass sich der Uterus in der Wehe thatsächlich der Kugelform nähert, zum Teil davon, dass er sich, weil er in der Wehe starrer wird, aus den seitlichen Partien der Bauchhöhle heraushebt und der Leudenwirbelsäule anfliegt. Erschlafft er wieder, so sinkt sein Inhalt auch wieder in die tieferen Teile der Bauchhöhle zurück.

Je mehr sich der Uterus über die Frucht zurückzieht, desto geringer wird sein Einfluss als austreibende Kraft, denn direkt wirken seine Kontraktionen nur noch auf einen kleinen Teil des Fruchtkörpers; der indirekte Einfluss mit Kraftübertragung durch das Fruchtwasser, das hinter dem Kinde zurückgehalten ist, auf das Kind ist aber nur sehr gering.

In diesem Zeitpunkte der Austreibung tritt jetzt mit voller Energie die Bauchpresse als austreibende Kraft erst neben den Wehen, als austreibende dann überwiegend selbständig ein und übernimmt von nun an in der Hauptsache die endgültige Austreibung der Frucht.

Diese wichtige Thatsache ist his auf die neuere Zeit nicht genügend hervorgehoben worden. Erst Schröder hat in seinem Werke über den kreissenden Uterus2) und in der neunten Auflage seines Lehrbuchs die grundlegenden Ideen vorgetragen und bewiesen.

Von einem andern Gesichtspunkte aus habe ich bereits mehrere Jahre früher die Thatsache konstatirt, dass gegen Ende der Austreibungsperiode der Uterus nicht mehr als austreibende Kraft anzusehen ist3). Um dies experimentell nachzuweisen, habe ich in den Jahren 1884 und 1885 wiederholt bei Steisslagen einen mit einem Manometer in Verbindung stehenden kleinen Gummiballon dem Kinde in das Rectum eingeführt und die Druckabnahme entsprechend dem Tieferrücken des Steisses auch graphisch konstatiren können 4).

Die Bauchpresse wird reflektorisch durch die Wehe angeregt. Da infolgedessen Wehe und Bauchpresse stets zusammenwirken, so hat man aus diesem Grunde die Wehe für die bis zur Ausstossung des Kindes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Hoffheinz, Z. f. G. u. G., Bd. 15, S. 432. <sup>2</sup>) Der schwangere und kreissende Uterus, Bonn, 1886. <sup>3</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 159. <sup>4</sup>) Ahlfeld, Die Ursachen der Wehenschwäche in der Austreibungsperiode bei Erstgebärenden und die Mittel zur Beseitigung derselben; Deutsche med. Wochenschrift 1885, Nr. 51.

wichtigste Kraft gehalten und der Bauchpresse nur die Rolle einer Hilfskraft zuerteilt.

Aber auch der Reiz, der durch die starke Ausdehnung der Genitalien und durch Druck des Kindeskopfes auf den Darm und die Sakralpartien ausgeübt wird, ist im stande, die Frau zur Anwendung der Bauchpresse zu veranlassen (atypische Anwendung), und bisweilen dreht sich das Verhältnis auch in der Weise um, dass durch ungeregelte (atypische) Anwendung der Bauchpresse die Uterusmuskulatur zu Kontraktionen ausser der Zeit veranlasst wird, ein Zustand, der bei der Pathologie der Wehen Berücksichtigung finden wird.

Haltung der Gebärenden bei

Zur ausgiebigeren Anwendung der Bauchpresse bedarf die Ge-Gebärenden bei bärende einer passenden Haltung und Stellung ihres Körpers. Bauchpresse Sie nähert das Becken dem Thoraxrande, indem sie den Oberkörper etwas erhebt, die Oberschenkel dem Bauche nahe bringt, sich also nach der Bauchfläche etwas zusammenkrümmt, und in dieser Körperhaltung sucht sie den Rumpf zu fixiren, indem sie sich mit den Händen fest anhält und



Fig. 89. Durchrücken des Kopfes bis auf den Beckenboden. Nach Pinard und Varnier. Études d'Anatomie obstétricale, S. 80.

die Füsse anzustemmen bemüht ist. Dabei presst sie nach tiefer Inspiration durch Verhalten der Ausatmung das Zwerchfell tief gegen die Bauchhöhle herab und erreicht so das Maximum der Verkleinerung der Bauchhöhle.

Die Wehenthätigkeit, besonders aber auch die in diesem Geburtsstadium zur stärkeren Anwendung kommende Bauchpresse bringen eine ergiebige Auflockerung der unterhalb gelegenen Partien der weichen Geburtswege mit sich. Nimmt man noch weiter hinzu, dass auch der herabrückende Kopf auf die Peripherie des Geburtsschlauchs, in der er mit seinem grössten Umfange jeweilig steht, einen Druck ausübt, der Stauung

in dem tiefer liegenden Abschnitte zur Folge hat, so erklärt sich die auffallende und verhältnismässig schnell eintretende Erweichung und Erweiterung sämtlicher Ausführungswege bis zur Schamspalte herab (siehe oben Seite 113).

Geburtsmechatreibungsperiode

Das nächste Resultat dieser kräftigen Anstrengung der austreibenden nismus der Aus- Kräfte ist ein Tiefertreten des Kopfes. Mit dem Hinterhaupte voran, das vordere Scheitelbein etwas tiefer stehend als das hintere, tritt er durch den Beckeneingang in die Beckenmitte ein, wenn er nicht, wie bei Erstgeschwängerten, bereits im Beginne der Geburt dort stand. Da der



Fig. 90. Becken mit den für den Geburtsmechanismns wichtigen Bandern und dem Levator ani. Nach Rutherford, American Journal of Obstetr. 1890, S. 1316.

Beckenboden eine gegen die Spalte, die der levator ani zwischen seinen beiden Hälften lässt, schiefe Ebene bildet, in der hauptsächlich die kräftigen ligamenta sacrospinosa und sacro-tuberosa in Betracht kommen 1), so muss, da das Hinterhaupt zuerst auf diese schiefe Ebene auftritt, dieses auch zuerst nach vorn abweichen. Es kommt zur "zweiten Dre- Zweite Drehung hung" des Kopfes. Man sehe die beiden hier eingeschalteten Figuren 90 und 91 daraufhin an.

des Kopfes

Der im Beckeneingange mit der Pfeilnaht im queren Durchmesser stehende Kopf dreht sich in den schrägen Durchmesser, sodass das Hinterhaupt hinter dem eirunden Loche der entsprechenden Seite herabtritt.

Die "zweite Drehung" hat von jeher lebhafte Erörterungen in Betreff ihrer Entstehung hervorgerufen. Schatz2) sucht zu beweisen, dass die schräg von hinten oben nach unten vorn abfallende linea iunominata, auf der die Nackenaushöhlung des Kindes herabgetrieben wird, die zweite Drehung veranlasse.

Fritsch3) hebt hervor, wie gerade die hintere Wand des Beckens die ausgehöhlte sei, die dem herabrückenden Kopfe keinen Widerstand biete. Vielmehr werde die Drehung durch den Widerstand eingeleitet, den das Vorderhaupt am absteigenden Schambeinast erfahre.

Olshausen') stellt sich an die Spitze derer, die zu beweisen versuchen, dass erst der Rücken und infolgedessen der Kopf die Drehung nach vorn erfahre. Der



Fig. 91. Normales Becken. Acussere Maasse: Spinac 23.4, Cristae 28.1, Conjugata externa 18.5 (skelett. Becken).

Innere Maasse: Conj. disg. 13.5, Conj. vera 11.1, Diam. transv. des Beckeneingangs 13.0, Diam. tr. des Beckenausgangs 10.4.

L.s-sp. Ligam, sacro-spinosum; L.s-t. Lig. sacro-tuberosum. Von Wichtigkeit ist für die Erklärung des Geburtsmechanismus, besonders für das Zustandekommen der 2. Drehung, der Verlauf des ligamentum sacro-tuberosum (L.s.t.). Es entspringt in drei Partien, deren äussere vom hintersten Teile des obern Hüftbeinrandes, deren mittlere vom obern Teile des freien Randes des Kreuzbeins, deren untere vom untersten Kreuzbeinwirbel und obersten Steissbeinwirbel ausgeht und sich convergirend an das tuber ischii ansetzen. Das ligamentum sacro-spinosum (L.s-sp.) (muse, coccygeus) entspringt ebenfalls an dem Seitenrande des Kreuzbeins, geht vor dem lig. sacro-tuberosum weg und inserirt an der hintern Fläche der Spina ischiadica,

<sup>1.</sup> Wachenfeld, Frauenarzt, 1887, S. 569-574. 2) Der Geburtsmechanismus der Kopfendelagen, In. Diss., Leipzig, 1868. 3) Klinik der geburtshilfl. Operationen, 2. Aufl., 1876, S. 30. b A. f. G., Bd. 20. S. 288. — Verh. d. Ges. f. Gyn., Bd. 2, 1888, S. 244.

Rücken werde aber durch die zunehmende Abplattung des sich kontrahirenden Uterus von der Seite nach der geräumigern Vorderwand bewegt.

Mir scheinen für die Annahme, dass allein der Beckenboden die zweite Drehung veranlasst, folgende Punkte massgebend zu sein: Da die Drehung auch stattfindet, wenn sich der Uterus nicht abplattet (erster Zwilling), ja, wenn sich überhaupt der Rumpf gar nicht im Uterns befindet (der bei Beckenendelagen nachfolgende Kopf), so kann nicht der Rücken das prinum movens sein. Da ferner die zweite Drehung häufig unterbleibt, wenn der Beckenboden die zur Drehung notwendige trichterförmige Gestalt nicht hat (überweites Becken, rhachitisches Becken mit bedeutender Erweiterung der Beckenmitte und des Beckenausgangs), so spricht das entschieden dafür, dass die schiefe Ebene des Beckenbodens das wichtigste ätiologische Moment ist. Ferner führe ich die direkte Beobachtung an. Führt man vorsichtig einen Finger zur spina ischii und erwartet dort das



Fig. 92. Zwei Stadien der "zweiten Drehung". F.maj. Grosse Fontanelle. Die punktirten Konturen stellen das vorgeschrittene Stadium der Drehung dar.

Anstossen des herabtretenden Hinterhaupts, so gewinnt man den Eindruck, als ob der gegen die hintere Fläche des Hinterhaupts stattfindende Druck die Drebung nach vorn veranlasse. Frommel¹) und Baron Maydell²) glauben mit Bestimmtheit nachgewiesen zu haben, dass die kleine Fontanelle zeitlich eher nach vorn rückt, als der Rücken. Zweifel³) sucht dies an seinem zweiten Gefrierschnitte zu beweisen.

Die zweite Drehung erfolgt selten isolirt, sondern vollzieht sich zugleich mit dem Tieferherabrücken des Kopfes. Daher beschreibt die kleine Fontanelle bei ihrem Herabtreten eine Linie, die von der Mitte der ungenannten Linie erst eine kleine Strecke ziemlich abwärts verläuft, dann aber schräg über die hintere Wand der Pfanne und über das eirunde Loch hinter die Symphyse führt.

lnnere Ueberdrehung Nicht ätiologisch aufgeklärt sind bisher die Fälle von innerer Ueberdrehung. Es kommen sicher Fälle vor, wo das Hinterhaupt auf die rechte Beckenseite übergetreten ist, wo der Rücken nach links steht oder umgekehrt (1883 J. Nr. 95, 1893 J. Nr. 101, 1897 J. Nr. 298). Im letzten Falle handelte es sich um ein überweites Becken, grosses Kind, straffe Nabelschnurumschlingung. Der Kopf, tief im Becken stehend, drehte sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Verhandl, der d. Ges. f. Geb. n. Gyn., III, Freiburg, S. 231. <sup>2</sup>) Küstner, Ber. u. Arb., 1894, S. 337. <sup>3</sup>) C. f. G., 1890, S. 577.

aus zweiter Lage, die Symphyse passireud, in erste, der Rücken folgte. - Ueber Ueberdrehung, veranlasst durch die Schultern, äussere Ueberdrehung, siehe S. 137.

Hat der Kopf nun die Stellung auf dem Beckenboden derart ein- Durchtritt des genommen, dass das Hinterhaupt nahezu unter dem Schambogenwinkel Beckenausgang steht, die Pfeilnaht annähernd in der Richtung zum Steissbein verläuft. so muss beim Tieferherabrücken, entsprechend dem räumlichen Verhältnisse des Beckens, eine Haltungsveränderung des Kopfes zur Brust ein-

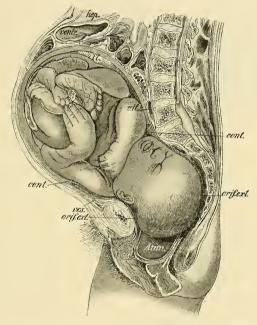

Fig. 93. Durchschnitt durch eine Gehärende in der Austreibungsperiode, Nach Braune, die Lage des Uterus und Fötus am Ende der Schwangerschaft, Leipzig, 1872. hep. Leber; ventr. Magen; Pl. Placenta; v.il.s. vena iliaca sin; cont. Kontraktionsring; orif.ext. äusserer Muttermund; ves. Harnblase; Ann. Fruchtwassorblase.

treten, das Kinn muss von der Brust abweichen, das Gesieht kommt beim Tieferrücken auf den Beckenboden und hinter den Damm zu liegen; das Hinterhaupt rollt unter dem Schambogenwinkel hervor; die "dritte Drehung". Diese dritte Drehung ist die kombinirte Wirkung der aus- Dritte Drehung treibenden Kräfte und des elastischen Beckenbodens und Dammes auf den Kopf. Die Flexion der Halswirbelsäule 1) spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle,

des Kopfes

<sup>&#</sup>x27;i Kaltenbach, Z. f. G. u. G., Bd. 21, S. 263 u. Verh. d. Deutsch. Ges. f. Gyn., Bd. 4, S. 202.



Fig. 94-96. Dritte Drehung in drei Stadien dargestellt. Nach Varnier, Du détroit infér, musc. Taf. III. IV. VI.

Solange sich der Kopf allein im kleinen Becken befindet, der Rumpf oberhalb desselben, kann das Kinn dem Brustkasten genähert anliegen, die frühere Haltung also beibehalten werden. Sobald aber der Kopf in den Beckenausgang tritt, die Brust-Bauchfläche des Kindes nach hinten zu liegen kommt, verbindert die Hervorragung der letzten Lendenwirbel, dass der Brustkasten dem Kopfe folgen kann.

Die veränderte Haltung wird beim weitern Herabrücken dadurch noch vermehrt, dass der straffelastische Beckenboden und Damm dem Kopfe eine andre Richtung giebt, als die anstreibenden Kräfte ibm geben würden; er drängt den Kopf vor die Schamfuge. Die Richtung Vorbewegung Kopfes ist abhängig vom Widerstande des Dammes. Bei fehlendem Damme (bei Frauen, die ihn in einer früheren Geburt verloren haben) braucht sich der Kopf vor der Symphyse nicht wieder zu erheben; die dritte Drehung ist daher nur in ihrem ersten Stadium notwendig, während bei breitem, widerstandsfähigem Damme der Kopf vor die Symphyse gedrängt wird und einen grossen Bogen um sie beschreiben muss, ebe er die Schamspalte verlassen kann.

In diesem letzten Stadium der Geburt kann nur noch von einer Wirkung der Bauchpresse die Rede sein; der Einfluss der Wehen ist ein ganz untergeordneter. Die Anstreibung ist daher den Muskelgruppen, die

dem Willen unterworfen sind, überlassen, weshalb willenskräftige Frauen diese Periode der Geburt nach Belieben abkürzen oder auch verlängern können, während Ermattung der Körperkräfte häufiger eine langdauernde Unthätigkeit der Bauchpresse zur Folge hat.

J. Veit<sup>1</sup>) berichtet, dass eine Gebärende das tiefstehende Kind nicht eher habe herauspressen wollen, als bis der Ehemann von einer Reise zurückgekehrt wäre. Sechs

Stunden wartete sie aus diesem Grunde mit der Anwendung der Bauchpresse und, als ihr Wunsch erfüllt war, presste sie nach kurzer Anstrengung das Kind heraus,

Bei einer Dame, die wegen sehr starken Hydramnions seit Wochen an Schlaflosigkeit, audanernden Schmerzen und übermässigem Erbrechen litt, bewirkte die Entleerung der Fruchtblase das sofortige Aufhören sämtlicher Beschwerden. Glücklich über das unerwartete Wohlbefinden war die Gebärende nicht zu einer Anwendung der Bauchpresse zu bewegen. Die Frucht (ein Hemicephale) lag zehn Stunden unterhalb des Uterus in der Scheide, bis ich sie auf die leichteste Weise. durch Zug am Arme, eutwickelte.



Fig. 97. Sagittaldurchsehnitt durch eine Kreissende am Ende der Austreibungsperiode. Nach Champetier de Ribes. Varnier, Du déroit infér. musc. Taf. V. Gefrierschnitt. Kopf soweit geboren, dass er in der Wehenpause micht mehr zurückwich.

lab.ant.; l.p. vordere und hintere Mnttermnndslippe; Per.post. hinterer Teil des Perineums (7.5 cm); Per.ant. vorderer Teil des Perineums (4 cm); After klafit 4 cm; com.ant. vorderer Rand des Dammes.

Ist der Kopf des Kindes über den Damm herausgetreten, so ruht die Bauchpresse einige Zeit, bis eine neue Wehe wiederum die Anregung zur Anwendung der Bauchpresse giebt. Jetzt presst die Gebärende die Schultern des Kindes hervor und meist auch gleich darauf den Rumpf. In der grösseren Zahl der Fälle schiebt sich die vordere Schulter hinter der Schamfuge herab und tritt zuerst hervor, danach die hintere. Doch ist die Zahl der Fälle, wo ein umgekehrter Modus stattfindet, nicht selten<sup>2</sup>).

Geburt der Schultern und des Rumpfes

Bei Erstgeschwängerten und in Fällen, wo die Schamspalte nicht übermässig erweitert wird, bleiben die Hüften wohl noch hinter dem Scheideneingang liegen, und zumeist entwickelt dann die Hebamme diesen Teil noch vollends durch mässigen Zug.

Hinter dem Kinde stürzt der zurückgehaltene Teil des Fruchtwassers nach, häufig mit Blut vermischt, das aus den Einrissen des Muttermundes und des Scheideneingangs herrührt.

#### Die Vorgänge in der Nachgeburtsperiode.

Nach Ausstossung dieses Fruchtwassers ist der Körper der Gebärmutter in der Lage, sich der noch zurückgehaltenen Secundinae (Nach-

<sup>&#</sup>x27;) Schröder, Der schwangere und kreissende Uterus, Bonn 1886, S. 94. 2) Löhlein, Tagesfragen, Heft 1, S. 67. — Auvard, Travaux d'obstétr, Paris 1989, Bd. 2, S. 109.

geburt, Nabelstrang und Eihäute) zu entledigen. Diese Periode der Geburt bezeichnet man als die dritte oder Nachgeburtsperiode.

Nach dieser plötzlichen und ausgiebigen Entleerung der Uterushöhle lässt die Spannung der bis dahin in Ausdehnung gehaltenen Muskelwand des Corpus uteri nach, und die Muskelfasern verkürzen sich infolge ihrer Elasticität. Die Muskelbündel gruppiren sich dabei entsprechend ihren früheren Lagerungsverhältnissen. Die Wand nimmt an Dicke plötzlich zu, und der Gebärmutterkörper bekommt, da sein Inhalt eine nach allen Richtungen kompressible Masse ist, eine kugelige Form.

Auch ohne dass alsbald wieder Wehen auftreten, genügt dieser Spannungsgrad, den Inhalt des Gebärmutterkörpers gegen das schlaffe untere Uterinsegment und den Cervix hinzutreiben, sobald die Loslösung

der bis dahin anhaftenden Nachgeburtsteile begonnen hat.

Die Druckleistung des Uterus im Anfange der Nachgeburtsperiode ist eine ganz bedeutende und kommt der Kraftäusserung in der Austreibungsperiode vollständig gleich. Ich registrirte mit einem, dem Schatz'schen ähnelnden Apparate 15 Minuten nach Geburt des Kindes Wehen von 50, 72, 65, 75 und 60 mm Druck'), Resultate, die von den Zahlen Hensen's 'n noch übertroffen werden (80, 119, 130, 72 mm). Nach Ausstossung der Nachgeburt fand ich 'n bei einer ruhig schlafenden Entbundenen einen intrauterinen Druck von 170 mm.

Nach eirea 5 bis 15 Minuten aber bemerkt man wiederum deutliche Kontraktionen; auch die Gebärende nimmt sie unter Umständen wahr (Nachgeburtswehen).

Die bekannte Thatsache, dass Erstgehärende die Nachgehnrtswehen wie die späteren Nachwehen seltener, Mehrgebärende in der Regel fühlen und schmerzhaft empfinden, hängt wahrscheinlich mit den Veränderungen des nnteren Uterinsegmentes und des Cervix zusammen. Je schlaffer sich diese Teile in der Nachgeburtsperiode verhalten, desto weniger schmerzhaft werden die Kontraktionen des Uterus empfunden. Doch können auch pathologische Ursachen die Schmerzhaftigkeit verursachen, wovon später die Rede sein wird.

Wie sich die der Uteruswand aussen und innen anheftenden Gewebe während dieser starken Zusammenziehung verhalten, lässt sich mit Bestimmtheit nur für das aussen aufliegende Gewebe, das Peritoneum, sagen. Dun can 4) weist darauf hin, dass es sich vermöge seiner Elasticität wesentlich verkleinern kann, und dass es sich in Falten legt, die eine typische Anordnung zeigen, aus denen wiederum zu folgern ist, dass sich die Muskelgruppen des sich verkleinernden Uterus in ganz bestimmter, typischer Weise ordnen.

Den viel wichtigeren Vorgang, wie sich die im Innern der Gebärmutter befindlichen Gewebe bei der Verkleinerung verhalten, können wir nur vermutungsweise aus einzelnen Beobachtungen und aus den Endresultaten, wie sie uns zu Gesichte kommen, entziffern.

Die Eihäute können sich, wie das Peritoneum, so bedeutend falten, dass sie, ohne abreissen zu müssen, der Verkleinerung der Uterusinnenfläche folgen. Auch die Decidua vera ist bis zu einem bestimmten Grade einer Flächenreduktion fähig, indem durch Entleerung der Sinus die Gewebselemente näher aneinander rücken können; bei weiterer Verkleinerung

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ber, u. Arb., Bd. 1, S. 69. <sup>2)</sup> A. f. G., Bd. 55, S. 129. <sup>3)</sup> Ber, u. Arb., Bd. 1, S. 71. <sup>4)</sup> Contributions to the mechanism of natural and morbid parturition, Edinburgh, 1875, S. 127 u. flg.



Fig. 98. Lösung der Placenta, (Schuitzescher Modus.) Halbschematische Darstellung des ersten Stadiums.



Fig. 99. Ausstossung der gelösten Placenta aus dem Uteruskörper in den schlaffen Teil des Geburtsschlauches, Halbschematische Darstellung,

aber legt sie sich zu feinen Falten zusammen, über die sich dann auch Chorion und Amnion faltig erheben.

Auch die Placenta selbst verträgt zunächst eine Verkleinerung ihrer Fläche. Kann sie aber der Verkleinerung der Uteruswand nicht mehr folgen, so muss sie sich lösen. Sie löst sich zuerst in dem Teile, der am wenigsten fest mit der Decidua verbunden ist, das ist der mittlere Teil, während sich die Randzone, die ziemlich fest haftet, anfangs noch nicht loslöst. Mit der Lösung des mittleren Teils findet notwendigerweise eine Einstülpung gegen die Uterushöhle statt. Der dadurch auf der maternen Seite der Placenta entstehende freie Raum füllt sich sofort mit Blut aus den Sinus der Serotina (das retroplacentare Hämatom). Mit zunehmender Verkleinerung des Uterus wird die Einstülpung zu einer Umstülbung unter stetiger Vergrösserung des Hämatoms. Zugleich lösen sich auch die peripheren Partien der Placenta und der nun frei gewordene Kuchen schlüpft mit der Fötalfläche voran in den sich lösenden Placenta, Nach einem schlaffen Teil des Gebärschlauchs herab,



Fig. 100. Beginnende Inversion der Präpar, A. Keilmann, Neissers Stereosk. med. Atlas, 8, Lief., Tafel 94.

Abhebung der Placenta schlüpft durch den Eihautriss hindurch und lagert sich zunächst in den Beckeneingang.

An dieser Lösung der Placenta und der darauf folgenden der Eihäute beteiligt sich auch das retroplacentare Hämatom, indem es, während der folgenden Uteruskontraktionen in der Richtung gegen den erweiterten Gebärschlauch hingetrieben, den untern Rand der Placenta zu lösen bestrebt ist. Bietet dieser der Lösung einen grösseren Widerstand, so dehnt sich die Wirkung des hydrostatischen Drucks auch gegen höher gelegene Teile



Fig. 101. Zweites Stadium der Nachgeburtsperiode, nach Pinard, Anoales de Gyn. 1867, Seite 445.

Die Fünftgebärende, mit Konvulsionen in die Eutbindungsanstalt gebracht, sturb numittelbar nach Geburt der Frucht. Der untersendende Finger fand die fötale Fläche der Placenta mit dem Nabelstrang auf dem wiederverengten äussern Muttermunde liegen. Ein Zug am Nabelstrange hat nieht sattrefunden.

Gefrierschnitt. Im Originale sind die Eihäute nur nuvollkommen gezeichnet.

o.e. änsserer Muttermund; c.e. Kontraktionsring; Pl. umgestülpte Placenta; h. retro-placentares Hämatom; m. Eihänte. der noch nicht gelösten Placenta und Eihäute aus, und indem das Blut in die Peripherie weiter gedrängt wird, trennt es auf die zarteste Weise die auszuscheidenden von den bleibenden Partien.

Doch ist diese Kraft nicht die wichtigste, die bei der Lösung der Eihäute in Frage kommt; vielmehr ist sie in der Hauptsache eine Folge der tiefer herabtretenden Placenta. Diese zieht die Eihäute hinter sich her und löst sie vom Uterusinnern los. Die Trennung der Eihäute findet regelmässig in der ampullären Schicht der Decidua statt; die dem Chorion anliegende kompakte Schicht bleibt normalerweise intakt.

Die in Schröders Lehrbuch aufgenommene Friedländer'sche Angabe'), wonach die Trennung in der kompakteu Schicht stattfinde, kann ich nach zahlreichen Untersuchungen nicht bestätigen, sondern schliesse mich Langhans²) an. Vielleicht war bei den von Friedländer benutzten Placenten ihre forcierte Entfernung durch das Credésche Verfahren augewendet worden. Dann findet man diesen abuormen Lösungsmodns bisweilen.

Der Lösungsmodus der Placenta hängt wesentlich ab von deren Sitz im Uterus. Die Umstülpung würde am vollkommensten sein, wenn die Placenta genau im Fundus uteri sässe. Dieser Sitz ist eine sehr seltene Abnormität.

Sitzt die Placenta mit ihrem untern Rande dicht am innern Muttermund (Placenta praevia), so kann es zu keiner beträchtlichen Einstülpung, bestimmt aber zu keiner Umstülpung kommen; dem das erste retroplacentar ergossene Blut drängt, wenn sich der Lappen nicht schon in der Eröffnungsperiode gelöst hat, den untern Placentarrand ab und fliesst, wie auch das weiter hinter der Placenta austretende Blut, direkt nach der Scheide zu und

nach aussen. In diesem Falle wird die Placenta mit dem Rande voran, ohne dass es zu einer Umstülpung kommt, aus dem Uteruseavum herausgeschoben.

 $<sup>^{1)}</sup>$  Phys. anatom. Untersuchungen über den Uterus, Leipzig, 1870, S. 7. — A. f. G., Bd. 9, S. 22.  $^{2)}$  A. f. G., Bd. 8, S. 287.

Schultze'scher Modns,

Sitzt aber die Placenta, wie sie normalerweise anzuhaften pflegt. weder im Fundus noch im untern Uterinsegment, sondern an der vordern oder hintern Wand des Körpers der Gebärmutter, dann befindet sich ihr unterer Rand im hochschwangeren Uterus ca. 10 cm vom innern Muttermund entfernt. Verkleinert sich nach der Ausstossung der Frucht der Uterus, so hebt sich die Placenta central



Fig. 102. Eihäute und der an ihnen haftende Teil der Decidua; vom reifen Eie. Nach Präparat.
g. Gallertschicht; D.c. Kompakte Schicht; D.amp. Drüsenschicht der Decidna; r. Normale Risstelle in der ampullären Schicht.

ab, und das retroplacenta Hämatom drängt die untere Hälfte der Placenta zuerst in den Kontraktionsring hinein. Der Rand der Placenta, vielleicht auch das dem Rande zunächst ansitzende Stück der Eiblase tritt zuerst tiefer; es folgt dann der centrale Teil, schliesslich der obere Teil der Placenta, bis die Umstülpung und Ausstossung aus der Uterushöhle vollendet

Fig. 103. Lösung der Placenta (Duncan's cher Modus).
Nach Fehling, Verhandl, der Deutsch.
Ges. f. Gyn., 1888, S. 31.

ist. Dies ist der bei weitem am häufigsten vorkommende Modus der Placentarlösung. Ich schätze sein Vorkommen auf ca. 75% der Fälle.

Dieser Modus findet sich zuerst beschrieben bei M. Baudelocque<sup>1</sup>). In Deutschland wird er meist als Schultze'scher Modus bezeichnet, da B. S. Schultze ilm in seinen Wandtafeln zur Schwangerschaft und Geburtskunde, Leipzig 1865, Taf. XVI, abgebildet hat. Erst 1880 hat Schultze eine eingehende Begründung seiner Darstellung gegeben<sup>2</sup>), nachdem Duncan 1871 Schultze's Auffassung als eine irrige erklärt hat<sup>3</sup>).

Kann es nicht zur Ein- und Umstülpung der Placenta kommen, wie z. B. bei dem oben angeführten Beispiele von tiefem Sitz der Placenta, ferner, wenn mit dem Austritte der Frucht beginnend, die Gebärmutter gerieben wird (Dubliner Handgriff, Cred & sches Verfahren), wenn sehon vor

Duncan'scher Modus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L'art des accouchements, 2. Aufl., Paris 1789, S. 413. — Deutsche Webersetzung von Ph. F. Meckel, Leipzig, 1791, S. 466. <sup>2</sup>) D. m. W., 1880, Nr. 51 u. 52. <sup>n</sup>) Contributions to the mechanism of natural and morbid parturition, Edinburgh, 1875, S. 246.

vollständiger Ausstossung des Kindes der untere Placentarrand gelöst war, dann klappt sich die Placenta in der Längsrichtung der Gebärmutter gegen ihre fötale Seite um; die Ränder berühren sich in einer Längsrinne und mit dem untersten Teile voran, ohne dass eine Umstülpung erfolgt, rückt die Placenta in den schlaffen Teil des Genitalschlauchs hinab.

Zwischen beiden von einander sehr verschiedenen Lösungsarten kommen Uebergangsformen sehr häufig vor. So sieht man z. B. gar nicht selten, dass am zuerst kommenden Teile der Placenta die Eihäute umgeschlagen sind, während sie im obern Teile noch nach der fötalen Fläche hin liegen.

Nachdem die Behauptung Duncan's'), die in Deutschland von Fehling') und seinen Schülern') vertreten wird, die Placenta trete in der Mehrzahl der Fälle nach dem von Duncan beschriebenen Modus, d. h. auf die fötale Seite zusammengeklappt, die Eihäute der fötalen Seite anliegend, aus den Genitalien heraus, sich als irrig erwiesen, ebenso die von den gleichen Autoren, zu denen sich auch Olshausen-Veit') gesellen, behauptete Erklärung, der von Baudeloeque, Schultze und mir als normal beschriebene Modus der Umstülpnug der Placenta sei die Folge eines Zuges an der Nabelschmur, steht es jetzt fest, dass in ca. So % der Geburten, also normaler Weise, die Placenta nach Schultze'schem Modus die Schamspalte verlässt.

Ebenso zweifellos ist es, dass in den Fällen, wo die Placeuta nicht nach Schultzescher Art, also nicht invertirt geboren ist, zumeist deutlich wahrnehmbare anormale Vorgänge in der Nachgeburtszeit sich abspielten. Besonders zeichnen sich diese Fälle durch schwerere Blutungen aus. Unter 160 Geburtsfällen, die Zinsstag §) auf diese Frage hin beobachtete, fand er 34 mal Nachgeburtsblutungen über 1000 gr. Die Ausstossung der Placenta erfolgte in diesen mit heftigen Blutungen komplizirten Fällen 24 mal nach Duncan'schem, 8 mal nach einem gemischten und nur 2 mal nach Schultze'schem Modus. Ich habe seit vielen Jahren die gleichen Beobachtungen gemacht und au den verschiedensten Stellen meiner Arbeiten darüber berichtet. Der Schluss ist daher ein vollständig gerechtfertigter: Der Duncan'sche Austritts-Modus der Placenta ist als ein pathologischer anzusehen.

Die Frage, durch welche Vorgänge die Placenta schliesslich sich umstülpt und mit dem Rande oder einer Partie der fötalen Seite voraus hinter die Schamspatte gelangt, ist noch nicht entschieden. Da diese Vorgänge durch unsere Sinne nicht wahrnehmbar sind, so ist man auf Reflexionen angewiesen. Ist die Umstülpung die Folge einer primären Inversion im Verlaufe der Ablösung der Placenta (Baudeloeque, Schultze, Ahlfeld) oder löst sich die Placenta nach der von Duncan-Fehling beschriebenen Art und wird sie erst bei ihrem Herabtreten invertirt (Olshauseu-Veit, Gessner®)?

Direktes Nachfühlen sofort nach Austritt des Kindes (Lemser<sup>7</sup>), Palm<sup>8</sup>), eigene Experimente) führte zu sehr verschiedenen Beobachtungsresultaten. Ausserdem kann dieser Methode der Vorwurf nicht erspart werden, dass durch sie die normalen Vorgänge bei der Lösung der Placenta brusque gestört werden, ein Vorwurf, den auch die Gessnerschen Versuche (Umlagerung der Halbentbundenen, Einführen eines Speculum, Anhaken des untersteu Teils der Placenta) sich gefallen lassen müssen.

Zufällige Beobachtungen bei in der Nachgeburtsperiode gestorbenen Frauen, besonders Gefrierdurchschnitte dieser Periode liefern schon wertvolleres Material. Doch ist immer zu bedenken, dass der Tod in der Regel nur nach pathologischen Geburten eintritt und wenn er einmal eine normal gebärende Frau ereilen sollte, doch in der Agone so anormale Verhältnisse eintreten können, dass der Befund des Uterus in der dritten

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Contributions to the mechan. etc., Edinburgh, 1875, S. 246.
 <sup>2</sup>) Verh. d. D. G. f. G. II, Halle, S. 39.
 — Volkmann, Kl. Vortr., Nr. 308.
 — C. f. G., 1895, S. 951.
 <sup>3</sup>) Zinsstag, A. f. G., Bd. 34, S. 255.
 — Ziegler, In. Diss., Halle, I895.
 <sup>4</sup>) Schroeder's Lehrb., 12. Aufl.
 <sup>5</sup>) A. f. G., Bd. 34, S. 259 u. 265.
 <sup>6</sup>) Beiträge zur Physiologie der Nachgeburtsperiode, Habil.-Schr., Stuttgart, 1897.
 <sup>7</sup>) In. Diss., Giessen, 1865.
 <sup>8</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 25, S. 332.

Geburtsperiode nur mit Vorsicht für die Frage von der normalen Lösung der Nachgeburt verwertet werden darf.

Das gleiche gilt von den Beobachtuugen bei Kaiserschnitten. Doch ergeben diese auf das unzweifelhafteste, dass die Abhebung der Placenta in der von Baudelocque, Schultze und mir angegebenen Weise thatsächlich vor sich gehen kann, Ansgezeichmet sah ich die Inversion der an der hinteren Wand sitzenden Placenta bei einem Kaiserschnitte. In der gesamten Peripherie blieb die Placenta adhärent; das Ceutrum hingegen hob sich fausthoch über die Uteruswand heraus. In dem Hohlraum hatte sich das retroplacentare Hämatom angesammelt, das, als man den Rand an einer Stelle löste, frei abfloss. Auch Keilmann 1) hat die gleiche Beobachtung gemacht und eine photographische Abbildung genommen. Siehe Fig. 100. Winter<sup>2</sup>) und Wörz<sup>3</sup>) sahen ebenfalls centrale Abhebung der Placenta.

Für den Schultze'schen Modus der Loslösung spricht weiter, dass die Gebärmutter unmittelbar nach Ausstossung des Kindes eine kugelige Form aufweist, hervorgerufen durch die invertirte, an ihrer maternen Seite mit einem Hämatom versehenen Placenta. Sie müsste auffallend abgeplattet sein (Wetzsteinform, Fehling), wenn sie sich bei der Lösung nach der fötalen Seite zusammenklappte und mit dem unteren Raude voran zuerst herausgeschoben wurde.

Dann würde auch das bei der Ablösung aus den zerreissenden Decidualgefässen sich ergiessende Blut direkt dem Kinde folgeu müssen, während thatsächlich in der Mehrzahl der Fälle nach Geburt des Kindes uur uubedeuteud Blut abgeht, die Hauptmasse später oder mit der Placenta erscheint.

Für die mehr oder weniger centrale Abhebung spricht die festere Adhärenz der Randzone der Placenta, die ihren Grund in der Bildung des Reflexawalles hat.

Berücksichtigt man weiter, dass bei der Abhebung eines discoiden Gebildes von der Innenseite eines sich verkleinernden Kugelsegments, das in der Peripherie durch die Randzone und die daran haftenden Eihäute der Waud inniger anhängt, die centrale Abhebung mechanisch leichter zu erklären ist, als die gleichzeitig allseitige Abhebung und die im Längsdurchmesser erfolgende Zusammenrollung, so sind der Gründe genügend vorbanden anzunehmen, die Ablösung der Placenta erfolge nach dem Baudelocque-Schultze'schen Modus.

Ist die Placenta in den schlaffen Teil des Geburtssehlauches herab- Verhalten der gedrängt und damit der Einwirkung des sich zusammenziehenden Uterus mutter ausgetreentzogen, so rückt sie nur sehr langsam tiefer, teils durch die Banchpresse tenen Placenta getrieben, teils durch den Druck des retroplacentaren Hämatoms.

Dabei schmiegt sich die invertirte Placenta der Form des Scheidenrohrs in der Weise an, dass nicht genau das Centrum der fötalen Seite die Führung behält, sondern meist die untere Hälfte oder gar der untere Rand der fötalen Seite zuerst hinter die Schamspalte zu liegen kommt.

Dem entgegen erklären die Anhänger der Duncan'sehen Theorie die Umstülpung secundär entstanden, indem durch festere Adhärenz der "kurzen Eihäute", d. h. der Partie der Eihäute, die vom unteren Rande der Placenta zum inneren Muttermunde verlaufen, der Rand der Placenta zurückgehalten wird. Diese Annahme fällt mit der Thatsache, dass die "kurzen Eihäute" der Teil der Eihäute ist, der am wenigsten fest haftet, der sogar in der Eröffnungsperiode zumeist abgelöst wird.

Oefters vorgenommene Messungen des Drucks in den Gefässen der herabrückenden Placenta ergaben, dass nur gleich nach der Geburt des Kindes, wo die Placenta noch vom Uteruskörper umgeben ist und weiter befördert wird, der Druck ein höherer ist. Einmal in den Cervicalkanal und die Scheide herabgerückt, sinkt der Druck sehr schnell<sup>1</sup>). Cuviglia fand ihn im Beginne 62 mm Hg, in der Scheide nur 22 mm5).

<sup>1)</sup> Stereosk, med, Atlas von Neisser, Lieferung 8, Taf. 94. 2) Zwei Medianschnitte etc., S. 31. 3) C, f, G., 1895, Nr. 21, S, 581. 4) Ahlfeld, Ber, u. Arb, Bd, l, S. 71. 5) Annali di Ost. e Gyn, Juni 1891,

Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

Auf dem Beckenboden bleibt die Placenta in der Regel längere Zeit liegen, bis die Frau ihre Bauchpresse kräftiger anstrengt oder, wie die Periode in der Praxis häufiger beendet wird, bis ein Druck auf den zusammengezogenen Uterus in der Richtung zum Beckenausgang den Anlass giebt, dass die Placenta den Damm überwindet, zur Schamspalte heraustritt und die umgestülpten Eihäute nach sich zieht. In dem durch diese Eihänte gebildeten Sacke befindet sich dann auch das retroplacentare Hämatom, wenn es nicht schon vorher hinter dem unteren Rande hat vortreten können. Damit ist die Nachgeburtsperiode und die ganze Geburt beendet. Die an der Innenwand der Gebärmutter sitzenden Reste der Decidua vera werden im Laufe des Wochenbettes ausgestossen.

Das retroplacentare Hämatom verlust in der dritten Periode

Die Loslösung der Placenta von den blutreichen Partien der Decidua und der Blut- serotina kann, wenige Fälle ausgenommen, ohne Blutung nicht abgehen. Das Blut bleibt teils hinter den umgeschlagenen Eihäuten zurück (retronlacentares Hämatom), teils findet es den Weg an dem gelösten untern Placentarrande vorüber und fliesst so nach aussen. Ueberdies liefern, besonders bei Erstgebärenden, die Verletzungen der Weichteile selbst bei vollständig normalen Geburten Blut. Die Summe des ganzen Blutverlustes beträgt, wenn man 11/2 Stunden mit der Expressio placentae warten kann, ungefähr durchschnittlich 400 gr. Wir wogen in 70 normalen Fällen den Blutabgang auch noch fernere 3 Stunden und fanden durchschnittlich 42 Gramm weiteren Verlust. Je früher die Placenta austritt, desto grösser ist dieser nachträgliche Blutverlust. Die Menge des aus dem Uterus ausgeschiedenen Blutes ist abhängig von der Grösse der Placentahaftfläche, von der schnellen oder langsamen vollständigen Lösung und Ausstossung der Placenta aus dem Uteruskörper, von der Kraft und Dauer der Uteruskontraktionen, von dem tiefern oder höhern Sitze der Placenta, von der Zahl der vorausgegangenen Geburten. Unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Bedingungen kann selbst unter ganz normalen Verhältnissen ein Blutverlust die Höhe von 1000 gr. erreichen.

Aus 3000 Geburtsfällen, alle abnormen Geburten mitgerechnet, in denen in meiner Klinik die Blutmenge abgewogen worden ist, ergeben sich folgende Einzelresultate:

| Zahl der | Blutmenge | Gewicht des | Blutmenge | Gewicht der | Blutmeng |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| Geburten |           | Kindes      |           | Placenta    |          |
| 1, Geb.  | 409 g     | bis 2500 g  | 343 g     | bis 400 g   | 277 g    |
| 2. "     | 415 "     | " 3000 "    | 450 "     | " 500 "     | 317 "    |
| 3. "     | 462 "     | " 3500 "    | 472 "     | , 600 ,     | 405 "    |
| 4. ,     | 462 ,.    | 4000 "      | 584 "     | , 700 ,     | 456 "    |
| 5. "     | 454 "     | über 4000 " | 674 "     | " 800 "     | -591 "   |
| 6,       | 492       |             |           | über 800 "  | 717 "    |

Die Zeit des Blasensprunges ist von keinem Einfluss auf die Blutmenge in der Nachgeburtsperiode, ebensowenig auch die Dauer der Austreibungsperiode. Hingegen beeinflusst die Dauer der Nachgeburtsperiode die Blutmenge sehr: D

| uic Dai  | ici ac | Trachgood tope  | roue are Diamenge sem . |          |
|----------|--------|-----------------|-------------------------|----------|
| Dauer de | r Nacl | hgeburtsperiode | Zahl der Geburten       | Blutmeng |
| 0.       | - 5    | Minuten         | 49                      | 441 g    |
| 6        | - 14   | n               | 40                      | 637 "    |
| 15       | — 29   | **              | 158                     | 759      |
| 30       | - 44   | 17              | 186                     | 836 "    |
| 45       | — 60   | *               | 215                     | 775      |
| 61-      | - 90   | 7*              | 1674                    | 402 "    |
| 92-      | -120   | ,,              | 712                     | 327 ,.   |
| un       | d dari | iber.           |                         |          |

Sammelt sich bei abwartender Methode reichlich Blut hinter der gelösten und in den untern Teil des Genitalschlauchs herabgedrängten Placenta an, so presst die Halbentbundene in der Regel die Placenta früher heraus; deshalb sind die Blutmengen, wenn die Placenta vor einer Stunde ausgestossen wird, wesentlich grösser, als wenn dies in der zweiten Stunde erfolgt.

Da aber der Blutverlust, je länger die Placenta in den Geburtsteilen bleibt, immer geringer wird, so bleibt kaum eine andre Erklärung über, als dass ein Teil der Blut-

flüssigkeit wieder aufgesaugt wird.

Sehr grosse Frauen können ein reichliches retroplacentares Hämatom bergen; deshalb sind die Blutverluste in der Nachgeburtsperiode etwas grösser als bei kleineren Frauen, wobei sehr wohl berücksichtigt ist, dass grosse Frauen durchschnittlich grössere Kinder mit umfangreicheren Placenten tragen.

Genaues über diese Einzelfragen giebt die Dissertation von Pflugk¹). Die Blutverluste bei abnormen Geburten sind in der Pathologie der Geburt besprochen worden.

Nachdem der Uterus seinen Inhalt in den Cervix herabgedrängt und Verhalten des Uterus nach Aussich hinter der Placenta ein grösseres Blutkoagulum gebildet hat, steigt stossung der der zusammengezogene Uterus über Placenta und Hämatom sitzend in die Höhe und kommt nicht selten dicht bis zum rechten Rippenrand. Mit der Ausstossung der Placenta und des nachfolgenden Blutes sinkt er auf das Becken herab und ragt mit seinem Fundus bis zum Nabel oder etwas unter ihn. Während man bald nach der Geburt noch deutlich Kontraktionen und Erschlaffung (nicht Grösserwerden) unterscheiden kann, werden diese Unterschiede in der Konsistenz immer schwächer und schwächer; der Uterus nimmt einen Grad dauernder ziemlich fester Zusammenziehung an (Dauerkontraktion). Mit dieser beginnt die stetige Verkleinerung, Involution, die in ungefähr 6 bis 8 Wochen

zur endgültigen Verkleinerung führt.

Das wichtigste Mittel, um eine Blutung im Anschluss an die Lösung der Placenta aus den nun offenen Blutgefässen zu verhüten und zu verhindern, ist die überaus kräftige Kontraktion der Uterusmuskulatur. Ich konnte nach Ausstossung der Placenta mittels Tokodynamometer einen Druck von 170 mm nachweisen2), doppelt so hoch als in der Austreibungsperiode.

Die Verschliessung der gegen das Lumen der Gebärmutterhöhle hin offenen Bluträume erfolgt weiter durch koagulirtes Blut, das sich zu Thromben umwandelt. Wenn die Placenta nicht zu früh ausgestossen wird, so wird diese Thrombenbildung durch Gerinnung des retroplacentaren Hämatoms begünstigt, und man findet dann in der Regel ein breites zähes Blutgerinnsel über der ganzen Placentarstelle liegen. Die tiefer



Fig. 104, Blutkoagulum u. Thrombose an der Placentastelle. Nach der Natur.

Placenta

<sup>1)</sup> Die Resultate der abwartenden Methode in der Nachgeburtsperiode an der Marburger Entbindungsanstalt in den Jahren 1883 bis 1893. In.-Diss., nicht gedruckt. 2) Ber. u. Arb., Bd. 7, S. 71.

Zur Geschichte der Lehre von der

Placentalösung

liegenden Gefässe werden nach und nach durch einen Wucherungsprocess der Intima geschlossen. Die Capillaren können allein durch die Dauerkontraktion des Uterus zusammengepresst erhalten werden.

Barker') benutzt die Coagulirbarkeit des in der Nachgeburtsperiode abfliessenden Blutes als prognostisch wichtiges Zeichen, ob Nachblutungen ausbleiben werden oder nicht.

Es würde zu prüfen sein, ob die von v. Hoffmann 2) beschriebene schleifenförmige

Lagerung der Muskelbündel um die Gefässlumina berum ein regelmässiger Befund auch am puerperalen Uterus ist, Es würde damit,

wie die nebenstehende Abbildung zeigt, der Vorgang der Blutstillung im eben entleerten Uterus am besten erklärt sein. Das genauere Verhalten der Faserzüge, wie es zum Verschluss der Gefässe in der Nachgeburtsperiode führt, hat Baver3) in sehr eingebender Weise untersucht und geschildert. Die Kenntnis der Vorgänge in

der Nachgeburtszeit datirt erst aus neuester Zeit, Obwohl schon 1865 Schultze4) Abbildungen und dazu gehörige Erklärungen veröffentlichte, die, was den Lösungsvorgang betrifft, mit unsrer jetzigen Annahme ziemlich übereinstimmen, obwohl Kehrer5) am Tier, Lemser6) an Menschen Beobachtungen machte, auch Litzmann 7) 1876 einige wichtige Vorgänge feststellte, so hat doch kein deutsches Lehrbuch vor dem Jahre 1882 nur eine annähernd erschöpfende und den physiologischen Vorgängen Rechnung

obachten und zu beurteilen.

tragende Beschreibung der Nachgeburtsperiode gebracht. Die Ursache hierfür lag hauptsächlich in der Art und Weise, wie praktisch die Nachgeburtsperiode geleitet wurde. Ganz allgemein kürzte man die Nachgeburtsperiode durch brüske Verfahren ab, Aerzte wie Hebammen, nach normalen wie nach pathologischen Entbindungen, und so war man ausser stande, die natürlichen Vorgänge zu be-

Als mir durch Uebernahme der Leitung der Giessener Entbindungsaustalt Gelegenheit gegeben wurde, Material zur Beobachtung und zu gewissen Experimenten zu verwenden, war die erste Arbeit, die ich in Angriff nahm, die Untersuchung über Physiologie der Nachgeburtsperiode. Diese auch in Marburg fortgesetzten Untersuchungen und die aus den Resultaten gezogenen Nutzanwendungen für die praktische Geburtshilfe sind niedergelegt in meinen Berichten und Arbeiten, Band I, Seite 40 bis 119, Band II, Seite 39 bis 97, Band III, Seite 18 bis 81, und eine kurze Gesamtübersicht, für den praktischen Arzt besonders zusammengestellt, habe ich in einer kleinen Mouographie, "Ab-



Längsschnitt durch einen jungfräulichen Uterus seitab der Median-ebene, nahe dem Raude. Nach G. v. Hoffmann, in Martin-Fashender, Z. f. G. u. F., S. 460. tub. Querschuitt durch die Tube, innerhalh der Uteruswand. m. m. m. Schleifenförmige Muskelbündel, die grössere Blutgefässe (v. v. v.) zwischen sich nehmen. p. p. p. p. Peritoneum.

<sup>1)</sup> Frommel, Jahresb., 1893, S. 579. 2) Martin u. Fasbender, Z. f. Gyn. u. F., Bd. 1, S. 459-461. 3) W. A. Freund, Gynäkol. Klinik, 1885, S. 550, 4) Wandtafeln zur Schwangerschafts- und Geburtskunde, Taf. XVI, Fig. 5. <sup>5</sup>) Beiträge zur vergleichenden und experimeutellen Geburtskunde, Giessen, 1867, 2. Heft, S. 163. <sup>6</sup>) Die physiologische Lösung des Mutterkuchens, In.-Diss., Giessen, 1865. 7) A. f. G., Bd. 10, Seite 426.

wartende Methode oder Crede'scher Handgriff", Leipzig 1888, veröffentlicht. Seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Lehrbuchs habe ich die Resultate weiterer Untersuchungen in zwei Aufsätzen der Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 33, S. 419 und Bd, 36, S, 443 veröffentlicht.

Auf die praktischen Resultate dieser Untersuchungen komme ich im Abschnitte über die Diätetik der Geburt, speciell über die Leitung der Nachgeburtsperiode, ausführlicher zu sprechen.

# Die normale Geburt in Schädellage unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Geburtsvorgänge auf das Kind.

In der ersten Geburtsperiode, vor dem Blasensprunge, ist der Einfluss der Geburtsvorgänge auf das Kind nur ein sehr minimaler. Doch ist auch um diese Zeit ein Einfluss der Wehe auf die Herzthätigkeit Einfluss der Wehen auf das bereits unverkennbar, der nach dem Wasserabflusse und in der Austrei-Herz der Frucht bungsperiode noch weit deutlicher hervortritt. In der Wehe nehmen die Herztöne an Zahl etwas ab, erlangen aber nach Aufhören der Wehe, in der Wehenpause, ihre frühere Frequenz wieder. Nur gegen Ende der Geburt nimmt die Frequenz auch in der Wehenpause stetig ab. Während für letztere Thatsache eine genügende Erklärung in der Beeinträchtigung des placentaren Gasaustausches vorliegt, wie solches ausführlicher im Kapitel von der beginnenden extrauterinen Atmung besprochen werden wird, ist für diese Erscheinung in den früheren Stadien der Geburt eine genügende Erklärung nicht gegeben. Am wahrscheinlichsten ist es, dass mit der Wehe der Zufluss arteriellen Blutes zu den Sinus der Placenta vermindert wird und der Abfluss des venösen Blutes aus den Sinus einen Aufschub erfährt.

Aus dieser Ursache tauchen die Zotten während der Dauer einer Wehe in minder sauerstoffreiches Blut, und die Nabelvene führt der Frucht eine geringere Menge Sauerstoff zu.

Diese Erklärung hat den entschiedenen Vorzug vor andern, dass sieh die am Ende der Geburt eintretende und die bei asphyktisch geboreuen Kindern beobachtete Abnahme der Pulsfrequenz auf die gleiche Ursache zurückführen lässt. Bei Nabelschuurvorfall und ungestörtem Placentarkreislauf lässt sich diese Verminderung der Pulsfrequenz auch durch das Gefühl sehr gut nachweisen. In und ausser der Wehe zählte ich z. B. 72: 100, 72:128, 68:128, 72:108 u, s, w,

Ferner ist die Thatsache zu konstatiren, dass mit Beginn der Geburt die Bewegungen des Kindes weniger deutlich werden. Auch die Frauen fühlen sie nur noch selten. Nur zum Teil lässt sich diese Erscheinung durch die zunehmende Einengung des Kindeskörpers erklären. Es müssen noch andre Ursachen, wahrscheinlich vom Centralorgane ausgehend, eine Rolle mitspielen.

Weit auffallendere Veränderungen erfährt der Kindesorganismus in der Austreibungsperiode.

Naegele'sche Obliquität Haben die Wehen den Kopf in den Beckeneingang eingestellt, so verläuft die Pfeilnaht annähernd im queren Durchmesser. Doch liegt sie nicht immer vom Promontorium und der Symphyse gleichweit entfernt, sondern in der Regel etwas näher dem Promontorium (Naegelo'sche Obliquität), ein Umstand, der sich dadurch erklärt, dass sich die Frucht mit ihrer Längsachse nicht genau senkrecht der Beckenebene aufstellt, sondern, weil der Uterus stärker in die nachgiebigen vordern Bauchdecken hineinsinkt, mit seiner vordern Hälfte dem Beckeneingange breiter aufliegt.

Verschiebung der Scheitelbeine

Mit dieser Initialeinstellung des Kopfes hängt auch die Verschiebung der sich durch den Beckeneingang durchdrängenden Scheitelbeine zusammen. Zunächst werden die beiden die Pfeilnaht bildenden Ränder der Scheitelbeine aneinander, dann sogar übereinander gedrängt und zwar so, dass der Rand des hintern Scheitelbeins ein wenig tiefer als der des vordern steht; beide Scheitelbeine aber überragen etwas die Stirnbeine und die Hinterhauptsschuppe, da die letzteren keinen beengenden Druck in den geräumigeren Seitenpartien des Beckeneingangs erfahren.

Weiter findet eine Verschiebung der Scheitelbeine gegen das Hinterhauptsbein in der Weise statt, dass das eine Tuber parietale dem Hinterhauptshöcker näher rückt als das andre (Dohrn¹). Das dem Promontorium anliegende Tuber wird beim Tieferrücken des Schädels aufgehalten und nähert sich bei tiefer stehendem Vorderhaupte dem Hinterhaupte,

weicht von ihm ab bei stark vordrängendem Hinterhaupte.

Formveränderung desSchädels während der Geburt

Der ganze Schädel erfährt, indem er mit dem Hinterhaupte voran durch den cylindrischen Schlauch der weichen Geburtswege gepresst wird, eine Abplattung von der Stirn gegen den hintern Teil der Schädelbasis, eine Verlängerung im geraden Kopfdurchmesser, also in der Richtung des Hinterhaupts. Bei Erstgebärenden, wo, wie wir auf Seite 107 gesehen haben, schon durch den Einfluss des untern Uterinsegments und des Beckeneingangs der Kopf eine ovoide Form angenommen hat, wird diese oben besprochene Ausziehung nach hinten am auffallendsten sein. Kommt nun noch hinzu, dass sich auf dem Hinterhaupte aufsitzend eine Kopfgeschwulst bildet, so kann nach der Geburt der Kopf in der That ein höchst eigentümliches Aussehen erhalten.

Die Frage, ob der Kopf beim Durchgange durch das Becken und die Widerstand leistenden Weichteile eine Volumeuverminderung erfahre, ist von Grossmann") verneint, von Fehling  $^9$ ), der ein Ausweichen der Cerebrospinalflüssigkeit annimmt, bejaht worden.

Kopfgeschwulst

Die Bildung einer Geschwulst am vorliegenden Kopfe (Kopfgeschwulst; Caput succedanenm) hängt davon ab, dass der in das Lumen der Scheide hineinragende Teil des Schädels unter einem mindern Drucke steht als der oberhalb des jeweiligen Berührungsringes liegende Teil. Infolgedessen findet in der Kopfschwarte eine Stauung, Capillar-erweiterung und seröse Transsudation in das lockere Gewebe der Kopfschwarte statt; diese schwillt an und zwar am stärksten im Centrum der am tiefsten gelegenen Partie.

 $<sup>^{\</sup>rm 1})$  M. f. G., Bd. 24, S. 418.  $^{\rm 2})$  Ueber die Veränderungen des kindlichen Kopfes durch die Geburt, In.-Diss., Breslau, 1871.  $^{\rm 3})$  A. f. G., Bd. 6, S. 68.

Mit wenigen Ausnahmefällen entsteht die Kopfgeschwulst erst nach dem Blasensprunge, da bis zu dieser Zeit der ganze Eiinhalt, also auch der tiefste Teil der Frucht, unter gleichem Drucke steht. Ab und zu kommt es bei scharfer Umschnürung der grössten Schädelperipherie vor. dass sich das Vorwasser unter geringerem Drucke befindet als der übrige Einhalt; dann kann sich auch bei stehender Blase am tiefsten Teile des Schädels eine kleine Kopfgeschwulst bilden.

Bei erster Schädellage bildet sich die Geschwulst auf dem rechten Scheitelbeine und der rechten Hälfte des Hinterhauptbeins, bei zweiter auf der linken Schädelhälfte. Ist das Hinterhaupt, wie bei sehr straffer Scheide Erstgebärender, besonders stark nach der Beckenmitte zu gedrängt, so sitzt die Geschwulst fast nur dem Hinterhaupte auf.

Der die Schädelperipherie umschnürende Berührungsring kann ausnahmsweise auch von andern Geweben als von der Scheide gebildet werden. Bei frühem Abflusse des Fruchtwassers kann der straffe Muttermund einen Ring bilden, auf den der Schädel aufgepresst ist. Die sich bildende Kopfgeschwulst wird dann immer die Grösse des Muttermundes haben (Muttermundskopfgeschwulst). Bei allgemein verengtem Becken, wo der mit dem Hinterhaupt eindringende Kopf den ganzen Beckeneingangsring ausfüllt, bildet dieser die umschnürende Linie (Beckeneingangs-Konfgeschwulst). Ja, auch der unnachgiebige Scheideneingang und selbst die Schamspalte können zur Bildung einer Kopfgeschwulst Anlass geben (Scheideneingangs-Schamspaltenkopfgeschwulst).

Damit ist es auch verständlich, dass ein Kind mit mehreren Kopfgeschwülsten geboren werden kann.

In ganz seltenem Falle kann eine Kopfgeschwulst selbst von bedeutender Ausdehnung während der Geburt wieder schlaff werden und schwinden (1896, J. Nr. 40 u. 1885, J. Nr. 207). Es geschieht dies, wenn der Kopf, der schon im Beckeneingange eingestellt war, wieder aus demselben heraustritt.

Beim Tieferrücken in das kleine Becken erfolgt die schon oben beschriebene Durchtritt des zweite Drehung. Man fühlt die kleine Fontanelle hinter dem eirunden Loch oder Schamspalte mehr nach der Führungslinie zu, bis sie, wenn der Kopf den Beckenausgang erreicht hat, dicht hinter dem untern Rande der Symphyse zu fühlen ist.

Der Kopf fängt jetzt an, den Beckenboden vor sich herzutreiben; man sieht eine in der Aftergegend zuerst bemerkbare Hervorwölbung; der Damm verbreitert sich, wölbt sich ebenfalls stärker hervor; die Schamspalte öffnet sich auf der Höhe einer Wehe und lässt den vorliegenden Kindesteil, bei Erstgebärenden meist die Kopfgeschwulst, schauen. Noch aber weicht der vorliegende Teil in der Wehenpause zurück; denn der Widerstand der noch nicht ausgedehnten Gewebe des Beckenbodens, der äussern Genitalien, besonders des Dammes, ist noch stärker als die auspressenden Kräfte in der Wehenpause. Wenn dieses Vorrücken und Wiederzurückweichen eine Zeit gedauert hat, wobei sich der Kopf aber immer weiter Terrain erobert, bleibt er plötzlich in der Wehenpause da stehen, wo er in der Wehe hingedrängt worden war. Siehe Fig. 95 u. 96, sowie die beiden hier eingefügten Abbildungen 106 und 107, die eine sehr gute Darstellung der Perioden geben, in denen der Kopf durch die äusseren Genitalien, über den Damm hinweg, vorgedrängt wird.

Diese auffallende Erscheinung wird wahrscheinlich dadurch hervorgernfen, dass das Hinterhanpt um den Schambogen soweit herungerollt ist, dass es jetzt vor der Schamfuge steht. Andere meinen sie zu erklären, indem das Kinn über das Steissbein weggegitten ist, und dieses durch sein Vordringen das Zurtickweichen des Kinnes verhindert.



Fig. 106. Stehenhleiben des Kopfes in der Schamspalte, Nach Photographie an der Lebenden.

Nun pflegt unter ungestümem Mitpressen der Gebärenden der Kopf die Schamspalte zu passieren. Zuerst erscheint über dem Damme die Stirn, dann das Gesicht und das Kinn. Sobald letzteres über den Damm hinweggeglitten ist und der Kopf damit, wie ein Knopf durch eine Knopflochspalte, aus der Schamspalte herausgetreten ist, zieht sich letztere wieder etwas zusammen.



Fig. 107. Kopf knrz vor dem Durchtritte. Kopfgeschwulst und die Faltungen der Kopfschwarte sehr schön zu sehen. Nach Photographie an der Lebenden.

Der Kopf hängt jetzt aus der Schamspalte heraus, das Gesicht gegen den After hin gerichtet.

Die nächste mit einer Wehe verbundene Anstrengung der Bauch-Drehung des gepresse lässt den Kopf weiter vordringen, indem er sich mit dem Gesichte

borenen Kopfes

nach dem Schenkel zu dreht und zwar dahin, wohin er schon vorher gesehen hat.

Diese Drehung ist abhängig von der Drehung der Schultern im Becken. Die vorangehende Schulter wird in gleicher Weise nach vorn und schliesslich unter den Scham-

bogen gedrängt, wie früher das Hinterhaupt.

Es kommt vor, dass sich beim Tiefertreten der Schultern in das Becken der Rumpf Aeussere Ueberso dreht, dass er anf die Seite hinübergeht, auf der er sich vorher nicht befand. Man sieht dann, dass sich der geborene Kopf beim weiteren Herausrücken mit dem Gesicht nach der entgegengesetzten Seite, also bei 1. Schädellage nach links, statt nach rechts dreht (äussere Ueberdrehung). Diese Drehung erklärt sich, wenn die Schultern genau im queren Durchmesser in den Beckeneingang eintreten und damit der Charakter der ersten und zweiten Einstellung aufgegeben ist. Es genügen dann beim weiteren Herab-rücken geringe Differenzen, um die eine oder die andre Schulter nach vorn zu bringen.

Auch die vorangehende Schulter muss den Damm vor sich her ausdehnen; doch ist des geringeren Umfangs der Schultergegend halber keine so bedeutende Ausdehnung und keine solche Erhebung gegen den Schamberg nötig wie beim Heraustreten des Kopfes. Mit der über den Damm wegrückenden Schulter erhebt sich auch der Kopf noch einmal gegen den

Bauch der Mutter hin.

Ist die Schulter über den Damm weggetreten, so folgt die wenig umfangreiche untere Hälfte des Rumpfes in der Regel bei derselben Anstrengung der Bauchpresse nach.

### Uebergang der intrauterinen Atmung zur extrauterinen.

Wenden wir uns nun noch einmal zum Befinden des Kindes in den letzten Stadien der Geburt, so bemerken wir, dass sich die wichtigsten Vorgänge vorbereiten, Vorgänge, die die selbständige Atmung des Kindes ausserhalb der Gebärmutter einleiten.

Unterzieht man sich der Mühe, in der zweiten Hälfte der Austreibungsperiode bis zum Durchschneiden des Kopfes genaue Zählungen der Frequenz der Herzschläge vorzunehmen, so zeigt sich, dass die Frequenz stetig abnimmt, je näher der Kopf der Schamspalte steht und je länger er in dieser Stellung verharrt. Aus letzterem Grunde ist die Erscheinung bei Erstgebärenden weit dentlicher.

Wird der Kopf geboren und liegt zwischen den Schenkeln der Mutter, so kann man bei sehr sorgfältiger Besichtigung wahrnehmen, dass die Frucht ganz oberflächliche Atmungsbewegungen macht, wenn sich auch die Gesichtszüge sonst in keiner Weise verändern. Dieses Stadium dauert aber meist nur sehr kurze Zeit; nur bei Erstgebärenden, wo der Rumpf nicht sofort dem Kopfe folgt, kann es sich auf einige Minuten ausdehnen: bei Mehrgebärenden kann es ganz fehlen, denn das Kind pflegt, wenn Kopf und Rumpf unmittelbar hintereinander ausgestossen werden, sofort kräftig zu schreien und sich zu bewegen.

Zusammengenommen mit den schon Seite 57 erwähnten intrauterinen Atembewegungen des Kindes halte ich diese oberflächlichen Atmungen für fortgesetzte intrauterine, die aber tiefer und tiefer werden oder auch schnell in tiefe Atemzüge übergehen, wenn die Sauerstoffzufuhr dem Kinde langsam oder plötzlich entzogen wird, oder wenn bei langsamer Karboni-

drehung

sirung des Blutes ein sehr kräftiger peripherer oder centraler Reiz den ersten tiefen Atemzug auslöst. Als Ursache der Sauerstoffentziehung, schon bevor die Frucht extrauterin atmen kann, ist die infolge der Verkleinerung des Uterus und kräftigerer Kontraktion seiner Muskelwände eintretende geringere Sauerstoffzufuhr, in manchen Fällen auch die schon zeitig beginnende Loslösung der Placenta anzusehen.

Hreachen des

Ueber die Ursachen des ersten Atemznges hat man mannigfaltige Hypoersten Atemzuges thesen aufgestellt.

Die Thatsache, dass Hautreize, in der verschiedensten Weise applizirt, tiefe Inspirationsbewegungen auszulösen pflegen, hat verchiedenen Autoren Veranlassung gegeben, die bei der normalen Geburt stattfindenden Hautreize als wichtigste Ursache des ersten Atemzuges anzusprechen; besonders vertritt diesen Standpunkt Prever!). Es ist nicht schwer nachzuweisen, dass Hautreize nur die erwähnte Wirkung haben, wenn sich das fötale Atemcentrum im Zustande erhöhter Reizbarkeit befindet, wie dies beim asphyktischen Kinde der Fall ist. Ist hingegen der placentare Kreislauf völlig intakt, befindet sich die Frucht im Zustande einer ungestörten Apnoë, dann können selbst die kräftigsten Hautreize auf die Frucht ausgeübt werden, ohne dass Atmungsversuche die Folge sind. Hierfür bietet schon die alltägliche Praxis genügende Belege. Man denke an resultatlose Zangenapplikationen, an missglückte Wendungen, nach denen die Kinder ganz lebensfrisch geboren worden sind. Müssten nicht auch die zahlreichen, sehr häufig brüsken, ja rohen Palpationen, wie solche von Ungeübten bei der äussern Untersuchung ausgeführt werden, als Hautreize wirken und das Kind zum intrauterinen Atmen veranlassen? Experimentell haben Cohnstein und Zuntz<sup>2</sup>) die Prever'sche Annahme widerlegt, indem sie am Schaf die Unerregbarkeit des Atmungscentrums durch Hautreize nachwiesen.

Da von vielen Seiten die starke Abkühlung der Hautoberfläche nach Geburt des Rumpfes als der hauptsächlichste Faktor für Anslösung des ersten Atemzugs erwähnt wird, so habe ich experimentell eine Reihe von Frauen im warmen Wasser niederkommen lassen, um diesen Reiz für das geborene Kind auszuschliessen. Der Erfolg bestätigte die Annahme, dass der Hautreiz nicht von Einfluss zu sein braucht; denn sämtliche Kinder fingen unter Wasser und meist sofort zu atmen an 3).

Die von Lahs 4) begründete Annahme, dass das Einpressen des fötalen Blutes gegen das Herz den ersten Atemzug hervorbringe, ist nicht genügend gestützt, da bisher nicht erwiesen ist, dass stärkere Füllung der Lungenblutbahnen das Atmungscentrum erregt.

Ebensowenig genügt die von Michaelis 5) - Olshausen 6) aufgestellte Theorie der Blutüberfüllung des Gehirns, wenn überhaupt eine solche erst von dem Zeitpunkte au, wo der erste tiefe Atemzug ausgelöst wird, vorhanden ist. Heinricius 7) hat durch Experiment nachgewiesen, dass Gehirnhyperämie die Atmung nicht dyspnoisch macht.

Die neuerer Zeit von Olshausen<sup>8</sup>) aufgestellte Theorie, der erste Atemzug sei die Folge einer passiven Erweiterung des Thorax, nachdem er durch die Enge des Introitus vaginae hindurchgedrängt sei, wird durch die von uns gemachte Thatsache 9) widerlegt, dass die meisten Kinder schon atmen, wenn auch oberflächlich, sobald der Kopf geboren ist und viele Kinder, zumeist Mehrgebärender, nm diese Zeit bereits schreien. Experimentell wiesen Zuntz nnd Strassmann 10) nach, dass ohne vorherige Füllung mit Luft der aus der Scheide austretende Thorax überhaupt nicht zu inspiriren vermöge.

Die am weitesten verbreitete Ansicht ist die von mir schon referierte, dass mangelhafte Oxydation des Blutes und die zugleich damit einhergehende Hyperkarbonisation das Atmungscentrum reize und zu tieferen Inspirationen Anlass gebe (Schwartz 11). Dass

<sup>1)</sup> Specielle Physiologie des Embryo, S. 161. 2) Pflüger's Arch., Bd. 42, S. 342. 3) Ahlfeld, Beiträge zur Lehre vom Uehergang der intrauterinen Atmung zur extrauterinen, Marburg 1891, Elwert, S. 25. 4) A. f. G., Bd. 4, S. 311. — Die Theorie der Geburt, S. 216. <sup>5</sup>) Das enge Becken, Leipzig, 1851, S. 255. <sup>6</sup>) Tageblatt der Leipziger Naturforscher-Versammlung, 1872, S. 81. <sup>5</sup>) Zeitschr, f. Biologie, Bd. 26, N. F. VIII, S. 175. <sup>8</sup>) Berl. Kl. Woch., 1894, Nr. 48. <sup>9</sup>) Ahlfeld, Festschr. zu der 50jähr. Doktor-Jubelfeier C. Ludwigs, Marburg, 1890, Seite 28. <sup>10)</sup> Berlin, Kl. Woch., 1895, Nr. 17. <sup>11)</sup> Hirndruck und Hautreize in ihrer Wirkung auf den Fötus, A. f. Gyn., Bd. 1, S. 361. - Runge, Z. f. G. u. G., 1881, Bd. 6, S. 395 u. A. f. G., Bd. 46, S. 512.

diese Reizung einen so exakten Erfolg hat, beruht wohl darauf, dass die Erregbarkeit des Atmungscentrums im fötalen Zustande nicht gleich Null ist, wie ich dies durch die Beobachtung von typischen intrauterinen Atmungsbewegungen wahrscheinlich gemacht habe.

Wird das Kind in asphyktischem Zustaude geboren, dann können natürlich Reize verschiedener Art, auch die vielbesprochenen Hautreize einen Anlass zur Einleitung einer kräftigen Atmung geben.

Eine fast vollständige Angahe der Litteratur über den "ersten Atemzug" findet sich bei Heinricius, Zeitschrift für Biologie, Bd. 26, 1890, S. 178, und bei Lange, Physiologie, Pathologie und Pflege des Neugeborenen, Leipzig, S. 2.

# Einfluss der Geburt auf den Gesamtorganismus der Mutter.

Der Einfluss der Geburt auf den Gesamtorganismus hängt wesentlich ab vom Alter und vom Kräftezustande der Gebärenden. Dass ein derartiger Akt, der eine so langdauernde Muskelthätigkeit, besonders auch eine Thätigkeit der willkürlichen Bauchpressenmuskulatur mit sich bringt und erfordert, seinen Einfluss auf den Gesamtorganismus ausüben wird, ist selbstverständlich. Nur bei wenigen Frauen sehen wir, dass sie sich ihrer Bürde entledigen, ohne dass man ihnen etwas anmerkt. Die meisten fühlen sich "wie zerschlagen" und bedürfen einer Erholung von einigen Tagen.

Im Laufe der Geburt nimmt die Körperwärme um einige Zehntel Temperatur und Grad zu, erreicht wohl auch 38° und darüber.

Puls während der Geburt

Ob höhere Temperaturen, die 39° erreichen und üherschreiten, in einzelnen Fällen nur als Effekt einer auffallenden Muskelleistung aufzufassen sind, ist fraglich. Wahrscheinlich handelt es sich bei so hohen Temperaturen meist um ein toxisches Fieber, ausgehend von Zersetzungsprodukten des ohern Teils des Genitalschlauchs 1).

In der ausführlichen Arbeit über den Einfluss der Geburt auf die Temperatur der Frau von A. Giles<sup>2</sup>) erscheint mir das Resultat am wichtigsten, wonach die Temperatur proportional der Länge der Austreibungsperiode steigt, ein Resultat, das mit unseren Beobachtungen vollständig übereinstimmt,

Wesentlich schleuniger geht der Puls in die Höhe. Die Herzthätigkeit wird, zumal wenn die Pausen zwischen den Wehen und den einzelnen Aktionen der Bauchpresse sehr kurz sind, sehr erregt, und es gehört zu den gewöhnlichen Erscheinungen, dass in der Austreibungsperiode der Puls über 100 in die Höhe geht, wohl auch 120 erreicht.

Wichtig ist die auffällige Vermehrung der weissen Blutkörperchen im Laufe der Geburt, von durchschnittlich 9000 auf 14000 im ccm. Die Erscheinung ist als eine "Arbeitsleucocytose" aufzufassen, die wohl eine Schntzmassregel gegen eindringende Mikroorganismen darstellt3).

Sind schon Ende der Schwangerschaft die Nächte schlecht gewesen und zieht sich die Geburt durch eine oder gar mehrere Nächte hin, so

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Z. f. G. u. G., Bd. 27, die Entstehung des Fichers in der Geburt, S. 490. - Siehe auch Hansen, Hospitals-Tidende 1890; ref. Frommel's Jahresb. 1890, S. 79. 2) Trans. of the obst. Soc. London, Bd. 36, S. 238. 3) Hofbauer, M. f. G. u. G., Bd. 5, Ergänzungsheft, S. 52.

Allgemeinbefin wirkt auch dieser Schlafmangel entkräftend. Da während der Geburt den während und nach der Geburt selbst der Appetit nur sehr gering ist, häufig auch Erbrechen eintritt, so ist dies ein Grund mehr, den Einfluss der Geburt zu einem ungünstigen zu machen.

> Besonders müssen Erstgebärende unter der Geburt leiden; denn die Geburtsdaner ist bei ihnen durchschnittlich noch einmal so lang, als bei Mehrgebärenden, nämlich ca. 24 Stunden gegen ca. 12 Stunden. Die am meisten anstrengende Austreibungsperiode dauert ca. 2 Stunden gegen 1/4-1/2 Stunde bei Mehrgebärenden.

> Unter Umständen treten stärkere Erregungszustände auf, besonders wenn gegen Ende der Geburt die Spannung der äusseren Geni-

talien eine sehr hochgradige wird.

Es ist wohl nicht unmöglich, dass in diesem letzten Stadium selbst bei einer normalen Geburt der Schmerz so intensiv wird, dass für einige Zeit ein Zustand höchster Apathie, eine Ohnmacht, eintritt. In forensischer Beziehung ist dies zu berücksichtigen, da sich bei Personen, die heimlich niederkommen, Personen, die gewiss oft schon unter psychischer Depression gestanden, auch körperlich viel gelitten haben, ein derartiger Zustand eher entwickeln kann als bei wohlgepflegten Personen. Doch möchte ich nicht unterlassen hinzuzusetzen, dass ich bei vielen Tausend normalen Geburten nicht einmal eine Ohnmacht gesehen habe, sondern nur, wenn Blutungen vorhanden waren.

Nach Geburt des Kindes tritt eine für die Gebärende sehr wohlthuende Zeit ein. Der Schmerz ist mit einem Male vorüber, neue Wehen treten noch nicht auf. Die meisten Frauen überlassen sich auch daher sofort dem ersehnten Schlafe, und wenn sie nicht durch sehmerzhafte Nachgeburtswehen oder durch Manipulationen der Hebamme erweckt werden, so schlafen sie in der Regel, bis die Herausbeförderung der Placenta erfolgt.

Nicht selten folgt der Geburt des Kindes ein Frostanfall bis zum ausgesprochenen Schüttelfroste. Psychische Alteration, Blutverlust, Abkühlung der Haut, Durchnässung der Wäsche und vielleicht auch der Verlust einer Wärmequelle 1) (das ebengeborene Kind) erklären diesen Frost, der ohne Temperatursteigerung verläuft und keinerlei ungünstige Bedeutung hat.

Die letzte Erklärung bedarf insofern einer Einschränkung, als auch nach der Geburt

macerirter Früchte Schüttelfrost beobachtet wird.

Die Geburt ist stets mit einem Blutverlust verbunden. Dieser pflegt sich aber bei geeigneter Behandlung der Nachgeburtsperiode so in Schranken zu halten, dass ein Einfluss auf das Befinden der Gebärenden nicht bemerkbar zu sein pflegt. Doch kommen in dieser Beziehung gerade öfters Abweichungen vor. Darüber befindet sich Genaueres S. 130 und in der Pathologie der Nachgeburtsperiode.

Eigentümlichkeiten in Geburtsund jüngerer Erstgebärenden

Auch das Alter der Frau ist nicht ohne Einfluss auf den Gang der en m Geburts Geburt und auf die Beteiligung des Allgemeinbefindens. Häufigere Abweichungen finden sich bei zu jungen Müttern, besonders aber bei älteren Erstgebärenden.

> Die letzteren haben schon länger die Aufmerksamkeit der Geburtshelfer auf sich gezogen2). Ziemlich übereiustimmend bekunden alle Autoren, dass sich ungefähr vom

<sup>1)</sup> Pfannkuch, A. f. (4., Bd. 6, S. 300. 2) Ahlfeld, Die Geburten älterer Erstgeschwängerter, A. f. G., Bd. 4, S. 499. - Floeck, Die Geburten von alten Erstgehärenden, I.-D., Marburg, 1891. Enthält die Litteratur bis 1891. - Bidder, Küstner, Ber. u. Arb., Wiesbaden, 1894, S. 183.

30. Jahre an die Erstgeburten durch längere Dauer, schmerzhaftere Wehen, grössere psychische Aufregung, erheblichere Widerstände in den weichen Geburtswegen (deshalb häufiger Verletzungen, auch häufiger notwendig werdende Operationen), kurze unwirksame Wehen, mangelhafte Anwendung der Bauchpresse, nach ungünstiger Seite hin auszeichnen.

Äuch bei zu jugendlichen Individuen, besonders bei den noch nicht gehörig entwickelten, treten mancherlei Abweichungen im Geburtsverlauf auf<sup>1</sup>). Spitta<sup>2</sup>) fand in den Protokollen der Marburger Anstalt unter 10360 Entbundenen 260 = 2,5% Mütter von 18 Jahren und darunter. Wesentliche Anomalien kamen im Geburtsverlaufe nicht vor. Die Geburten der vier jüngsten Erstgebärenden (3 fünfzehnjährige, 1 vierzehnjährige) verliefen leicht und glücklich. Das Stillen wurde aus anderen, als hygienischen Ursachen meist unterlassen. Weniger günstig lauten die Berichte Bukoemsky's Sy

# Ueberwachung und Leitung der normalen Geburt bis zum Austritte des Kindes.

Die Geburt, obwohl ein physiologischer Vorgang, ist sehr häufig mit Gefahr für Mutter und Kind verbunden, weshalb es zweckmässig ist, den Akt sich unter Aufsicht einer sachverständigen Person abspielen zu lassen. Ansserdem hat der Staat ein Interesse daran, in Bezug auf die Beurkundung eine verpflichtete, sachverständige Person in der Nähe der Gebärenden zu wissen. Zumeist werden diese beiden Obliegenheiten von der Hebamme besorgt, die ausserdem angewiesen ist, bei abnormem Geburtsverlauf einen Arzt herbeizuziehen, und unterrichtet ist, in kritischen Fällen selbst einzngreifen. In 95 % indet die Geburt nur in Anwesenheit der Hebamme statt, in 5 % wird ein Arzt hinzugerufen.

Die Gefahren, die der Frau drohen und zumeist durch verständige Massnahmen verhütet, wenigstens vermindert werden können, sind vor allem schwere Blutungen und grössere Verletzungen, und da zumeist in der Geburt schon der Grund gelegt wird für das so gefährliche Kindbettfieber, so muss sich auch ganz besonders auf die Verhütung dieser schweren Erkrankung die Bemühung der die Geburt überwachenden Person richten.

Auch dem Kinde drohen Gefahren: Erstickung in den Geburtswegen, Scheintod, Verletzungen bei unpassender Stellung der Gebärenden, Infektion u. s. w.

Niemals kann man im Beginn einer Geburt, und wenn sie auch unter den denkbar günstigsten, vollständig normalen Verhältnissen ihren Anfang nimmt, voraus wissen, ob sie auch bis zu Ende normal verlaufen wird. Es können unerwartet die gefährlichsten Komplikationen auftreten.

Die Bezeichnung "normale" Geburt wird allgemein etwas weit gefasst; denn man schliesst in diesen Begriff die Geburten mit ein, bei denen geringfügige Verletzungen, erheblichere Blutungen, Unregelmässigkeiten im Geburtsmechanismus stattgefunden haben, sohald nur das Endresultat ein günstiges ist.

 <sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Tittel, C. f. G., 1884, S. 140. — Negri, Annali di ostetricia etc. 1883, Nov. Dec. — Minder, A. f. G., Bd. 45, S. l. — Lehnerdt, In-Diss., Königsberg, 1896.
 <sup>2)</sup> Heber den Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei besonders jungen Erstgebürenden, In-Diss., Marburg, 1895.
 <sup>3)</sup> M. f. G. n. G., Bd. 3, S. 197.

#### Massnahmen zur Verhätung des Kindbettfiebers.

Da zur Ueberwachung der Geburt eine Kenntnisnahme der Verhältnisse notwendig ist, die meist nur durch eine interne Untersuchung gewonnen werden kann, so bringt diese Fürsorge für die Gebärende ihr zugleich auch die grösste Gefahr: denn das tödliche Kindbettfieber ist ausserhalb der Anstalten in weitaus der Mehrzahl der Fälle die Folge dieser internen Untersuchung. An der Spitze der Massregeln, die zur Ueberwachung und Leitung der Geburt notwendig sind, haben wir aus diesem Grunde die Lehre von der geburtshilflichen Desinfektion zu stellen, das A und O aller Personen, die ihr Beruf an das Kreissbett führt.

Ein Verständnis der geburtshilflichen Desinfektionslehre und ein Urteil über die in dieser Hinsicht zur Zeit noch schwebenden Streitfragen ist nur möglich sich zu verschaffen, wenn der Arzt die geschichtliche Entwicklung dieser Frage kennt.

#### Historischer Ueberblick und Pathogenese des Kindbettfiebers.

Das Kindbettfieber ist, soweit ärztliche Nachrichten zurückreichen, eine Krankheit aller Zeiten1). Litzmanns2) Annahme, es sei eine Krankheit der neueren Zeit, lässt sich nicht halten. Epidemienartig trat es erst auf, seit in Entbindungsanstalten die Frauen in grösserer Zahl aufgenommen und verpflegt wurden, ausserhalb der Anstalten erst, seit berufsmässig Hebammen die Entbinduugen der Frauen übernahmen. Entsetzlich wütete die Krankheit in einzelnen Entbindungsanstalten, so dass bis 20% der Wöchnerinnen und mehr sterben mussten. Die Erkrankungen knüpften sich nicht an pathologische Geburten, sondern ebenso gut wurden ganz normal entbundene Frauen betroffen. Nur das zeitliche Moment entschied; die Frauen kamen nieder zu Zeiten, wo das Kindbettfieber herrschte,

Unter diesen Umständen nahm man allgemein eine kontagiöse Verbreitungsweise an und stellte das Kindbettfieber auf eine Stufe mit den Blattern, dem Scharlach u. s. w.

Eine ganz auffällige Exacerbation der Krankheit erfolgte zu der Zeit, als die Entbindungsanstalten dem Unterrichtszwecke eröffnet wurden, und besonders als zur Ausbildung des angehenden Arztes die Untersuchung eröffneter Leichen zur Notwendigkeit wurde. In Wien trat diese Erscheinung zuerst und am augenfälligsten zu Tage, wo tagtäglich unter Rokitansky's Leitung eine grössere Zahl Sektionen vorgenommen wurden und die Studirenden sich dann zur Untersuchung Schwangerer und Kreissender in die Entbindungsanstalt begaben.

Durch eine geeignete Beobachtung wurde Semmelweis3), Assistent an der Entbindungsanstalt, auf den Zusammenhang zwischen Leicheneröffnung und Kindbettfieber aufmerksam, und die von ihm getroffene Massregel, Chlorwasserwaschungen der Hände vor der Untersuchung, ergab die besten Resultate und bestätigte seine Annahme.

Semmelweis erweiterte im Verlauf seiner Beobachtung die Lehre von der Aetiologie des Kindbettfiebers dahin, dass nicht nur Leichengift, sondern je der in Ver-Pathogenese des wesung begriffene organische Stoff, in die Gewebe einer Schwangeren Kindbettfiebers und Gebärenden eingebracht, Blutvergiftung, Kindbettfieber erzeugen könne.

Sonderegger4) nennt Semmelweis sehr treffend den Johannes Huss unserer jetzigen Epidemielehre, Listers gemarterten Vorläufer, der das feste Contagium geahnt und siegreich bekämpft hat.

<sup>1)</sup> Hirsch, Die chronischen Infektions- und Intoxikationskraukheiten vom historischgeographischen Standpunkte und mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie, Stuttgart 1883, 2. Aufl., S. 288. 2) Das Kindbettfieber in nosologischer, geschichtlicher und therapeutischer Beziehung, Halle 1844, S. 130. 3) Grosse, Ignaz Philipp Semmelweis, Leipzig und Wien, 1898. 4) Correspond, für Schweizer Aerzte, 1896, Nr. 24.

Diese neue Lehre hatte schwer zu kämpfen und brach sich erst Bahn, als Lister Anfang der 70er Jahre nachwies, dass Wundeiterung und Wundinfektion verhütet werden können durch Abbaltung, eventuell Vernichtung der von allerwärts in die Wunden eindringenden Mikroorganismen. Die grossartigen Erfolge, die diese Lehre, verbunden, mit Pasteurs und Kochs Entdeckungen und genauer Beobachtung der sebädigenden Mikroorganismen, in der Chirurgie aufwies, veranlassten auch die Geburtshelfer, sich diese Errungenschaften anzueignen, und so sehen wir ungefähr um das Jahr 1880 die Wandlung eintreten. Wir sprechen seitdem von einer vorantiseptischen und einer antiseptischen Zeit.

Die von Lister und anderu anfangs vorgeschlagenen Mittel und Wege, die schädigenden Mikroorganismen unschädlich zu machen, waren, wie sich jetzt herausgestellt hat, zu heroisch. Sie schädigten deu Körper wieder nach andrer Seite. Ein Jahnzehnt eifriger Untersuchung und angestrengter Arbeit auf bakteriologischem Gebiete und klinischer Beobachtung haben uus zu der Erkenntnis geführt, dass ein gesunder Körper in der Regel keine Infektionsstoffe enthält, und dass, wenu Wunden gesetzt werden, diese glatt, ohne Eiterung zu heilen pflegen, wenn man die pathogeneu Mikroorganismen fernhält und den Geweben ihre Lebenskraft erbält, kleine Mengen etwa eingedrungener infektiöser Stoffe zu zerstören, sich ihrer zu entledigen.

Mit dieser Erkenntnis sind wir aus der antiseptischen in die aseptische Zeit übergegangen, ein Schritt, der noch eine wesentliche Besserung der Verhältuisse herbeigeführt hat. Die aseptische Zeit beginnt ungefähr mit dem Jahre 1890. Diese Lehre beherrscht zur Zeit vollständig das Handeln des Chirurgen und des Geburtshelfers. Antisepsis soll nur daun zur Anwendung kommen, wenn die Wunden wahrscheinlich oder nachweislich infizirt worden sind oder während der Verletzung infizirt werden könnten (prophylactische Antisepsis).

Die Erkenntnis der Ursache des Kindbettfiebers hat in erstaunlich schneller Zeit eine Abnahme der Todes- und Erkrankungsfälle der Wöchnerinnen zunächst für wohlgeleitete Anstalten, aber ersichtlich auch schon für die breite Praxis der Aerzte und Hebammen zustande gebracht. Von 46 % Todesfällen infolge von Sepsis, wie die Verhältnisse in meiner Assistentenzeit in der Leipziger Entbindungsanstalt lagen, ist die Mortalität auf 1 % Zurückgegangen (Marburger Statistik 1889—92).

Ein genauerer Vergleich in dieser Beziehung ist sehr lehrreich. Stelle ich die Statistik meines ersten Assistentenjahres (Leipziger Entbindungsanstalt 1868) neben das Jahr 1893 meiner Marburger klinischen Thätigkeit, so hat sich in 25 Jahren eine gauz auffällige Wandlung vollzogen:

|                                          | 1868 |          | 1893 |           |
|------------------------------------------|------|----------|------|-----------|
| Geburtenzahl                             | 239. |          | 375. |           |
| Kurven keinmal über 38°                  | 30.  | 12.6 %   | 230. | 61,3 %.   |
| Fieberkurven, mindestens 1 Mal über 38 ° | 209. | 87.4 0/0 | 145. | 38.7 º/o. |
| Ernste Erkrankungen*)                    | 113. | 47.3 0/0 | 4.   | 1.07 º/o. |
| Todesfälle an Sepsis                     | 11.  | 4.6 0/0  | 0.   | 0.00 %.   |

Noch 1877 bezeichnete Lefort in Brüssel die Entbindungsanstalten als die "antichambres de la mort" und verlangte ihre Aufhebung. 15 Jahre später eröffnete Kufferath den gynäkologischen Kongress zu Brüssel mit einer Lobrede auf die Antisepsis in der Geburt und ihre ausgezeichneten Folgen gerade in den Entbindungsanstalten, gegenüber der allgemeinen Praxis.

Trotz der von Jahr zu Jahr gesteigerten Vorsichtsmassregeln ist es doch bisher keiner Anstalt gelungen, die Todes- und Erkrankungsfälle durch Sepsis gänzlich zu besei-

| *) Ernste Erkrankungen: |  | 1868  | 1893 |
|-------------------------|--|-------|------|
| Parametritis            |  | . 60  | 3    |
| Perimetritis            |  | . 8   | _    |
| Diphtheritis vaginae .  |  | . 12  | _    |
| Peritonitis             |  | . 16  |      |
| Endometritis            |  | . 14  | 1    |
| Symphysenvereiterung    |  | . 2 . | _    |
| Pleuritis gangraenosa   |  | . 1   | -    |
|                         |  | 1.541 |      |

Die Lehre von der Selbstinfektion tigen. Die Aerzte, die der Meinung huldigen, dass Kindbettfieberfälle ausschliesslich die Folge der Einführung septischer Stoffe gelegentlich der Untersuchung seien, können sich diese Thatsache nicht anders erklären, als dass die Desinfektion der Hand keine vollkommene gewesen sei. Es scheint, absichtlich verschliesst man sich der Möglichkeit, dass in einzelnen Fällen auch ohne Zuthun einer zweiten Person septische Infektion oder Intoxikation eutstehen kann, indem infairende Stoffe, die sich schon vor der Geburt, jedenfalls aber während der Geburt, im Genitaltractus der Frau befanden, unter gewissen Umständen den Geweben, dem Blute beigemischt werden und Kindbettfieber erzeugen können (Selbstinfektion). Man beruft sich darauf, die Geburt sei ein physiologischer Vorgang und die Natur könne unmöglich einen so groben Fehler begehen, dass sich infolge eines physiologischen Vorgangs zugleich die Todesursache entwickeln könne.

Dieser Einwand ist unhaltbar. Es genügt der Hinweis auf die zahlreichen Verblitungen in der Placentarperiode, um zu beweisen, dass ein physiologischer Vorgang leicht

pathologisch werden und mit dem Tode enden kann,

Als Beweismittel für die Richtigkeit der einen oder andern Anschauung sind die Geburten ohne vorausgegangene Untersuchung von verschiedenen Seiten herangezogen worden. Dieser Weg hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn es sich um Schwangere handelt, die vorher unter Aufsicht in der Anstalt lebten, vor der Geburt nachweislich ganz gesund waren und ohne jegliche Betastung der inneren Genitalien entbunden wurden, während die äusseren Teile nach den tiblichen Regeln eine gründliche Säuberung erfuhren. In diesem Sinne habe ich eine freilich nur kleine Zahl Geburten verlaufen lassen können ') und dabei Resultate gesehen, die für das Bestehen einer Selbstinfektion sprechen müssen. Um aber ilberzeugen zu wollen, müssen die Versuche mit grossen Zahlen angestellt werden.

Die sogenannten Strassengeburten, deren Beweiskraft Winckel<sup>3</sup>) und Krönig<sup>3</sup>) anziehen, können bei der Entscheidung nicht in Betracht kommen, da die Infektionskeime durch die Gebärende selbst und durch ihre Kleider über den Introitus hinaus eingeführt werden können.

Aber noch aus andern Gründen muss man die Möglichkeit einer Selbstinfektion annehmen: Zunächst ist es ausser allem Zweifel, dass jede Frau, die nicht entbunden wird an putrider Infektion sterben muss, auch wenn kein Mensch sie angerührt hat. Man wird in solchen Fällen niemals allein Fäulnisbacillen im erkrankten Organismus finden, sondern stets vergesellschaftlichen sich mit diesen pathogene Keime, meist Streptokokken, was Fehling¹) gegenüber hervorgehoben werden muss. Dies ist ein unumstösslicher Beweis, dass der Inhalt der Vagina Keime enthält, die Fäulnis einzuleiten und Sepsis hervorzubringen imstande sind.

Es ist unmöglich, dass eine mit der Aussenwelt in so breiter Verbindung stehende Höhle, wie die Vagina, nicht pathogene Organismen bergen sollte, wo sich diese in Unzahl an der ganzen Körperoberfläche befinden, eine Höhle, deren Eingang sich zwischen den

Kot und Harn entleerenden Leibesöffnungen befindet.

Dringen doch schon beim ebengeborenen Mädchen stäbchenförmige und kokkenförmige Mikroorganismen wenige Stunden nach der Geburt spontan in die Vagina ein,

nicht selten selbst pathogene 5).

Die Scheide macht keine Ausnahme gegenüber den mit Schleimhaut ausgekleideten Körperhöhlen, die in unmittelbarer Verbindung mit der Aussenwelt stehen. Sie alle enthalten die mannigfachsten, auch zahlreiche pathogene Keime, die dort im Zustande einer abgeschwächten Virulenz sich befinden, jederzeit aber aus diesem Zustande in einen Gefahr bringenden übergehen können, sobald andere Lebensbedingungen für sie geschaffen werden.

Diese Latenz hängt, wie Doederlein<sup>6</sup>) nachgewiesen hat, zum Teil von der Sekretion der Scheidenschleimhaut ab, indem der sauer reagirende Scheidenschleim einen für pathogene Bakterien ungünstigen Nährboden darstellt. In der Geburt selbst und

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 474. <sup>2)</sup> Ueber die Bedeutung präcipitirter Geburten für die Aetiologie des Puerperalfiebers, München, 1884. <sup>8)</sup> Mengeu. Krönig, Bd. 2, S. 365. <sup>4)</sup> Die Physiologie und Pathologie des Wochenbetts, 2. Aufl., Stuttgart, 1897, S. 74. <sup>9)</sup> Vahle, Z. f. G. u. G. Bd. 32, S. 368. <sup>6)</sup> Das Scheidensekret und seine Bedeutung für das Puerperalfieber, Leipzig, 1892.

bald nach derselben verändert sich einerseits die Reaktion der Scheidenflüssigkeit, sie wird alkalisch, andererseits treten zahlreiche Veränderungen in den Geweben des Gebärschlauchs ein, die günstigere Lebensbedingungen für die Bakterien bieten. Diese Veränderungen fasse ich in der Bezeichnung Disposition zusammen.

Bezeichnen wir mit Disposition die zur Aufnahme von schädigenden Mikroorganismen Disposition zur günstigen Vorkommnisse, so kennen wir bereits die wichtigsten davon. An die Spitze septischen puerp. stelle ich den Zustand der Gravidität. Die hochschwangere und frisch entbundene Frau ist zur Infektion weit geneigter, als die nicht schwangere. Schon in der zweiten Woche des Puerperiums nimmt die Disposition wesentlich ab.

Alle Prozesse, bei denen schon bei der Geburt oder vor der Geburt abgestorbenes Gewebe zurückgehalten wird und der Entwicklung eingedrungener Mikroorganismen Vorschuh leistet, erhöhen die Disposition.

Hierher gehört vor allem, wie bereits angedeutet, die Zurückhaltung totfauler Früchte (nicht zu verwechseln mit macerirten), Quetschungen bei langdauernden Geburten bei engem Becken, Zurückhaltung umfangreicher Decidua-Massen mit oder ohne Eihäute im schlaffen Uterus, Zurückhaltung von Blutmasseu, besonders unterhalb des Corpus uteri.

Die Wirkung zurückgehaltener im Zerfall begriffener Massen wird noch erhöht, wenn die Placentarfläche als Aufsaugungsfläche dieut, so bei Placenta praevia, bei Lochio-

metra etc.

Um die für die puerperale Intoxikation geeigneten Verhältmisse kennen zu lernen. habe ich Untersuchungen über die Aufsaugungsfähigkeit des Uterns und der Scheide im Wochenbette gemacht 1) und bin zu Resultaten gekommen, denen gemäss der schlaffe, in der Involution zurückbleibende Uterus ein eminentes Aufsaugungsvermögen besitzt.

Eingehender ist die Pathogenese des Puerperalfiebers und die Disposition im Ab-

schnitte "Pathologie des Wochenbetts" besprocheu.

Was den Genitalschlauch und seine Bakterien anbetrifft, so unterscheiden wir deutlich drei Räume: Die Uterushöhle bis zum inneren Muttermund ist normaler Weise keimfrei. Die Scheide enthält zahllose Mikroorganismen und zwar um so reiehlicher, je näher dem Introitus. Das Zwischenstück dieser keimhaltigen und keimfreien Zone bildet der Cervikalkanal. Er füllt sich bei beginnender Schwangerschaft mit einem zähen Schleimpfropf und dieser undurehdringbare Schleim verhindert die Einwanderung von Mikroorganismen inter graviditatem, eine Zweekbestimmung, die ich bereits früher angenommen habe, die aber neuerdings von Walthard auch bakteriologisch nach- Darstellung der keimgewiesen ist. Wie aus der schematischen Dar- haltigen und keimfreien stellung in Fig. 108 hervorgeht, ist die gegen die Nach Walthard, A. f. G., Bd. 48. Scheide hin gelegene Schicht des Cervikalschleims



Die Bakterien des Genitalschlanchs

Fig. 108. Schematische Zonen des Uterus.

noch bakterienhaltig (in der Abbildung schwarz), dann folgt eine mit reichlich Leucocythen versehene, bakterientötende Schicht (punktirt) und dann die keimfreie Schieht (weiss).

Als regelmässige Lebewesen der Scheidenschleimhaut finden wir einen dieken stähehenförmigen Bacillus, den Doederlein'schen Scheidenbacillus. Von ihm scheint die saure Reaktion des Scheidenschleims abhängig zu sein. Wenn, wie oben erwähnt, schon bei neugeborenen Kindern sich in wenigen Tagen die Scheide mit den mannigfaltigsten Bakterien füllt, so

<sup>1)</sup> Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 176. - Muth, Ueber die Resorptionsfähigkeit des Uterus im Wochenbett, L.-D., Giessen, 1882.

ist es selbstverständlich, dass bei Mädchen und Frauen des geschlechtsreifen Alters alle Mikroorganismen sich innerhalb der Scheide finden lassen, die an den äusseren Genitalien sich aufhalten und dass sie auch weiter in der Scheide vegetiren werden, sobald für ihr Leben geeignete Bedingungen in der Vagina vorhanden sind.

Es ist daher ietzt keinem Zweifel mehr unterworfen, was ich von Anfang an behauptet habe, und was mir von allen Seiten abgestritten worden ist, dass bei gebärenden Frauen stets Keime in der Scheide enthalten sind, die unter Umständen nathogen werden und den Aulass zu

Kindbettfieber geben können.

Wenn den positiven Befunden von Winter1), Steffeck2), Maslowsky3), Doederlein4), Walthard5), Vahle6), meinen eigenen und anderer gegenüber Menge und Krönig<sup>7</sup>) in ihrer ungemein fleissigen Arbeit behaupten, im Scheidensecrete sonst gesunder Frauen träfe man keine pathogenen Mikroorganismen an, so ist diese Differenz, wie ich mit Vahle und Walthard8) anzunehmen geneigt bin, auf die Benutzung ungeeigneter Nährböden bei den bakteriellen Untersuchungen zurückzuführen,

Die für das Kindbettfieber in Frage kommenden Mikroorganismen sind in erster Reihe die bekannten Bakterien der Wundinfektion, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus und albus. Immer wichtiger erscheint in der Aetiologie der Wochenbettfieber die Rolle, die der Neisser'sche Diplococcus spielt. Auch das Bacterium coli commune, der Fraenkel'sche Pneumoniecoccus, der Löffler'sche Diphtheriebacillus, der Nicolaier-Rosenbach'sche Tetanusbacillus und andere kommen bei

einzelnen Wochenbetterkrankungen vor.

Die Wirkung dieser Bakterien innerhalb des puerperalen Genitalschlauchs kann eine doppelte sein. Sie produziren Toxine, deren lösliche Gifte zur Aufsaugung kommen, wenn sie retinirt werden, puerperale Intoxikation, oder sie dringen in die Gewebe ein, wachsen parasitär weiter, teilen sich dem Lymph- oder Blutstrom mit, bringen Allgemeininfektionen hervor, puerperale Infektion.

Inwieweit auch die in Massen in der Scheide lebenden nicht pathogenen Fäulniserreger durch Zerstörung toten Gewebes Intoxikation hervorrufen können, bedarf noch genauerer Feststellung. Jedenfalls wirken sie bei schweren septischen Erkrankungen niemals allein, sondern stets mit virulenten pathogenen Mikroorganismen (meist Streptococcen) zusammen.

Die Intoxikation tritt in der Hauptsache auf, wenn den im Zerfall begriffenen Stoffen der Abfluss aus dem Genitalschlauche verlegt wird und zwar handelt es sich dabei fast ausschliesslich um die sonst keimfreie Höhle des corpus uteri.

Die Infektion findet in weitaus der Mehrzahl der Fälle durch Finger und Instrumente der untersuchenden Person statt. Die schädigenden Keime können den Fingern oder Instrumenten des Untersuchenden anhaften, sie

and Infektion

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 14, S. 443. 2) Ebenda, Bd. 20, S. 347. 3) C. f. G., 1894, S. 797. 4) Das Scheidensekret, S. 39. 5) A. f. G., Bd. 48, S. 201. 6) Z. f. G. u. Gyn., Bd. 35, S. 192. 7) Bakteriologie des weiblichen Genitalkanals, II, S. 16. 8) Correspond. für Schweiz, Aerzte, 1897, S. 594.

können aber auch bei aseptischen Fingern und Instrumenten von den Schamteilen der nicht gehörig gereinigten Kreissenden eingeführt werden (Einimpfung). Auch bei der Einimpfung steht die Infektion der Gebärmutterinnenfläche und des Cervix an Bedeutung weit über der der Scheide und der äusseren Genitalien.

In einer kleineren Zahl von Fällen findet ohne Zuthun der unter- Selbstinfektion suchenden Person eine Intoxikation oder Infektion statt, indem bereits vor oder während der Entbindung in den Genitalschlauch eingedrungene Mikroorganismen ein Gift erzeugen, das zur Resorption kommt, oder wenn pathogene Mikroorganismen den Weg in die Gewebe und das Blut finden (Selbstinfektion).

Soweit musste ich eine kurze Darstellung der pathologischen Verhältnisse schon hier bei der Physiologie geben, um ein Verständnis der prophylactischen Massnahmen zu ermöglichen. Das Genauere folgt in der Pathologie der Geburt (Fieber in der Geburt) und des Wochenbetts.

## Prophylaxe des Kindbettfiebers.

Will man nicht einseitig vorgehen, so muss die Prophylaxe jeder Art der Infektionsmöglichkeit Rechnung tragen, soweit wir überhaupt im stande sind, dies zu thun,

Zur Verhütung der Einimpfung muss dem Geburtsakte, speciell den Desinfektion der Untersuchungen eine genaue Desinfektion des Arztes oder der Hebamme und eine sorgfältige Reinigung der zu entbindenden Frau vorausgehen. Auch bei der Untersuchung von Schwangeren und Wöchnerinnen ist in gleicher Weise zu verfahren.

Aerzte uud Hebammen

Der Arzt muss berücksichtigen, dass er mit seinen Kleidungsstücken den Infektionsstoff verschleppen kann. In Anstalten wählt man für den Arzt, wie für die Hebammen, schon längst weisse, wasch- und sterilisirbare Anzüge. Jedenfalls soll der Arzt nie, ohne den Aermel weit aufzustreifen, untersuchen; besser noch den Rock ausziehen.

Zur Keimfreimachung der untersuchenden Hand reicht eine einfache, wenn auch noch so gründliche Waschung mit Bürste. Seife und Wasser nicht aus. Man bedarf chemischer Substanzen (Desinfizientien), um die nach einer Waschung noch anhaftenden Keime abzutöten. Vor allem hat

Hande. desinfektion

Litteratur über Hände desinfektion: Forster, Wie soll der Arzt seine Hände reinigen? Centr. f. klin. Med., 1885, Nr. 18. - Fürbringer, Untersuchungen und Vorschriften über die Desinf, der Hände des Arztes, Wiesbaden, 1888. - Landsberg, In.-Diss., Wien, 1888. — Henke, In.-Diss., Tübingen, 1893. — Tarnier, De l'asepsie et de l'antisepsie en obstétrique, Paris, 1894, S. 344. — Kröuig u. Paul, Die chemischen Grundlagen der Lehre von der Giftwirkung und Desinfektion, Z. f. Hyg. u. Inf., 1897, Bd. 25 und Münch. med. W., 1897, Nr. 12.

Speciell über Alkoholdesinfektion: Fürbringer, eben cit. - Zweifel, C. f. G., 1894, Nr. 47, S. 1185. — Reinicke, ebend., S. 1189 und A. f. G., Bd. 49, S. 515. — A hlfeld, M. f. G. u. G., Bd. 1, S. 262. — Allg. Deutsch. Hebammenzeit., 1895, Nr. 7. — A hlfeld u. Vahle, Die Wirkung des Alkohols bei der geburtsh. Desinfektion, D. med. Woch., 1896, Nr. 6. — Ahlfeld, Die Heisswasser-Alkoholdesinfektion. D. med. Woch., 1897, Nr. 8; enth. Litteraturverzeichnis. — Epstein, Z. f. Hyg. u. Inf., 1897. Bd. 24, S. 1. - Fürbringer u. Freyhan, D. med. W., 1897, Nr. 6, -Hahn, M. f. G. u. G., Bd. 5, S. 506. - Menge, Münch, med. W., 1898, Nr. 4.

man sich bisher hierzu der Karbolsäure, des Sublimats und der Seifenkresole bedient.

Das Vertrauen auf diese Desinfizientien ist durch Untersuchungen von Reinicke aus der Zweifel'schen Klinik (Leipzig) definitiv erschüttert. Das Resultat lautete, dass chemische Agentien nur in einer Concentration, wie sie für die Hand des Untersuchenden und für die Genitalien der zu Entbindenden unzuträglich sind, die Handbakterien wirklich abtöten.

Zugleich stellte aber auch Reinicke fest, dass der Alkohol, der bisher nur als Zwischenglied in der noch zu erwähnenden Fürbringer'schen Desinfektionsmethode Verwendung fand, allein ein sicheres Mittel ist, um die Hand steril zu machen.

Diese Thatsache findet ihre volle Bestätigung unter der Voraussetzung, dass es sich an der Hand nicht um die widerstandsfähigsten Formen der Mikroorganismen handelt, die auch thatsächlich bei der Frage von der puerperalen Infektion nicht in Betracht kommen.

Wir haben uns an den Versuchen über die Wirkung des Alkohol als Desinfektionsmittel der Hand lebhaft beteiligt, ebenso ist es uns gelungen, das Prinzip der Alkoholwirkung festzustellen, das zu so aus-

gezeichneten Resultaten führt.

Der Alkohol zerstört infolge seiner Diffusionsfähigkeit und seiner Wasser anziehenden Kraft nur dann die Mikroorganismen, wenn sie in feuchtem Zustande sich befinden. Ist dies nicht der Fall, so bildet der Alkohol schon bei seiner ersten Berührung mit den Bacillen um sie herum eine Gerinnungsschicht, die seine weitere Einwirkung verhindert. Die Bacillen bleiben lebensfähig.

Diese Thatsache und unsere in ungemeiner Zahl ausgeführten Desinfektionsversuche an lebenden Personen haben mich zur Empfehlung der Heisswasser-Alkohol-Desinfektion geführt, die für Anstaltspraxis, wie allgemeine Praxis das zu Erstrebende leistet, thatsächlich Hand und Arme

steril macht.

Freilich gilt für diese Methode, was für alle andern auch gilt, die Desinfektion muss mit Gründlichkeit und Verständnis vorgenommen werden, d. h. man muss mit gewisser Kraft die Abreibung vornehmen, auch in genügender Dauer und darauf bedacht sein, dass auch jeder Teil der Hand in gründlicher Weise Berücksichtigung findet. Besonders ist in dieser Hinsicht das Nagelbett und der subunguale Raum zu beachten als die am schwersten zu reinigenden Teile der Hand.

Deshalb beginnt auch die Ausführung der Heisswasser-Alkohol-Desinfektion mit einer gründlichen Kürzung der Nägel und Auskratzung des Nagelbettes und des Unternagelraumes mit einem Nagelreiniger oder einem spitzen Hölzchen, eine Vornahme, die im Laufe der nun folgenden Heisswasser-Waschung noch einmal wiederholt werden kann\*).

Heisswasser-Alkohol-Desinfektion

<sup>\*)</sup> Die für den römischen Stutzer bestimmten Verhaltungsmassregeln Ovid's (ars amandi 1. 519):

Et nihil emineat et sint sine sordibus ungues, Meide die langen Nägel und säubere sie gründlich vom Schmutze verdienten wohl über der Thür des Entbindungszimmers zu stehen.

Mit einer in Alkohol aufzubewahrenden Handbürste, Seife und Wasser, so warm, wie es die Hand verträgt, wird nun die Hand unter besonderer Berücksichtigung des Fingers, der untersuchen soll, mindestens drei Minuten lang auf das gründlichste gebürstet, die Seife dann mit klarem Wasser abgespült und die Alkohol-Desinfektion angeschlossen.

Wir benutzen 96 % igen Alkohol und reiben mittels Flanelllappen die Hand und die Finger ab. Durch drehende und stopfende Bewegungen wird der Alkohol an jedem Finger unter das Nagelbett und den Unternagelraum gebracht. Diese Procedur muss bei glatten Händen und gänzlich gekürzten Nägeln mindestens drei Minuten fortgesetzt werden; bei rauhen, rissigen, starkbehaarten Händen mindestens fünf Minuten.

Hat der Arzt vor eine geburtshilfliche Operation auszuführen, dann müssen beide Hände und Arme nicht unter fünf Minuten in dieser Weise traktirt werden.

Statt des Flanelllappens kann auch die Handbürste zur Alkohol-Desinfektion verwendet werden, doch hat der Flanell den Vorteil, dass man die Hand bis zur Vornahme der Untersuchung in ihn eingehüllt lassen kann. Ueberdies kann man auch den mit Alkohol getränkten Flanell zum Handschutz beim Dammschutz gebrauchen.

Die Sicherheit des Resultates bei Benutzung der Heisswasser-Alkohol-Desinfektion ist eine ganz eminente. Geübte können auf 100 % Handsterilität rechnen, Hebammenschülerinnen kommen schon bei den ersten Versuchen auf 85 %. Keine andere Desinfektionsmethode, selbst Sublimat mitgerechnet, leistet etwas ähnliches.

Die Methode ist so sieher, dass selbst die mit virulentem Puerperalausfluss beschmutzte Hand in einer Sitzung der Art desinfizirt werden kann, dass man ruhig weitere Entbindungen vornehmen darf. Doch darf nur derjenige eine derartige Vornahme wagen, der mit der Methode vollkommen vertraut ist und der sich überzeugt hat, dass seine Hand eine gut desinfizirbare genannt werden kann.

Die Methoden, auf welche Weise der Erfolg bakteriologisch geprüft werden kann, sind in meinen Arbeiten (siehe Litteraturverzeichnis S. 147) genau angegeben.

Neben oder vielmehr nach dem Alkohol kommen Sublimat, Karbolsäure, Seifenkresol als Desintizientien für die Hand in Betracht. Sublimat gebraucht man im Verhältnis von 1:1000 bis 1:5000. In kleinen Pastillen (Angerer'sche Pastillen) ist es mit Koehsalz gemischt überall käuflich. Der Salzzusatz ermöglicht, das Sublimat in jedem Wasser zur vollständigen Lösung zu bringen, andernfalls binden sich zum Teil recht grosse Quantitäten des Mittels an Mineralien und bleihen ungelöst.

Sublimat ist ein gefährliches Gift und wird in Lösung vom Körper schnell aufgenommen. Deshalb kann man es den Hebammen nicht als Desinfizienz in die Hand geben. Anch der Arzt wende es zweckmässig nicht zu Uterusausspülungen an, gebrauche es ferner nicht bei blutleeren Personen, bei Frauen, die an Nephritis leiden, bei solchen, die bereits eine Quecksilberkur durchgemacht haben.

Die Vergiftungsersehemungen bestehen in Speichelfluss, Gingivitis, Anurie, Eiweissharn, heftigen Diarrhöen, Herzschwäche, Verfall.

Zur Verhütung von Verwechslungen färbe man das Sublimat allerwärts und einheitlich mit Eosin. Auch die Angerer'schen Pastillen sind hellrot gefärbt,

Die bisher, besonders auch zur Vorbereitung für chirurgische Operationen viel ge-Fürbringer'sche brauchte Fürbringer'sche Methode besteht in der Einschaltung des Alkohols zwischen Methode der Waschung mit Wasser und dem Gebrauche eines Desinfizienz, meist des Sublimats.

Sublimat-Desinfektion Fürhringer vermutete, durch die entfettende Wirkung des Alkohols würde der wässrigen Lösung eines Desinfizienz das Eindringen in die Oberhaut leichter gemacht.

Ich kann mit Reinicke bestätigen, dass die desinfizirende Wirkung allein dem Alkohol zukommt und daher jedes andere Desinfektionsmittel bei der Handreinigung überflüssig ist. Ich benutze daher nur Alkohol.

Korbolsäuredesinfektion Am weitesten verbreitet ist die Karbolsäure in 3 bis 5 %iger Lösung (mit Methylenblau zu färben). In wohlverschlossenem Gefässe führt man die reine flüssige (10 %) Wasser oder 5 % Alkoholzusatz) Karbolsäure nebst einem Messgläschen bei sich.

Auch die Karbolsäure wird unter Umständen schuell aufgesaugt und bringt Vergiftungserscheinungen hervor: Karbolurin (blauschwarze Färbung des Urins), plötzliches

Sistiren der Atmung, Verfall.

Die Karbolsärre, besonders die minderwertigen Präparate, greift die Hände, zumal zur Winterszeit, sehr an. Die Hebammen gebrauchen dies Desinfizienz aus dem ebenerwähnten Grunde und seines intensiven Geruches halber nicht gern. Auch erstarren die besseren Präparate selbst bei Alkoholzusatz im Winter und müssen daher vor dem Gebrauche im warmen Wasser erst flüssig gemacht werden. Es haben sich dieser verschiedenen Unzuträglichkeiten halber neben der Karholsäure andere kresolhaltige Desinfektionsmittel zum Teil schon eingebürgert.

Seifenkresol als Desinfizienz

Da das Rohkresol nur zu  $1^{1/2}$  bis  $2^{\circ}/_{0}$  im Wasser löslich ist, so verbindet man es mit Sapo kalinus zu einer im Wasser in jedem Verhältnisse löslichen Kresolseifen lösung. Leider sind die Lösungen nur im destillirten Wasser klar und durchsichtig; im gewöhnlichen Wasser sehen sie schmutzig-grau aus. Alle Kresol-Antiseptica sind im Verhältnis zur Karbolsäure so zu verdünnen, dass das Kresol halb so stark genommen wird, wie die Karbolsäure. Will man sich also z. B. der Kresolseifenlösung bedienen, so muss man  $3^{\circ}/_{0}$  dieser Mischung  $(1^{1}/_{2}^{\circ}/_{0}$  Kresol) gebrauchen, um die antibakterielle Wirkung einer  $3^{\circ}/_{0}$ igen Karbolsäurelösung zu erzielen.

Das Seifenkresol, Liquor Cresoli saponatus der deutschen Pharmakopoe, ist ein Gemenge von 50 % Kresol und 50 % Sapo kalinus, im Warmbad vereinigt. Vor dem noch viel gebrauchten Lysol hat es den Vorteil der gleichmässigen Zusammensetzung und der Billigkeit. Ueherdies kann jeder Apotheker das Mittel jederzeit liefern. Es ist nicht zu verstehen, warum die Aerzte unter diesen Umständen noch immer das weniger vertrauenswerte Lysol benutzen.

Das Seifenkresol dient als Desinfizienz der äusseren und inneren Genitalien der Frau, wenn nicht auch für diesen Zweck, wie am bestimmten

Orte angegeben, der Alkohol verwendbar ist.

Da der Arzt, wie die Hebamme, imstande ist, durch eine gründlich ausgeführte Desinfektion die Hände vollkommen steril zu machen, selbst wenn man vorher die gefährlichsten Infektionsstoffe berührt hat, so ist der Vorschlag (bei den Hebammen der von seiten der Behörde angeordnete Zwang) zu einer Abstinenzzeit nicht zu billigen 1). Alle unsre Bemühungen müssen dahin zielen, den angehenden Arzt und die Hebamme zu überzeugen, dass sie eine absolut sichere Desinfektion ausführen können, und sie zu lehren, wie sie diese auszuführen haben. Jedes Zugeständnis, die Desinfektion sei in einzelnen Fällen nicht ausführbar, ist ein pädagogischer Fehler.

Desinfektion der Gebärenden

Die Reinigung der Gebärenden erfolgt, wo es möglich ist, durch ein Vollbad. Unterbauchgegend, Schenkel und äussere Genitalien werden noch

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ahlfeld, Was hat die zeitweise Suspension der Hebammen als Prophylaktikum bei Puerperalerkrankungen für eine Bedeutung. C. f. G. 1880, Nr. 16. — Henke, Ueber die Desinfektion infizirter Hände und die Notwendigkeit der geburtshilflicheu Abstinenz. I.-D. Tübingen 1893.

besonders mit warmem Wasser, Seife und einem rauhen Handtuche tüchtig gewaschen und abgerieben. Dann folgt eine Waschung und Abreibung mit 3 % jøer Seifenkresollösung, wobei besonders die Reinigung der Haare rings um die Schamspalte herum zu berücksichtigen ist. Dann wasche man mit dem Desinfizienz die Vulva bis zum Introitus vaginae gehörig rein, ziehe der Frau frische Leibwäsche an und bringe sie in das frisch zubereitete Gebärbett.

Für die allgemeine Praxis ist es am einfachsten, die Desinfektion der Schamteile ausser Bett auf einem Stuhle vorzunehmen. Die Gebärende setzt sich mit weit zurückgeschlagenen Kleidungsstücken vorn auf den Rand eines Stuhls, unter den man ein Gefäss stellt. Nach der Reinigung erfolgt dann gleich der Wäschewechsel. Die Ausspülung der Scheide in sitzender Stellung hat überdies noch den Vorteil, dass die Desinfektionsflüssigkeit nicht zurückgehalten wird, sondern aus der Scheide abfliesst.

Zur vollständigen Desinfektion der Gebärenden gehört auch eine Präliminare Reinigung der Scheide bis zum Cervix vor der Geburt, vor der ersten Untersuchung (präliminare Scheidenreinigung). Die Notwendigkeit dieser Reinigung wird noch viel bestritten, ia, ihr eine direkte Schädigung zum Vorwurf gemacht. Das letztere kann nur der Fall sein, wenn Personen, die keinen Begriff von der nötigen Sauberkeit haben, statt mittels einer Ausspülung die Scheide zu reinigen, bei dieser Gelegenheit erst den Schmutz einführen. Deshalb soll man auch alte und untaugliche Hebammen diese Scheidenausspülungen nicht machen lassen.

In der Hand des sachverständigen Arztes ist die präliminare Douche ein Mittel, um die Phrophylaxe noch mehr als durch blosse subjektive Antisepsis zu sichern. Wir verwenden dazu 3 % ige Seifenkresollösung, 1 bis 11/2 Liter. Mittels Glasmutterrohren, die den Wasserstrahl nach dem Scheidenausgange zu abgeben, wird Sorge getragen, dass die Scheidenkeime nicht in den Cervix hinein gespült werden.

Hofmeier 1) plädiert für die präliminare Scheidenauswaschung mit Sublimat 1:2000, wenigstens für die Praxis in Anstalten mit Lehrthätigkeit. Seine Resultate sind ausgezeichnet. Wir haben dieselben günstigen Resultate bei der einfachen Ausspülung.

## Die Behandlung der Gebärenden bis zum Austritte des Kindes.

Wie sich die Fran legen will, überlasse man ganz ihrem Gefühle, Lagerung der wenn nicht von ärztlicher Seite die Bevorzugung einer bestimmten Lage notwendig erscheint. Für Dammschutz und Empfang des Kindes bevorzuge ich die Rückenlage, als die für alle Teile bequemere. Für die dritte Geburtsperiode aber, ferner für alle Geburten, bei denen die Placenta tief sitzt, und bei Operationen, bei denen die Hand in den Uterus einzudringen hat, möchte ich der Gefahr der Luftembolie halber warnen, die Entleerung des Uterus in der Seitenlage vorzunehmen.

B. S. Schultze?) giebt bestimmte Anweisungen, wie man in der Austreibungsperiode die Frau in deren verschiedenen Stadien zu lagern habe, die darin gipfeln, die

Gebärenden

<sup>1)</sup> Sammlung Kl. Vortr. 1897, Nr. 177, 2) Erleichterung der Geburt durch Verminderung der im Becken gegebenen Widerstände, Jenaische Zeitschrift, Band 3. Heft 2 and 3.

Richtung der Uterusaxe zum Becken derart zu modifiziren, dass der austreibenden Kraft die geringsten Widerstände entgegengesetzt werden,

Erstgebärende können ab und zu aufstehen und herumgehen. Mehrgebärende müssen sich, wenn der Muttermund fast vollständig ist, legen, damit nicht das Kind bei ungeeigneter Stellung heraustrete und Schaden

Acussere nnd innere Unter-Geburt

Man untersuche die gelagerte Frau erst äusserlich. Die äussere spechang in der Untersuchung kann in vielen Fällen die Sachlage klarstellen. Eine innere Untersuchung genügt, um festzustellen, ob man es mit einem Normalfalle zu thun habe oder nicht. Ist das Wasser abgegangen, so ist hei Mehrgebärenden eine zweite Untersuchung notwendig, um festzustellen, ob nicht mit dem Blasensprunge wichtige Veränderungen vorgegangen sind.

Die innere Untersuchung im Vertrauch auf die äussere zu unterlassen, wie neuerdings vielfach, besonders von Leopold1) empfohlen wird, halte ich für mzulässig, für ein Glücksspiel. Nur der Arzt kann alle Momeute, die bei der Leitung der Geburt Berücksichtigung fiuden müssen, zu Gunsten der Gebärenden verwerten, der neben einer eingehenden äusseren Untersuchung eine schonende, sorgfältige innere Untersuchung vornimmt. Unsere Heisswasser-Alkohol-Desinfektion, gewissenhaft ausgeführt, beseitigt die mit der inneren Untersuchung verbundene Infektionsgefahr, besonders, wenn man berücksichtigt, dass der untersuchende Finger nicht in die keimfreie Zone, also über den vorliegenden vom Cervikalkanale umschlosseuen Kindesteil hinaufgeführt werde. Ausführlich habe ich den Wert der äusseren und inneren Untersuchung besprochen in der Deutsch, med, Woch. 1896, Nr. 44,

Die Hebamme hat für Stuhlentleerung durch Lavement Sorge zu tragen. Auch zum Harnlassen ist die Frau wiederholt anzuhalten.

Bis zum Austritt des Kindes haben Arzt und Hebamme bei einer normalen Entbindung nichts weiter zu thun, als die Frau körperlich und geistig zu kräftigen, ihr ihre Leiden, soweit es angeht, zu mildern zu suchen.

Mit dem Austritte des Kindes aber ist eine Reihe von Manipulationen teils nötig, teils üblich, die zur Erhaltung der Gesundheit von Mutter und Kind ausgeführt werden müssen.

Dammsehntz

Würde bei Erstgebärenden nicht der Damm auf eine passende Weise geschützt, so würden viele Frauen eine bedeutende Zerreissung des Dammes erfahren und eventuell Nachteile für das Leben behalten.

Auch diese Thatsache beweist, dass selbst eine "physiologische" Geburt mit pathologischen Vorgängen einhergeht, die in der That, trotz grösster Vorsicht, nicht abzuwenden sind; denn selbst unter den grössten Kautelen bleiben für Erstgebärende noch immer 25% Dammrisse. Wenn anderwärts kleinere Prozentzahlen angegeben werden, so hängt dies wohl wesentlich davon ab., welchen Grad der Läsionen man als "Dammrisse"

Ganz besonders hängt die Entstehung des Dammrisses ab von der Grösse des durchtretenden Kopfes 2). Auch ist es nicht gleichgültig, oh in Anstalten der Dammschutz durch den Arzt oder die Oberhebamme ausgeführt wird, oder ob er von Praktikanten und Hebammenschülerinnen im Unterricht erlernt wird.

Die Prinzipien des Dammschutzes bestehen darin, dass man 1) dem Damme gehörig Zeit lässt, sich auszudehnen, 2) das ungestüme Herauspressen verhindert, 3) die Stirn gegen das Steissbein zurückdrängt, um das Hinterhaupt unter den Schambogenwinkel nach vorn treten zu

<sup>1)</sup> Leopold und Orb. A. f. G., Bd. 49, S. 304. 2) v. Woerz. M. f. G. u. G. Bd. 2, S. 21,

lassen, 4) dem Kopfe danach die Richtung gegen den Schambogen, später gegen die vordere Symphysenwand zu geben.

Zu dem Zwecke muss, um der ersten und zweiten Forderung zu genügen, das letzte Stadium der Austreibungsperiode mit grösster Geduld abgewartet, der Gebärenden muss die Möglichkeit entzogen werden, die Bauehpresse nach Willkür in ihrer ganzen Kraft wirken zu lassen; das schnelle Heraustreten des Kopfes muss unter allen Umständen verhütet werden, indem man teils mit dem Ballen der zum Dammschutze untergeschobenen Hand, teils mit Gegenstemmen der andern Hand gegen den vorrückenden Kopf während einer Wehe einen Gegendruck ausübt.



Fig. 109. Dammschutz hei Rückenlage der Gebärenden.

Die zweite und dritte Forderung wird erreicht, wenn man, sobald der Kopf den Damm stärker hervorwölbt, mit den Fingern der über den austretenden Schädel gelegten Hand gegen die Stirne, die eben über den Damm heraustreten will, stemmend, den Kopf in der Richtung zum Steissbein hin rotirt, und schliesslich genügt man der vierten Forderung, wenn man eine Hand soweit unter den Steiss und Damm schiebt, dass der Ballen des Daumens tiefer als der freie Saum des Dammes zu liegen kommt und man mit dem Ballen dieser Hand während einer Wehe den Kopf gegen den Schambogenwinkel hineindrängt. In der Wehenpause ruht der Gegendruck.

Der Ritgen'sche

Handgriff

Um die Hand bei dieser Gelegenheit nicht zu beschmutzen und zur Vermeidung vor Infektionsgefahr bedeckt man die Hand mit einer sterilen oder in Desinfektionsflüssigkeit getauchten Kompresse. Wir benutzen dazu den bei der Händedesinfektion verwendeten mit Alkohol durchtränkten Flanell.

Der Dammischitz in Seitenlage hat wesentliche Nachteile vor dem in Rückenlage: Er gestattet nicht, dass sich die assistirende Person setzt und den vollen Vorderarm auf das Bett auflegt, also mit viel nicht Rube und ohne Anstrengung den oft langdauernden



Fig. 110. Dammschutz in Seitenlage, Die linke Hand kann auch zwischen den Schenkeln hindurch zum Kopfe geführt werden.

Dammschutz ausüben kann, Bei der Ausführung in Seitenlage schiebt man die Gebärende, wenn ein stärkerer Druck notwendig ist, nicht selten von sich weg; ausserdem muss der obere Schenkel von einer Hilfsperson gehalten oder durch ein untergelegtes Polster gestützt werden. Wenn man die Nachgeburtsperiode, wie zweckmässig, in Rückenlage abwarten will, so muss man die Halbentbundene aus der Seitenlage in die Rückenlage umlegen, was störend auf den physiologischen Lösungsmechanismus der Placenta einwirkt. Lauter Unbequemlichkeiten, die bei der Ausführung des Dammschutzes in Rückenlage nicht vorliegen, wenn man berücksichtigt, dass die Frau mit dem Oberkörper wagerecht liegt und der Damm so in seiner ganzen Ausdehnung sichtbar ist.

Zugegeben muss werden, dass in Seitenlage bei Ueberwachung durch weniger Geübte die Zahl der Dammrisse etwas kleiner ist.

Wo wegen besonderer Straffheit des Dammes ein Dammriss droht, wendet man mit grossem Erfolg den Ritgen'schen Handgriff an. Sein Wert besteht

darin, dass man in der Wehenpause und mit einer abmessbaren Kraft den Kopf über den Damm herausheben kann. Man führt zwei Finger in den After, hakt sie, soweit man am Gesichte des Kindes in die Höhe gelangt, an der Stirn-Nasengrube, Oberkiefer oder Kinn an, hält mit der andern Hand den Kopf während der Wehe zurück und hebelt in der Wehenpause den Kopf heraus unter sanftem Zurückstreichen des Dammsaumes hinter die heraustretenden Teile des Gesichts. Fehling 1) und Löhlein 2) empfehlen von aussen aus, indem die Finger neben dem Steissbein liegen (Fehling), oder der Mitteldamm zwischen die gespreizten Daumen und Zeigefinger genommen wird (Löhlein), die gleiche Manipulation zu machen, ein Verfahren, wie es eigentlich Ritgen zuerst beschrieb. Kontrollversuche haben mich nicht überzeugt, dass man durch den gespannten Hinterdamm hindurch mit der nötigen Genauigkeit die einzelnen Gesichtsteile erkennen und fassen kann, wie durch die vordere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. f. G., 1887, S. 65. <sup>2</sup>) Tagesfragen, Heft 1, S. 56.

Darmwand. Die Gefahr der Infektion der Gebärenden mit ihrem eigenen Darmkot muss verschwindend gering sein, sonst müssten unzählige Frauen erkranken. Ueberdies kann der Arzt die Finger in Alkohol genügend reinigen (Abspülen in Wasser, Seifenwaschung, Alkoholabreibung), um weiter zugreifen zu dürfen.

Der erstbeschriebene "Ritgen'sche Handgriff" trägt seinen Namen nicht ganz mit Recht, denn er ist schon vor Ritgens Zeiten längst im Gebrauch gewesen1), von Ritgen selbst auch gar nicht als Mittel zum Dammschutz empfohlen worden. Doch beschreibt und gebraucht ihn Ritgen, um den tief herabgetretenen Kopf zu entwickeln2). Auf Cre d'e's Klinik in Leipzig ist der Handgriff bereits in den fünfziger Jahren regelmässig in Gehrauch gewesen 3). Im Jahre 1868 konnte ich, auf eine grosse Zahl von Aufzeichnungen gestützt, seine Vorteile hervorheben 4). Auch Olshausen hat ihn lebhaft empfohlen 5).

Verletzungen des Darms habe ich nie gesehen, obwohl ich und meine Schüler ihn seit drei Decennien sehr häufig anwenden und ihn ganz besonders zur letzten Herausbeförderung des Kopfes nach Anwendung der Zange schätzen.

Für den Fall, dass bei zu grosser Spannung des Dammes trotz An-Prophylactische Incisionen wendung des Ritgen'schen Handgriffs die Gefahr eines medianen Dammrisses droht, sind zwei seitliche Incisionen empfehlenswert. Zwei Schnitte, die ca. 11/2 cm tief gehen, genügen, den Damm zu entspannen.

Diese seitlichen Einschnitte sind dem medianen Einschnitte vorzuziehen, weil sie nicht weiter reissen. Mit einer Naht geschlossen, heilen sie schnell wieder zusammen.

Ist der Kopf geboren, so lasse ich zunächst die Augenlider und deren Umgebung mit Watte und reinem Wasser abwaschen, damit, wenn etwa Gonorrhoeeiter in der Scheide war, nach Oeffnen der Lidspalte nicht



Reinigung des gehorenen Kopfes

Fig. 111. Dammschere.

eine Infektion mit ihren schweren Folgen zu erwarten sei.

Mit einem feinen Läppchen und ebenfalls reinem Wasser wird sodann der Mund des Kindes ausgewaschen, damit beim ersten tiefen Atemzuge nicht schädliche Stoffe (Scheidenschleim, Blut, Vernix caseosa) inspirirt werden.

Währenddessen ist die Gesichtsfarbe evanotisch geworden, das Kind macht ausser den auf Seite 137 erwähnten oberflächlichen Atemzügen tiefere Inspirationen, und die nächste Anstrengung der Bauchpresse bringt den Rumpf hervor.

Sollte dieser Zeitraum zu lange dauern und neben zunehmender Cya- Entwickelung nose die Reflexerregbarkeit der Gesichtsmuskulatur abnehmen, so veranlasse man die Gebärende zum Mitpressen, oder man fasse den Kopf mit beiden Händen und ziehe ihn sanft tief gegen den Damm hin, damit die

der Schultern

<sup>1)</sup> Fielding Ould, 1742, - Smellie, 1752, - Stein d, Ae., Lehrbuch der Geburtshilfe, Teil I, § 675. - Stein, Geb. Wahrnehmungen, 1807, S. 132. 2) M. f. G., Bd. 8, 1856, S. 234. 5) Haake, Zeitschr. f. Med., Chir. n. Geb. von Küchenmeister und Ploss, N. Folge, 4. Bd., S. Heft, S. 193. 4) A. f. G., Bd. 6, S. 277. 5) Olshausen, Samml. Kl. Vorträge Nr. 44.



Fig. 112. Stellung des Kopfes nach Austritt aus der Schamspalte. Nach Ribemont-Dessaignes und Lepage, Précis d'Obst. Paris 1894, Seite 386.

vordere Schulter unter dem Schambogen hervortreten könne. Damit ist dann die Geburt des Kindes fast beendet. Man hebe, um einen Dammriss zu vermeiden, die Schultern ähnlich wie den Kopf beim Austritte, gegen den Schamberg in die Höhe. Die drei Abbildungen, Fig. 112 bis 114, illustriren diese Manipulationen.

Die Befürchtung, dass durch Zug am Kopfe eine Zerrung des Halsmarks oder eine Verletzung des Bänderapparates der Halswirbelsäule erfolge, ist unbegründet, wenn nur der Arzt berücksichtigt, dass während des Zuges die Wirbelsäule nicht allzusehr

flektirt wird.

Bei grösserem Widerstande ist

vorzuziehen in die hintere Achselhöhle einzugehen und mit dem eingehakten Zeigefinger die Schulter über den Damm herauszuheben.



Fig. 113. Herabziehen der vorderen Schulter. Wie Fig. 110, S. 410.



Fig. 114. Herausheben der hinteren Schulter. Wie Fig. 110, S. 409.

Sollte eine Nabelschnurumschlingung um den Hals den Austritt verzögern, so helfe man durch vis a tergo nach; man reibe den Uterus, und hat man eine Wehe hervorgebracht, die die Frau zu kräftigem Mitpressen veranlast, so unterstütze man die Bauchpresse durch Druck auf den Unterleib. Bei überaus grosser Straffheit der umschlungenen Partie schneide man die Schnur vorsichtig durch und befördere das Kind sofort heraus, unterbinde dann gleich den fötalen Teil der Nabelschnur.

### Die Abnabelung des Kindes.

Wollte man bei der Trennung des geborenen Kindes von der Mutter rein die Naturkräfte walten lassen, so würde dies zu den allergrössten Unzuträglichkeiten führen, denn, wenn nicht die Mutter selbst imstande wäre, die Schnur zu zerreissen, so müsste das Kind bis zum Austritt der Placenta zwischen den Schenkeln der Mutter liegen bleiben, und erst wenn

sich die Nabelschnur am kindlichen Körper abstiesse, was am 4. bis 7. Lebenstage der Fall ist, würde die spontane Trennung von der Placenta erfolgen. Hier muss andre Hilfe eingreifen. Die Nabelschnur wird Durchschneidung durchschnitten.

Wieder ein Punkt, wo die Natur im Stiche lässt. Die Tiere beissen oder reissen die Nabelschnur durch; andre fressen Placenta samt Schnur, oft aber auch noch das junge Tier selbst mit auf. Das Durchreissen der Schnur gelingt selbst bei den grossen Jungen, wie beim Kalb, beim Fohlen ganz leicht, denn die Schnur ist auffallend dünn. Die menschliche Nabelschnur zu zerreissen, erfordert schon eine sehr erhebliche Kraft¹), die man einer halbentbundenen Frau nicht zutrauen kann.

Man rekurrirt, um das natürliche Verhalten zu erfahren, mit Vorliebe auf das Verfahren bei den sogenannten "Naturvölkern", Naturvölker in dem Sinne, dass sich bei ihnen die physiologischen Vorgänge rein erhalten hätten gegenüber den sogenannten Kulturvölkern, gieht es nicht. Im Gegenteil, diese uncivilisirten Völker sind durch Aberglauben, religiöse Unsitten meist derartig der Natur entfremdet, dass wir nicht den geringsten Grund haben, uns nach ihrem Verfahren zu richten, als nach einem naturgemässen. Gerade auch in der Frage über den Vorgang des Abnabelns wissen wir durch Ploss<sup>2</sup>), dass alle möglichen Methoden bei den wilden Völkerschaften vorkommen; überall aber findet eine künstliche Trennung statt.

Man unterbindet die Schnur ungefähr 8 cm von der fötalen Insertion Unterhindung doppelt und schneidet zwischen beiden Ligaturen durch.

der Schnur

Die doppelte Unterbindung ist zweckmässig, damit einerseits das aus dem Nabelstrange placentaren Teils herausfliessende Blut die Wäsche nicht beschmutzt, anderseits könnte eine zweite Frucht übersehen worden sein, die sich, wenn sie mit der geborenen eine Placenta teilt, aus dem nicht unterbundenen Strange der erstgeborenen Frucht verbluten könnte.

Eine nochmalige Unterbindung des Stranges macht sich nach 1/2 bis 1 Stunde notwendig, wenn nicht die Gefahr der Blutung, selbst Verblutung eintreten soll. Diese Gefahr tritt ein, wenn durch Vertrocknen der Warthon'schen Sulze das Nabelschnurband nicht mehr fest umschliesst. Sie wird begünstigt durch Frühgeburt und Asphyxie bei mangelhafter Atmung, durch starkes Warmhalten der Ebengeborenen und durch Allgemeinerkrankungen des Kindes, die mit mangelhafter Gerinnbarkeit des Blutes einhergehen.

Diese zweite Unterbindung nehmen wir 1 bis 11/2 cm über dem Nabelkegel vor und erzielen damit eine Prophylaxe, die für die Fernhaltung septischer Nabelprocesse von der allergrössten Wichtigkeit ist. Je weniger Nabelschnurgewebe am Kindeskörper zurückgelassen wird. desto seltener können mit dem Zerfalle dieser Gewebe zusammenhängende Nabelinfektionen vorkommen. Siehe Genaueres unter Behandlung des Nabelschnurrestes.

Bei sehr dicker sulziger Nabelschnur dränge man durch Zusammendrücken des zu unterbindenden Abschnitts zwischen den Fingern erst die Sulze weg, ehe man das Band umlegt.

Ich sah in einem Falle, wo dies nicht geschehen, bei kräftig unterbundener Schnur schon nach 10 Minuten Blutung aus dem Rest auftreten (1898, J. Nr. 21).

Das Band darf nicht zu schmal sein, da sonst eine Gefahr der Durchschneidung entsteht. Auch können sich Hämatome in der Nabelschnur bilden, die, wenn sie dem Nabelkegel dicht ansitzen, zu unliebsamen Folgezuständen führen können.

<sup>1)</sup> Pfannkuch, A. f. G., Bd. 7, S. 28, 2) Historisch-ethnographische Notizen zur Behandlung der Nachgeburtsperiode, Beiträge zur Geburtshilfe, Gynäkologie und Pädiatrik, Festschrift für Credé, Leipzig 1881, S. 12.

Zeit der Abnabelung Ueber die Zeit, wann abgenabelt werden soll, ist wohl unnützerweise viel zu viel diskutirt worden. Man nabele ab, wenn das Kind kräftig schreit. Gewöhnlich vergehen ein bis zwei Minuten bis zur Abnabelung. Das Aufhören der Pulsation abzuwarten, hat keinen Zweck. Man müsste dann bisweilen sehr lange warten 1.

Zu Anfang uusers Jahrhunderts haben Messmer und Ziermann<sup>2</sup>) alles Unheil im spätern Leben aus dem zu frühen Abnabeln hergeleitet. In der neueren Zeit wurde von Budin<sup>3</sup>) und Schücking<sup>4</sup>) gegen das zeitige Abnabeln eingeworfen, dass dem Kinde dadurch ein Teil seines Blutes entzogen würde, das noch in den Placentargefässen und der Nabelvene enthalten, dem Kinde beim Ausquetschen der Placenta aus der Gebärmutter zugeführt wird (Reserveblut). Die Thatsache ist richtig. Lässt man ein Kind aus den Geschlechtsteilen der Frau auf eine Wage gebären, so kann man sehen, wie das Gewicht in den ersten Minuten um 50 bis 100 gr zunimmt. Eine hohe praktische Bedeutung hat die Aufnahme des Reserveblutes nicht, Jedenfalls kann man, wenn das Kind sonst zwischen den Schenkeln der Mutter warm und sauber liegt, warten, his auch das Reserveblut dem kindlichen Körper zugeführt ist. Reusing<sup>2</sup>) hefürwortete die Zufuhr des Reserveblutes, weil bei Neugeborenen infolge maugelhafter Milehzufuhr in den ersten Lebenstagen eine Wasservermung des Organismus eintrete. Auch für die Regelung der Nierenfiltration komme dem Reserveblute eine Bedeutung zu.

Dass dies Reserveblut durch den Druck, den die Placenta in dem Gebärschlauche erfährt, zum Kinde hingepresst, nicht aber durch die Atmungsvorgänge vom Kinde aspirirt wird, hat Cariglia experimentell dargethan<sup>6</sup>). Dem entgegen tritt Maygrier<sup>7</sup>) wieder für die Bedeutung der Aspiration bei diesem Vorgange ein. Seine Beobachtungen

und Schlüsse scheinen mir nicht beweisend.

Das geborene, nun abgenabelte Kind wird zweckmässig in ein warmes Tuch gehüllt, einer verständigen Frau übergeben oder an einen sichern Ort gelegt, da die nächste halbe Stunde nach Geburt des Kindes die Halbentbundene der vollen Aufmerksamkeit des Arztes oder der Hebamme bedarf, um etwa eintretende Blutungen zeitig genug zu bemerken und weiteren Blutabgang zu verhüten<sup>8</sup>).

# Ueberwachung und Leitung der Nachgeburtsperiode.

Die wichtigste Aufgabe des Arztes und der Hebamme ist in diesem Stadium der Geburt die Ueberwachung und Leitung der Nachgeburtsperiode. Um zu verstehen, wie sich die jetzt üblichen Methoden der Behandlung der Nachgeburtsperiode herausgebildet haben, ist es nötig, einen kurzen historischen Ueberblick zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ahlfeld, A. f. G., Bd. 12, S. 489. <sup>9</sup>) Ziermann, Die naturgemässe Geburt des Menschen oder Betrachtungen über zu frühe Durchschneidung etc., Berlin 1817. <sup>9</sup>) Gazette méd. 1876, Nr. 2. <sup>9</sup>) Berliner kl. Wochenschr, 1877, Nr. 1 u. 2; 1879, Nr. 12, 14 u. 49. — C. f. G., 1879, Nr. 12. <sup>5</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 33, S. 76. <sup>9</sup>) Gazetta degli Ospedali 1892, Nr. 76 u. 89. — Nouvelles Archives 1892, Nr. 9, S. 417 u. 418. <sup>9</sup>) l'Obstétrique, 1896, Nr. 2, S. 132. <sup>8</sup>) Ahlfeld, Was hat die Hehamme in der ersten halben Stunde nach der Geburt des Kindes zu thun? Zeitschr. f. prakt, Aerzte, 1897, Nr. 12.

#### Historischer Ueberblick und das Crede'sche Verfahren.

In früheren Zeiten, verfuhr man in der Nachgeburtsperiode, man kann wohl sagen. roh. Wenn nicht bald nach der Geburt die Placenta durch Naturkräfte herausbefördert wurde, so entfernte man sie künstlich durch teilweise recht unpassende Verfahren. Die Resultate waren daher auch höchst ungünstig. Viele Frauen verloren nach normalen Gehurten ihr Leben.

Wenn sich auch in der ersten Hälfte unsers Jahrhunderts die Verhältnisse schon wesentlich gebessert hatten, hauptsächlich weil sich der Einfluss der in Entbindungsanstalten ausgebildeten Aerzte und Hebammen schon bemerkbar machte, so forderte die

Behandlung der dritten Geburtsperiode doch immer noch viele Opfer.

Gegen heftige Blutungen aus der Gebärmutter in der Nachgeburtsperiode kannte man kein andres Mittel als die manuelle Herausnahme der Placenta. Und auch in den Fällen, wo ohne wesentliche Blutung die Placenta zu lange in den Geschlechtsteilen zurückblieb, griff ein Teil der Aerzte zu diesem Mittel der manuellen Entfernung; andre meinten sicherer zu gehen, abzuwarten, und warteten unter Umständen, bis die Placenta zu faulen anfing und die Fran infizirt wurde.

Ein Schritt von grösster Wichtigkeit war es daher, als Credé nachwies, dass man in der Mehrzahl dieser Fälle die Herausbeförderung der Nachgeburt allein durch änssere Handgriffe auszuführen im stande sei. Credé schildert1), wie er zu seiner Entdeckung gekommen sei, folgendermassen: "Als ich von Ostern 1846 bis Michaelis 1848 die sehr ausgedehnte geburtshilfliche Poliklinik in Berlin zu leiten hatte, wurde ich gleich im Anfauge dieser meiner Thätigkeit kurz hintereinander öfter zu Gebärenden geholt, welche stark bluteten, weil angeblich die Nachgeburt angewachsen und auf die gewöhnliche Art und Weise nicht zu entfernen sei. Um mich über den Zustand zu unterrichten, untersuchte ich bei meiner Ankunft zunächst den Uterus von den Bauchdecken aus, fand ihn gross, weich, mit Blut gefüllt, und die mässig starken Manipulationen der einfachen Untersuchung genügten, eine kräftige Kontraktion zu erregen, welche den ganzen Inhalt des Uterus bis vor die äusseren Genitalien förmlich herausschnellte. Es war mir dieser überaus günstige Vorgang unerwartet und völlig neu, denn ich war, wie sämtliche damalige Geburtshelfer, noch in der allgemein gelehrten und geübten Methode befangen, die Nachgeburt von den Genitalien aus fortzunehmen und bei sich darbietenden Schwierigkeiten ohne langes Besinnen bis in die Gebärmutterhöhle vorzudringen, ohne auf die mitwirkende Thätigkeit des Uterus wesentlich Rücksicht zu nehmen."

Dieses für Fälle, wo bei Placentaretention die Frauen bluteten, angegebene Ver- Das Credé'sche fahren erweiterte Credé nach und nach in Bezug auf seine Indikationen und bildete es weiter aus2), bis es eine feste Form erhalten hatte, in der es in den sechziger und sieb-

ziger Jahren in den meisten Enthindungsanstalten gelehrt und gehandhabt wurde, Das Credé'sche Verfahren, allgemein auch der Credé'sche Handgriff

genannt, besteht darin, die Gebärmutter sofort nach Austritt des Kindes sanft zu reiben und, wenn sie gut erhärtet ist, einen Druck auf den Uterus auszuüben, durch den die Placenta in der Regel vor die äussern Genitalien getrieben wird. Credé giebt eine bildliche Darstellung seines Verfahrens<sup>3</sup>), woraus man ersieht, dass zu einer Zeit, wo sich die Placenta noch im Uterusinnern befindet, der Druck zur Herausbeförderung der Placenta stattfinden soll. Dies stimmt auch überein mit des Autors bestimmter Augabe, die Expression solle sofort nach Austreibung des Kindes stattfinden, "je schneller nach der Geburt des Kindes, desto besser"). So wurde auch der Handgriff in der Zeit von 1866 bis 1880, wo ich mit der Leipziger Klinik in Verbindung stand, geübt.

Das Credé'sche Verfahren fand eine sehr günstige Aufnahme. Indem auf einfache Weise die Nachgeburtsperiode beendet werden konnte, ohne, wie es sehien, der Frau dadurch einen Schaden zuzufügen, war diese Methode dem Arzte sehr willkommen. Neben den unbestreitbaren Vorteilen, die sie ihm in kritischen Fällen bot, gab sie ihm ein Mittel an die Hand, die letzte Geburtsperiode abzukürzen, ein Umstand, der beim beschäftigten

Arzte schwer in die Wagschale fiel,

Verfahren

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 17, S. 261. 2) Crede, Kl. Vorträge über Geburtshilfe, Berlin 1854, S. 599 u. flg. — M. f. G., 1861, Bd. 17, S. 285 u. flg. <sup>9</sup>) Reibmeyer, Die Technik der Massage, Wien 1884, S. 49. — A. f. G., 1884, Bd. 23, S. 301. <sup>4</sup>) M. f. G., Bd, 17, S. 279.

Doch konnte es nicht ausbleiben, dass dem aufmerksamen Beobachter die übeln Folgen der allzuschnellen und foreirten Entfernung der Placenta nicht entgingen. In den Jahren 1877 bis 1881 habe ich in meiner Privatpraxis wiederholt Fälle gesehen, wo die nach Credé's Methode behandelte Nachgeburtsperiode zu recht unangenehmen Folgen führte; besonders waren es Blutungen, Einsackungen der Placenta, dadurch notwendig werdende Placentarlösungen, Zurückbleiben von Eihäuten, und die Folgezustände dieser Abnormitäten, als Fieber im Wochenbette u. s. w. In meiner schon citirten Schrift, Abwartende Methode oder Credé'scher Handgriff, habe ich Seite 24 die Erlebnisse in Bezug auf das Credé'sche Verfahren aus den Jahren 1871 bis 1873 in der Leipziger Poliklinik geschildert, die keineswegs günstig für das Verfahren sprechen. Besonders Hebammen, die sich nicht in die anatomischen Verhältnisse hineindenken konuten, auch nicht' genügend in der Ausführung der Manipulationen geübt waren, hatten zum Teil recht schlechte Resultate zu verzeichnen.

Hätte man zu jener Zeit eine richtige Vorstellung von den physiologischen Vorgängen bei der Nachgeburtslösung und Ausstossung gehabt, so würde sich an ihrer Hand das Gredé'sche Verfahren bald modifizirt haben. Die Publikationen von Gredé, besonders die oben wörtlich mitgeteilte Darstellung, wie auch die gegebene Abbildung beweisen, dass Gredé in vollständig verkehrten Anschauungen über den Vorgang lebte, denn er nimmt überall an, dass sich die Placenta noch längere Zeit in der Gebärmutter aufhalte, durch Mitwirkung der Wehen aus der Scheide herausgetrieben werde, und dass sein Handgriff die Placenta aus der Gebärmutter, die durch Blut gross geworden sei, herausschnelle. Ueberdies hält er eine Lösung ohne jeglichen Blutverlust für den idealen physiologischen Verlauf.

Als nun 1880 Dohrn') auf die Nachteile des Credé'schen Verfahrens aufmerksam gemacht hatte, ergab es sich, dass viele Geburtshelfer gleiche Klagen vorzubringen hatten, Einig war man darin, dass das zu frühe Manipuliren, wie Credé es gelehrt hatte, nachteilig sei, und die Folge der zahlreichen Erörterungen war die, dass man die Ausführung

der Expressio placentae auf ca. 1/2 Stunde post partum verschob.

'Îch habe mich seit 1881 lebhaft an der Diskussion durch Experiment und Beobachtung beteiligt und bin auch für die Praxis zu dem Schlusse gekommen: Für normale Geburten ist der Credé'sche Handgriff fallen zu lassen, an seine Stelle hat das physiologische Verfahren zu treten, die abwartende Methode. Das Credé'sche Verfahren bleibt für die pathologischen Fälle aufgespart, wo eine schnellere Entfernung der Placenta notwendig wird. Für die Herausbeförderung des tief im Genitalschlauche liegenden Fruchtkuchens, den eigentlich die Bauchpresse herausbefördern sollte, dient am zweckmässigsten der von Credé geübte, von ihm freilich falsch gedeutete Handgriff, der darin besteht, dass man die leere, durch Massage zu einer festen Kugel zusammengezogene Gebärmutter benutzt, um mit einem auf sie angebrachten Druck Hämatom und Placenta zum Scheideneingang herab- und zur Schamspalte herauszupressen.

#### Die abwartende oder Ahlfeld'sche Methode.

Die abwartende Methode hat folgende Vorteile: Sie stört nicht die physiologischen Vorgänge in der Nachgeburtsperiode; sie bedingt seltener therapeutische Eingriffe, weil meist die Placenta samt den Adnexen in toto ausgestossen wird, sie verläuft mit geringerem Blutverluste als die Enternung der Nachgeburt nach Credé'schem Verfahren; Nachblutungen fehlen fast ganz; die Methode erleichtert die Ueberwachung der dritten Geburtsperiode in einer Weise, dass jede Hebamme bei einiger Aufmerksamkeit sie ausüben kann; das retroplacentare Hämatom bleibt dem Uterus längere Zeit erhalten und wirkt als Tampon, befördert die Thrombose der

<sup>1)</sup> Deutsche med. Woch. 1880, Nr. 41; 1881, Nr. 12; 1883, Nr. 39.

Placentagefässe und verhindert den Eintritt von Mikroorganismen aus der Scheide in die keimfreie Zone des Uteruskörpers.

Das abwartende Verfahren, das ich auf meiner Klinik seit 1881 übe, hat sich in glänzender Weise bewährt. Besonders hat sich die Zahl der notwendig werdenden Placentarlösungen auf das niedrigste Maass vermindert: schwere Blutungen gehören zu den Seltenheiten; Blutungen im späteren Wochenbette kommen kaum mehr vor.

> abwartenden Methode

Die abwartende Methode wird in folgender Weise ausgeführt: Nach Ausführung der Geburt des Rumpfes, nach Abfluss des zurückgehaltenen Fruchtwassers, nach Abnabelung des Kindes wird die Fran mit Watte und Seifenkresol an den äussern Geschlechtsteilen gereinigt; der Nabelstrang wird über die eine Schenkelbeuge gelegt. Es folgt nun die Besichtigung des Dammes und der Vulva, eventuell die Schliessung blutender Riss- und Quetschwunden. Nicht blutende Wunden schliessen wir erst nach der Beendigung der dritten Geburtsperiode. Die nassen Unterlagen werden weggezogen und durch frische, trockene ersetzt; die Beine mässig geschlossen. Unter die Unterbauchgegend und Oberschenkel wird ein frische Unterlage gelegt und durch Decken die Halbentbundene gut zugedeckt.

Von eirea 5 zu 5 Minuten wird von der Seite die Decke gelüftet, ohne dabei die feuchtwarme Halbentbundene ungebührlich zu entblössen; die Beine werden ein wenig auseinander gedrängt und man sieht nach, ob die frische Unterlage blutig ist. Ist die Unterlage unbeschmutzt oder zeigen sich nur kleine Blutflecken, so wird die Frau, ohne dass etwas geschieht, wieder zugedeckt; ist hingegen Blut abgeflossen, ohne dass aber zur Zeit des Nachschauens gerade Blut fliesst, so schlägt die Hebamme einen reinen Zipfel der Unterlage um, sodass unter die Schamspalte eine blutfreie Partie der Unterlage kommt, und nach einer kleinen Weile sieht sie wiederum nach, ob aufs neue Blut geflossen ist oder nicht. Auch fühle man von Zeit zu Zeit nach dem Puls, da eine grössere Ansammlung von Blut hinter der etwa verlegten Gebärmutteröffnung durch Frequenz und Kleinheit des Pulses leicht bemerkt werden kann, ein Ereignis, was, nebenbei gesagt, bei richtiger Ausführung meiner Methode ungemein selten vorkommt.

In der Mehrzahl der Fälle (ca. 80 Prozent) wird die Unterlage nicht so beschmutzt, dass bis 11/2 Stunde post partum ein Wechsel notwendig wäre. Nach 11/2 Stunden wird, nachdem die Harnröhrenmundung mit Watte und Seifenkresollösung rein abgetupft ist, der Harn abgelassen und dann die Expressio placentae vorgenommen. Zu dem Zwecke greift die die Expressio Pla-Geburt leitende Person mit vier gespreizten Fingern über den Fundus, schluss an die die Fingerspitzen nach unten gegen die Lendenwirbel gerichtet, geht also abwart. Methode längs der hintern Wand des Fundus und Corpus uteri hinab, während der Daumen auf die vordere Wand zu liegen kommt. Wenn der Uterus nach der Blasenentleerung nicht in die Mittellinie getreten war, so wird er mit dem beschriebenen Handgriff zugleich in die Mittellinie gebracht. Einigemal werden nun die Finger gegen die Höhe des Fundus uteri zusammengezogen und dann wieder längs des Uterus hinabgleitend gespreizt, wodurch ein kräftiger Reiz auf den Uterus ausgeübt wird. Ist derselbe hart, dann drückt man hauptsächlich mit dem Daumenballen, zugleich aber auch

die Hohlhand verkleinernd, auf den Fundus uteri, und die Placenta wölbt. den Damm und tritt mit einem Teile in die Schamspalte. Jetzt braucht in der Regel nicht mehr oder nur sehr leicht gedrückt zu werden, denn die Gebärende pflegt meist durch Anwendung der Bauchpresse die Geburt der Placenta zu beenden. Wir sorgen dafür, dass der Austritt aus der Schamspalte sehr langsam geschieht, und dass die Placenta nicht zu tief



Fig. 115. Expressio placentae mit Credé'schem Handgriff.

vor die Genitalien ungestützt herabsinkt, weil sonst in den Einzelfällen. wo die umgeschlagenen Eihäute nicht direkt und leicht folgen, eine Zerreissung eintreten könnte. die womöglich vermieden werden soll. Nochmaliges vorsichtiges Abputzen der äussem Genitalien mit Watte oder Mull, in Seifenkresollösung getaucht, vollendet die Manipulation.

Die Entbundene wird nun in das Bett gebracht, das als Wochenbett dienen soll, wiederum warm zugedeckt, damit sie bald in

einen ausgiebigen Schweiss komme. Nach Ablauf einiger Stunden werden die Decken langsam weggenommen, der Schweiss mit einem wollenen Tuche abgetrocknet und frische Wäsche angezogen.

Verhalten bei den häufiger vorkommenden Blutungen der Nachgeburtsperiode

In den Fällen, in denen ein dauernder Blutabgang stattfindet und die Blutung nicht aus Verletzungen kommt, lassen wir den Uterus massiren und darauf achten, ob unter dieser Behandlungsweise die Blutung steht oder nicht. Steht sie, so fahren wir mit dem abwartenden Verfahren fort und exprimiren, wenn nicht eine spontane Geburt der Placenta stattfindet. nach 11/2 bis 2 Stunden. Blutet es aber trotz Massage weiter, so ist, weil dann ohne Zweifel der Ausstossungsmodus der Placenta ein atypischer Frühzeitige Ex- ist, die frühzeitige Expression indiziert.

pression

Wird die letztere ausgeführt, wie auch in allen Fällen, in denen eine frühzeitige spontane Geburt der Placenta erfolgt, so muss der Arzt, eventuell die Hebamme bei der Entbundenen sitzen bleiben, die Gebärmutter in der Hand behalten, wenn nötig Massage vornehmen und zwischen den Schenkeln den Blutabgang beobachten.

Credé's Verfahren

Massage direkt im Anschluss an die Geburt und frühzeitige Expression (Credé's Verfahren) wird notwendig, wenn gleich post partum ununterbrochen Blut abgeht, das nicht aus Verletzungen stammt. Es ist ferner zu empfehlen, wenn, wie bei Placenta praevia, schon viel Blut verloren ist.

Geburtskomplikationen, bei denen von vornherein die abwartende Methode als untauglich nicht zur Anwendung kommen darf, sind, ausser

Placenta praevia, noch die Geburten mit Tympanitis uteri und infektiöses Fieber der Mutter, da wenigstens in einem Teile dieser Fälle die Desinfektion des Gebärschlauchs wichtiger erscheint als die Prophylaxe von Blutungen. In diesen Geburtsfällen würden die Hebammen nie allein sein und allein handeln. Sie haben so wie so einen Arzt zu rufen.

Um zu möglichst günstigen Resultaten zu gelangen, ist noch nötig Verhütung von Nachgeburtseiniges zu berücksichtigen, was hier erwähnt sein mag:

blutungeu

Die Halbentbundene muss nach Austritt des Kindes recht ruhig liegen. Nach unsern Erfahrungen ist dies auch der Frau das angenehmste. Ueberheben in ein andres Bett, Lagerwechsel etc. ist nicht zweckmässig, da hierdurch häufig die Lösung nach Schultze's Modus gestört und dem retroplacentaren Hämatome der Abfluss gestattet wird.

Von welcher Bedeutung diese Massregeln für den Verlauf der Nachgeburtsperiode sind, geht sehr deutlich aus der Thatsache hervor, dass in der Marburger Anstalt, wo die Gebärende genau in der Rückenlage liegen bleibt, die sie beim Austritte des Kindes inne hatte, von 3913 Franen 3380 ihre Placenta nach durchschnittlich 11/2 bis 2 Stunden nicht selbständig herauspressten, sondern dies durch Expression in der vorher geschilderten Weise geschah 1).

Sobald wir die Frauen in der Seitenlage entbinden und sie dann, nach Austritt des Kindes auf den Rücken legen, um die Nachgeburtszeit in der geeigneten Rückenlage abzuwarten, genügt schon dieses, selbst vorsichtig ausgeführte Umlegen, um mancherlei Störungen im Lösungsmodus der Placenta herbeizuführen.

Kalte Scheidendouchen sind, wenn sich die Placenta noch im Uterus befinden könnte, zu vermeiden, da diese in gleicher Weise wirken können, wie andre Reize, die den untern Gebärmutterabschnitt treffen, nämlich ihn zur Kontraktion zwingen, wo er gerade schlaff bleiben soll, um die Placenta herabtreten zu lassen. Will man eine desinfizirende Ausspülung machen, so benutze man warmes Wasser und lasse es nicht unter zu hohem Drucke einfliessen.

Jegliches Betasten des Uterus ist unstatthaft. Eine zur unrechten Zeit hervorgebrachte Wehe ändert den normalen Austrittstypus und nötigt dann zu weitern Manipulationen. Der Blutverlust ist durchschnittlich um so kleiner, je mehr man sich gehütet hat, die Gebärmutter zu betasten.

Bei der Expressio hüte man sich mit den den Uterus umgreifenden Fingern zu tief gegen den unteren Teil des Uteruskörpers zu kommen, da leicht eine isolirte Zusammenziehung des unteren Gebärmutterabschnitts und die früher so gefürchtete Sandnhrform des Uterus entstehen kann, die, wenn die Placenta noch nicht ganz ausgetreten ist, eine Zurückhaltung zur Folge haben kann.

Ferguson2) macht darauf aufmerksam, bei der Expressio die Ovarien zu schonen, da Chock post partum die direkte Folge sein könne. - Auch Folgen für die spätere Zeit sind nicht ausgeschlossen.

Ich will hier nicht weiter ausführen, wie auch sehon bei der Leitung der Geburt mehr oder weniger auf einen günstigen Verlauf der dritten Geburtsperiode hingearbeitet werden kann. Im ganzen pflegt ein konservatives Verfahren in der Geburt auch für den Ablauf der Nachgeburtsperiode günstiger zu sein. Zu frühes und brüskes Eingreifen, zu sehnelle Extraktion des Kindes u. s. w. machen sich in unangenehmer Weise bis-

<sup>1)</sup> v. Both, die Bedeutung der Massage des Uterus und der Expressio Placentae (Credé'scher Handgriff) für die Beendigung der Nachgeburtsperiode, Zeitschr, für prakt, Acrate 1897, Nr. 9. 2) Frommel, Jahresb. 1893, S. 450.

weilen auch in der Nachgeburtsperiode geltend. Doch bieten operative Eingriffe an und für sich niemals einen Grund, an Stelle des abwartenden Verfahrens ein andres treten zu lassen.

Nachdem die Placenta geboren ist, wird die Frau gereinigt und ihr das Bett zurecht gemacht, wenn nicht, was das beste ist, ein zweites Bett zu diesem Zwecke zurechtgestellt ist.

### Untersuehung der Nachgeburtsteile.

Dem Arzt wie der Hebamme liegt aber noch die Untersuchung der Nachgeburtsteile¹) ob, um zu sehen, ob etwa wichtigere oder umfangreichere Teile zurückgeblieben sind.

Untersuchung auf Defekte Man thue die Placenta in ein Waschbecken und überzeuge sich, ob rings um ihren Rand die Eihäute, speziell das Chorion, vorhanden sind. Ist dies unzweifelhaft der Fall, so kann man mit der grössten Wahrscheinlichkeit überzeugt sein, dass vom Placentargewebe selbst nichts fehlt, denn nur in ganz seltenen Ausnahmefällen findet sich ohne Defekte am Rande ein Defekt der innern Zottenpartien. Anders ist es bei Placenten, die künstlich entfernt sind.

Fehlen hingegen die Eihäute ganz, oder ist ein Teil des Placentarrandes der Eihäute entblösst, so muss eine genaue Besichtigung stattfinden, ob nicht auch Teile des Placentarrandes selbst zurückgeblieben sind. Gewöhnlich ist dann ein kleiner dreieckiger oder halbkreisförmiger Defekt im Placentargewebe, der sich auf keine Weise beim Zusammenfalten der Placenta ausgleichen lässt. Entscheidend für die Frage, ob Placentagewebe fehlt, ist der Umstand, ob in den im Centrum gelegenen Teilen des Defektes die innere und äussere Lamelle der Placenta weit auseinanderstehen und Zottengewebe zwischen ihnen blossliegt.

Isolirte Defekte an der maternen Fläche der Placenta sind unter Umständen sehr schwer zu diagnostiziren. Anfänger machen häufig den Fehler, die tiefen Furchen zwischen den Kotyledonen für solche zu halten.



Fig. 116—118. Lage des Eihautrisses zur Placenta, je nach dem Sitze der Placenta.

Fig. 116. Riss genau central. Placenta im Fundus. Sebr seltenes
Vorkommnis.

Fig. 117. Riss ca. 10 cm vom Rande, normale Form. Fig. 118. Riss bis nahe zum Rande, bei tiefem Sitze der Placenta. Beim Zusammenlegen der Placenta, wie sie in der Gebärmutter gelegenhaben muss,lassen sich Irrtümer leicht erkennen. Auch achte man darauf, ob an den zweifelhaften Stellen der zarte graue Deciduabelag vorhanden ist oder nicht.

Ist die Placenta zerfetzt, so ist es kaum

möglich, aus der Besichtigung ein sicheres Resultat zu erhalten. Man thut dann besser anzunehmen, dass wahrscheinlich Teile im Uterus zu-

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 78.

rückgeblieben sind. Diese in die Pathologie der Nachgeburtsperiode gehörenden Fälle werden später noch besprochen.

Das Zurückbleiben einer Placenta succenturiata lässt sich vermuten. wenn von dem Placentarrande Gefässe in die abgerissenen Eihäute hineinfithren

Aus der Lage des Eihautrisses zum Kuchen lässt sich der Sitz der Untersuchung Placenta im Uterus bestimmen; doch nur, wenn der Riss nicht grösser uterinen Sitz der ist als der umfangreichste Kindesteil, also der Kopf. Der Eihautriss stellt dann immer die tiefste Stelle des Eies, wie sie dem Cervix anliegt, dar, und die Entfernung vom Placentarrande sagt uns, wie hoch über dem innern Muttermunde die Placenta gesessen haben muss.



16



Fig. 119. Rekonstruktionsbild bei normalem Sitze der Plac. 1895, J. Nr. 250.

Fig. 120. Rekonstruktionsbild bei auffallend hohem Sitze der Plac. 1895, J. Nr. 341. Die grossen Zahlen bezeichnen die Entfernungen in der Eiperipherie, die kleinen die Eutfernungen auf der Placenta.

Fig. 121. Rekonstruktionsbild bei tiefem Sitze der Placenta 1895, J. Nr. 321.

Benutzt man weiter noch den intrauterinen Untersuchungsbefund am puerperalen Uterus, woraus man erkennen kann, an welcher Wandstelle die Placenta gesessen, und hat man sich nach der Geburt Maasse über die Ausdehnung des Eihautsackes und der Placenta genommen, so lassen sich Rekonstruktionsbilder des schwangeren Uterus anfertigen, die vielfach zur Erledigung mancherlei wissenschaftlicher und praktischer Fragen Verwendung finden dürften 1),

# Schmerzlinderung und Narkose während der Geburt.

Die sonst normale Geburt kann unter so heftigem Wehensehmerze verlaufen, dass es wünschenswert erscheint, schmerzlindernde Mittel zu gebrauchen. Würde der Gebrauch von Chloroform und Aether für Mutter und Kind nach jeder Richtung hin gefahrlos sein, so wäre längst es Usus geworden, auch bei ganz normalen Entbindungen diese Mittel zu benutzen. Aber zu den Gefahren, die diese Narkotika der inhalirenden Person bringen

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Z. f. G. u. G., Bd. 36, S. 451.

können, kommt in partu noch in Frage, ob und inwieweit Störungen in den physiologischen Geburtsvorgängen als Folge des Gebrauchs beobachtet sind und ob, bei dem erwiesenen Uebergange auf das Kind, Gefährdung dieses eintritt.

Bei mässigem Gebrauche der beiden Narkotika, wie solcher auch nur nötig ist, wenn es sich darum handelt, den Wehenschmerz zu lindern, leicht zu betäuben, ist die Gefahr für die Gebärende selbst sehr gering. Man braucht nur beim Nahen der Wehe die mit einigen Tropfen befeuchtete Maske dem Gesichte zu nähern und einige Züge thun zu lassen, so wird bereits eine Wirkung, die zum Teil auf dem Wege der Suggestion zu erklären ist, bemerkbar. Benutzt man hierzu die jetzt übliche Tropfennarkose, so ist eine noch grössere Sicherheit garantirt.

Da der Arzt selbst diese relativ unschuldige Narkose niemals der Hebamme überlassen darf, so ist er, hat er einmal mit dem Mittel angefangen, auch genötigt, bei der Gebärenden zu bleiben und es weiter zu geben. Darin liegt aber eine Gefahr. Die Menge des nach und nach resorbirten Gases bleibt dann nicht ohne Einwirkung auf den Wehenverlauf und auf das Befinden der Frucht, wie dies selbstverständlich noch viel deutlicher auftritt, wenn bei abnormen und operativen Entbindungen Chloroform oder Aether zur Erreichung einer tieferen Narkose in grösseren Mengen gegeben werden müssen.

Einfluss der Narkotika auf die Wehenthätigkeit

Ein lähmender Einfluss auf die Wehen scheint mir unverkennbar. In kleinen Mengen genommen wirken Chloroform und Aether unter Umständen sogar günstig. Sie regeln die Wehenthätigkeit und, weil sie den Schmerz vermindern, gestatten sie eine ergiebigere Anwendung der Bauchpresse. Lange Zeit hindurch und in grösseren Mengen einverleibt, nimmt die Wehe an Intensität ab, die Pausen werden länger, die Bauchpresse wird reflektorisch nur noch gering angewendet.

Bei der Verschiedenheit der Meinungen, was diesen Punkt anbetrifft, entscheiden nur sorgfältig ausgeführte Experimentaluntersuchungen. Mit unseren Beobachtungen in der Praxis stimmen die Untersuchungen von Döhnhoff1) und Hensen2) in den Haupt-

punkten recht gut überein.

Einfluss auf das Kind

Was die Wirkung auf das Kind anbetrifft, so scheint sie mir nichtso belanglos, wie meistens angegeben wird. Ausschlaggebend für mein Urteil sind die Kaiserschnittfälle, bei denen zur Zeit des Beginns der Narkose noch keinerlei Störung im utero-placentaren Kreislaufe stattfand. Wenn bei 10 Kaiserschnitten die Kinder achtmal in mekoniumhaltigem Fruchtwasser schwammen, und für dieses Ereignis die nur kurz dauernde Kompression des Cervix nicht verantwortlich gemacht werden konnte, da das Mekonium sich dem Fruchtwasser schon ziemlich gleichmässig mitgeteilt hatte, so bleibt die Ursache nur beim Chloroform.

Dem entgegen fand Runge<sup>3</sup>) auf experimentellem Wege, dass Chloroform wie Aether eine nur geringe Schädigung für die Frucht erwarten lassen; Aether noch weniger

Weiter ist auch die Einwirkung auf die Nieren der Gebärenden zu berücksichtigen. Es bestätigt sich, dass nach längerem Chloroformgebrauch

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 42, S. 305. 2) A. f. G., Bd. 55, S. 129. 3) Arch, f. experiment. Path, u. Pharm., Bd. 10.

Eiweiss und Cylinder im Harne auftreten 1), weshalb auch bei schon bestehender Nierenentzündung wenn möglich von der Narkose abgesehen werden soll, oder Aether statt Chloroform zu wählen ist.

Die Diskussion, ob Aether, ob Chloroform, ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Aether oder In Fällen von Herzanomalien, Anämie und bei Nierenentzündungen vermeide man Chloroform; bei Erkrankungen der Lungen und der Bronchien meide man Aether. Bei Säuferinnen begnüge man sich mit Morphium.

Chloroform?

Beim Gebrauche zur Nachtzeit denke man daran, dass in Räumen, wo Leuchtgas gebrannt wird, Chloroform infolge von Zersetzungsvorgängen leicht einen nachteiligen Einfluss auch auf gesunde Atmungsorgane ausübt (Zweifel), während man beim Aether stets an seine Entzündbarkeit denken muss,

Am besten wendet man Chloroform (Anschütz) in der von Witzel2) angegebenen Weise an und hält sich Flaschen von 25 gr und 50 gr mit Tropfstopfen vorrätig. Aether wird mit der Maske gereicht, die nicht zu dicht dem Gesichte aufgelegt werden soll. damit genügend atmosphärische Luft mit eindringen kann.

Bei operativen Eingriffen ist, wenn irgend möglich, eine tiefere Narkose auszuführen.

Uebrigens kann man bei sonst normalen Geburten, die sich durch schmerzhafte oder sich überstürzende Wehen auszeichnen, mit Morphium und Opium sehr oute Resultate erzielen. Morphium in Dosen von 0,005 bis 0,02 ist ohne jeden Einfluss auf Wehenthätigkeit und Bauchpresse<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Niebergall, In.-Diss., Basel 1894. 2) C. f. Chirurgie 1893, Nr. 52 und Prospekt der Aktienges, f. Anilin-Fabrikation, Berlin, Septbr. 1897. 3) Hensen, A. f. G., Bd. 55, S. 48,

# Physiologie des Wochenbetts.

# Das Verhalten des mütterlichen Organismus im Wochenhette.

Das Wochenbett beginnt mit beendeter Ausstossung der Placenta, richtiger mit eingetretener Dauerkontraktion des Uterus.

Unter Dauerkontraktion¹) verstehe ich den Zustand des puerperalen Uterus, der ungefähr 1½ bis 2 Stunden nach normaler Geburt des Kindes einzutreten pflegt, indem dann der Uterus dauernd hart bleibt, d. h. für das Gefühl der aufgelegten Hand

Kontraktion und Erschlaffung kaum noch bemerkbar ist.

Schon Börner²) konstatirte bei seinen Messungen des frisch entbundenen Uterus, dass im Anschluss au die durch Entleerung nach Ausstossung der Placenta erlangte Verkleinerung keine Vergrösserung wieder folge, es sei denn unter pathologischen Verhältnissen. Breisky³) beschreibt diesen Zustand treffend, wenn er sagt, an die Kontraktion schliesse sich stets eine tonische Retraktion an, die den Uterus in einer dem Maximum der Kontraktion sebr nahekommenden Zusammenziehung und dauernd in einem Zustande der Verkleinerung erhalte. Bayer⁴) sieht in dieser Dauerkontraktion das wichtigste Mittel zur definitiven Blutstillung nach Lösung der Placenta. Fehling⁵) nimmt ebenfalls an, dass sich "die Gebärmutter nach ihrer Entleerung in einem anhaltenden Kontraktionszustande ihrer Muskulatur" befinde. Neuerdings bestreitet er energisch meine Annahme einer Dauerkontraktion⁵).

Diese Grenzbestimmung zwischen Geburt und Wochenbett ist insofern wissenschaftlicher, weil erst mit Eintritt der Dauerkontraktion die Geburtsteile den Zustand zu haben

pflegen, dass direkte ungünstige Folgen der Geburt nicht eintreten.

Bei der abwartenden Methode der Nachgeburtsperiode fällt dieser Zeitpunkt zu-

sammen mit der Beendigung des Nachgeburtsgeschäfts.

Man bezeichnet als Wochenbett, Puerperium, im Laiensinne die Zeit, während der die Frau nach der Entbindung das Bett hütet, in wissenschaftlichem Sinne die Zeit bis zur beendeten Rückbildung der Genitalien, das sind ungefähr sechs Wochen.

Ahlfeld, Abwartende Methode oder Credé'scher Handgriff, Leipzig 1888, S. 16.
 Ueber den puerperalen Uterus, Prag 1875, S. 24.
 Ueber die Behandlung der puerperalen Blutungen, Volkmanns Sammlung Kl, Vorträge, Nr. 14, S. 91.
 W. A. Freund, Gyn, Klinik I. S. 550.
 A. f. G., Bd. 7, S. 150.
 Verh. der deutsch. Ges. f. Gyn., Bd. 2, 1888, S. 47.

#### Die Vorgänge im Auschlusse an die Geburt.

Ist die Entbundene nach Ausstossung der Placenta gereinigt, d. h. an den äussern Genitalien und den etwa mit Blut und Kot beschmutzten Teilen des Körpers sauber abgewaschen, so deckt man, dem Bedürfnisse der Fran folgend, sie wärmer als gewöhnlich zu, um die Schweisseruption, die normalerweise zu kommen pflegt, zu unterstützen.

In Fällen, wo die Nachgeburtsperiode anormal verlief, die Placenta zu zeitig ausgestossen wurde, ehe Dauerkontraktion eingetreten war, ist die Schweisseruption um so mehr zu begünstigen, da sie einen fördernden Einfluss auf die Zusammenziehung der Gebärmutter ausübt und so Blutungen vermindert, die sieh an die zu frühe Ausstossung

der Placenta angeschlossen haben 1).

Die Frau, die meist schon in der Nachgeburtsperiode geschlummert hat, schläft in der Regel fest ein, und erwacht sie nach einigen Stunden, so sollen in der Hanptsache die Leiden der Geburt vergessen sein, die Wöchnerin soll sich von da an dauernd wohl befinden, wenn nicht leichte Muskelschmerzen der Muskelgruppen, die in der Austreibungszeit besonders in Thätigkeit gewesen sind, sie an die Geburt erinnern. Dieses Wohlbefinden soll die ganze Wochenbettszeit hindurch dauern, sodass die Wöchnerin das subjektive Gefühl hat, "sie könnte recht wohl aufstehen".

## Temperatur und Pulsfrequenz im Wochenbette.

Dieses subjektive Wohlbefinden soll mit den objektiv vom Arzte und von der Hebamme beobachteten Erscheinungen, hauptsächlich was Temperatur und Herzthätigkeit anbetrifft, übereinstimmen. Täglich zweimal vorgenommene Messungen mit dem Thermometer und Zählen des Pulses sind für die Beobachtung des Wochenbettes ganz notwendig.

Die geeignetsten Zeiten für die Messungen sind früh zwischen 6 und 8 Uhr, wo die Folgezustände der Nachtruhe am deutlichsten hervortreten, und nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr, wo nach den in unsrer Anstalt vorgenommenen Kontrolluutersuchungen die höchsten Temperaturgrade gefunden werden. Arzt, wie Hebamme, notiren sieh zweckmässig die gefundenen Zahlen. Für den Arzt ist die Anlegung einer graphischen Kurve Die Wochen-

sehr übersichtlich.

Gleich nach der Geburt ist die Temperatur durch den Geburtsakt erhöht und wird durch das allgemein geübte Regime, eine Wöchnerin gut zuzudecken, noch vermehrt, sodass Temperaturen bis 38,5 sehr hänfig

vorkommen.

Nachdem die frisch Entbundene geschlafen, geschwitzt hat, die wärmeren Bedeckungen weggefallen sind, sinkt die Temperatur in der Regel unter 37.0, um nun langsam bis zum dritten, vierten Tag zu steigen. Auf diese Tage fällt die Akme der Wochenbettskurve, 37.8 bis 38.0°. Im Verhältnis zu den individuellen Temperaturen der einzelnen Puerpera schen wir, dass bei ganz normalem Verlaufe des Wochenbetts in der zweiten

bettskurve

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Der Zusammenhang zwischen Schweisscruption post partum und L'teruskontraktionen, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 81. - Wigand, die Geburt des Menschen, Berlin 1820, S. 182, Anm. u. S. 211.

Hälfte der ersten Woche wieder dieselben Temperaturen erreicht werden. die die Frau in der letzten Woche erreicht hatte 1).

In der vorantiseptischen Zeit fand an diesem Tage in der Regel eine weit höhere Steigerung statt und der Koincidenz mit den durch beginnende Milchproduktion straff gespannten Brüsten halber glauhte man die Temperatursteigerung durch letzteren Umstand hervorgerufen und bezeichnete sie als "Milchfieber". Noch heute spielt das Milchfieber eine grosse Rolle, denn zumal die Hebammen zeigen stets grosse Lust, eine bedenkliche Fiebersteigerung auf ein so unschuldiges Ereignis zurückzuführen.

Die Steigerung am dritten, vierten Tage ist wahrscheinlich auf Retention und Resorption bei der Mortifikation von Geweben erzeugter Ptomaine zurückzuführen oder als Wundfieber aufzufassen. So erklärt es sich auch, wie mit Einführung der Antisepsis das Milchfieber verschwunden ist. Zu gleicher Zeit des Wochenbetts ist auch eine erhebliche

Vermehrung der weissen Blutkörperchen konstatirt 2).

Ob eine übermässige Füllung der Brüste mit starker Spannung der Haut eine mässige Fiebersteigerung herbeizuführen imstande ist, würde man am besten ausserhalb des Wochenbettes kontrolliren, bei Frauen, die plötzlich zu stillen aufhören müssen, ohne selbst krauk zu sein. Ich selbst habe keine Gelegenheit, derartige Untersuchungen zu

Vom dritten, vierten Tage an fällt die Kurve ununterbrochen bis zum Tage des Aufstehens.

Die Temperaturen von Wöchnerinnen sind, selbst bei vollständigem Wohlbefinden, sehr leicht Schwankungen ausgesetzt. Man hat diese kleinen Steigerungen zurückgeführt, und zum Teil thut man dies auch jetzt noch. auf psychische Alterationen, Magenindispositionen, Stuhlverstopfung u. dgl. Am sichersten geht man, wenn man alle Steigerungen im Wochenbette, für die sich nach genauer Untersuchung keine greifbare Ursache findet, auf Wundresorptionsvorgänge bezieht, die sich in den unsrer Untersuchung nicht zugänglichen innern Partien der Geschlechtsteile abspielen.

Dass nach psychischen Alterationen im Wochenbette Fiebersteigerungen entstehen. wird niemand leugnen; eine Erklärung für das Fieber aber findet man nur, wenn man sich vorstellt, welche mechanischen Störungen in der Entleerung des puerperalen Wund-

sekrets infolge dieser Alterationen herbeigeführt sein können.

Ebenso erklärt sich der auf eine ergiebige Stuhlentleerung folgende Temperaturabfall am uugezwungensten durch die Entfernung von festen Kotmassen, die durch Kompression der Vagina oder des Cervix eine Retention der Lochien herbeigeführt hatten.

Der Puls der frisch Entbundenen ist gleich nach der beendeten Geburt ziemlich hoch und wird, wenn die Frau warm zugedeckt schwitzt, auch zunächst nicht niedriger, sondern meist höher. Der Temperatur folgend, sinkt er dann und steigt bis zum dritten, vierten Tage wieder an (Akme: 74 bis 85). Nun aber fällt er schneller als die Temperatur und schwankt zwischen 60 und 78.

Genaue Untersuchungen über Frequenz und Form des puerperalen Pulses bringen

Meyburg 3), Louge 4) und Kehrer 5). Puerperale Puls-

Im Wochenbette kommen auffallend niedrige Zahlen für Pulsfrequenz verlangsamung vor, stets bei sehr gesunden Wöchnerinnen. Ein Herabgehen unter 40 ist keine zu grosse Seltenheit. 36 Schläge in der Minute beobachtete Meyburg, 35 Blot und Depaul, 34 Olshausen und Quinquaud, 30 Mac Clintock6). Die sphygmographische Darstellung dieses langsamen Pulses ergiebt ein fast vertikales Ansteigen der Kurve, eine horizontale Akme und geringen Dikrotismus?). Es erklärt sich dieser Abfall aus der ge-

Der Puls der Wöchnerinnen

<sup>1)</sup> Sopp, In.-Diss., Marburg 1898. 2) Hofbauer, M. f. G. und Gyn., Bd. 5, Ergänzungsheft, S. 52. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 12, S. 114. <sup>4</sup>) Le pouls puerpéral physiologique, Paris 1886, S. 89. <sup>5</sup>) Ueber Veränderung der Pulskurve im Puerperium, Heidelberg 1886. 6) cit. von Louge. 7) Louge, eben cit.

ringen Arbeitsleistung, die das Herz nach der Geburt durch Verminderung des intraabdominellen Druckes nötig hat. Nimmt man dazu die absolute Körperruhe, viel Schlaf,
leicht verdauliche flüssige Kost, Enthaltung jeder geistigen Thätigkeit, das gänzliche Fehlen
Fieber hervorrufender Vorgänge im Genitalschlauche, so resultirt ans einer solchen Summe
pulsverminderuder Verhältnisse die ganz besonders niedrige Zahl. Das Aussetzen des
Pulses ist bei auffallend niedriger Frequenz eine ganz gewöhnliche Erscheinung.

Anch Vagusreizung wird von Neumann<sup>1</sup>) u. a. als Ursache der puerperalen Pulsverminderung herangezogen. Fehling<sup>2</sup>) bringt diese in Zusammenhang mit abnormem Hochstand des puerperalen Uterus, wie solcher besonders beim engen Becken vorkommt.

Wenn wir berücksichtigen, dass jede dieser zur Erklärung berangezogenen Ursachen für sich allein die auffallende Erscheinung der puerperalen Pulsverminderung nicht erklären kann, denn dann müsste sie ja bei jeder gesunden Wöchnerin zu beobachten sein, dass aber das zufällige Zusammentreffen mehrerer Ursachen die auffällige Thatsache herbeiführen kann, so gieht dies eine Aufklärung, warum verhältnismässig so selten die bedeutenden Grade der Pulsverlangsamung beobachtet werden. Auch liegt darri eine Erklärung, warum nicht gleich alsbald nach der Geburt diese Erscheinung beobachtet wird, sondern meist erst am 4.—5. Tage. In den ersten Tagen äussern die Abstossungsvorgänge im Genitalkanale eine Gegenwirkung, indem sie Puls und Temperatur etwas in die Höhe treiben.

Das Verhältnis vom Puls zur Temperatur ist für die Stellung der Prognose von einer gewissen Wichtigkeit, denn bei den meisten septischen Erkrankungen im Wochenbett ist die Pulsfrequenz der Temperatur meist etwas voraus. Sonst ist nur nach starken Blutverlusten der Puls auffallend hoch im Verhältnis zur Temperatur<sup>3</sup>).

Im Wochenbett entspricht einer Temperatur von 36.5° ein Puls von 67 Schlägen, von 37.0° 75, von 37.5° 82, von 37.9° 88. Bei ganz normalen Wochenbetten ist das Verhältnis wie 36.5:67, 37.0:68, 37.5:70, 38.0:82. Koppehl\*) fand: 36.5:65, 37.0:67, 37.73.73

37.5:72, 37.9:77.

Ich habe in letzter Zeit Untersuchungen über den Einfluss des Wochenbetts anf die individuelle Temperatur und den individuellen Puls machen lassen, indem gesunde Schwangere schon 8 bis 14 Tage vor der Geburt täglich zweimal, zu denselben Zeiten wie im Wochenbette, zum Teil auch in liegender Stellung, gemessen und der Puls notirt wurde<sup>3</sup>). Diese Untersuchungen bestätigen im Grossen und Ganzen den Typus der Pulskurve, nur fallen die Proportionsverhältnisse zwischen Temperatur und Puls etwas anders aus, als oben angegeben, wohl, weil es sich bei dieser Serie von Wöchnerinnen durchweg nm vollständig normale Wochenbetten handelt. Das Verhältnis von Temperatur und Puls gestaltet sich

a) in der letzten Woche vor der Geburt wie 36.5:77, 37.0:81, 37.5:88, 38.0:?

b) im Wochenbette wie 36.5:67, 37.0:68, 37.5:70, 38.0:82.

# Kot- und Harnentleerung. Schweisssekretion.

Eine Stuhlentleerung ist in der Regel in den ersten Tagen nicht notwendig, da eine in der Hauptsache flüssige, leicht verdauliche Kost wohl die Harnsekretion, nicht aber die Kotbildung vermehrt, da auch der Entbindung meist künstlich eine tüchtige Entleerung vorausgegangen zu sein pflegt. Am 4. oder 5. Tage ist es zweckmässig, durch ein Lavement eine Entleerung herbeizuführen.

M. f. G. u. G., Bd. 2, S. 278.
 Koppehl, In.-Diss., Halle 1895.
 Gudden, Ueber den Einfluss grösserer Blutverluste auf die Pulsfrequenz im Wochenbett, In.-Diss., Marburg 1889.
 Koppehl, S. 10.
 Sopp, Ueber den Einfluss der Geburt auf Temperatur und Puls beim Einzelindividuum.
 In.-Diss., Marburg 1898.

Harnverhaltung

Sehr häufig hat man es im Wochenbette mit Harnverhaltung im Wochenbett zu thun. Diese kann verschiedene Gründe haben: Ein Teil der Frauen fühlt gar nicht, dass die Blase übermässig gefüllt ist; eine Erscheinung, die wohl damit zusammenhängt, dass sich die bis zum Ende der Schwangerschaft von den Nachbarorganen gedrückte Harnblase jetzt ohne Widerstand ausdehnen kann. In andern Fällen fehlt es am Reiz, der die Blasenwand zur richtigen Zeit zur Kontraktion nötigt; ein äusserer Reiz fehlt, der Druck der Bauchwandung: ein innerer, der konzentrirte Harn. Wieder andre Frauen können den Harn in der horizontalen, als einer für diesen Akt ungewöhnlichen Lage nicht lassen; sobald man sie sich etwas aufsitzen lässt, geht es ganz gut. Endlich ist auch bisweilen die Umgebung der Harnröhre nach länger dauernden Geburten oder durch Wundschwellung nachbarlicher Wunden verschwollen und so das Harnen unmöglich, wenigstens sehr schmerzhaft geworden.

Die Annahme Mattei-Olshausens1), die Harnverhaltung sei in gewissen Fällen die Folge einer Knickung der Harnröhre, die sich erst mit der Involution verliere, ist

durch thatsächliche Beobachtungen nicht genügend gestützt,

Nur verhältnismässig selten ist es notwendig, den Katheter anzuwenden. Gewöhnlich genügt ein Reiben der Blasengegend, Auflegen eines feuchtwarmen Tuches, mässiges Emporheben des Oberkörpers, die Harnentleerung herbeizuführen.

In den ersten Stunden nach der Geburt warte man nicht allzulange mit der künstlichen Entleerung, wenn die angegebenen Mittel ihren Zweck nicht erreichten. Man sieht sonst wohl Nachblutungen bei übermässiger

Füllung der Harnblase auftreten.

Wird der Katheter notwendig, so säubere man genau die Gegend um die Harnröhrenmundung und benutze ein wohldesinfizirtes, am besten ausgekochtes Instrument. Nur dann vermeidet man die lästigen Blasenkatarrhe.

Beschaffenheit

Gleich nach der Entbindung ist der Harn fast immer eiweisshaltig, auch führt er zahlreiche morphologische Elemente mit sich; wohl die Folge der heftigen, durch die Wehen und die Bauchpresse hervorgerufenen Stauungserscheinungen in den Nieren.

Mein Assistent Dr. Trantenroth fand unter normalen Verhältuissen 11/2 bis 2 Stunden nach Geburt des Kindes (Harn bei Gelegenheit der Placentaexpression ahgenommen) fast konstant Leukocyten, sehr oft rote Blutkörperchen (meist wenig verändert) und Epithelien der ableitenden Harnwege; in etwa 30 % der Fälle einige (hyaline) Cylinder, die aber bei gesunden Frauen binnen wenigen Tagen, meist vor 24 Stunden wieder verschwanden. Nicht ganz so schnell, aber doch im Verlauf der ersten Woche schwindet das Eiweiss der physiologischen Geburtsalbuminurie aus dem Harn.

Der Urin der Wöchnerin ist zumeist zuckerhaltig, abhängig von der

Zunahme der Milchsekretion<sup>2</sup>).

Schweisssekrebett

des Harns

Sehr bedeutend ist die Schweisssekretion, besonders die ersten tion im Wochen-Tage, im Wochenbette, wozu natürlich die reichliche flüssige Kost und das warme Verhalten des Körpers ihren wesentlichen Teil mit beitragen. Auch das Anlegen des Kindes, zumal wenn es mehr als gewöhnlich Mühe

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd, 2, S. 273. 2) Ney, Ueher das Vorkommen von Zucker im Harn von Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen, I.-D., Basel 1889. - A. f. G., Bd. 35, S. 239. - v. Gusnar, In.-Diss., Halle a. S. 1895.

verursacht, ruft lebhafte Schweisssekretion hervor. Der immer feuchten Haut halber muss eine gewisse Vorsicht walten, damit nicht zu starke Abkühlung und Erkältung der Wöchnerin eintreten.

#### Rückbildung der Genitalien.

Bedenkt man, dass der nichtgeschwängerte Uterus ca. 60 g wiegt, der Uterns gleich nach Ausstossung der Frucht und der Secundinae ungefähr 1000 g, und dass dieser vergrösserte Uterus in 5 bis 6 Wochen nahezu auf sein früheres Gewicht und seine frühere Grösse wieder zurückgeht, so hat man eine Vorstellung, welche Vorgänge sich im Puerperium abspielen. Aehnlich, wenn auch nicht so in die Augen fallend, sind die Rückbildungsvorgänge der übrigen Teile der Genitalien.

Die Verkleinerung des Uterus erfolgt zunächst durch Ausquetschung seines Blutgehalts infolge der Dauerkontraktion und der Nachwehen. Die dadurch erzielte relative Blutlosigkeit des Organs und der Mangel an funktioneller Thätigkeit der Muskelfasern bedingt Verfettung der letzteren, Resorption des fettig zerfallenen Protoplasmas und Verkleinerung der ein-

zelnen Fasern.

Broers1) weist nach, wie die Muskelfasern des hochgraviden Uterus zum Teil grosse Glykogen haltende Vakuolen besitzen, die sich gleich post partum entleeren und so wesentlich zur ersten Verkleinerung des Organs beitragen. Die ersten Zeichen beginnender Verfettung im Muskelprotoplasma sollen erst am Tage nach der Geburt sich einstellen.

Ob die Muskelfasern gänzlich zu Grunde gehen und an deren Stelle neue treten?), oder ob nur das Protoplasma aufgesaugt wird, die Zellmembran hingegen bleibt<sup>3</sup>), oder ob beides nebeneinander stattfindet 1), ist noch nicht sicher festgestellt. Sicher ist, dass das Protoplasma in den Zustand der fettigen Metamorphose übergeht, und je grösser die kleinen Fettmoleküle werden, desto schneller schwinden sie durch Resorption. Siehe auch Seite 59.

Die noch zurückgebliebenen Reste der Mucosa, Decidua, stossen sich im Laufe der ersten Tage des Wochenbetts ab und werden mit den Effluvien des Genitaltractus zusammen nach aussen abgeführt.

Diese Effluvien, Lochien genannt, bestehen den ersten Tag aus Blut und Blutwasser, einem Wundsekret, das hauptsächlich an der Placentarstelle, dann aber auch an den verschiedenen Wunden des Genitaltractus abgesondert wird. Am 2., 3. und 4. Tage mischen sich diesem nun schon stark verminderten Ausflusse die Trümmer der Decidua hinzu, und es bekommen die Lochien eine schmutzig-bräunlich-rote Farbe und schokoladenartige Konsistenz. Im Laufe des 5, Tages bis zum 7, dauernd, verschwinden die Blutspuren und Deciduatrümmer; es wird Eiter und Schleim abgesondert; die Lochien werden gelblich-weiss. Am 9., 10. Tage, dem Tage des Aufstehens, werden ab und zu noch kleine Blutmengen ausgestossen. Dann aber bleiben die Lochien noch rein schleimig, bis sie Ende der zweiten Woche gänzlich oder nahezu gänzlich aufhören.

Rückbildnng des Uterus

Lochien

<sup>1)</sup> Virchow's A., Bd. 141, S. 72. 2) Kilian, Zeitschr, f. rat. Med. 1849 und 1850, Bd. 8 und 9. - Heschl, Zeitschr, der Ges, der Aerzte zu Wien, 1852, Bd. 8, S. 228. Duschka, Anatomie d. Menschen, Bd. 2, Teil 2, S. 365. — Sänger, Beträge zur path. Anat., Festschrift, Leipzig 1887, S. 134. — Broers, Virch. A., Bd. 141, S. 72, 4) Kölliker, Mikrosk, Anatomie, Bd. 2, 1854, S. 440,

Die Menge der Abgänge ist am ersten Tage abhängig von der Methode der Nachgeburtsbehandlung. Bei der von uns geübten abwartenden Methode sind auch in den ersten 24 Stunden selten mehr als zwei Unterlagen notwendig. Bestimmt aber genügen vom zweiten Tage ab zwei Unterlagen pro Tag. Die Gesamtmenge der Lochien beträgt nach Zacherjewsky ¹) während 11 Tagen im Durchschnitt 1236 g. Wesentlich geringer stellt sich die Menge nach den Wägungen von Giles²) und Fehling³), ca. 4—500 g pro 9 Tage.

Die Lochien enthalten stets eine grosse Menge Mikroorganismen. Obwohl die bakteriologischen Untersuchungen noch keine sichere Bestätigung gebracht haben, dass die Lochien auch gesunder Wöchnerinnen infektiös sind, so sprechen dafür sowohl Kehrers Untersuchungen '), der Wöchnerinnen am Scheukel mit ihrem eigenen Lochiensekret impfte und in den spätern Tagen des Wochenbetts kleine Furunkel hervorrief, als auch die Thatsache, dass jede Zurückhaltung der Lochien (Lochiometra, Schröder; Lochiocolpos, Ahlfeld) Temperatursteigerung mit sich bringt, ein wichtiger Umstand, der den Arzt veranlassen muss, auf den regelmässigen Abfluss der Lochien genau zu achten.

Verkleinerung des Uterns Die Verkleinerung des Uterus geht nun in den ersten Tagen des Wochenbetts sehr schnell, später langsam vor sich. Die folgende Tabelle<sup>5</sup>) giebt für die einzelnen Tage des Wochenbetts den Höhestand des Uterus über der Symphyse, und die grösste Breite des Organs. Bei derartigen Messungen, wie auch bei der Feststellung des Höhestandes der puerperalen Gebärmutter in der Praxis, ist stets zu berücksichtigen, dass Füllung der Blase und des Darms den Uterus wesentlich elevirt, dass ferner ein Hochstehenbleiben des Uterus bei engem Becken die Regel ist, und dass man nach Zwillingsgeburten ebenfalls einen grossen, mit seinem Fundus höher als normal stehenden Uterus zu erwarten hat.

| Höhestand über<br>der Symphyse | 7         |         | e des<br>Tag | 2.  | Tag    | 3.  | Tag    | 4.  | Tag   | 5.  | Tag   |
|--------------------------------|-----------|---------|--------------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|
|                                | Centim. 1 |         | (14.6)       |     | (12.4) |     | (10.8) | 8.4 | (9.8) | 7.7 | (9.1) |
|                                |           | 6.      | Tag          | 7.  | Tag    | 8.  | Tag    | 9.  | Tag   | 10  | . Tag |
|                                |           | 7.0     | (8.3)        | 6.6 | (7.7)  | 6.2 | (7.0)  | 5.8 | (6.5) | 5.5 | (5.9) |
| Grösste Breite                 | post p.   | 1. Tag  | 2.           | 3,  | 4.     | 5.  | 6.     | 7.  | 8.    | 9.  | 10.   |
|                                | Centim. 1 | 0. 10.0 | 9.6          | 8.9 | 8.6    | 8.0 | 7.4    | 6.9 | 6.6   | 6.6 | -     |

Ich selbst fand den Uterus gleich post partum durcbschnittlich etwas höherstebend (12 cm) und wesentlich breiter (12,9 cm)°). Weit höhere Zahlen für den Hochstand bekommt Zinsstag<sup>7</sup>), desseu Befunde in der obigen Tabelle eingeklammert sind.

In sehr instruktiver Weise bat Griffith) den Einfluss physiologischer und pathologischer Momente auf die Rückbildung des Uterus geprüft und graphisch dargestellt.

Von der 3. Woche ab verschwindet der Uterus im kleinen Becken. Während seiner Verkleinerung liegt er normalerweise stets der vordern Bauchwand an und zwar in der Medianlinie, wenn er nicht durch die gefüllte Blase nach oben und rechts verschoben wird. Die Wöchnerinnen, die in den ersten beiden Tagen gern die Rückenlage einnehmen, lasse man vom dritten, vierten Tage häufiger auf der Seite liegen, damit sich beim

C. f. G., 1895, S. 152.
 The Trans. of the obst. Soc. London, Bd. 35, S. 190.
 Wochenbett, S. 18.
 Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde, 1875, S. 3.
 Nach Börner, Ueber den puerperalen Uterus, Graz 1875, S. 32, Curve.
 Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 82.
 Fehling, Wochenbett, 2. Aufl., S. 8.
 Trans. of the obst. Soc., London 1895, Bd. 37, S. 246.

Eintreten des Uterus in das Becken nicht eine Rückwärtsbeugung herausbilde.

Beifolgende Abbildung stellt einen Uterus vom 2. Tage des Puerperiums im Zusammenhang mit den Beckenorganen dar,



Fig. 122. Puerperaler Uterus. Nach einem Präparate.

Im Innern des Uterus fühlt man an der Placentarstelle um diese Regeneration der Zeit eine Auflagerung fest anhaftenden geronnenen Blutes, das die offenliegenden venösen Hohlräume bedeckt, sodass die Thrombose in letzteren gut von statten gehen kann. (Siehe Fig. 104.) Stösst sich diese geronnene Schicht im Laufe der ersten vier bis fünf Tage ab, so fühlt man an der Placentarstelle die Thromben als kleine höckerige Erhabenheiten. Mehrere Wochen hindurch lässt sich diese Stelle noch sehr gut von den glatten Wänden der Uterushöhle unterscheiden.

Ries 1) untersuchte die Thromben und Auflagerungen der Placentarstelle genauer und fand nicht selten Muskelfasern in den Gerinnungsmassen.

Nach Abstossung der zertrümmerten Decidua entwickelt sich die neue Mucosa aus dem der Muscularis aufsitzenden basalen, bei der Geburt erhaltenen Teile. Das Schleimhautepithel, das gänzlich verloren gegangen, bildet sich aus dem Epithel der Reste der Drüsenschläuche,

Pels Leusden2) hat eingehende Untersuchungen vorgenommen, denen zu Folge vom Syncytium abstammende Elemente, Riesenzellen, die sich gleich nach der Geburt stark vermehrt zeigen und zwischen die Muskelelemente sich drängen, sich reihenartig organisiren und zu Drüsenendothelien umgestalten.

Auch die Scheide beginnt bald nach der Geburt des Kindes ihren Rückbildungsprocess. Nur sehr selten aber findet eine derartige Rück-

Schleimhaut

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 24. 2) Z. f. G. u. G., Bd. 36, S. 1.

bildung statt, dass man im Zweifel sein könnte, ob die Scheide schon einmal ausgedehnt gewesen. Meist sind die Spuren einer vorausgegangenen Geburt sehr deutlich wahrzunehmen. Während der Zeit des Wochenbettes bemerkt man vor allem die mannigfaltigen kleineren und grösseren Verletzungen, die am Scheideneingang und besonders in der Vulva stattgefunden haben. Siehe Figg. 76 und 77.

Ahnahme des

Der Gesamtverlust an Gewicht betrug hei einer Anzahl von Frauen, die ich Gesamtgewichts während der Geburt und am Tage des Abgangs aus der Entbindungsanstalt wiegen liess, im Durchschnitt 8900 g.

Nach Gassner 1) fielen auf den Gewichtsverlust in der Geburt im Mittel 6564 g. für das Wochenbett berechnet er 4500 g, in Summa 11 400. Da die Verluste im Wochenbette von der Menge der eingeführten Nahrung abhängen, so ist die Zahl von 4500, die Gassner für das Wochenbett fand, zur Zeit, wo die Wöchnerinnen sehr reichlich genährt zu werden pflegen, wohl zu hoch gegriffen. Dies bestätigen die Untersuchungen von Heil<sup>2</sup>) aus der Heidelberger Klinik, der bei vorwiegend Milchdiät bei 100 Wöchnerinnen nur einen Durchschnittsgewichtsverlust von 2,3 kg fand.

#### Verhalten der Briiste im Wochenbett.

Während sich die Genitalien nach jeder Richtung hin verkleinern und dem Zustande zustreben, wie sie vor der Schwangerschaft gewesen waren, machen die Brüste eine umgekehrte Metamorphose durch, sie

fangen bald nach der Geburt an, sich stärker zu füllen und Milch zu geben.

Zwar hat auch die Schwangerschaft auf die Brüste schon einen deutlichen Einfluss ausgeübt, sie wurden voller; runder, der Warzenhof bräunte sich mehr, und die Pigmentierung nahm über die Peripherie des Warzenhofes hinaus zu, die Warze selbst trat stärker hervor, doch war die Milchabsonderung nur sehr gering. Bei Druck konnte man in der Schwangerschaft eine seröse Flüssigkeit und gegen Ende der Schwangerschaft eine kleine Menge gelblicher dicker Flüssigkeit herausdrücken.

Diese sich in der Schwangerschaft bildende Milch ist als eine noch unreife Milch zu bezeichnen. Sie besteht aus einem serösen Transsudat, in dem sich Fetttropfen befinden. Mikroskopisch zeigt sie Colostrumkörperchen, das sind in Verfettung übergehende Epithelzellen aus den Drüsenacini, an denen die Fetttröpfehen noch eng zusammenhängen. Später trennen sich die Fettkügelchen und bilden mit der serösen Grundsubstanz eine Emulsion, die Milch.

Die eigentliche Milchbereitung ist eine Thätigkeit des Epithels der Drüsenacini. Die Epithelzellen vergrössern sich keulenförmig, im Protoplasma sieht man Fettkörperchen sich bilden, die Kerne vermehren sich<sup>3</sup>), die sich mitsamt dem obern Teile der Zelle in das Lumen der Acini entleeren, wie Fig. 124 darstellt. Die Zellsubstanz löst sich in



Fig. 123. Drüsenlappen und Ausführungsgänge der weiblichen Brustdrüse, Nach Astley Cooper.

<sup>1)</sup> M. f. G., Bd. 19, S. 47. - Baumm, Münchener med. Wochenschrift, 1887, Nr. 10 u. 11. 2) A. f. G., Bd. 51, S. 18. 3) Frommel, A. f. G., Bd. 40, S. 357.

der Flüssigkeit auf und bildet mit Fett, Kernsubstanz, seröser Flüssigkeit zusammen die Milch.

Die so gebildete Milch sammelt sich in den grösseren Milchgängen, siehe Fig. 125, die in ca. 15 Ausführungsgängen in und durch die Warze führen, wo sie in ebensoviel kleinen Oeffnungen münden.





Fig. 124 und 125. Milchdrüse in Thätigkeit. Acini mit Fetttröpfchen haltendem Epithel. Mit Milch und Fetttröpfchen gefüllter Drüsenkanal.

Die chemische Zusammensetzung der Frauenmilch in der Chemische Zu-Stillzeit zeigen folgende Analysen:

der Frauenmilch

Analyse nach Vernais u. Becauerel, Baum u. Illner 1). Söldner 2)

| Wasser       | 889.00 | 877.38 | 876.00 |
|--------------|--------|--------|--------|
| Feste Stoffe | 111.00 | 122.62 | 124.00 |
| Eiweis       | 39.24  | 20.33  | 15.26  |
| Fett         | 26.63  | 36.00  | 32.86  |
| Zucker       | 43.46  | 64.02  | 65.00  |
| Asche        | 1.38   | 2.27   | ,      |

Spezifisches Gewicht 1026-1036. Reaktion alkalisch, selten neutral.

Nach Kehrer stammt das Casein aus den Trümmern der Drüsenzellen, die mit dem Milchserum zusammen das Emulgens für die Fettkügelchen darstellen. Das Fett selbst ist ein Produkt der Eiweisssubstanzen. Doch bleibt etwas Albumin auch der Milch erhalten, wenn auch nicht soviel, dass die Milch beim Kochen gerinnt.

Die Milch enthält in einem grossen Prozentsatze und nicht nur in Bakterien der ihren ersten Proben Staphylokokken, selbst Streptokokken, die von aussen durch die Ausführungsgänge eingedrungen sein müssen<sup>3</sup>). Es handelt sich hierbei um nicht virulente Formen, die deshalb auch nicht die Gesundheit der Kinder beeinträchtigen, auch allein nicht zu einer Brustdrüsenentzündung führen (siehe Mastitis).

Brustmilch

Bei Mehrgebärenden schon binnen zwölf und vierundzwanzig Stunden. Thätigkeit der bei Erstgebärenden am zweiten oder dritten Tage fängt die Brustdrüse an kräftiger zu secerniren und sich zu füllen; bisweilen geschieht dies sehr schnell und mit Macht ("die Milch schiesst in die Brust"), und wird die

Milchdrüse

Samml, Kl. Vort. 1894, Nr. 105. — 2) Zeitsch, f. Biol. 1896, Bd. 15, S. 66 — 3) Escherich, Fortschr. der Med. 1885, S. 231. - Merrit, Thèse de Paris, 1887. Longard, In. Diss. München 1886. — Neumann n. Cohn, Virchow's Arch., Bd. 126. — Palleske, Virchow's Arch., Bd. 130. — Ringel, In. Diss. München 1893. — Röper, Enthält die Mattermilch normaler Weise Mikroorganismen, speziell juthogene? In. Diss. Marburg 1896. — Köstlin, A. f. G. Bd. 52, S. 201.

Milch durch Absaugen nicht zur gehörigen Zeit entleert, so bekommt die Wöchnerin unter Umständen ein heftig spannendes Gefühl; auch der in die Achselhöhle hineinragende Zipfel der Brustdrüse schwillt an und eine Schwerbeweglichkeit des Armes und Schmerz bei seinem Gebrauch ist die Folge dieser Füllung. Auch kann die Frau häufig nicht auf der Seite liegen. Schmerzen halber.

Ob während dieser Zeit eine physiologische Temperatursteigerung um einige Zehntelgrad vorkommt, ist noch fraglich, jedenfalls sind hohe Temperatursteigungen nicht auf den physiologischen Zustand der Füllung der Brüste zurückzuführen (siehe über Milchfieber, S. 170).

Wird das Kind zur rechten Zeit und in regelmässigen Zwischenräumen angelegt und saugt es zur Genüge, so nimmt die Milchproduktion schnell zu, und es füllen sich die Brüste nach der Entleerung sehr schnell wieder.

Die Frage, ob das Kind den angesammelten Milehvorrat austrinkt, daun ob bis zur Wiederfüllung der Brustdrüse ein gewisser Zeitraum verstreichen muss, oder ob während des Trinkens selbst neue Milch in erheblicher Quantität gebildet wird, hat Hofmann¹) durch Experimente an der Ziege klarzustellen gesucht. Danach wird bei der Ziege in der That der Vorrat anfgetrunken. Beim Weibe ist es verschieden. Bei der einen Frau ist die Drüse sehr gefüllt, giebt aber nach dem Abtrinken nur noch sehr wenig, bei der andern Frau entleeren sich aus einer sehr kleinen Drüse bei einer Mahlzeit entschieden weit grössere Massen von Milch, als die Drüse vorher zu fassen imstande war; es muss daher während des Stillens eine ergiebige Milchproduktion stattgefunden haben.

Der hierzu nötige Reiz geht in der Regel von den Saugmanipulationen aus; doch giebt es auch Fälle genng, wo der Milchfluss, nachdem er einmal in Gang gekommen, auch noch weiter fortdauert, selbst wenn kein Reiz mehr stattfindet, wenn das Kind nicht mehr saugt. Der Milchfluss kann so abundant sein, und die Milch kann zum Schaden der Frau unaufhörlich austropfen, ja fliessen, dass ärztlicher Rat iu Anspruch genommen werden muss (Galactorrhoe).

Ausser dem Reize des Saugens kommen unter Umständen noch andre in Betracht, besonders die mechanische Reibung durch die Leibwäsche u. a. Auch psychische Reize können reflektorisch den Milchfluss in Gang bringen.

# Das Verhalten des Kindes nach der Geburt.

Noch zwischen den Schenkeln der Mutter liegend, fängt das Kind an zu schreien. Mit Aufhören der fötalen Atemversorgung und Inkrafttreten der extrauterinen Atmung gehen im Körper des Kindes die wichtigsten Veränderungen vor sich.

Veränderungen im fötalen Blutkreislauf

Zunächst fällt der Placentarkreislauf weg. Durch die Unterbindung der Nabelschnur, aber auch ohne sie, kontrahiren sich die Arteriae umbilicales so, dass von den Art. hypogastricae aus kein Blut mehr in sie eintreten kann.

Man hat diese Thatsache dadurch zu erklären versucht, dass, nachdem das rechte Herz das Blut in die Lungen und nicht mehr durch den Ductus Botalli in die Aorta treibt, der arterielle Druck im Aortensysteme wesentlich geringer werde und nicht mehr imstande sei, das Blut durch die Nabelschnur zu treiben. Dem ist nicht so; sondern der

<sup>1)</sup> Die angebliche Neubildung von Milch während des Melkens, Festschr. Leipzig 1881.

Blutkreislauf in dem Placentarsystem sistirt, weil sich die Arteriae umbilicales ungemein kräftig kontrahiren.

Hierzu sind sie durch ihre überaus starke Wandung, wie auch durch den eigentümlichen Bau ihrer Intima sehr passend eingerichtet, wie dies Strawinski1 nachgewiesen hat. Als Reiz, der hauptsächlich die Arterienkontraktion herbeiführt, ist die Abkühlung der Nabelschnur anzusehen. Dementsprechend schwindet die Pulsation nach unseren Beobachtungen zuerst an dem vom kindlichen Herzen entferntesten Teile der Schnur. Als Beweis für Abkühlung als Hauptursache dient das einfache Experiment: bringt man ein Kind, dessen Nabelschnur unterbunden und abgeschnitten ist, in das warme Bad, so fängt der Nabelschnurrest wieder zu pulsieren an; es hört die Pulsation auf, sobald man das Kind aus dem Bade heraushebt, die Nabelschnur sich wieder abkühlt. Dies Experiment lässt sich mehreremal hintereinander wiederholen. Daher ist es auch zu erklären, dass sich die Kinder, die bei einer Sturzgeburt unter Zerreissung der Nabelschnur geboren werden, so äusserst selten verbluten. Kinder hingegen, die sehr schnell in ein sehr warmes Bett gebracht werden, können sich sehr wohl aus der ungenügend unterbundenen Nabelschnur verbluten. Drum ist es notwendig, eine halbe bis eine Stunde nach der Geburt die Nabelschnur noch einmal zu besichtigen, ob etwa durch Verduustung die Schnur kollabirt und das Nabelschnurband dadurch gelockert sei.

Die beiden obliterirten Nabelschnurarterien persistiren als die ligamenta vesicae lateralia an der vordern Bauchwand bis zum Nabelringe reichend.

Auch die vena umbilicalis obliterirt an ihrer Eintrittsstelle in den Leib des Kindes. Doch bleibt gegen die Leber hin das Lumen frei und wird auch in Zukunft vom Blut in der Richtung zur Leber hin durchströmt, das von paraumbilicalen Venen aus in die Nabelvene gelangt<sup>2</sup>). Der obliterirte Teil ist als ligamentum teres hepatis bekannt.

Indem der Lungenkreislauf eröffnet wird und das Blut durch die Lungenvenen zum linken Vorhof zurücktritt, wird der Ductus arteriosus Botalli überflüssig, kollabirt und beginnt sich von der Intima aus zu schliessen und zu obliteriren<sup>3</sup>). Nach Verlauf von ca. 3 bis 4 Monaten ist er geschlossen.

Nach Strassmann<sup>4</sup>) findet mit stärkerem Drucke in der Aorta, wie er sich bei Eröffnung des Lungenblutkreislaufes herausbildet, ein sofortiger Verschluss des Ductus arteriosus Botalli dadurch statt, dass die schief in den Bogen der Aorta einmündende Wand durch die klappenartig hervorragende Wand der Aorta verschlossen wird.

Auch das foramen ovale schliesst sich, indem die Blutmassen des linken Vorhofs die Deckmembran gegen die Oeffnung andrängen und diese mit der Peripherie der Oeffnung verwächst. Auch dieser Process ist im Lauf von ein bis zwei Monaten beendet.

Einige Stunden hindurch ist das Atmen des Kindes häufig von einem Röcheln begleitet, wahrscheinlich hervorgerufen durch eingeatmetes Fruchtwasser oder Schleim.

Das Atmen des Kindes ist für die ersten Lebensstunden noch unvollkommen. Sehr oberflächliches Atmen wechselt mit tieferen Atemzügen ab.

Ich halte dieses oberflächliche Atmen für einen Mechanismus, der den intrauterinen Atmungsbewegungen eutspricht b. Dohrn hat nachgewiesen, dass durch dieses Atmen

Atmen der Neugeborenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sitzungsbericht der Kaiserl, Akademie in Wien 1874, Juliheft. <sup>2</sup>) Baumgarten, Ueber die Nabelvene des Menschen etc., Brumschweig 1891. <sup>3</sup>) Thoma, Virchow's A., Bd. 93, S. 443. <sup>4</sup> Archiv I. Anat. u. Physiol. 1893, Phys. Abt., S. 566. — A. f. G., Bd. 45, S. 393. <sup>5</sup>) Beiträge zur Lehre vom Uebergange der intrauterinen Atmung zur extrauterinen, Marburg 1891.

die Lunge nur höchst oberflächlich berührt wird 1. Nur ganz kleine Bezirke werden mit Luft gefüllt; die Hauptmasse der Lunge bleibt atelektatisch. Ich habe ebenfalls mehrere reife, nicht asphyktisch geborene Kinder gesehen, die ein bis mehrere Tage lebten, und so geringe Spuren von Luft in den Lungen zeigten, dass nur minimale Teilchen als lufthaltige Bezirke auf dem Wasser schwammen, mittelgrosse Stückehen stets untergingen.

Das Sauerstoffbedürfnis des Neugeborenen ist auch in den ersten Tagen noch sehr gering <sup>2</sup>).

Das Atmen ist in den ersten Lebenstagen vorwiegend thorakal; bei Kindern, deren Luftwege nicht ganz frei sind, tritt Zwerchfellatmen ein. Die Erweiterung des Thorax erfolgt in der Weise, dass die Erhebung in den obern Partien beginnt und nach unten zu vorwärts schreitet (Dohrn¹).

Schlafen und Wachen Hat das Kind gleich nach der Geburt eine Weile kräftig geschrieen, befindet es sich dann warm eingehüllt im warmen Bette, so liegt es mit geschlossenen Augen, gleichsam schlafend, ruhig da, doch unterscheidet sich dieser Zustand vom Schlafe dadurch, dass von Zeit zu Zeit die Angenlidspalte auf einen Augenblick geöffnet wird, und auch die Thätigkeit andrer Muskelgruppen deutet an, dass das Kind jedenfalls nicht ruhig und tief schläft. Auch dieser Zustand ähnelt wahrscheinlich dem intrauterinen. Es vergehen einige Tage, ehe man Schlafen und Wachen des Kindes deutlich unterscheiden kann. Schreit das Kind kräftig, so geschieht dies stets unter heftiger Bewegung der Extremitäten; ja schon tiefe Inspirationen, selbst wenn kein Schrei folgt, sind bisweilen mit Adduktion der Extremitäten verbunden.

Entwickelung der Sinnesthätigkeit Von den Sinnen des Neugeborenen<sup>3</sup>) sind bei der Geburt das Gefühl und der Geschmack schon ziemlich gut entwickelt, ein Beweis, dass das Kind diese Sinne intrauterin bereits geübt hat. Das Gesicht reagirt auf helles Licht sogleich mit Schliessen der Lider, und es vergehen einige Tage, bis das Kind im mässig erhellten Zimmer die Augen geöffnet hält. Das Gehör reagirt auf starke Laute sehr zeitig, meist sehon am ersten Tage<sup>4</sup>). Der Geruch entwickelt sich später; doch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ausdünstung der mütterlichen Haut vom Kinde bald wahrgenommen wird.

Ernährung und Verdauung Schon die ersten Atemzüge des Kindes haben Luft in den Magen und Darm gebracht. Dadurch und durch das kräftigere Herabdrängen des Zwerchfells beginnt eine rege Peristaltik, der zufolge die während der ganzen Schwangerschaft verhaltenen Kotmassen (Meconium) einige Stunden nach Geburt des Kindes nun nach und nach zur Ausscheidung gelangen.

Die dem Kinde bereits intrauteriu einverleibten Stoffe werden im Harn meist nicht alsbald nach der Geburt, sondern erst später ausgeschieden. Ungenügende Thätigkeit der Nieren in den ersten Tagen ist hieran Schuld<sup>3</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Verhandlungen des 8. gyn. Kongress zu Freiburg 1890, S. 102. — Eckerlein, Z. f. G. u. G., Bd. 39, S. 59. — H. v. Reckling hausen, In.-Diss. Strassburg (Bonn) 1896. <sup>3</sup>) Entwickelung der Sinne des Neugeborenen: Kussmaul, Untersuchungen über das Seelenleben des neugeb. Menschen, Programm, Leipzig u. Heidelberg 1859, 3. Aufl. Tübingen 1896. — Genzmer, Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neug. Menschen, I.-D., Halle 1882. — Preyer, Die Seele des Kindes, Leipzig 1881. <sup>4</sup>) Moldenhauer, Beitr. z. Geb., Festschrift f. Credé, Leipzig 1881, S. 199. <sup>5</sup>) Reusing, Z. f. G. u. G. Bd. 34, S. 49.

Bekommt das Kind bald und reichlich Muttermilch, so färbt sich vom dritten oder vierten Tage an der Stuhl gelblich und wird dann

anfelsinengelb (reiner Milchkot).

Dieser Milchkot besteht zum grossen Teil aus stäbchenförmigen Mikroorganismen, Bacterium coli commune, deren Thätigkeit dariu besteht, bei dem noch vorhandenen Mangel an chemisch wirkenden Säften der Speicheldrüsen, die Spaltung der Milchbestandteile zu übernehmen.

Der Geruch eines normalen Milchkotes ist fade, etwas säuerlich,

keineswegs aber riecht er nach faulenden Stoffen.

Auch den Harn entleert das Kind sofort nach der Geburt, wenn es ihn nicht bereits während des Geburtsaktes entleert hat. Die Harnausscheidungen erfolgen häufiger als die Kotausleerungen, und schon in wenigen Tagen wird die Färbung des Harns deutlich gelblich, während er gleich nach der Geburt die hellste Strohfarbe zeigt.

Ungefähr nach 12 Stunden beginnt das Kind Nahrungsbedürfnis zu empfinden. Es schreit wiederholt, fällt aber schnell wieder in seinen

schlafartigen Zustand zurück.

Da der Saugmechanismus in utero schon geübt worden ist, so Saugmechanismacht es. sobald die Warzen der Mutterbrust gut fassbar sind, keine

Mühe, das Kind zum Saugen zu bringen.

Das Kind saugt, indem es die Zunge vorstreckt, sie muldenförmig an den untern Umfang der Warze legt und diese gegen den harten Gaumen andrückt. So wird die Mundhöhle gegen die äussere Luft abgeschlossen. Durch Herabdrängen der Zungenwurzel werden Saugbewegungen hervorgerufen, die die Milch aus der Warze heraussaugen. Als Hilfskraft wirken, durch den Saugreiz angeregt, die Kontraktionen der glatten Muskulatur der Brustdrüse mit.

Nach Basch's 1) Untersuchungen liegt ein Centrum für Saugbewegungen in der Medulla oblongata, das die Reflexbewegungen des Saugakts dirigirt und das den sensibeln Ast des Trigeminus und als motorische Nerven den Hypoglossus, Facialis und Trigeminus

umfasst.

Die gesteigerte Verdauungsthätigkeit macht sich bald nach verschie-Temperatur des denen Richtungen bemerkbar. Die Temperatur des Kindes, die gleich nach der Geburt infolge äusserer Abkühlung und Verdunstung erheblich gefallen war, (bis 35° C.) steigt wieder und erhält sich vom zweiten Tage ab auf ihrer Norm (abends 37.0, früh 36.5).

In den ersten Tagen schuppt sich die Oberhaut des Kindes kleien-

artig oder in Lamellen ab.

Ungefähr vom vierten Tage an tritt bei vielen Kindern eine Gelbfärbung der Haut ein, besonders an den Sklerae leicht zu bemerken, Icterus neonatorum, der, ohne dass etwas geschieht, nach drei bis vier Tagen wieder verschwindet.

Der Versuche, diesen Icterus zu erklären, giebt es eine grosse Zahl. Sie sind alle hinfällig, soweit sie sich auf pathologische Zustände stützen; denn einmal wissen wir durch Kehrer2), dass dieser Icterus ungefähr 75% aller Neugeborenen betrifft, anderseits zeigen die Kinder zur Zeit des Icterus, wenn er auch sehr stark auftritt, keinerlei Krank-

Es muss sich um einen physiologischen Vorgang handeln, und die Hofmeier'sche ") Anschauung, wonach massenhaft zu Grunde gegangene rote Blutkörperchen den Farbstoff

mns

Icterus neonatorum

<sup>1)</sup> Prager, med. W. 1894, No. 5 u. 6. - 2) Studien über den Icterus neonatorum, Jahrbuch für Pädiatrik von Ritter und Herz, 1871, H, S. 71. -- 3) Z. f. G. n. G., Bd. 4, S. 131 n. Bd. 8, S. 287.

liefern, der wiederum eine farbstoffreichere konsistentere Galle bilden hilft, deren Farbstoff damn zur Aufsaugung gelangt, ist bis jetzt die plausibelste Erklärung für das Phänomen. Knoepfelmacher 1) bestreitet hingegen die der Theorie zu Grunde liegende Thatsache von Zugrundegehen roter Blutkörperchen in der ersten Lebenswoche.

Frühreife und spät abgenabelte Kinder, die also viel vom Reserveblut in ihr Gefässsystem aufgenommen haben, werden am stärksten betroffen 2). Letzteren Punkt be-

streitet entschieden Schmidt3).

Sehr starken Icterus findet man bei Kindern, die grosse Blutergüsse mit zur Welt bringen. Auch ist unter solchen Umständen das Blut, besonders das Fibrin, reich an Hämatoïdinkrystallen <sup>4</sup>).

Das Kind verliert in den ersten Tagen seines Lebens nicht unerheblich an Gewicht, durchschnittlich 220 gr. Der Verlust ist durch Meconiumund Harnabgabe, sowie Hautausdünstung bedingt. Würde es vom ersten Tage schon eine reichliche Nahrungszufuhr bekommen, so könnte der Gewichtsverlust nur mässig sein.

Den Tieren gegenüber ist dieser Verlust sehr auffällig. Kehrer<sup>5</sup>) wies nach, dass das Muttertier schon vor der Geburt sehr reichlich mit Milch versehen sei und die Jungen

sofort zu sangen beginnen.

# Die Ueberwachung und Pflege der Wöchnerin.

Eine Frau, die eine Geburt durchgemacht hat, bedarf zunächst der körperlichen und geistigen Ruhe; sie muss zu Bett liegen. Da die frisch Entbundene, besonders die zum erstenmal Entbundene, innerhalb ihrer Genitalien, wohl auch an den äussern Genitalien, Verletzungen erlitten hat, da aus ihren Geschlechtsteilen mehrere Tage hindurch ein blutiger, später schleimig-eiteriger Ausfluss abgeht, da die Schlaffheit der Gewebe des Genitalschlauchs bei sitzender oder aufrechter Stellung ein Herabsinken der Schweidewand, wenn nicht gar des Uterus zur Folge haben würde, so ist damit angezeigt, dass eine Wöchnerin so lange das Bett zu hüten hat, bis diese Gefahren gehoben sind.

Versuche die Frau schon nach wenigeu Tagen aufstehen zu lassen, sind in der Breslaner Klinik gemacht worden<sup>6</sup>). Die Schlussfolgerungen aus den Beobachtungsresultaten, wonach eine Frau unbeschadet ihrer Gesundheit schon am 3. oder 4. Tage das

Bett verlassen dürfe, sind mit Vorsicht aufznnehmen.

Während dieser Zeit bedarf sie, wie auch das hilflose Kind, notwendigerweise einer Pflege, die zugleich die Ueberwachung mit übernimmt, um bei etwa eintretenden Unregelmässigkeiten die nötigen Schritte zur Verhütung ernsterer Erkrankung zu thun.

Meistens übernimmt die Hebamme, die die Geburt geleitet hat, auch die Pflege, wenn nicht eine besondere Wärterin oder eine Verwandte diesen Dienst versieht.

Wo überhaupt das Vorhandensein mehrerer Zimmer eine Auswahl zulässt, wähle man ein sonniges, leicht zu lüftendes, still gelegenes Zimmer, entferne alles Ueberflüssige aus dem Raume und sehe zu, dass nur die

Wiener med. W. 1896, Nr. 43, S. 976.
 Kehrer, I. c.
 A. f. G., Bd. 25, S. 285.
 Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 250.
 A. f. G., Bd. 1, S. 124.
 Brutzer, Ein Beitrag zur Wochenbettsdiätetik. In.-Diss, Breslau (Stuttgart) 1897.

Wöchnerin und das Kind, für das ein besonderes Bettehen oder ein Korb geschafft werden muss, im Zimmer liegt.

Täglich zweimal müssen Mutter und Kind besucht und gereinigt werden, auch müssen unerfahrene Mütter, oder Personen, die die Wartung tagsüber und des Nachts übernehmen, angewiesen werden, wie sie zu verfahren haben.

Bei dem Morgen- und Abendbesuche ist es für die Hebamme zweck-Verfahren beiden mässig, in einer bestimmten Reihefolge zu verfahren.

hesnehen

Zunächst lege man der Wöchnerin den Thermometer in die Achselhöhle, um ihn nach ca. 15 Minuten ablesen zu können und auch den Puls zu zählen. Nun mache man erst das Kind zurecht; denn, hat man sich durch vorhergegangene Reinigung der Frau und Zurechtmachung des Bettes die Hände beschmutzt, so könnte leicht eine Nabelinfektion, wohl auch, bei Müttern mit gonorrhoischem Ausflusse, eine Infektion der Augenlidbindehaut des Kindes erfolgen.

Das Kind wird in den ersten acht Tagen morgens und abends gebadet, von da ab abends abgewaschen. In Anstalten unterlässt man das tägliche Bad jetzt vielfach. Siehe darüber weiter unten.

Die Untersuchung der Wöchnerin muss sich auf die Brüste, den Unterleib und die äussern Genitalien erstrecken.

Die Reinigung der Genitalien bestehe in einer Abspülung der Schamspalte. Sind Dammwunden vorhanden, so hüte man sich, die Schamteile auseinander zu drängen. Kann die Hebamme nicht selbst die Reinigung vornehmen, so muss sie eine verständige, vorher wohl instruirte Frau dazu anweisen. Auf keinen Fall soll sich die Wöchnerin selbst reinigen, wenigstens nicht in der ersten Woche nach der Geburt.

Für frische Unterlagen muss zweimal täglich gesorgt werden. Diese müssen, wenn der Hebamme etwas aufgefallen ist, für den Arzt zur Besichtigung aufgehoben werden.

Die Ernährung der Wöchnerin bestehe in einer leicht verdau- Ernährung der lichen, aber nahrhaften Kost. Milch, Milch-Kaffee und ab und zu frisches Wasser seien die Getränke. Fleischbrühsuppen mit nahrhaftem, leicht verdaulichem Inhalt, Milchsuppen und Weissbrot sind mittags und abends zu verabreichen. Vom vierten, fünften Tage ab, wo in der Regel die Stuhlentleerung stattgefunden hat, reiche man konsistentere Kost; mittags gebe man geschnittenes Fleisch in die Suppe oder nach der Suppe gebratenes Fleisch; vormittags und nachmittags füge man fein geschnittenes Brot, mit reichlich Butter bestrichen, oder ein weiches Ei und dergleichen hinzu.

Eine Wöchnerin, die stillt, muss mit reichlicher, flüssiger Kost ernährt werden. Man giebt ihr auch vom Ende der ersten Woche ab als Getränk zweckmässig ein nahrhaftes Bier.

Die besten Resultate für Mutter und Kind fand Blau1) bei Anwendung einer reichlichen gemischten Kost, in die schon vom 1. bis 4. Tage Kalbs- und Hühnerfleich nebst Eiern aufgenommen sind,

Zur Einnahme der Nahrung erhöhe man den Oberkörper etwas, lasse die Wöchnerin aber nicht aufsitzen.

Wöchnerin

b) Orvosi Hetilap, 1894 Nr. 4-7; ref. Frommel Jahresb, 1894, S. 552.

Wann soll die Wöchnerin aufstehen? Alter Sitte gemäss pflegen die Wöchnerinnen am neunten Tage das Bett zu verlassen. Leider handeln dabei die Hebammen meist ganz nach der Schablone, können wohl auch nicht gegen die Wünsche der Wöchnerin und ihrer Umgebung ankämpfen. Für den Arzt darf nicht der Tag des Wochenbettes, sondern der Grad der Rückbildung der Genitalien neben dem Allgemeinbefinden der Frau massgebend sein. Die Rückbildung muss soweit vorgeschritten sein, dass die Wöchnerin unbeschadet ihrer Gesundheit aufstehen kann.

Hierzu gehört, dass der Uterus eben noch über der Symphyse zu fühlen ist, dass er und seine Umgebung beim Eindrücken mit der Hand nicht mehr sehmerzhaft sind. Der Uterus muss sich in Anteversionsstellung befinden; sein Cervix soweit vereugert sein, dass man mit Mühe noch einen Finger durchschieben kaun. Ausfluss muss fast ganz nachgelassen haben. Die äusseren Wunden müssen geschlossen sein oder sich wenigstens in guter Granulation befinden.

Man bedenke, dass Wöchnerinnen, die neun Tage und länger zu Bett gelegen haben, beim Aufstehen leicht Schwindel-, auch Ohnmachtserscheinungen bekommen. Man lasse deshalb vor dem Aufstehversuche eine Tasse Milch, Suppe oder ein Gläschen Wein geben, und das erste Aufstehen geschehe nie, ohne dass sich eine besonnene Frau in der Umgebung der Wöchnerin befindet.

Es genügt, am ersten Tage eine Stunde aufzustehen. Stets lasse man die Wöchnerin die erste Zeit nach dem Aufstehen das Mittagessen im Bett geniessen und trete den Wünschen, mit der Familie zusammen essen zu wollen, entschieden entgegen.

Wo es irgend möglich ist, lasse man die Wöchnerin 12 bis 14 Tage zu Bett. Die volle häusliche Beschäftigung kann erst mit der 5. bis 6. Woche wieder aufgenommen werden.

# Die Pflege des Neugeborenen.

Die Ernährung des Kindes an der Mutterbrust.

Der glückliche Verlauf eines Wochenbettes hängt auf das engste zusammen mit dem befriedigenden Gedeihen des Kindes.

Selbststillen

Dass es das beste ist, die Mutter stillt ihr Kind selbst, weiss jetzt jede Frau. Auch die Frauen der wohlhabenden Klassen versuchen es jetzt mindestens, ihre Kinder selbst zu stillen, und weit häufiger als früher trifft man glückliche Mütter, die das wonnige Gefühl kennen, ihr Kind selbst grossgezogen zu haben.

In vielen Fällen, wo die Mutter nicht zum Stillen zugelassen wird, oder wo es mit dem Stillen nicht gehen will, liegt es an der Hebamme, wohl auch am Arzt, indem die erste die Mühe scheut, und die Geduld nicht hat, bis das Saugen glücklich zustande gekommen ist, der Arzt

aber häufig zu leicht aus Befürchtungen abrät, die nicht genügend begründet sind.

Ich erinnere hier nur an das Abrateu nach grösseren Blutverlusten, "Die Frau ist zn schwach", heisst es dann so häufig. Ein paar Tage Geduld bei guter Ernährung und in der Regel macht es sich dann mit dem Stillen ganz gut.

Stillen nach grossen Blutverlusten

Ich habe bei einer Reihe von Frauen, die über 1000 gr. Blut bei der Entbindung verloren haben, regelmässige Wägungen der Milchmengen, die sie ihren Kindern geben konnten, vornehmen lassen ), diese Untersuchungen auch bis auf den heutigen Tag fort-gesetzt. Das Resultat dieser Untersuchungen berechtigt mich zu dem Ausspruche: Selbst die schwersten Blutverluste bei der Geburt geben noch keinen Grund, das Stillen zu untersagen.

Die Pflege des Kindes in den ersten Wochen seines Lebens bildet Pflege des Kindes zugleich die Erziehungsgrundlage für das spätere Leben. Die Ernährung des Kindes Gewöhnung und ist nicht nur eine Magenfrage, sondern eine ungemein wichtige erziehliche Frage. Gewöhnung ist Erziehung. In der ersten Zeit des Lebens aber lässt sich die Gewöhnung nicht von der Ernährung trennen. Eine streng durchgeführte Ordnung in der Ernährung ist daher ausschlaggebend für das körperliche und geistige Gedeihen des Kindes<sup>2</sup>).

Normale günstige Bedingungen vorausgesetzt, d. h. genügende Muttermilch und ein gesundes Kind, so kann man binnen wenigen Tagen, spätestens binnen wenigen Wochen das Kind so ziehen, dass es mit nur wenigen (4 bis 6) Mahlzeiten in 24 Stunden auskommt, dass es zwischen den Mahlzeiten schläft oder ruhig im Bette liegt, und dass es die Mutter die Nacht hindurch in Ruhe lässt.

Die Hauptbedingung, dies erziehliche Resultat zu erreichen, ist neben den schon erwähnten materiellen Bedingungen die, dass niemand das Kind in seiner Ruhe stört; es niemals aus dem Bette genommen wird, als wenn es gilt, das Kind zu reinigen, trocken zu legen und zu nähren. Richtet man es so ein, dass reinigen und trocken legen stets dem Stillen vorausgehen, so wird das Kind in den ersten 5 bis 6 Monaten seines Lebens auch nur 4 bis 6 mal täglich aus dem Bettchen genommen und fordert von der Mutter nicht mehr als 4 bis 6mal eine halbe bis drei Viertel Stunde Pflegezeit.

Man legt das Kind das erste Malan, wenn die Mutter nach der zeit des Anlegens Geburt gehörig geschlafen und ausgeruht hat, dies ist ungefähr 12 Stunden nach der Geburt. Tagsüber thut man gut, alle 2 bis 3 Stunden das Kind anzulegen; nachts lässt man es so lange schlafen, wie es schläft. Indem man tagsüber pünktlich genau die Stunden einhält, das Kind zu dem Zwecke selbst weckt, die Nacht aber, auch wenn das Kind schreien sollte, es erst eine Zeit schreien lässt und erst es einmal trocken legt, che man ihm die Brust bietet, gelangt das Kind durch Gewöhnung bald dahin, tagsüber sich pünktlich zum Trinken zu melden, nachts aber immer länger zu schlafen, schliesslich durchzusehlafen.

Schon im zweiten Lebensmonate kann dann die Einteilung folgende sein: Früh zwischen 7 und 9 Uhr Bad und erste Mahlzeit, 12 bis 1 Uhr

Leber Milchmengen nach grossen Blutverlusten, Ber. u. Arbeiten, Bd. 2, S. 67. <sup>2</sup>) Besser, Die Benutzung der ersten Lebenstage des Säuglings zu dessen Eingewöhnung in eine naturgemässe Lebensordnung, 4. Aufl., Cassel u. Göttingen, Jahr fehlt. — Ahlfeld, Ueber Ernährung des Säuglings an der Mutterbrust, Leipzig 1878.

Reinigen und zweite Mahlzeit, 4 bis 5 Uhr desgleichen, 9 bis 10 Uhr Körperwäsche und vierte Mahlzeit und eventuell früh 5 Uhr fünfte Mahlzeit.

Benutzung der Wage Diese strenge Einhaltung der Zeiten kann man nur mit aller Sicherheit durchführen, wenn man weiss, dass das Kind auch bei jeder Mahlzeit genügend Nahrung bekommt und bis zur nächsten ohne Hungergefühl ausharren kann. Das sicherste Mittel, dies zu entscheiden, zugleich aber auch das einzige Mittel, die Quantitäten kennen zu lernen, die ein Kind bei einer Mahlzeit aus der Mutterbrust bekommt, ist die Wage. Indem man das Kind vor und nach dem Stillen wiegt, erhält man als Plus die Menge der genossenen Milch. Es ist zu diesen Wägungen natürlich nicht nötig, das Kind netto zu wiegen, sondern man wiegt es in dem Tragbettchen oder in seiner Kleidung, in der es an die Brust gelegt werden soll.

Bei zwei meiner Kinder habe ich diese Wägungen durchgeführt, um nur erst bestimmte Angaben über die Mengen, die bei jeder Mahlzeit ge-

nossen wurden, zu erlangen.

Menge der genossenen Milch

In der folgenden Tabelle ist die Anzahl der Mahlzeiten und die Durchschnittsmenge einer jeden in den ersten drei Wochen zusammengestellt<sup>1</sup>).

Tabelle L

|                          | Zahl der |         |        | Zahl der |      |         | Zahl der |     |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------|------|---------|----------|-----|
|                          | Mahlz.   | Menge.  |        | Mahlz.   | gr.  |         | Mahlz.   | gr. |
| <ol> <li>Tag.</li> </ol> | 2.       | 2.5 gr. | 8. Tag | 7.       | 97.0 | 15. Tag | 6        | 93  |
| 2. ,,                    | õ.       | 29.0 ,, | 9. ,,  | 6.       | 93.0 | 16. ,,  | 7        | 90  |
| 3. ,,                    | 6.       | 41.0 ,, | 10. ,, | 7.       | 86.0 | 17. ,,  | 7        | 92  |
| 4. "                     | 7.       | 58.8 ,, | 11. ,, | 6.       | 96.0 | 18. ,,  | 6        | 96  |
| ō. ,,                    | 6.       | 67.5 ,, | 12. "  | 6.       | 93,0 | 19. ,,  | 7        | 105 |
| 6,                       | 7.       | 73.0 ,, | 13. ,, | 7.       | 86.0 | 20. ,,  | 6        | 112 |
| 7. ,,                    | 6.       | 92.2 ,, | 14. ,, | 7.       | 91.0 | 21. ,,  | 7        | 102 |

Tabelle II

enthält Angaben über die in 24 Stunden genommenen Milchmengen von der 1. bis 30. Woche $^2)\colon$ 

| Woche | Gramm | Woche | Gramm | Woche | Gramm |           |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1.    | 326   | 11.   | 838   | 21.   | 1098  |           |
| 2.    | 608   | 12.   | 842   | 22.   | 1032  |           |
| 3,    | 647   | 13.   | 974   | 23.   | 1019  |           |
| 4.    | 665   | 14.   | 974   | 24.   | 1069  |           |
| ŏ.    | 740   | 15.   | 980   | 25.   | 1028  |           |
| 6.    | 791   | 16,   | 970   | 26.   | 1063  |           |
| 7.    | 811   | 17.   | 1010  | 27.   | 1094  |           |
| 8.    | 845   | 18.   | 1042  | 28.   | 1189  | Kuhmilch  |
| 9.    | 810   | 19.   | 990   | 29.   | 1306  | nebenbei. |
| 10.   | 821   | 20.   | 994   | 30.   | 1309) | пенециет. |

Tabelle III

enthält Angaben über die absolute Zunahme von vier Kindern, die mit Muttermilch ernährt wurden. Nr. 4 bekam nebenbei Flasche.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 245. <sup>2</sup>) Ahlfeld, Ueber Ernährung des Säuglings, S. 34. — Die Angaben für die 1. bis 5. Woche entnehme ich der zweiten Wägungsreihe, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 245.

|      |            | I.   | II.  | III.1) | $IV.^2$ ) |           | I.   | II.  | III. | IV.  |
|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| Init | ialgewicht | 2830 | 3100 | 3120   | 3150      |           |      |      |      |      |
| 1.   | Woche      | 2930 | _    | 3105   | _         | 11. Woche | 4400 | 4985 | 4945 | 5010 |
| 2.   | 27         | 3050 | 3230 | 3275   | 3230      | 12. ,,    | 4535 | 5770 | 5130 | 5090 |
| 3,   | 37         | 3250 | 3340 | 3420   | 3310      | 13. "     | 4715 | 5370 | 5430 | 5290 |
| 4.   | "          | 3450 | 3620 | 3570   | 3470      | 14. ,,    | 4900 | 5615 | 5625 | _    |
| 5.   | >>         | 3600 | 3865 | 3700   | 3700      | 15. ,,    | 5220 | 5835 | 5710 |      |
| 6.   | ,,         | 3675 | 4055 | 3880   | 3785      | 16. ,,    | 5325 | 6220 | 5930 | _    |
| 7.   | 17         | 3975 | 4150 | 4160   | 4080      | 17. ,,    | _    | 6385 | 6040 |      |
| 8.   | **         |      | 4400 |        | 4320      | 18. ,,    | _    | 6490 | 6145 |      |
| 9.   | ,,         | 4250 | 4610 | 4550   | 4570      | 19. ,,    | _    | 6750 | 6245 | _    |
| 10.  | 12         | 4200 | 4790 | 4710   | 4780      | 20. ,,    | _    | 6975 | 6410 | _    |

Zunahme des

Tabelle IV.

Baumm und Illner<sup>3</sup>) stellten fest, dass die Kinder, je nach ihrer mehr oder weniger kräftigen Entwickelung, mehr und weniger Milch der Brust entwehmen:

| Lebens- | Anfang        | sgewicht      |                | Lebens- | Aufangsgewicht |                |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| tag     | über 3500 gr. | 3000-3500 gr. | unter 3000 gr. | woche   | 3000—3500 gr.  | unter 3000 gr. |
| 1.      | 54 gr.        | 20 gr.        | 14 gr.         | 2.      | 472 gr.        | 302 gr.        |
| 2.      | 112 ,,        | 75 ,,         | 41 ,,          | 3.      | 512 ,,         | 287 "          |
| 3.      | 261 ,,        | 168 ,,        | 120 ,,         | 4.      | 512 "          | 315 ,,         |
| 4.      | 277 ,,        | 252 ,,        | 195 "          | õ.      | 5 <b>77</b> ,, | 350 .,         |
| õ.      | 332 "         | 303 "         | 210 ,,         | 6.      | 613 "          | 425 ,,         |
| 6.      | 340 ,         | 353 "         | 226 ,,         | 7.      | 691 "          | 500 ,,         |
| 7.      | 387 ,,        | 367 ,,        | 298 "          |         |                |                |

Zeichen der Sättigung

Bei reichlich liefernder Brust braucht ein Kind, wenn man es an der Brust nicht schlafen lässt, ca. 10 bis 20 Minuten, sich satt zu trinken. Während man in der ersten Zeit nur mit der Wage imstande ist, zu sagen, ob ein Kind genug getrunken hat, erkennt man bei einiger Beobachtung bald die Zeichen der Sättigung am Kinde selbst: das Kind schreit nicht mehr, wenn man ihm die Warze entzieht, oder es lässt von selbst los, es bewegt die Extremitäten nicht, sondern liegt ruhig da, lässt die Arme zur Seite gestreckt herabhängen, es bewegt den Kopf nicht hin und her, es saugt nicht am Daumen, den es vor dem Stillen in den Mund gebracht hatte, kurz, es gewährt einen Anblick, als ob es, "dick und voll", zu faul sei, sich zu bewegen. Selbst bei ruhigster Körperlage kommt ab und zu ein Schub Milch aus dem Munde wieder heraus, der wahrscheinlich als zu viel eliminirt wird; doch ist auch häufig der Beginn von Pressversuchen, um Kot zu entleeren, direkt nach oder gar schon während des Stillens daran schuld, dass das Kind ausspeit. Dieses Speien ist nie mit Brechbewegungen verbunden.

Der Menge der genossenen Milch entsprechend ist auch die Harnausscheidung sehr reichlich. Die Windeln sind durch und durch nass. Das Kind muss ca. 6 mal in 24 Stunden frisch angezogen und trocken gelegt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ber. n. Arb., Bd. 1, S. 249. <sup>2</sup>) Die ersten seehs Wochen Muttermilch, dann Milch einer andern Frau neben Kuhmilch. Von der siebenten Woche ab nur vier Mahlzeiten täglich. <sup>3</sup>) Samml. Klin, Vortr. 1894, Nr. 105, S, 227.

#### Die Behandlung des Nabelschnurrestes und die Hautpflege.

Die Reinigung des Kindes erfordert neben der Ernährung die grösste Aufmerksamkeit. Besonders die Nabelgegend und die Umgebung der Genitalien sind in dieser Hinsicht zu berücksichtigen.

Behandlung des Nabelschnurrestes

Die Behandlung des Nabelschnurrestes hat schon zu vielen Vorschlägen Anlass gegeben. Ihn aseptisch zu behandeln, ihn also gleich nach der Geburt so einzuhüllen, dass er frei von Mikroorganismen mumifizirt und sich vom Bauchnabel abstösst, lässt sich nur in Anstalten durchführen 1. Bei sehr reichlichem sterilen Verbaudmaterial ist uns die Abhaltung von Keimen auch gelungen\*). In der allgemeinen Praxis würde dieser Versuch kaum glücken. Die Eiterung am Nabelkegel lässt sich schwer vermeiden. Man findet zumeist Staphylokokken, bisweilen auch Streptokokken am Nabel.

Dass diese sich nicht unschädlich verhalten, bezeugen die Untersuchungen von Eröss<sup>5</sup>), der nachwies, dass 45% aller Neugeborenen infolge des Vorgangs der Nabelschnurabstossung fieberten. Auch eine lokale Erkrankung, der häufig vorkommende Pemphigus perium bilicalis<sup>4</sup>), eine als Miliaria beginnende, sich in Pemphigusblasen verwandelnde Affektion der Haut um den Nabel herum, ist auf den Einfluss dieser

Mikroorganismen zurückzubeziehen.

Um die Gefahren der Nabelschnurinfektion zu vermeiden, sind wir nach zahlreichen vorausgegangenen Versuchen<sup>5</sup>) zu einem Verfahren gelangt, das nicht nur in Anstalten, sondern auch für die allgemeine Praxis sich bewähren wird. In unserer Anstalt sind die Resultate in die Augen springend.

Die Hauptprinzipien des Verfahrens sind: Kürzung der Nabelschnur bald nach der Geburt auf das erlaubte geringste Maass und Unterlassung

der späteren Bäder.

Dementsprechend unterbinden wir nach 1 bis 2 Stunden die nun schon etwas collabirte Schnur 1 cm über dem Nabelkegel und schneiden mit wohldesinficirter Schere 1/2 cm weiter die Nabelschnur ab. Den Rest betupfen wir mit absolutem Alkohol mittels Watte und legen dann einen Bausch steriler Watte über den Stumpf. Nun die Nabelbinde.

Dieser Verband wird nur gewechselt, wenn er nass wird, was bei Knaben die Regel ist. Muss auch die Watte entfernt werden, so findet wiederum ein Betupfen des Stumpfes mit Alkohol statt. Die Kinder werden nicht gebadet, sondern täglich zweimal, an den Genitalien natürlich öfter, gewaschen.

Baden der Neugeborenen Dem von Doktor<sup>8</sup>) und Keilmann<sup>7</sup>) gemachten Vorschlage, das Bad mit Ausnahme des ersten ganz zu verbieten, schliesse ich mich für Anstalten vollständig an. Auch Knopp<sup>8</sup>) befürwortet dieses Verfahren auf Grund sehr sorgfältiger Untersuchungen, während Anthes<sup>9</sup>) an der Hallenser Klinik zu anderen Resultaten kam, wonach das tägliche Bad nicht nur ungefährlich sein, sondern die Nabelheilung sogar günstig beeinflussen soll.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dohru, C. f. G. 1880, S. 313. <sup>2</sup>) Paul, In.-Diss., Marburg 1894. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 41, S. 409. <sup>4</sup>) Trantenroth, Phemphigus neonatorum periumbilicalis, Ein Beitrag zur Lehre von den Pemphiguserkrankungen, In.-Diss., Marburg 1892. <sup>5</sup>) Paul, Wie ist der Nabelschnurrest der Neugeborenen zu behandeln? In.-Diss., Marburg 1894. — 1. Auflage dieses Lehrbuchs 1894, S. 166. <sup>6</sup>) A. f. G., Bd. 45, S. 539. <sup>7</sup>) Durtsche med. W. 1895, Nr. 21, S. 339. <sup>8</sup>) M. f. G. u. G., Bd. 5, S. 593. <sup>9</sup>) In.-Diss., Halle 1896.

Am 4. bis 7. Tage, seltener später, stösst sich der kleine Rest vom Abstossung des Nabelkegel ab. Es bleibt dann eine kleine Grube im Hautnabel, in deren Tiefe der noch leicht granulirende Abstossungsstumpf sich befindet.

Die beiden Arterien leisten der Mumifikation am längsten Widerstand, und nicht selten sieht man sie nach Abfallen des Nabelschnurrestes als kleine penisähnliche Körper aus der Nabelgrube herausragen.

Wird ein Stück der Nabelschnur vom Nabelkegel aus mit ernährenden Blutgefässen versehen, so kann es der Mumifikation Widerstand entgegensetzen. Wir sahen in einem solchen Falle die Demarkationslinie sich 1 cm über dem Nabelkegel bilden. Das Stück musste nachträglich noch abgebunden werden. (1889, J. Nr. 281.)

Die Gegend der Genitalien und der Glutäen ist durch besonders auf- Wundwerden merksame Behandlung vor dem Wundwerden zu behüten. Ist das Wundwerden, wenn ein Kind nur mit Frauenmilch an der Brust aufgezogen wird, auch weniger leicht zu erwarten, als wenn es künstlich ernährt wird, weil der Stuhl keine ätzende Beschaffenheit zu haben pflegt, so kann doch bei nachlässiger Behandlung, besonders bei ungenügender Reinigung und Trocknung der Windeln die Haut wund werden.

Häufiges Trockenlegen, Waschungen der betreffenden Gegend mit kühlem Wasser, Abtupfen (nicht Abtrocknen, d. h. -reiben) mit weichen ganz trocknen Tüchern, Benutzung gut getrockneter, weicher Windeln, schützen am besten vor dem Wundwerden. Prophylaktisch kann man auch die Gegend um Anus und Genitalorgane mit mildem reinem Fett (Vaselin, Lanolin) nach jedem Reinigen einstreichen.

Auch die Mundhöhle bedarf der Säuberung, damit nicht Schwämmchen (Soor) und Aphthen sich bilden. Am zweckmässigsten geschieht die Reinigung vor jedem Trinken mit einem weichen leinenen Läppchen und reinem Wasser. Auch dieses Reinigen geschehe sanft, nicht roh, damit nicht die zarte Mundschleimhaut verletzt werde, wodurch dann erst recht der Bildung von Mykosen Vorschub geleistet würde.

Die Mundhöhle nach dem Trinken zu reinigen, ist nicht passend. Man reizt das Kind zum Würgen und Brechen, weckt es wieder auf, wenn es nach dem Trinken gerade einschlafen will, und überdies ist das Verfahren zumeist nutzlos, da immer zu erwarten ist, dass das Kind in die Höhe gebrachte Milch im Munde behält.

## Die Ernährung durch die Amme und die künstliche Ernährung.

Kann eine Mutter nicht stillen, so ist Frauen- oder Ammenmilch jeder künstlichen Ernährungsweise vorzuziehen. Ehe eine Amme die Versorgung des Kindes übernimmt, muss eine Untersuchung vorausgehen, ob die Amme gesund, ob ihre Brust tauglich, und ob ihre Milch reichlich und

In betreff etwaiger versteckt liegender übertragbarer Krankheiten Untersuchung falinde man besonders auf Lues und Tuberkulose. Die letzten Spuren einer latenten Lues sind oft sehr sehwer nachzuweisen. Bisweilen findet man nur zarte pigmentfreie Stellen in der Nähe der Kommissur als die Reste abgeheilter Condylome.

Die Untersuchung der Brust erstreckt sich auf die Grösse der Drüsen, ob reichliche Hautvenenverzweigungen zu bemerken sind, ob die Warze gut fassbar ist.

der Kinder

Soor und Aphthen

der Amme

Alle Schlüsse aus der Grösse der Brustdrüse auf die Reichlichkeit der Milch müssen mit Vorsicht gemacht werden. Hat man Gelegenheit, das Kind der Amme zu sehen, so ist dies schon mehr wert, denn der Erfolg des Stillens deutet auf die Reichlichkeit der Absonderung.

Vorsicht muss auch hier herrschen, denn wenn man sich auf dem Wege von Ammenvermieterinnen eine Amme verschafft, so sind absichtliche Täuschungen schon oft

vorgekommen.

Das einzige sichere Mittel, die Milchmengen einer Amme zu schätzen, ist wiederum die Wage. Wiegt man das Kind vor und nach dem Trinken ungefähr einen Tag hindurch, dann weiss man ganz genau, was eine Amme zu leisten vermag.

Ich benutze als Wage eine kleine Decimalwage, die auf 5 gr noch deutlich aus-

schlägt. Küchen-Federwagen sind zu unserm Zwecke untauglich.

Das Gedeihen des Kindes hängt mehr von der Quantität, als von der Qualität der gebotenen Milch ab. So schlecht pflegt Milch gesunder Frauen nie zu sein, dass bei genügender Quantität das Kind nicht vorwärts kommen sollte. Doch kommen auch hiervon Ausnahmen vor.

Die Güte einer Milch bestimmt der Arzt am schnellsten aus dem Rahmabsatz. Man zieht ein Reagenzglas Milch aus der Brust ab und lässt es 12 bis 24 Stunden stehen. Der Rahmsaum darf dann nicht unter dem zehnten Teile des Milchvolumens betragen. — Auch die mikroskopische Untersuchung kann Aufschluss darüber geben; doch gehört einige Uebuug dazu, aus der Dichtigkeit und Grösse der Milchkügelchen einen sichern Schluss auf den Wert der Milch zu macheu.

Eine Fettbestimmung kann in zweifelhaften Fällen die Entscheidung geben: In einem Reagenzglase füge man zu 5 ccm Milch einen Tropfen 12 1/2 9/6 iger Natronlauge, schüttle zuerst mit 5 ccm Aether, dann mit 5 ccm 90 % igem Alkohol tüchtig und extrahire

so das Fett. Die sich bildende Fettschicht muss 3 bis 4% betragen.

Ist auch Frauen- und Ammenmilch nicht zu haben, oder will die Mutter lieber ihr Heil mit künstlicher Ernährung versuchen, so ist sterilisirte Kuhmilch, in gehöriger Weise modifizirt, entschieden das Beste, was an Stelle der Muttermilch treten kann.

Das Wesen des Soxhlet'schen Verfahrens besteht darin, die Milch aus denselben Flaschen, in denen sie sterilisirt wurde, dem Kinde zu geben, ohne dass die luftdicht verschlossene Flasche bis zum Augenblick der Darreichung eröffnet wurde. Als Sauger dient ein einfacher

Gummistopfen.

Kuhmilch muss vor der Sterilisation verdünnt und mit etwas Milchzucker versehen werden. Für die ersten beiden Lebensmonate nehme man halb Kuhmilch, halb Wasser, im 3. und 4. Monate zwei Dritteile, von da ab drei Viertel Kuhmilch. Sollte das Kind bei dieser Ernährungsweise dünnen Stuhl bekommen, so nehme man statt Wasser dünnen Haferschleim, der aber so dünn sein muss, dass er bequem durch die Oeffnungen des Sangstopfens hindurchgeht.

Nach den Vorschriften von Heubner-Hofmann<sup>1</sup>)-Soxhlet<sup>2</sup>) empfiehlt sich für Kinder vom 1. bis 9. Monate nur eine Mischung, nämlich gleiche Teile Milch und Wasser,

welch' letzterem auf 1 Liter 60 gr Milchzucker zugesetzt sind.

Danach würde sich praktisch die Herstellung der Kindermilch für den ersten Monat so gestalten: 300 gr Wasser, 18 gr Milchzucker gemischt und aufgelöst, 300 gr Milch — verteilt auf 7 Flaschen, deren jede dann ca. 88 gr euthält.

Güte der Ammenmilch

Künstliche Ernährung und Soxhlet's Verfahren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Stadt Leipzig in hygienischer Beziehung, Festschrift 1891, Artikel: "Säuglingsmilch". <sup>2</sup>) Münchener Med. Wochenschrift 1893, Nr. 4, S. 61.

Für den zweiten und dritten Monat 450 gr Wasser, 27 gr Milchzucker, 450 gr Milch — verteilt auf 6 Flaschen, deren jede ca 155 gr enthält.

Für den vierten u. s. w. Monat 600 gr Wasser, 36 gr Milchzucker, 600 gr Milch-verteilt auf 6 Flaschen à 206 gr.

Beim Soxhlet'schen Verfahren genügt es, einmal in 24 Stunden Milch zu sterilisiren. In den ersten Monaten benutzt man kleine Flaschen, bis ca. 150 gr Inhalt, vom 3. Monate an verlangt das Kind mehr, so dass für die einzelne Mahlzeit 250 bis 300 gr vorbereitet sein müssen.

Die künstliche Ernährung missglückt bisweilen aus Nichtbeachtung einiger scheinbar unwichtigen, doch folgereichen Umstände. Eine gute Pflegerin muss Bescheid wissen:

Der Sauger darf nicht zu viele, nicht zu wenige Oeffnungen haben. Drei, mit einer glühenden Nadel ausgebrannte, sind genügend. Läuft die Milch zu stark, so verschluckt sich das Kind zu leicht; bekommt das Kind zu wenig, so strengt es sich vergeblich an, wird müde und schläft ein.

Der Sauger darf die Flaschenöffnung nicht zu weit überragen, er stösst sonst an den weichen Gaumen an; die Kinder bekommen Würgbewegungen. Er darf auch nicht zu kurz sein; das Kind kanu sonst den Saugapparat nicht perfekt in Anwendung bringen. Ungefähr 2 1/9 cm mag er hervorragen.

Die Milch muss warm gegeben werden (35 °C.). Bei Kindern, die langsam trinken, schlage man die Flasche in ein warmes Tuch ein.

Man reiche die Flasche dem Kinde, während es liegt, nicht auf dem Arme und im Schosse. Man halte die Flasche so, dass die Richtung des Stopfens nicht gegen die Decke der Mundhöhle gerichtet ist, sondern der Zunge aufliegt.

Bei Beachtung aller dieser und noch weiterer Punkte, die sich im Einzelfalle bei genauer Beobachtung des Kindes ergeben, wird der Erfolg viel sicherer sein.

Vor allem aber lasse man die grösste Reinlichkeit herrschen. Flaschen, Stopfen müssen auf das sorgsamste nach dem Gebrauche gereinigt und in klarem Wasser auf hewahrt werden.

Neben der Kuhmilch sind alle übrigen, früher so viel verwendeten und neu hinzugekommenen Muttermilchsurrogate zurückgetreten. Die Blätter preisen sie zwar gehörig an, eine sorgsame Mutter wird sie aber nur auf Empfehlung eines Arztes berücksichtigen.

## Die Pflege unzeitig oder zu früh geborener Kinder.

Sehr selten kommt es vor, dass Kinder, die vor der 28. Woche geboren wurden, am Leben blieben. Ich habe die wenigen in der Litteratur glaubwürdig gebrachten Berichte nebst einigen eignen Beobachtungen zusammengestellt<sup>1</sup>), denen ich noch einen weiteren gut beobachteten hinzusäuge. Für letzteren Fall ist es mir auch möglich, eine photographische Abbildung zu reproduziren, die das ungemein kleine Kind neben dem Kinde der Anme bringt.

Die letzte Menstruation der Mutter begann am 3. September 1888: am 26. März 1889 erfolgte die Geburt. Der Hausarzt wog das Kind; 900 gr. Ich sah es am 16. April und wog 1050 gr; Länge 34 cm Girca halbstündlich wurden 10 bis 20 ccm Ammenmilch mit dem Löffel eingeflösst. Am 6. Juli betrog das Gewicht 1807 gr, die Länge 43 cm. Von Mitte Juni an, also um die Zeit, wo das Kind normalerweise hätte geboren werden sollen, nahm es erst die Brust.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber unzeitig oder sehr frühzeitig geborene Früchte, die am Leben blieben. Arch, f. Gyn., Bd. 8, S. 194.

Ein Zwillingskind von der ca. 25. Woche, 720 gr schwer, 32 cm lang, brachte ich, obwohl wir das Kind dauernd im Warmwasserbad hielten, nur bis zur Mitte des 4. Tages-Trotz regelmässiger Nahrungszufuhr hatte es 120 gr abgenommen. (1898, J. Nr. 13.)



Fig. 126. Kind in der 28. Woche geboren, in der 13. Lebenswoche photographirt neben dem fünf Wochen alten Ammenkinde. Nach der Natur.

Villemain') berichtet von einem Kinde, dessen Geburt er in die 24.—26. Woche verlegt. 955 gr schwer. Ende der 4. Woche war es 38 cm lang. Bauchdecken dünn, dass die Därme durchschienen.

Jud²) bringt wertvolle Mitteilungen über die Lebensthätigkeit unzeitig geborener menschlicher Früchte. Die in der Arbeit mitgeteilten Fälle vom Weiterleben sehr früh-

geborener Früchte sind mit grosser Reserve aufzunehmen.

Pflege sehr früh geborener Kinder

Diese Kinder, wie auch die frühzeitig bis zur 34. bis 35. Woche geborenen, bedürfen einer ganz besonderen Pflege, wenn sie an der Aussenwelt gedeihen sollen.

Da sie selbst sehr wenig Eigenwärme produziren, bei der Zartheit der Hautdecke der Wärmeverlust aber ein sehr bedeutender ist, so muss Wärme von Aussen zugeführt werden. Dies geschieht zweckmässig in einer Wärmewanne ³), einer Wanne mit doppelter Wand, zur Aufnahme von warmem Wasser, besser noch in einer Wanne, in der das Kind im Wasser hängt, dem man, um die Maceration der Haut zu hindern, 6 °/00 Koehsalz und ein schleimiges Vehikel zusetzt. Ist diese nicht zu schaffen, so wickle man das ganze Kind in Watte, die in Mull eingeschlagen ist, und lasse nur das Gesicht frei. Wärmflaschen müssen dann fleissig benutzt werden.

Mehreremal am Tage langdauerndes Bad von 38° Temperatur. Gewöhnlich bekommen die Kinder nach dem Bade lebhafteres Hungergefühl.

Können die Kinder noch nieht saugen, so flösse man die Muttermilch, stündlich mehrere Theelöffel, mit dem Löffel ein, lege sie aber doch wiederholt an die Brustwarze an, damit sie die Saugwerkzeuge üben. Da die Kinder sehr viel schlafen, so sind sie zu ihren Mahlzeiten regel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nouv. Arch. 1895, Nr. 2, Répert. S. 50. — <sup>2</sup>) Leopold, Ber. u. A., Bd. 1, Leipzig 1895, S. 121. — <sup>3</sup>) Credé, Arch. f. Gyn., Bd. 24, S. 121.

mässig zu wecken, was am besten durch Zuhalten der Nasenlöcher geschieht. Auf diese Weise werden die Kinder zum wiederholten Schreien angehalten, was eine absolute Notwendigkeit ist, wenn sich anders die Lungen genügend entfalten sollen.



Fig. 127. Milchsauger mit Doppelschlauch.

Können die Kinder erst einen Gummisauger festhalten, so saugt sich die Mutter ihre Milch in ein Milchglas mit Reservoir, siehe Figur 127, aus dem das Kind sie ohne Anstrengung entnehmen kann. Später wird es an die Brust gelegt.

Nur der aufmerksamsten Pflege gelingt es, Kinder der 26. bis 30. Woche auf diese Weise am Leben zu erhalten.

Sehr sorgsame Aufzeichnungen hat am eigenen, in der 30. Woche geborenen, 1490 gr schweren Kinde Alex. Schmidt<sup>1</sup>) gemacht. Am Ende des Jahres wog der Knabe 7000 gr.

Während die Atmung unter so aufmerksamer Pflege auch bei sehr frühgeborenen Kindern ohne Anstand von statten geht, lässt sich gegen die Verdunstung durch die Hautdecken nur wenig thun. Daher scheint eine Wanne, in der die Kinder dauernd im Wasser suspendirt bleiben, zweckmässig.

Auch die Verdauung stösst auf schwer zu beseitigende Schwierigkeiten. Sehr schön konnte ich dies an einem Kinde beobachten (1896 J. Nr. 293), das trotz ausgiebiger Atmung und hinreichender Nahrungszufuhr dennoch abmagerte, ich möchte sagen, vertrocknete, während das, Seite 192 oben, erwähnte im Wasser suspendirte Kind bei regelmässiger Nahrungsaufnahme nicht mumificirte, aber an Gewicht erheblich abnahm.

<sup>1)</sup> Jahrb, f. Kinderh, Bd, 42, S, 301.

# Pathologie der Schwangerschaft.

# Die als Folgezustände der Schwangerschaft auftretenden Erkrankungen.

Die gewaltigen Veränderungen, die die Conception und Schwangerschaft in den Orgauen der Frau hervorbringen, vollziehen sich nicht immer in physiologisch zu nennender Weise und bleiben auch nicht immer ihrer Intensität nach physiologisch. Vielfach geben sie Gelegenheit zu krankhaften Erscheinungen. Nur verhältnismässig wenige Frauen kommen ohne jede Störung durch die Schwangerschaft hindurch, andre, und deren ist keine Zahl, erkranken infolge der eingetretenen Schwangerschaft ernstlicher.

Auch werden an und für sich verhältnismässig unbedeutende Leiden infolge der Schwangerschaft für die Schwangere derart gefährlich, dass die Schwangerschaft zu einer schweren Krankheit werden kann.

Diese sich infolge der eingetretenen Schwangerschaft herausbildenden Erkrankungen sollen im folgenden betrachtet werden; und um denselben Stoff nicht noch einmal im Abschnitte über die Geburt bringen zu müssen, werde ich hier den Einfluss der Erkrankung auf die Geburt zugleich mit berücksichtigen.

Ich rechne hierher die Krankheiten, die in der Hauptsache auf einer durch Ernährungsveränderung hervorgerufenen krankhaften Reizbarkeit der nervösen Organe beruhen, als die Hyperemesis der Schwangeren, den Ptyalismus, die Schwangerschaftspsychosen, andrerseits die Erkrankungen, herbeigeführt durch die infolge eingetretener Schwangerschaft hervorgerufene Veränderung der Blutmasse und Blutcirkulation, die Hydraemie der Schwangeren, die Schwangerschaftsniere und als in gewissem Sinne hierher gehörig auch die Eklampsie.

Ferner würden in diesem Abschnitte zu besprechen sein die pathologischen Verhältnisse, die dadurch entstehen, dass die Schwangerschaft in

einem abnorm gelagerten Uterus statthat, und endlich die Fälle, wo das befruchtete Ei den Uterus nicht erreicht, sondern sich ein andres Organ zur Niederlassung wählt (Extrauterinschwangerschaft).

#### Das übermässige Erbrechen Schwangerer (Hyperemesis gravidarum).

Ursachen

Das sogenannte unstillbare Erbrechen kann verschiedene Ursachen haben. Bald finden sich pathologische Veränderungen des Magens vor, die erst bei eingetretener Schwangerschaft zu heftigem und andauerndem Brechreiz führen, als Magengeschwür, Carcinom, Adhäsionen, bald handelt es sich um eine durch Schwangerschaft hervorgerufene Reflexneurose, die mit oder ohne sichtbare pathologische Veränderungen der Geschlechtsorgane (Hydramnion, Zwillinge, Retroflexio uteri gravidi) auftritt. bald ist es als eine funktionelle Neurose hysterischer Art aufzufassen.

Auf den Zusammenhang der Hyperemesis gravidarum mit Hysterie habe ich bereits im Jahre 1881 hingewiesen 1). Kaltenbach 2) betont diese Abhängigkeit der Erkrankung von der Hysterie noch stärker und will Hyperemesis gravidarum sensu strictiori nur die Fälle genannt wissen, bei denen thatsächlich einzig Hysterie die Ursache abgiebt.

Die Hyperemesis gravidarum, soweit sie nicht auf Erkrankungen des Magens etc. zurückznbeziehen ist, ausschliesslich als eine Form der Hysterie aufzufassen, wie Kaltenbach will, dazu hat man keinen Gruud. Ich sehe die Erkrankung in der Regel als einen erhöhten Grad der durch die Schwangerschaft herbeigeführten nervösen Reizbarkeit au. Mir liegen Beispiele vor, wo die betroffnen Frauen weder vor- noch nachher als hysterische zu bezeichnen waren.

Die Auffassung als einer reflektorischen Neurose stimmt auch viel besser überein mit den in der Schwangerschaft fast gewöhnlich beobachteten Erscheinungen erhöhter Reizbarkeit (siehe Seite 69), und wenn wir das so gewöhnliche Erbrechen in der Schwangerschaft uns unmöglich als die Folge einer hysterischen Funktionsstörung vorstellen können - denn dann müssten ja fast alle Frauen hysterisch sein - weshalb sollen wir das Uebermaass dieser pathologischen Erscheinung ätiologisch von einem ganz andern Gesichtspunkte aus betrachten?

Wenn Kaltenbach in dem Falle, der ihn zur Aufstellung seiner Ansicht führte, besonders die ganz plötzliche Umwandlung der schweren Symptome nach einer Magenausspülung als beweisend für Hysterie heranzieht, so sei darauf hingewiesen, dass eine einzige Magenausspülung auch ohne Suggestion frappirende Erfolge öfters erzielt hat.

Auch praktisch erscheint mir diese Trennung in eine hysterische und nichthysterische Hyperemesis nicht zweckmässig, da die Symptome meist dieselben zu sein pflegen, da der praktische Arzt die Grundursache nur selten erkennen kann, uud da in der Behaudlung deshalb keine grossen Unterschiede stattfinden. Sobald natürlich für den Arzt die Aetiologie zweifellos feststeht, wird er, wie weiter unten auseinandergesetzt, das dadurch indizirte Verfahren einschlagen. Aufnahme in eine Anstalt ist für schwerere Fälle sehr zu empfehlen4),

Auch in der Schwangerschaft gebildete und zurückgehaltene Toxine hat man für die

Entstehung der Hpyeremesis verantwortlich gemacht 3).

Wir sprechen von Hyperemesis, wenn die Intensität des Erbrechens einen sichtlichen Einfluss auf den Ernährungszustand der Frau ausübt. Dass die Erkrankung zu einem vollständigen Verfall der Kräfte und zum Tode führen kann, darauf weist der noch benutzte Name, unstillbares Erbrechen, hin. In solchen Fällen wird eben alles ausgebrochen, was die Kranke geniesst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., 1881, Bd. 18, S. 311. — C. f. G., 1891, Nr. 17, S. 329 and Nr. 26, S. 540. — Deutsche med. Woch., 1888, Nr. 23, S. 468. 2) Z. f. G. u. G., 1891, Bd. 21, S. 200. - C. f. G., 1891, Nr. 26, S. 537 und Nr. 28, S. 585. Dindemann, C. f. allg. Path. u. path. Anat. 1893, Bd. 3, Nr. 15. 4) Klein, Z. f. G. u. G., Bd. 39, S. 75.

Symptome und Diagnose des übermässigen Erbrechens Schwangerer Da der Arzt nicht dauernd Zeuge sein kann, um sich ein Urteil über den Grad des Erbrechens zu bilden, so hängt sein Urteil teils von den Berichten der Schwangeren und ihrer Umgebung, teils von dem objektiv nachweisbaren Einfluss, den die Erkrankung auf den Gesamtorganismus der Frau ausübt, ab. Der letztere ist entscheidend für den Arzt; der erstere leitet ihn oft irre. Auf dem Gebiete der Frauenlaunen, besonders der hysterischen Klagelieder, fallen noch unsichere jüngere Aerzte oft in den Fehler, auf die Klagen der Schwangeren einen zu hohen Wert zu legen, deren Uebertreibungen zu glauben, und lassen sich dadurch in ihrem Handeln beeinflussen. Eine Konsultation mit einem älteren, erfahreneren Kollegen schützt am besten vor diesem Fehler.

Die objektiven Befunde bestehen in zunehmender Abmagerung und weiteren Inanitionserscheinungen, besonders in der Abnahme der Herzkraft (kleiner frequenter Puls, Oedeme, Zeichen von Hirnanämie, Verfall etc.),

stetig abnehmender Urinquantität u. s. w.

Wird der Arzt hinzugezogen zu einer Zeit, wo die Kräfte der Schwangeren noch ein therapeutisches Experimentiren erlauben, so muss er, unabhängig von der Ursache der Erkrankung, jedenfalls eine Ernährungsweise einleiten, bei der die Speisen behalten werden. In dieser Beziehung hat mir die Ernährung der Kranken in horizontaler Lage durch in kleinen Dosen und häufig dargereichte leicht verdauliche Nahrungsmittel vorzügliche Dienste geleistet. In schwereren Fällen schickt man der Einverleibung der Nahrungsmittel eventuell ein Narkotikum voraus, eine kleine Dosis Opium oder Eispillen, die die Reizbarkeit der Magenerven mindern, um ein Beisichbehalten der Nahrungsmittel zu ermöglichen. In kleinen Dosen und öfter gereichte alkoholische Anregungsmittel können natürlich sehr am Platze sein. Auch die Magenausspülungen haben wiederholt ausgezeichneten Erfolg gehabt.

Am besten ist es, der Arzt überzeuge sich, indem er ab und zu selbst die Darreichung der Speisen vornimmt, von dem Erfolg dieser Methode; denn nur zu leicht wird durch ungenaue Ausführung der ärztlichen Anordnung der Erfolg in Frage gestellt. Erreicht man mit der Ernährung durch den Mund sein Ziel nicht, so gebe man Nahrungs- und Anregungsmittel per rectum.

Hat der Arzt die Grundursache des übermässigen Erbrechens sicher erkannt, so wird er selbstverständlich der Ursache entsprechende Verfahren einleiten. Ist Hysterie allein die Ursache, so kann ein antihysterisches Verfahren eine vollständige Besserung erzielen.

Steht die Geburt nahe bevor und ist besonders die übermässige Ausdehnung der Gebärmutter als Grund der Hyperemesis anzusehen, so kann durch eine künstlich herbeigeführte Volumsverringerung der Gebärmutter (Blasenstich) eine sofortige Besserung unter Umständen herbeigeführt werden.

Ich sah sofortiges Aufhören des durch mehrere Wochen fortdauernden Erbrechens bei schon eingetretenen mittelschweren Allgemeinerscheinungen bei Hydramnion im Momente des Abflusses des Fruchtwassers <sup>1</sup>).

Therapie

<sup>1)</sup> Mannes, Ueber Hydramnion. In.-Diss., Marburg 1891, S. 8, Fall 6.

Künstlicher Abort bei Hyperemesis

Immerhin bleiben einzelne Fälle übrig, in denen der Zustand der Schwangeren ein schleuniges Aufheben der Breeherscheinungen notwendig macht, wenn das Leben der Schwangeren erhalten werden soll. Da erfahrungsgemäss in solchen Fällen die künstliche Entleerung des Uterus gute Dienste zu thun pflegt, sobald sich die Erkrankung als ein Folgezustand der Schwangerschaft entwickelt hat, so ist hier mit ziemlich promptem Erfolge die Unterbreehung der Schwangerschaft und Entleerung des Uterus vorgenommen worden, also die Einleitung der künstlichen Frühgeburt und der künstliche Abort.

Die geburtshilfliche Litteratur ergiebt, dass der künstliche Abort in solchen Fällen früher oft empfohlen und ausgeführt worden ist. In neuerer Zeit ist seine Anwendung mehr und mehr eingeschränkt worden. Die Kasuistik bringt nur mehr einzelne Fälle. Ein Beweis, dass die Verfahren, die die Hyperemesis gravidarum mit Erhaltung der Gravidität zu beseitigen imstande sind, das Vertrauen der Aerzte in zunehmendem Maasse

gewonnen haben.

Den künstlichen Abort führe der Arzt wenn möglich nur nach einer vorhergegangenen Konsultation aus.

# Der übermässige Speichelfluss (Ptyalismus gravidarum).

Mit dem übermässigen Erbreehen zugleich, bisweilen aber auch allein, kommt ein profuser Speichelfluss zustande, der den Schwangeren nicht nur unangenehm, sondern selbst gefährlich werden kann, wenn in ausserordentlicher Menge Verluste stattfinden.

Die Frau eines mir bekannten Kollegen sammelte pro Tag bis zu 700 bis 800 ccm Speichel. Die schon in Aussicht genommene künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft wurde durch einen spontan eintretenden Abort überholt. Sofortiges Aufhören.

Neben übermässigem Erbrechen sah ich Ptyalismus in einem andern Falle so hochgradig, dass die Patientin 20 Taschentücher und mehr pro Tag zum Auffangen des Speichels notwendig hatte und die Lippen wie die weitere Umgebung des Mundes bald wundgerieben waren. Der Zustand besserte sich zugleich mit der Hyperemesis, die auf hysterischer Basis entstanden war 1). Lvoff2) berichtet über Speichelverluste von 1000 bis 1600 ccm.

Adstringirende Mundwässer führen kaum zu einer Besserung. Eine Verminderung sah ich nach Anregung einer stärkeren Diurese. Ich benutzte damals Wachholderthee. Zu versuchen wäre auch Bromkali.

# Psychosen infolge der Schwangerschaft.

Auch die Schwangerschaftspsychosen <sup>5</sup>) erklären sich zum Teil durch die infolge der Schwangerschaft bedingten Ernährungsveränderungen des Centralorgans (siehe Seite 69). In vielen Fällen bildet die Schwangerschaft mit ihren eingreifenden somatischen und psychischen Alterationen freilich nur die Gelegenheitsursache, um eine bereits bestehende,

A. f. G., Bd. 18, S. 317.
 Presse méd. 1896, Nr. 82. — C. f. G. 1897, S. 932.
 Ripping, Die Geistesstörungen der Schwangeren, Wöchnerinnen und Säugenden, Stuttgart 1877. — Weber, Schmidts J., Bd. 176, S. 62. — Fürstner, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 505.

durch erbliche Belastung oder in der Jugend erworbene Anlage zur Entwicklung und die Erkrankung zum Ausbruch zu bringen.

Art u. Prognose der Schwangerschaftspsychosen

Die Form der Erkrankung ist meist die der psychischen Depression, der Melancholie; seltener treten von vornherein heitere Vorstellungen auf. Auch die Manie, die mit erotischen, laseiven Ausbrüchen einhergeht, schliesst sich häufiger als Folgezustand an die Melancholie an, als dass sie primär auftritt.

Wiederholt habe ich als Anfangserscheinungen der psychischen Erkrankungen bei der Schwangeren Selbstvorwürfe über eheliche Untreue, über Fehltritt im ledigen Stande, hohe Grade von Eifersucht u. s. w. bemerkt.

Kranke dieser Art werden ja meist in Irrenanstalten untergebracht und zur Geburt, wenn möglich, einer Entbindungsanstalt übergeben. In unsrer Anstalt gehören diese Kranken zu den nicht gern gesehenen Gästen, da sie eine fortdauernde Beobachtung erfordern, um Selbstmord und Schädigungen andrer Art zu verhüten, da sie, sind sie im tobsüchtigen Zustande, sehr viel Anforderungen an Personal, Wäsche u. s. w. stellen.

Die Geburt wird natürlich durch das Benehmen der Kranken wesentlich beeinflusst, indem ein verständiges Mithelfen von seiten der Kranken nicht zu erwarten steht, im Gegenteile dem Untersuchenden und dem helfenden Arzte unter Umständen grosse Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden, die bisweilen nur durch die Narkose gehoben werden können.

Sonst pflegen Geburt und Wochenbett ihren normalen Gang zu gehen.

Die in der Schwangerschaft beginnenden Psychosen lassen, wenn eine erbliche Belastung vorliegt, im ganzen keine günstige Prognose stellen, während, wenn vollständig gesunde Personen befallen wurden, die Aussichten günstige zu nennen sind.

Ueber die nach schweren Erkrankungen in der Geburt (Eklampsie) und im Wochenbette (Puerperalpsychosen) folgenden psychischen Erkrankungen werde ich gegebenen Orts berichten.

ungen werde ich gegebenen Orts berichter

Hier sei nur noch erwähnt, dass der Geburtsakt selbst mancherlei Gemütsaufregungen mit sich bringt, die vorübergehende cerebrale Störungen hervorrufen können. Teils sind es Erschöpfungszustände, teils Erregungszustände, die den Geisteszustand einer Gebärenden pathologisch verändern. Als Folge der ersteren sei erwähnt die Ohnmacht, letztere führen zu heftigen Affekten bis zur Verzweiflung mit Selbstmordversuchen 1) und zur Sinnesverwirrung, zu Wutausbrüchen, Mania transitoria, Raptus melancholicus 2). Doch sind, nach meinen Erfahrungen, derartige Psychosen des Gebärakts sehr selten, wenn nicht schon vorher eine psychopathische Anlage vorhanden war.

Eine besondere Besprechung verdienen Schwangerschaft und Geburt geistig zurückgebliebener Individuen. Derartige Stupidae,

Störungen der Psyche im Geburtsakt

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Hucklenbroich, Festschr. zur Feier des 50jähr. Jub. des Vereius der Aerzte des Reg.-B. Düsseldorf 1893, S. 555. <sup>2)</sup> Dörfler, Der Geisteszustand der Gebärenden, Friedreichs Blätter, Heft IV, 1893.

Halbidioten, werden den Anstalten ziemlich zahlreich zugeführt, da Geburten geistig man sie während einer Schwangerschaft auf dem Dorfe nicht unterzubener Personen bringen weiss.

Die Anamnese ist meist sehr dürftig. In manchen Fällen fehlt jegliche Kenntnis und Erkenntnis der zur Schwangerschaft führenden Umstände, ja selbst das Vorhandensein einer weit vorgeschrittenen Schwangerschaft bleibt bisweilen gänzlich unbemerkt.

So haben wir einen Fall zu verzeichnen, in dem Kindsbewegungen gar nicht wahrgenommen, die Wehen bis zum Austritte des Kindes für "Leibschmerzen" gehalten wurden, und einen zweiten, wo keinerlei Schmerzempfindung, auch nicht einmal beim Durchtritte

des 39 cm im Umfang haltenden Kopfes erfolgte (1894, J. Nr. 114).

Es ist daher kein Wunder, dass derartige Personen leicht unerwartet und in ungeeigneter Position niederkommen. Sie bedürfen besonders gegen

Ende der Schwangerschaft einer genauen Beobachtung.

Die Geburt selbst verläuft meist ohne Abnormitäten, wenn nicht, was nicht selten, Komplikationen mit engem Becken vorliegen. Im Wochenbette ist wiederum eine besondere Aufsicht notwendig, da die, jeder Einsicht baren Individuen auch die einfachsten hygienischen Massregeln unbeachtet lassen. Die Kinder sind aus dem Zimmer zu entfernen.

Wir erlebten, dass eine Stupida im unbewachten Augenblicke am zweiten Wochenbettstage in den Raum zu gelangen wusste, wo die Placenten des letzten Tages aufbewahrt waren, eine Placenta mitnahm, auf dem Ofen trocknete und zum Teil verzehrte (1892, J. Nr. 345).

Es sei hier, anhangsweise, eines pathologischen Vorkommnisses gedacht, das eng mit krankhaften seelischen Vorgängen zusammenhängt, der sogenannten eingebildeten Schwangerschaft, grossesse nerveuse. Manche Frauen halten sich für schwanger, obwohl sie es nicht sind, obwohl ihnen von sachkundiger Seite ihr Irrtum immer und immer wieder klargestellt wird. Hier ist der dringende, sehnlich erhoffte Wunsch, ein Kind zu bekommen, meist die Ursache einer falschen Vorstellung. Zumal bei kinderlosen Frauen, die dem klimakterischen Alter näher kommen, findet man diese Verirrung. Die beginnende Rundung der Glieder, Vergrösserung der Brüste, grössere Pausen in der Menstruation oder ihr Wegbleiben, ja Bewegungen, die vom Darm ausgehen, partielle Kontraktionen der Bauchmuskulatur, passive Bewegungen von Unterleibstumoren werden als Zeichen einer beginnenden Schwangerschaft gedeutet.

Vernünftige Zusprache nützt meist nichts. Die Kranke wendet sich an einen andern Arzt, und erst nach langem Warten lässt sie den Gedanken fallen.

Bei den Veränderungen des Gesamtorganismus in der Schwangernd Amaurose schaft (Seite 69) ist schon angedeutet worden, wie die Ernährungsstörungen in der Schwangerschaft auch die Sinnesorgane oft bis zum Pathologischen verändern. Einer ab und zu wiederkehrenden Erscheinung von seiten des Gesichts sei hier gedacht, der Hemeralopie Schwangerer. Tiefer gehende Veränderungen der Netzhaut können es nicht sein, die der Nachtblindheit zu Grunde liegen, denn sie verschwindet in der Regel schon vor dem Ende der Schwangerschaft oder mit der Geburt. Wahrscheinlich sind es vorübergehende Ernährungsstörungen, als Anämie, Hydrämie u. s. w.

Eingebildete Schwangerschaft

Amaurose von kürzerer oder längerer Dauer sieht man nicht selten im Zusammenhange mit Nierenerkrankungen und Eklampsie 1).

#### Schwangerschaftsfieber.

Tarnier und Budin<sup>2</sup>) sprechen von einem Fièvre gravidique. Da ich ebenfalls zwei Fälle von Schwangerschaftsfieber habe beobachten können, so will ich dieser Anomalie kurz Erwähnung thun, wenn ich mir auch sagen muss, dass meine beiden Fälle nicht mit der in einer Anstalt möglichen Exaktheit nach allen Richtungen hin haben beobachtet werden können.

Beide Male trat das Fieher gegen Ende der Schwangerschaft auf und endete kurz abbrechend mit der Geburt. Bei einer Patientin hatte es die Form eines Intermittens, im anderen Falle erfolgten regelmässige Abendsteigerungen. Eine andere Ursache konnte nicht gefunden werden. Beide Patientinnen hatten keinerlei Wochenbetterkrankungen und erfreuen sich auch heute noch einer dauernd ausgezeichneten Gesundheit.

Bei beginnendem Hydramnion fand Wolf<sup>3</sup>) den Verlauf ganz ähnlich, indem täglich Schüttelfrost mit Temperatursteigerungen bis 400 wiederkehrten. Von der künstlich hervorgerufenen Geburt ab fieberfrei.

### Schwangerschaftsniere und Nephritis in der Schwangerschaft.

Dass die Niere in der Schwangerschaft auffallende Veränderungen erleidet, teils indem sie und ihre Gefässe dem Drucke des schwangereu Uterus ausgesetzt sind, teils indem sie Funktionen der intrauterin lebenden Frucht mit übernimmt, ist schon allseitig bekannt und gewürdigt. In überzeugender Weise hat dies in neuerer Zeit Fischer<sup>4</sup>) aus der von Rosthorn'schen Klinik nachgewiesen, indem er mit Hilfe des Centrifugalapparats die Sedimente des Harns Schwangerer regelmässig untersuchte und eine auffallend grosse Menge von Formelementen bei sonst ganz gesunden Personen nachwies, Untersuchungen, die an meiner Klinik noch vervollständigt wurden 5).

Unter diesen Umständen scheinen bald mechanische, bald toxische Einflüsse leicht pathologische Veränderungen in der Niere hervorzurufen, die

unter auffallenden Symptomen zu verlaufen pflegen.

Hierher gehört vor allem die Schwangerschaftsniere. Nach Levden 6) bezeichnen wir mit diesem Namen nur die Erkrankungen der Niere, die in einer vorher gesunden Niere lediglich infolge der Schwangerschaft auftreten. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Entwickelung einer Schwangerschaftsniere eng mit der Steigerung des abdominellen Druckes

- Weinbaum, Zeitschrift für klinische Medizin, Bd. 13, Heft 3 u. 4.

Schwangerschaftsniere

<sup>1)</sup> Silex, Ueber Amblyopie und Amaurose bei Schwangeren, Gebärenden u. Wöchnerinnen, M. f. G. u. G., Bd. 5, S. 373. 2) Duveruet, France méd. 1896. - l'Obstétr.,

Bd. 1, S. 173. 3) C. f. G. 1894, S. 1153. 4) Prager medizinische Wochenschrift, 1892, Nr. 17. 5) Trautenroth, siehe oben Seite 70. — Z. f. G. u. G. Bd. 30. 6) Zeitschrift für kliu. Medizin 1881, Bd. 2, S. 171. — Bd. 11, S. 26. — Charité-Aunalen, 14. Jahrgang.

zusammenhängt, die durch das Wachsen des graviden Uterus innerhalb der einer Ausdehnung Widerstand entgegensetzenden Bauchhöhle Erstgeschwängerter hervorgerufen wird. Die Folge dieser Cirkulationsstörung ist teils Anämie, teils venöse Stauung des Organs mit 'nachfolgender Verfettung der Epithelien der Harnkanälchen. Irgend welche Zeichen tiefer gehender Entzündung fehlen. Oedeme der untern Extremitäten, später auch der höherliegenden Körperteile, Albuminurie, anfangs mässige, später stärker eintretende Oligurie sind die nächsten Folgen dieser Nierenanomalie.

Die Diagnose ist nicht immer leicht zu stellen, da auch andre Nierenerkrankungen iu der Schwangerschaft auftreten können, indem die Schwangere, wenn auch seltener, von einer akuten Nephritis befallen werden kann, wie sich ebenso bei ihr auch Anfänge oder Verschlimmerung eines chronischen

Morbus Brightii zeigen können.

Aus der Beschaffenheit des Harns die Diagnose allein herauszulesen, ist nur selten möglich, denn bei jeder dieser Erkrankungen tritt Albuminurie ein, und auch die Formelemente können sich ziemlich gleichen, sind ja selbst bei nicht kranken Schwangeren normalerweise sehr reichlich im Harn vorhanden. Doch deutet Beimischung von roten Blutkörperchen am ehesten auf eine akute Nephritis, während spärliche weisse Blutkörperchen, spärliche Cylinder, in Verfettung begriffene Epithelien oder wirkliche Fettkörnchenzellen eher auf Schwangerschaftsniere hindenten. Das specifische Gewicht des Harns ist vermehrt.

Da die Prognose bei diesen verschiedenen Nierenerkrankungen sehr verschieden ist, so wäre es wünschenswert, die Diagnose in viva mit grösserer Sicherheit zu stellen.

Während die Schwangerschaftsniere, wenn nicht eine Komplikation hinzutritt, die zu eklamptischen Krämpfen den Anlass geben kann, in der Regel ohne Schaden für die Frau abläuft, die Erscheinungen von seiten der Niere nach der Geburt sehr schnell zu schwinden pflegen (bisher fehlt der Beweis, dass sich aus einer einfachen Schwangerschaftsniere eine chronische Entzündung entwickelt habe), so muss man für die übrigen Erkrankungen der Niere eine entschieden schlechtere Prognose stellen. Auch der Einfluss auf die bestehende Schwangerschaft ist ungünstig.

Erfahrungsgemäss geben Nierenerkrankungen in der Schwangerschaft Anlass zu ihrer Unterbrechung, teils infolge von specifischen Placentarveränderungen b, teils durch interne Uterinblutungen mit vorzeitiger Lösung der Placenta b, teils durch Auftreten eklamptischer Krämpfe, teils durch allzu bedeutende hydropische Anschwellungen; möglich, dass auch die im Blute aufgespeicherte Harnstoffmenge zu frühzeitig auftretenden Wehen oder zum Tode der Frucht Veranlassung giebt b. In der Geburt schliessen sich besonders in der Nachgeburtsperiode heftigere Blutungen an b.

Beachtenswert ist auch der deletäre Einfluss auf das Schorgan, Retinitis albuminurica gravidarum 5).

Folgen der Erkraukung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fehling, A. f. G., Bd. 27, S. 300, Bd. 39, S. 468. — Wiedow, Z. f. G. u. G., Bd. 14, S. 387. <sup>2</sup>) Winter, Z. f. G. u. G., Bd. 11, S. 388. <sup>3</sup>) Feis, Gyn. Sektion d. Naturforscherversamml. in Nürnberg 1893. — C. f. G. 1893, Nr. 41, S. 951. <sup>3</sup>) A hlfeld, Deutsche med. W. 1888, S. 493. <sup>6</sup>) Silex, Berl. Kl. W. 1895, Nr. 18. — A xenfeld, M. f. G. u. G., Bd. 2, S. 516.

Ich verfüge über eine Beobachtung, wo seltener Weise diese schweren Erscheinungen an der Netzhaut sich nahezu ausgeglichen haben und bei erneuter Gravidität trotz schwerer anderer Erscheinungen nicht wiederkehrten (1895, J. Nr. 185.)

Zu den selteneren aber wohl erklärbaren Komplikationen gehören Blutungen anderer Art. Darmblutungen 1) und Blutungen aus Nase und Mund (1897, J. Nr. 82) hatten wir

wiederholt Gelegenheit zu beobachten.

Die specifischen Placentarerkrankungen (Fehling<sup>2</sup>) bestehen in der Bildung grösserer oder kleinerer weisser Infarkte, nekrotischer Partien der Decidua, die, wenn sie in grösserer Anzahl vorhanden sind, die Verbindung der Placenta mit der Uteruswand derart lockern können, dass frühzeitige Lösung der ersteren, Absterben der Frucht und im Verein mit sklerotischen Veränderungen in den Gefässen auch schwere interne Blutungen folgen können.

Behandlung

Diese drohende Gefahren zu mindern ist Sache der Hebamme und der Aerzte. Bei irgend erheblicheren Oedemen der Extremitäten, bei auffallender Verminderung der Harnsekretion soll die Hebamme um ärztlichen Rat bitten und dem Arzte reinen Harn zur Untersuchung übermitteln.

Bestätigt sich die Diagnose, so empfehle ich dringend die stundenweise durchgeführten Jaquet'schen Einwicklungen 3) verbunden mit nachfolgendem Schwitzen. Dabei reichliche Darreichung von kohlensauern Wässern (Wildunger oder Fachinger Wasser) bei blander Diät (viel Milch).

Jaqnet'sche Einwikelungen Diese Jaquet'schen Einwickelungen lassen sich auch in der allgemeinen Praxis ohne Schwierigkeiten mittels nasser ausgerungener Betttücher und einer wollenen Decke ausführen. Die Kranke wird vollständig entkleidet und mit angelegten Armen bis zur Brust eingewickelt. Die wollene Decke muss die feuchten Tücher vollständig umgeben. Binnen Kurzem beginnt eine rege Schweissentwickelung. So lässt man die Schwangere ungefähr 3 Stunden liegen und bringt sie dann, wohl abgetrocknet, in das warme Bett, wo sie unter Umständen noch weiter fort schwitzen muss. Ich verfüge über eine grössere Reihe von Krankengeschichten, in denen über Wochen laugen Gebrauch dieser Methode berichtet wird. Die Erfolge sind äusserst ermutigend, Ein Teil derselben ist in der Dissertation von Tre mel 4) beschrieben.

Im Wochenbette ist bei länger dauernder Anwesenheit von Eiweiss

im Harn ebenfalls noch auf diesen Punkt der Therapie zu achten.

Künstl. Unterbrechung der Schwangerchaft Die Unterbrechung der Schwangerschaft kann sich in allen Fällen nötig machen, wo der fortschreitende Process, besonders die Ausschwitzungen das Leben der Schwangeren gefährden. Dass man, wenn es irgend angeht, bis zur Lebensfähigkeit des Kindes wartet, ist natürlich. Ob auch, wie Silex u. A. wünschen, die Frühgeburt wegen drohender Erblindung der Schwangeren infolge von Retinitis albuminurica auszuführen ist, erscheint mir fraglich, da dieser ungünstige Ausgang nicht mit der nötigen Bestimmtheit vorausgesehen werden kann.

#### Eklampsie.

Nicht so selten werden Schwangere, Kreissende und Wöchnerinnen von Konvulsionen betroffen, die, was die Form des Anfalls betrifft, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M, f, G, u, G, Bd, 6, S, 369. <sup>2</sup>) A, f, G, Bd, 27, S, 300, Bd, 39, S, 468. — Wiedow, Z, f, G, u, G, Bd, 14, S, 367. <sup>3</sup>) Wigand, die Geburt des Menschen, Berlin 1820, S, 279. — Jaquet, Berliner Beitr, z. Geb. u, Gyn., Bd, 1, S, 100. <sup>4</sup>) Das diaphoretische Verfahren bei Nierenerkrankungen und Eklampsie in der Schwangerschaft. In.-Diss. Marburg 1896.

epileptischen Anfällen fast gleich sind, sich von diesen aber von vornherein durch die Häufigkeit ihrer Wiederkehr unterscheiden. Man hat diesen Krämpfen den nichtssagenden Namen der Eklampsie beigelegt.

Häufigkeit

In Entbindungsanstalten grosser Städte ist die Zahl der beobachteten Eklampsiefälle ungleich häufiger, da ja die Möglichkeit besteht, die in der Stadt erkrankten Frauen in die Anstalt zu transferiren. Gebärhäuser, denen die Schwangeren aus weiterer Umgegend zukommen, haben deshalb nur einen geringen Procentsatz. In der Charité in Berlin kamen auf 3881 Geburten 58 Eklampsien = 1,5%, in Marburg auf annähernd dieselbe Zahl nur 21 = 0,54 % Löhlein berechnet aus einer grossen Zusammenstellung einen Fall auf 330 Geburten = 0,3%.

Diese Krämpfe fordern das höchste Interesse der Aerzte, speziell der Geburtshelfer, nicht allein weil sie Frau und Kind in grosse Gefahr bringen (es sterben noch immer ca. 30% der Erkrankten) und eventuell schnelles und entschiedenes Handeln des Geburtshelfers erfordern, sondern sie sind auch Gegenstand eingehender wissenschaftlicher Untersuchungen geworden, da man ihre Ursache bis auf den heutigen Tag noch nicht kennt.

Obwohl man bei genauer Beobachtung der Schwangeren in der Regel genügende Anzeichen, dass die Erkrankung erwartet werden darf, finden würde, so treten doch die Anfälle in der grossen Mehrzahl der Fälle für Arzt und Hebamme unerwartet auf. Die drei letzten Monate der Schwangerschaft und die Geburt selbst, seltener das Wochenbett, sind die Zeiten des Eintritts. Ein früheres Auftreten ist eine grosse Seltenheit.

Spiegelberg3) und Held4) sahen tödlich verlaufende Eklampsie im fünften Monate der Schwangerschaft; dabei akute hämorrhagische Nephritis; Olshausen<sup>5</sup>) und Freund 6) im 4, und 3. Monate.

Die Anfälle beginnen mit Konvulsionen der Gesichtsmuskulatur, Art der Anfälle denen sich bald Zuckungen der Nacken-Hals-Extremitätenmuskulatur, Opisthotonus und andauernde Kontraktur der Rückenmuskeln anschliessen, die bei stärkeren Anfällen zur Sprenkelstellung führen. Die Zunge wird vorgeschoben und durch die zusammengepressten Zähne häufig verletzt. Blutiger Schaum tritt vor den Mund. Krampf der Respirationsmuskeln verursacht Unterdrückung der Atmung und Cirkulationsstauung, sodass eine bedeutende venöse Hyperämie und Cvanose die Gesichtshaut blaurot färbt.

Die schnell aufeinanderfolgenden, der Wirkung elektrischer Schläge ähnlichen Zuckungen dauern eirea eine Minute; die Cyanose nimmt danach schnell ab und macht einer grossen Blässe Platz. Die Kranke liegt ermattet da; stertoröses Atmen dauert noch ein bis zwei Minuten fort; das Bewusstsein, das während des Anfalls geschwunden, kehrt bisweilen, wenigstens unvollständig, wieder; mehren sich aber die Anfälle, so bleibt es dauernd verloren. Die Herzfrequenz steigt mit jedem Anfalle und er-

<sup>1)</sup> Weissheimer, In.-Diss, Marburg 1896. 2) Gynäk. Tagesfragen, Heft 2, S. 85. 3) M. f. G., Bd. 32, S. 385. 1) Korrespondenzblatt für Schweizer Aerzte 1893, S. 706. b) Sammlung klinischer Vorträge, Neue Folge, Nr. 39, S. 328. d) Gugenheim, In.-Diss, Strassburg 1894, S. 11.

reicht bald 150 und darüber. Nach mehreren Anfällen erfolgt auch regelmässig Temperatursteigerung. Ob dies nur eine Folge der überstarken Muskelaktion oder ob es eine Intoxikationserscheinung ist, ist noch unentschieden. Ich möchte das letztere annehmen.

In der Mehrzahl der Fälle folgen sich in dieser Weise durchschnittlich 5 bis 15 Anfälle. Selten sind die Fälle mit nur einem Anfall. Andrerseits beobachtete ich bis 82 Anfälle (Genesung), Olshausen 1) bis 104 (Tod). Zwischen den Anfällen können längere Pausen eintreten, selbst bis zu mehreren Tagen.

Prodromalsymtome

Unter den wichtigeren Prodromalsymptomen stehen obenan Anurie und Albuminurie. Oedeme der untern Extremitäten, der Genitalien und der Haut des Truukus, der obern Extremitäten und des Gesichts. Hier fallen besonders die leicht anschwellenden Augenlider auf. Auch leichte Zuckungen der Gesichtsmuskulatur, leichten Opisthotonus und Gedächtnisschwäche habe ich als Vorläufer bemerkt. Subjektive Anzeichen bestehen in heftigem Kopfschmerz, Schwindel, Magenschmerz, Erbrechen, Amblyopie, selten Amaurose.

Gefahren der Eklampsie

Die Gefahren der Eklampsie bestehen in cerebralen Blutergüssen, schwerem Coma, Lungenödem und Lungenentzündung (Schluckpneumonie) 2). Während der Anfälle köunen Verletzungen, besonders Bisswunden der Zunge<sup>3</sup>) entstehen. Auch können in Genesungsfällen leichtere und schwerere psychische Erkrankungen folgen, die aber zumeist, wenn auch erst nach längerer Dauer, zu weichen pflegen. Das Kind ist gefährdet durch Sauerstoffmangel, wahrscheinlich auch durch die mit der Nierenerkrankung zusammenhängende Blutdissolution.

Eine sekundäre Gefahr für Mutter und Kind liegt in den so häufig notwendig werdenden, oft sehr eingreifenden geburtshilflichen Operationen. Daher starb in der vorantiseptischen Zeit und stirbt auch heute noch ein grosser Teil der Franen am Puerperalfieber.

Ein rationelles Eingreifen bei diesem gefährlichen Vorkommnis kann sich nur auf ein Verständnis der Erkrankungserscheinungen gründen. Wir sind leider noch weit davon entfernt, die Aetiologie der Eklampsie zu verstehen; doch führen uns folgende Thatsachen und Erwägungen zu wichtigen Schlussfolgerungen:

Theorien über die Entstehung

Seit Lever4) im Jahre 1843 den Nachweis brachte, dass die eklampder Eklampsie tischen Krämpfe fast immer von Albuminurie begleitet zu sein pflegen, ist diese Entdeckung allseitig bestätigt worden, und man hat sie ätiologisch zu verwerten gesucht. Ebenso wichtig ist die Thatsache der Oligurie und Anurie, und ganz besonders möchte ich betonen, dass diese Erscheinungen von seiten der Niere dem Ausbruch der Krämpfe fast stets vorangehen, also nicht eine Folge, sondern eher die Ursache der Konvulsionen sind. Es lag daher nahe, den ganzen Symptomenkomplex als die Folge der unterdrückten und krankhaft alterirten Nierenthätigkeit, also

<sup>1)</sup> Samml, Klin, Vortr., Nr. 39, S. 329. 2) Roman, In.-Diss, Kiel 1894. — Gugenheim, In.Diss. — Prutz, Verein für wissensch. Heilkunde, Königsberg, Sitzung vom 22. Febr. 1897. <sup>3</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 30, S. 258 und 259. <sup>4</sup>) Guy, Hospital Rapports (April 1843). — Neue Z. f. G., Bd. 16, Heft 2, S. 844.

als einen urämischen anzusehen (Frerichs¹). Doch befriedigte auch diese Auffassung nicht vollkommen, denn niemals treten gleich vom Beginn der Unterdrückung der Urinsekretion an den urämischen Kranken die Anfälle in so schneller Reihenfolge und so stürmisch auf; auch sind wiederholt genaue chemische Untersuchungen vorgenommen worden, die eine Ueberladung des Blutes mit Harnstoff oder dessen Spaltungsprodukten nicht erkennen liessen, und endlich kommen Fälle von Eklampsie ohne Beteiligung der Nieren entschieden vor ²).

Wir beobachteten unter 3900 Geburten 21 mal Eklampsie, und zwei Fälle obne

Nierenaffektion.

Immerhin nötigte die Thatsache der Anurie und Albuminurie nach der Ursache der Erkrankung der Niere bei bis dahin ganz gesunden Schwangeren zu fragen. Von einer Seite beschuldigte man den mechanischen Druck des hochschwangeren Uterns, der entweder die Ureteren oder die zu- und abführenden Nierengefässe treffe, andrerseits glaubte man in einem arteriellen Gefässkrampfe der Nierengefässe (Spiegelberg<sup>3</sup>) wie der Hirngefässe und dadurch bedingte Anämie die Erscheinungen vonseiten der Niere wie die Krämpfe erklären zu können (Schröder4). Stützt sich die erstere Anschauung wesentlich auf die Thatsache, dass besonders Erstgebärende, ältere Erstgebärende, Frauen mit stark ausgedehntem Uterus (Zwillinge), also kurz Frauen bei denen im hochschwangeren Zustande die Organe der Bauchhöhle einen abnorm hohen Druck auszuhalten haben, zu erkranken pflegen, so lässt sich doch dagegen darauf hinweisen, wie kaum beide Nieren zugleich oder deren Gefässe und Ureteren einen derartigen Druck erfahren werden, dass die Funktion gleichzeitig in beiden Nieren gestört würde; es müsste denn sein, dass der Druck die Gefässe an ihrer Abgangsstelle aus der Aorta oder die Einmündungsstelle der venae renales in die vena cava träfe. Für die Schröder'sche Theorie spricht die allseitig bestätigte Thatsache, dass periphere Reize, wie Untersuchung, Entbindung, Wehe u. s. w. neue Anfälle auszulösen pflegen, woraus die Folgerung berechtigt ist, dass anch das Gefässnervensystem der Niere, wie des Gehirns in höherem Grade irritabel zu spastischem Krampfe angeregt werde. Schmorl<sup>5</sup>) stützt die Schröder'sche Theorie ferner durch die wichtige pathologisch-anatomische Thatsache, dass sich in den kleinsten Arterien Trennungen der elastischen Fasern der Intima und des Endothels von der Media finden, die durch nichts andres als einen Gefässkrampf erklärbar seien. Aber, fragt man sich unwillkürlich, was giebt denn nun den Grund zu diesen Gefässalterationen? Wie kommt es, dass eine bis dahin gesunde Frau so schnell durch so schwere Veränderungen in Lebensgefahr gebracht wird?

Als Antwort auf diese Frage sucht man in neuerer Zeit die Erscheinungen durch eine Intoxikation zu erklären. Ein Gift, das entweder dem Körper zugeführt oder sich im Körper bildend in das Blut gelange,

Neuere Anschauungen

Die Bright'sche Nierenkrankheit und deren Behandlung, Braunschweig 1851. —
 Ingersley, Z. f. G. u. G., Bd. 6, S. 171, unter 77 Fällen 6, nach Lantos, A. f. G., Bd. 32, S. 364, 13 %. Nach Prutz, siehe Citat auf S. 204, von 368 Fällen nur 7.
 Heidenhain, Breslauer ärztl. Zeitschr. 1879, Nr. 22.
 Lehrbuch der Geburtshifte.
 Anfl. S. 765.
 Verhandlungen der Gesellschaft für Gynäkologie, IV, Bonn, S. 184.

soll die cerebralen, wie die renalen Erscheinungen bewirken. Stumpf-Winckel1) denken dabei an das Aceton, das sie in auffälliger Menge im Blute Eklamptischer gefunden haben. Doch ist zu berücksichtigen, dass sich Aceton immer findet, wenn längere Zeit keine Nahrungsaufnahme hat stattfinden können. Zumeist glaubt man Ptomaine beschuldigen zu dürfen, die vielleicht vom Kinde und seinen Adnexen oder von der Placenta geliefert werden. Deshalb hat man in neuerer Zeit auch dem Blutserum Eklamptischer eine grössere Aufmerksamkeit zugewendet. H. Ludwig und Savor<sup>2</sup>) glaubten eine grössere Toxicität des Serums gefunden zu haben, Volhard3) hingegen, kam bei Kontrollversuchen zu anderen Resultaten. Er vermutet als Ursache der Eklampsie Autointoxikation mit einer gerinnungserregenden Substanz 4). Massan 5) hat umfangreiche Harnuntersuchungen gemacht, die, was die quantitativen Verhältnisse der normalen Bestandteile betrifft, keine wichtigen Veränderungen nachweisen. Hingegen zeigten sich die Leukomaine bedeutend erhöht. Er vermutet die Störung im Stoffwechsel ausgehend von der Leber. Olshausen6) vergleicht die Vergiftung mit der durch Sublimat herbeigeführten, bei der ebenfalls die fraglichen Veränderungen in der Niere, andrerseits aber auch cerebrale Erscheinungen gesetzt werden. Auch die Infektion durch spezifische Mikroorganismen ist zur Erklärung herangezogen. Gerdes 7) wollte diese Mikroorganismen in verschiedenen Organen, besonders auch in der Placenta bei sehr schweren Fällen von Eklampsie gefunden haben, doch wies F. Hofmeister 8) nach, dass der von Gerdes gefundene Eklampsiebacillus nichts anderes sei, als der Proteus vulgaris Hauseri, und auch andern Forschern ist es bisher nicht gelungen, den Beweis zu liefern, es handle sich um eine bacilläre Erkrankung. Ganz entschieden spricht gegen diese Erklärung, dass vorzüglich Erstgebärende betroffen werden, und dass die Eklampsie nicht endemisch auftritt, wenn sie auch bisweilen kumulirt aufzutreten scheint.

Dass zwei homologe Zwillingsschwestern von Eklampsie unter auffällig ähnlichen Umständen befallen werden <sup>9</sup>), ist in Bezug auf die Aetiologie der Eklampsie uicht zu verwerten, sondern bietet nur ein Beispiel mehr der gleichzeitigen und gleichartigen Erkrankungen homologer Zwillinge.

Pathologische Anatomie der Eklampsie

Die wichtigsten pathologisch-anatomischen Befunde sind folgende: Von seiten des Gehirns wird in der Regel Anämie, seröse Durchfeuchtung konstatirt, ein Umstand, der Traube 10) veranlasst hat, die Krämpfe als durch Hirnödeme entstanden zu erklären. Doch ist der Befund keineswegs ein konstanter. Oedeme finden sich in den verschiedensten Organen. Mit wenigen Ausnahmen finden sich Veränderungen in den Nieren, von der leichteren bis zur schwersten parenchymatösen Entzündung. Sehr häufig ist die Leber Sitz parenchymatöser minimaler Blutungen und bietet Veränderungen, wie man solche bei der akuten gelben Leberatrophie findet.

Winckel, Lehrbuch der Geburtshilfe, 1889, S. 584.
 M. f. G. u. G. 1895, S. 447.
 M. f. G. u. G., Bd. 5, S. 425.
 ebend. S. 433.
 Frommel, Jahresb. 1894, S. 689.
 Sammlung klinischer Vorträge, 1892, 2. Serie, Nr. 39.
 C. f. G., 1892, Nr. 20.
 Deutsche med. W., 1892, Nr. 26.
 Fortschritte der Med., 1892, Nr. 22 u. 24, S. 298.
 Münchener med. W. 1896, Nr. 20, S. 475.
 Rosenstein, Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten, Berlin 1863, S. 57.

207

Hierher gehören die Beobachtungen von Jürgens 1), Ahlfeld 2), Stumpf3), Schmorl4) und Schildknecht5). Von grossem Interesse ist der Nachweis epithelialer und endothelialer Ablösungen und Embolien. Schmorl<sup>6</sup>) fand Leberzellen, Gefässendothelien, selbst placentares Zottenenithel weit ab von ihrer Bildungsstelle als Emboli geschleudert, wo sie zur Verstopfung von Kapillaren, zu Blutergüssen Anlass gaben. Wahrscheinlich erklärte sich dies Vorkommnis dadurch, dass durch die krampfhaften Muskelaktionen Gewebszertrümmerungen hervorgerufen werden. Wie aber die Loslösung der placentaren Gewebe entsteht, dafür giebt es bis jetzt noch keine Erklärung.

Seit Entdeckung der Bedeutung des Syneytiums und dessen Fähigkeit, im Körper zu wandern, bedürfen die älteren Untersuchungen einer Kontrolle, inwieweit es sieh bei

diesen zelligen Embolien etwa um syncytiale Abkömmlinge handelt.

Wie man sieht, bieten die anatomischen Befunde bisher keine Erklärung für die Aetiologie der puerperalen Eklampsie. Wir sind auf die klinischen Erscheinungen angewiesen. Zwei Thatsachen, die hier weiter zu verwerten sind, muss ich noch erwähnen, da sie zum Verständnis der Erklärungsversuche notwendig sind: einmal, dass in der Regel die Krämpfe nach Beendigung der Geburt aufhören, wenigstens seltener und milder werden: zweitens, dass auch nach Absterben des Kindes nicht selten ein Aufhören der Krämpfe beobachtet wird (Winckel<sup>7</sup>).

Bedingung für das Zustandekommen der puerperalen Eklamp- Pathogenese sie scheint zu sein die Entstehung einer Unwegsamkeit der Niere. Diese kann ihre Ursache haben in einer chronischen Nierenentzündung oder in einer akuten Schwangerschaftsniere (siehe Seite 200). Wie die alltägliche Erfahrung lehrt, genügt dies Ereignis aber keineswegs allein zur Hervorbringung von eklamptischen Krämpfen; denn man sieht Fälle genug, wo sich bei heftiger Albuminurie, verbunden mit Anurie, keine Spur von Krämpfen zeigt. Es muss vielmehr unter diesen eigentümlichen Umständen ausserdem ein Gift in den Blutkreislauf gelangen, das die schweren eerebralen Erscheinungen hervorruft, ein Gift, das nur im schwangeren Uterus vorhanden zu sein pflegt.

Es liegt nahe, daran zu denken, dass die Placenta der Ort ist, von dem aus das Gift in den Blutkreislauf der Mutter gelangt, und dass dieses Gift ein Alkaloid sei, das als Stoffwechselprodukt dem kindlichen Kreis-

laufe entstammt oder sich in den Sinus der Placenta bildet.

Doch ebensowenig, wie man alle epileptischen Anfälle auf eine Grundursache zurückführen darf, ist dies bei der puerperalen Eklampsie der Fall. Gewiss kommen vereinzelte Fälle vor, die sich durch die ebengegebene Aetiologie nicht erklären lassen. Vielleicht gehören auch manche Beobachtungen mit Einzelanfällen in die Klasse der epileptischen Formen (Reflexepilepsie). Jedenfalls lassen sich Geburtsfälle mit nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berl, Klin, W. 1886, S. 875, <sup>2</sup>) Ber, u. Arb., Bd. 3, S. 86, <sup>3</sup>) Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1, München, S. 161. 4) Path, anat, Unt, über Puerperal-Eklampsie, Leipzig 1893. 5) In.-Diss. Zürich 1895. 6) Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie IV, Bonn, S. 185. — Pathologisch-anatomische Untersuchungen über Puerperal-Eklampsic, Leipzig 1893. — Jung, In.-D. Leipzig 1894. — Pels Leusden, Virchow's A. Bd. 142, Heft 1. 7) Berichte und Studien, Bd. I, S. 288.

einem Anfalle kaum für die Frage der Aetiologie der Eklampsie verwerten.

Diagnose

Schwierigkeiten in betreff der differentiellen Diagnose werden dem Arzte kaum begegnen. Meist wird er erst die Kranke sehen, wenn bereits eine Anzahl Anfälle stattgefunden hat und dadurch schon die Diagnose gesichert ist. Aber auch die ersten Anfälle oder einzeln bleibende sind in der Regel leicht als eklamptische zu erkennen, teils unter Berücksichtigung der Anamnese, teils nach Untersuchung der, wenn auch geringen Mengen Harn.

Doch habe ich unter meinen Beobachtungen eines Falls zu erwähnen, wo bei einer blühenden jungen Frau während der Geburt der erste und einzige eklamptiforme Anfall auftrat, der, bei Mangel einer Nierenaffektion und indem sich in den späteren Monaten die Anfälle regelmässig wiederholten, als erster epileptischer Anfall anzusehen war. Eine gleiche Reskehtung berichtet (Centrache Lit.)

gleiche Beobachtung berichtet Gottschalk1).

Mit hysterischen Anfällen, mit Konvulsionen bei akuter Anämie, bei chronischen Hirnleiden u. s. w. wird wohl kaum eine Verwechslung stattfinden.

Prognose

Je früher in der Schwangerschaft die Eklampsie auftritt und je weniger der Uterus zur Ausstossung der Frucht vorbereitet ist, desto ungünstiger muss man die Prognose stellen. Lässt sich die Geburt nach Beginn der Anfälle leicht beenden, oder geht sie bald spontan vor sich, oder treten die Anfälle erst nach Beendigung der Geburt auf, so pflegt der Fall in der Mehrzahl günstig zu verlaufen. In einzelnen Fällen hörten die Anfälle vor dem Beginne der Geburt auf, und die Schwangerschaft nahm ihren ruhigen Verlauf. Ungünstig pflegen auch die Fälle zu enden, in denen die Herzthätigkeit bald sehr frequent wird und zugleich die Herzkraft nachlässt, der Puls klein wird, während ein voller, gespannter Puls als etwas Günstiges anzusehen ist.

Allgemeine Gesichtspunkte hei Behandlung der Eklampsie

Eine derartige schwere Erkrankung erheischt in der Regel ein energisches Einschreiten. Der Hebamme ist angeordnet, sofort und dringend den Arzt herbeizurufen.

Für die Frage des Vorgehens bei einem so gefährlichen Leiden ist die wichtige Thatsache zu berücksichtigen, dass mit beendeter Geburt die Anfälle seltener zu werden pflegen oder gar aufhören.

Aus diesem Grunde sind foreirte Entbindungsverfahren vorgeschlagen, als Kaiserschnitt, blutige Erweiterung des noch nicht geöffneten Cervix und Extraktion (vaginaler Kaiserschnitt, Dührssen<sup>2</sup>), Discision des noch nicht genügend erweiterten Muttermundes, hohe Zange etc.

Entbindungsanstalten mit grossem Materiale, haben sich der Prüfung unterzogen, inwieweit diese Encheiresen lebensrettend für Mutter und Kind wirken, wie sich die Erfolge gegenüber den konservativen Verfahren verhalten. Bisher ist noch nicht erwiesen, dass mit diesen stürmischen, neue Gefahren für die Mutter bringenden Entbindungsverfahren mehr geleistet wird, als durch die weiter nnten empfohlenen, bisher gebräuchlichen.

Ist die Geburt soweit vorgeschritten, dass man sie,

Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Gyn., Wien 1895, S. 618.
 A. f. G., Bd. 42,
 S. 513 u. Bd. 43, S. 49. — Der vaginale Kaiserschnitt, Berlin 1896.

ohne einen schweren Eingriff, leicht beenden kann, so muss dies, eventuell unter kurz dauernder Narkose geschehen. Zange, Wendung, Extraktion am Fuss oder Steiss, bei totem Kinde Perforation und Extraktion mittels Kranioklast können dabei in Frage kommen.

Sind die Geburtswege noch nicht genügend geöffnet, ist der Zeitpunkt aber voraussichtlich nicht mehr fern, wo die Entbindung vorgenommen werden kann, so führt ruhiges Abwarten unter Anwendung Jaquet'scher Einwickelungen, narkotischer Mittel, Aether, Chloralhydrat oder Morphium, fast immer zu einem günstigen

Erfolge.

Auch für die Fälle, in denen die Krampfanfälle in bedrohlicher Weise auftreten ehe überhaupt die Geburt ihren Anfang genommen hat, oder die Wehen seit kurzer Zeit erst begonnen haben, empfehle ich das gleiche Verfahren. Wohl kommen einzelne Fälle vor, in denen die Frau unentbunden sterben wird, immerhin ist unter dieser ruhigen abwartenden Behandlung das Gesamtresultat wahrscheinlich besser, als bei den vorgeschlagenen forcirten Entbindungsverfahren. Für die Privatpraxis wenigstens unterliegt es keinem Zweifel, dass dieser Weg einzuschlagen ist.

Neben dem Fortschritte in den Geburtsvorgängen ist für unser Handeln massgebend die Frequenz und Intensität der Anfälle. Kehren die Anfälle schnell aufeinander wieder, dauert der einzelne Anfall sehr lange, und folgen ihm bedrohliche Erscheinungen von Asphyxie, dann ist die Beendigung der Geburt anzu-

streben.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gestaltet sieh die Behand-

lung des Einzelfalles ungefähr folgendermassen:

Sobald nach Beobachtung eines Anfalls eventuell durch Untersuchung des Harns festgestellt worden ist, dass es sieh um Eklampsie handelt, muss eine innere Untersuchung den Stand der Geburt konstatiren. Ist, wie oben gesagt, die Geburt soweit vorgeschritten, dass sie leicht beendet werden kann, so muss dies geschehen. Das Weitere hängt davon ab, ob nach der Geburt die Anfälle sistiren, seltener werden oder an Frequenz zunehmen. In den ersteren Fällen genügt ruhiges Abwarten, im letzteren Falle findet die Behandlung statt, wie sie gleich für sich verzögernde Geburtsfälle beschrieben wird.

Zeigte die innere Untersuchung die Geburt noch nicht soweit vorgeschritten, dass an eine Entbindung gedacht werden könnte, so lasse ich die Gebärende nach Jaquet'seher Weise voll einwickeln (siehe S. 202). Bei erhöhter Temperatur der Kreissenden benutze ich kaltes Wasser zu den Einwiekelungen, bei normaler Temperatur und bei blutarmen, heruntergekommenen Personen warmes Wasser. Da erfahrungsgemäss auf äussere Reize leicht neue Anfälle folgen, so lasse man die Gebärende in vollkommener Ruhe, Jedes Untersuchen, Betasten muss unterbleiben. Besonders sind die Hebammen zu bedeuten, während der Anfälle jedes Festhalten der Arme und Beine zu unterlassen. Gegen die im Volke verbreitete Meinung, die im Krampfe eingeschlagenen Daumen müssten geSpecielle Therapie waltsam gestreckt werden, wird im Hebammenunterricht energisch geredet. Vor Verletzungen, die während der Anfälle leicht erfolgen können, schützt am besten die Jaquet'sche Einwickelung; nur zum Schutze der Zunge ist ein schmaler Keil (mit Leinwand umwickeltes Holz) zwischen die vorderen Mahlzähne zu bringen. Falsche und leicht abbrechende Zähne sind zeitig zu entfernen. Den Hebammen ist zu untersagen, den bewusstlosen Frauen Flüssigkeiten einzuflössen, da Schluckpneumonien eine häufige Folge sind.

Auch starke Sinneseindrücke regen öfters Krampfanfälle an. Man vermeide daher laute Geräusche, entferne überflüssige Personen aus dem

Zimmer und dunkle den Gebärraum ab.

In dieser Weise kann man stundenlang verfahren, wenn die Anfälle selten auftreten. Man hat dann nur nötig, ab und zu zwischen die Schenkel der Gebärenden zu schauen, um nicht von der Geburt überrascht zu werden. Dass das Kind nicht, unhemerkt geboren, zwischen den Schenkeln ersticke, davor schützt die gesonderte Einwickelung jedes Schenkels.

Werden aber trotz dieses Verfahrens die Anfälle häufiger oder länger andauernd, so benutze man Narkotika. Den meisten Erfolg haben die von Winckel¹) vorgeschlagenen Chloralhydrat-Clysmata aufzuweisen. (Nach jedem Anfalle 1—2 gr in Wasser gelöst, oder als Salepdekokt). Am verbreitetsten ist der Gebrauch des Morphiums nach Veit's²) Rate (in Dosen bis 0,03). Lösen die subcutanen Injektionen Krämpfe aus, so gebe man das Mittel in Suppositorien. Die Anwendung des Chloroforms, besonders langdauernde Narkosen sind zu widerraten, da, wie Dührssen mit Recht bemerkt, mancher Tod nach Eklampsie auf beginnende Herzentartung zurückzuführen sein wird; auch bei bestehender Nierenerkrankung ist der Gebrauch des Chloroforms wegen Störungen in der Nierenfunktion nicht angebracht³). Aether darf nicht angewendet werden, sobald Ausschwitzungen in den Luftwegen bemerkt werden.

Nehmen die Anfälle selbst einen hedrohlichen Charakter an, wird die Cyanose sehr stark, und verlängert sich das asphyetische Stadium, so kann ein Aderlass in Frage kommen (500—800 gr, je nach dem Blutreichtum der Frau). Amylnitrit, zuerst von Jenks<sup>4</sup>) empfohlen, habe ich unter

diesen Umständen ohne Erfolg angewendet.

In solchen Fällen kann eine Beschleunigung der Geburt notwendig werden. Bei noch nicht entfaltetem Cervix kann dies am schonendsten mittels eines Intranterinballons geschehen, bei entfaltetem Cervix (Erstgebärende) mittels Einschnitt in den dünnen unteren Teil des Cervix und nachfolgender Extraktion.

Auch wenn die Geburt noch gar nicht begonnen hat zur Zeit, wo die ersten Anfälle auftreten — erfahrungsgemäss prognostisch die ungünstigsten Fälle —, verfahre ich in der gleichen Weise. Ich verfüge über drei Fälle aus den letzten Jahren, in denen wir in der Poliklinik bei noch nicht begonnener Geburtsthätigkeit mit dieser Methode zu einem für die Mütter günstigen Ausgange kamen.

 $<sup>^1)</sup>$ Scholl, In.-Diss. München 1895, S. 76.  $^2)$  Volkmann's Saml. Kl. Vortr. Nr. 304.  $^3)$  Niebergoll, In.-Diss., Basel 1894.  $^4)$  Philadelphia med. Times, 1871, Aug. S. 404.

Hier kann unter Umständen die Sectio caesarea in Frage kommen. Sie Kaiserschnitt wird auszuführen sein, wenn bei noch lebendem Kinde der Zustand der Mutter ein ganz hoffnungsloser ist. Hingegen erscheint mir die Operation nicht hegründet, wenn unter dem oben beschriebenen Verfahren der Zustand der Mutter sich nicht verschlimmert.

wegen Eklampsie

Die Sectio caesarea wegen Eklampsie wurde zuerst von Halbertsma1 1875 ausgeführt. Doederlein<sup>2</sup>) konnte 1894 19 Fälle zusammenstellen. 11 Frauen wurden erhalten, 8 starben. Von den Kindern blieben acht am Leben. In der Dissertation von Kettlitz3) wird über 28 Fälle berichtet. 14 Mütter und 18 Kinder starben. Die Resultate für die Mutter wareu günstiger, wenn die Geburt hereits einige Zeit im Gange war. Einzelne der Mütter sind nicht an der Eklampsie, sondern an den Folgen der Sectio caesarea gestorben.

> Andere Behandlingsmethoden

Von weiteren Vorschlägen zur Behandlung der Eklampsie erwähne ich noch die Benutzung heisser Bäder von 45°C. Wigand'), Breus'). Lässt man solche, wenn auch nicht so warm (bis 40°C.) den Jaquet'schen Einwickelungen vorausgehen, so erreicht man auf diese Weise recht günstige Resultate. Schatz6) empfiehlt, um die Atmung zu erleichtern und die Gehirnanämie zu bessern, die Kranke von Zeit zu Zeit mit dem Kopfe tiefer zu legen, "kippen" und die Luftröhre frei zu halten. Auch Löhleins 7) Vorschlag verdient Beachtung, die Seitenbauchlage einnehmen zu lassen, da bei dieser Lagerung der Druck auf die Nierengefässe vermindert wird.

Die Erfahrungen über die von Veit empfohlene Morphium-Behandlung lauten sehr verschieden. Während Veit selbst und Urfey<sup>8</sup>) aus der Bonner Klinik sehr bestechende Resultate briugen, lauten die von Gurich<sup>9</sup>) aus der Breslauer Hebammenlehranstalt ver-

öffentlichten Beobachtungen weit weniger günstig.

Von grosser Wichtigkeit erscheint mir die Prophylaxe. Da, wo die Prophylaxe Prodromalsymptome deutlich sind, besonders aber, wo die Erscheinungen von seiten der Niere hervortreten, säume man nicht mit den Jaquetschen Einwickelungen. Auch ist es zweckmässig, in reichlicher Menge Milch mit kohlensäurehaltigem Wasser gemischt zum Trinken darzureichen.

Haben die Krämpfe aufgehört, so folgt in der Regel noch eine ziem- Zustand nach lich lange Zeit der Bewusstlosigkeit und Somnolenz. Die Kranke ist dabei oft unruhig und reagirt bei Berührung durch Hin- und Herwerfen. Dieser Zustand kann mehrere Tage dauern. Fängt die Kranke zu schlucken an, so reiche man Milch, Wasser, Fleischbrühe löffelweise. Feuchtwarme Einwicklungen, stundenweise angewendet, kürzen diesen Zeitraum ab; ebenso Vollbäder.

Aufhören der Krämpfe

Nicht selten treten als Nachkrankheiten maniakalische Zustände ein. meist von kurzer Dauer. Doch ist die Zahl der in Irrenanstalten unterzubringenden Kranken immerhin noch gross. Prognose günstig.

Die genesene Wöchnerin zeigt nach ihrem Erwachen einen grossen Gedächtnisdefekt. Oft ist die Erinnerung der ganzen Schwangerschaftszeit verloren gegangen, oft die kürzerer Zeitperioden. Es kostet bisweilen Mühe, die Rekonvalescentin zu überzeugen, dass das geborene Kind das ihrige sei.

Auch Pneumonien folgen nicht selten, teils ätiologisch als Schluck-

<sup>1)</sup> C. f. G. 1889, S. 901, 2) Münchener med, W. 1894, S. 510, 2) In.-D., Halle 1877. Die Geburt des Menschen, Berlin 1820, S. 279. A. f. G., Bd. 19, S. 219 u. Bd. 21, S. 142. Tietke, In.-Diss., Rostock (Teterow) 1894. Z. f. G. n. G., 1881, Bd. 6., S. 61. \*) 1.-D. Bonn (Crefeld) 1895. \*) In.-Diss., Breslau 1897.

pneumonien aufzufassen, teils auf die stürmischen Erscheinungen im Kreislaufe und auf das Lungenödem zurückzuführen.

In seltenen Fällen hat auch das Kind "eklamptische Anfälle" gezeigt¹). Auch intrauterine Leichenstarre findet sich wiederholt bei Kindern eklamptischer Mütter angegeben²).

Die Eklampsiefälle meiner Marburger Thätigkeit bis zum Jahre 1896 sind in der

Dissertation vou Weissheimer, Marburg 1896, zusammengestellt worden.

# Die Lageveränderungen der schwangeren Gebärmutter.

Frauen, bei denen die Gebärmutter eine auffallende Lageveränderung zeigt, werden im ganzen seltener schwanger. Teils ist die abnorme Lage dem Eindringen der Spermatozoen in den Uterus nicht günstig, teils sind bei länger dauernden Lagerungsanomalien auch Ernährungsstörungen des Endometriums die Regel.

Findet dennoch eine Schwängerung statt, so treten im weiteren Verlaufe der Schwangerschaft mancherlei Störungen ein, die ärztliches Ein-

greifen notwendig machen.

# Die pathologische Anteversio uteri gravidi.

Der Uterus kann die ihm in den ersten zwei bis drei Monaten der Schwangerschaft eigne stark ausgeprägte Anteversionsstellung ab und zu überschreiten. Zu einer hochgradigen Anteflexio und zu einer Einklemmung des Uterus kann es der anatomischen Verhältnisse halber kaum kommen; doch bringen selbst diese geringeren Grade allerhand Beschwerden zustande, als Harndrang durch Zerrung der hintern Blasenwand hervorgerufen, Stuhlverstopfung. Auch sah ich einmal bei sehr tief hinter die Symphyse herabgedrängtem Corpus uteri im 3. Monate der Schwangerschaft Blutung auftreten, die bei dauernd eingenommener Rückenlage schwand<sup>3</sup>).

Weite, besonders im geraden Durchmesser erweiterte Becken begün-

stigen die Entstehung der Anomalie.

Ueber den Verlauf der Schwangerschaft nach Ventro- und Vaginofixatio uteri und über die übermässige Anteversionsstellung (Hängebauch) siehe unter Pathologie der Geburt.

# Retroversio und Retroflexio uteri gravidi.

Aetiologie

Da die Rückwärtsbeugung der Gebärmutter zu den häufigsten Lageabweichungen des Organs ausserhalb der Schwangerschaft gehört, so ist verständlich, dass sie nicht so selten auch in der Schwangerschaft zur ärztlichen Beobachtung kommt, und es würde dies noch viel häufiger der Fall sein, wenn sich nicht in einer ganzen Reihe dieser Fälle eine Besei-

b) Woyer, C. f. G. 1895, Nr. 13, S. 333. — Dohrn, C. f. G. 1895, Nr. 19, S. 497. — Gurich, In.-Diss, Breslau 1897, S. 40. b) Lange, C. f. G. 1894, Nr. 48, S. 1217. — v. Steinbüchel, Wiener med. W. 1895. — And f. G., Bd. 13, S. 161. — Siehe ausserdem Wiener, Spiegelberg's Geburtsh, A. Auft. 1891, S. 299. — Gehrung, Am. Journ. of Obstetr. 1882, S. 690. — V. Hüter, Monatsschr, f. G. u. Fr. 1863, Bd. 22, S. 113.

tigung der abnormen Lage ohne Zuthun einer sachverständigen Person vollzöge. Neben dieser Ursache, Schwängerung eines bereits retrovertirt liegenden Uterus, kommt gewiss auch, wohl aber nur selten, die Rückwärtsbeugung bei einem bis dahin antevertirt liegenden Uterus zustande, wenn ein sehr heftiger Druck den Uterus von vorn trifft und ihn gegen die Kreuzbeinaushöhlung mit seinem Fundus verschiebt.

Die früher gültige Erklärung, die übermässig gefüllte Harnblase sei die Ursache der Retroversio und späteren Retroflexio, ist fallen zu lassen, da mit zunehmender Füllung der Blase der antevertirte Uterus langsam nach hinten und mässig nach oben verschoben (also retroponirt), aber niemals retrovertirt wird. Die verkehrte Anschauung rührt daher, dass man sich die Einwirkung der gefüllten prallen Harnblase ohne die notwendig vorausgegangene Lageveränderung des Uterus wirkend dachte.



Fig. 128. Incarceration bei Retroflexio uteri gravidi mit stark erweiterter Harnblase, Nach einem Präparat konstruirt, in dem der gravide Uterus durch ein Uterusmyom dargestellt ist.

Solange der Uterus noch klein ist, ist die abnorme Lage leicht einer Weitere Ent-Spontankorrektur unterworfen; auch macht der Uterus bis zu dieser Zeit noch keine oder keine wesentlichen Erscheinungen. Die Druckerscheinungen auf die Organe des kleinen Beckens und die Einklemmungserscheinungen des Uterus selbst beginnen in der Regel Ende des 3. Monats. Teils durch den Widerstand, den die Endpunkte des in Rückwärtsbeugung gelagerten wachsenden Uterus erfahren, teils durch die weiche Beschaffenheit des zwischen Cervix und Körper eingelagerten Abschnitts des Uterus, des untern Uterinsegments, wird aus einer Versio bald eine Flexio. Der Cervix knickt sich gegen den tiefer in die Kreuzbeinaushöhlung herabsinkenden Körper ab, und so kann das Wachstum des Organs noch einige Zeit fortdauern, ehe ihm Raummangel ein Ziel setzt.

Aber sehon che dieser Zeitpunkt gekommen ist, sind die Symptome in der Regel so quälende, dass ärztlicher Rat in Auspruch genommen wird. Ab und zu freilich begegnet man auch indolenten Personen, die den quä-

wicklung des rückwärtsgebeugten Uterus und Symptome

lenden Harndrang, das Gespanntsein des Unterleibes etc. mit Gleichgültig-

keit ertragen.

Das auffallendste Symptom geht von seiten der Harnblase aus. Indem der Cervix den Blasenhals oder die hintere Partie der Harnröhre komprimirt, beginnt die Harnstauung. Fortwährender Drang nötigt die Frauen zum Harnlassen und doch können sie den Harn nur tropfenweise herauspressen. Daneben wölbt sich der Unterleib durch die sich mehr und mehr füllende Harnblase stärker hervor, als es der Schwangerschaftszeit gemäss der Uterus normalerweise thun würde.

Diese beiden Erscheinungen zusammengenommen mit der Anamnese der Frau führen in der Regel leicht zur Diagnose. Durch Entleerung der



Fig. 129. Beckendurchschnitt hei Retroflexio uteri gravidi mit Incarcerationserscheinungen. Nach Schwyzer, A. f. G., Bd. 41, Taf. VIII, Fig. 1. Schwangerschaft im 5.--6. Monat. Elasennekrose mit Perforation-Peritonitis. Vor dem Tode Entleerung des eingeklemmten Uterus durch Punktion.

Harnblase, die dann unter Umständen mehrere Liter Harn von sich giebt, und durch die nun mögliche bimanuelle Untersuchung wird der Sachverhalt leicht festgestellt, indem es gelingt, den Zusammenhang zwischen dem hinter der Symphyse angepressten Cervix mit dem in der Kreuzbeinaushöhlung liegenden Uteruskörper sicherzustellen. Natürlich ist der Ausnahmefall nicht ausgeschlossen, dass dieser Uteruskörper durch ein Myom, nicht durch Schwangerschaft vergrössert ist '). In fraglichen Fällen wird die sichere Diagnose erst in der Narkose zu stellen sein.

Einklemmungserscheinnngeu

Ist der Uterus im Wachstum schon weiter vorgeschritten, drängt er mit seinem Fundus stärker gegen den Beckenboden, so sind dementsprechend die Symptome weit bedroblicher. Fortwährender Tenesmus, Auftreibung des Darms durch Gase, starke Ausdehnung der Harnblase, ziehende Schmerzen in den Schenkeln, grosse Unruhe, mässiges Fieber sind die Folgen dieser Einklemmung (Incarceratio uteri gravidi).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vahle, Ein Fall von Blasengangrän infolge incarcerirten Myoms des Fundus uteri; In.-Diss., Marburg 1893.

Hamblese

Dauert die Zurückhaltung des angestauten Urins sehr lange, so können Betheiligung der spontan Fäulniserreger in das Blaseninnere gelangen; häufiger kommen sie aber durch Katheterisiren mit unreinem Instrumente dorthin. Die Folgen sind Entzündung, ja Gangrän der Blasenschleimhaut, Loslösung der Schleimhaut von der Muskularis, sodass die Blasenschleimhaut bisweilen als ein geschlossener Sack innerhalb der Blasenmuskelwand liegt. Ehe die Frauen unter diesen Umständen an allgemeiner Sepsis zu Grunde gingen, wurde bisweilen der Blasenschleimhautsack ausgestossen. Auch Heilung ist trotz dieser Ausstossung beobachtet 1).

In einem Falle der Marburger Klinik (Gyn. J. 1897. Nr. 391) bildete die Blase, aus der fort und fort gangränöse Fetzen mit dem Harn entleert wurden, eine mannsfaustgrosse, harte, schmerzhafte Geschwulst oberhalb der Symphyse, während der Uterus noch nicht oberhalb der Blase zu fühlen war (19. Woche). Entleerung der Blase, zweimal täglich Ausspülung derselben, Reposition des Uterus führten nach 3 Wochen zur Beseitigung der Entzündung der Harnblasenwand unter Erhaltung der Schwangerschaft. Geburt am normalen Ende der Gravidität.

Die übermässig ausgedehnte Blase kann auch platzen. Doch findet dies nur statt infolge einer von aussen einwirkenden Kraft. Ich sah Bersten der Blase infolge eines Falls gegen einen Eimerrand 2). Ueberdies kann der Tod noch eintreten infolge von Urämie, Peritonitis und Sepsis.

Die in der Litteratur veröffentlichten Fälle mit tödlichem Ausgange bis zum Jahre 1894 finden sich zusammengestellt in der Arbeit von Gottschalk, A. f. G. Bd. 46, S. 382.

In sehr seltenen Fällen wird der Fundus uteri soweit in den Beckenausgang gedrängt, dass er die hintere Scheidenwand bis zur Schamspalte hervorwölbt und sie gar zersprengt 3). Siehe Fig. 130.



Fig. 130. Retroflexio uteri gravidi. Erste Schwangerschaft, Schwere Incarcerationserscheinungen. Punktion der Harnblase und des Uterus. Abort. Uterus bicornis, Nach Schatz, A. f. G., Bd. 1, Taf. VIII, Fig. 1.

Zum Glück sind diese traurigen Ausgänge bei Incarceratio uteri gra-spontanheitung vidi sehr selten. Sie gehören auch meist einer früheren Zeit an. Schon die Natur allein findet verschiedene Wege, um eine Heilung herbeizuführen. Bald richtet sich der Uterus von selbst auf, weil die Frau gelegentlich eine hierfür passende Stellung (Seitenbauchlage, Knieellenbogenlage) einnahm. Dieser Modus wird wahrscheinlich öfter verhindert durch ein stark hervorragendes Promontorium bei plattem Becken. Oder die nach oben liegende, also vordere Wand des rückwärts gebeugten Uterus dehnt sich ganz besonders aus, wächst über den Beckeneingang in das grosse Becken

<sup>1)</sup> Wittich, Neue Zeitschrift f. Geb. 1847, Bd. 23, S. 98. - Braudeis, A. f. G., Bd. 7. S. 189. - Ribnikar, In.-Diss., Zürich 1882. - Keitfuchs, v. Siebolds Journ, f. G., 1833, Bd. 13, S. 99. - Gottberg, In.-Diss., Kiel 1892, enthält vollstänlige Litteratur. 2) Berliner Klin, W., 1880, Nr. 36, S. 519, 3) Grenser, M. f. G., Nr. 9, S. 73. - Halbertsma, M. f. G., Nr. 34, S. 414. - G. Veit, Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane, S. 326,

und hebt nach und nach die kleinere hintere Partie des Uterus aus dem kleinen Becken heraus<sup>1</sup>). Diese letztere kann auch im Becken verbleiben und bildet dann dort ein Uterusdivertikel, in dem sehr wohl Teile des



Fig 131. Partielle Retroflexio uteri bei doppelhörnigem Üterus. 2. Schwangerschaft mit hauptsächlicher Vergrösserung des linken Horns. Nach eigener Beobachtung gezeichnet.

Kindes Platz haben können (Partielle Retroversio ut. grav., siehe Fig. 131). Oder es kommt, wahrscheinlich hervorgerufen durch Blutungen in die Schleimhaut des Uterus, zu einem Abort. Nach Ausstossung des Inhalts richtet sich die Gebärmutter wieder etwas auf und damit hören die Erscheinungen für die Fran auf.

Chrobak²) will beobachtet haben und sucht den Vorgang auch mechanisch zu erklären, dass die eingeklemmte, aber nicht fixirte, Gebärmutter sich selber aufrichte, in dem durch Kontraktion der vorderen Wand der Fundus und Körper gegen den Cervix hin in die Höhe gezogen

werden, da der Cervix, gegen die Symphyse angedrückt, dem Zuge der Muskelwand nicht folgen könne und als Punctum fixum für den sich aufrichtenden Uteruskörper anzusehen sei.



Fig. 132. Knie-Ellenbogenlage.

Therapie

Kommt keine Art dieser Naturheilung zustande, und wendet sich die Schwangere an einen Arzt, so ist es in der Regel ein leichtes, das Uebel zu heben. Unter Nachahmung des Naturheilungsvorganges liegt es nahe, nach Entleerung, eventuell nach wiederholter Entleerung der Blase die Bauchseitenlage, kurze Zeit hindurch auch die Knieellenbogenlage einnehmen zu lassen. Ein passender breiter Me ye r'scher Ring kann zu dem Zwecke eingelegt werden, um bei dem zu erwartenden Wiederherabsinken des

<sup>1)</sup> G. Veit, Volkmann's Klin. Vorträge, 1879, Nr. 170. 2) C. f. G. 1892, S. 113.

Uterus die Einklemmung zu verbüten. Ist diese Methode nicht von Erfolg, oder ist der Uterus sehon zu fest eingeklemmt, um seine Spontanumdrehung zu erzielen, so nimmt der Arzt die manuelle Reposition vor. In Narkose, eventuell in Seitenbauchlage wird sie ihm wohl stets gelingen.

Nur wenn Retroflexio uteri gravidi bei einem Becken vorkommt, das bei stark verengtem Beckeneingange den Uterus nicht in das grosse Becken treten lassen kann, ist eine Reposition von voruherein unmöglich. Für diese Fälle bleibt der künstliche Abort, der, wenn das Einschieben eines Bougie nicht möglich ist, durch Punktion des Uterus von der Scheide aus ohne Schaden eingeleitet werden kann 1). Olshausen versuchte in einem Falle von Retroflexio ut, gr. bei Osteomalacie vergeblich den Abort zustande zu bringen. Da ein Aufrichten des Uterus nicht gelang, die Frau gefährlich erkrankte, so entfernte er den ganzen Uterus von der Scheide aus 2).

Ob überhaupt der in den Lehrbüchern für die extremeren Fälle vor- Artif, Abort geschlagene künstliche Abort ausser bei absolut zu engen Becken nötig werden sollte, ist mir sehr fraglich geworden 3). Möge doch endlich dieser Vorschlag als Heilmittel bei Retroflexio uteri gravidi in den Lehrbüchern auf die seltenen Fälle reduzirt und möge den die Schwangerschaft erhaltenden Methoden das Vorrecht gegeben werden.

Weit über das Ziel hinaus schiesst der Vorschlag von Franz<sup>4</sup>), der im Anschluss an eineu in der Hallenser Klinik beobachteten Fall, bei dem die Reposition in Narkose nicht gelang und zur Laparotomie geschritten wurde, die Reposition nach Eröffnung der Bauchhöhle unter die Methoden der Behandlung aufgenommen wissen will. Wenn, wie Franz mitteilt, Jacobs in Brüssel 11 Mal bei retroflektirtem Uterus im 5 .-- 7. Monate der Schwangerschaft zur Laparotomie gegriffen hat, so zeigt dies nur, wie der furor operativus von Jahr zu Jahr, wie in der Gynäkologie, so auch in der Geburtshilfe zunimmt. Was Franz nur durch Laparotomie erreichte, muss bei tiefer Narkose auch ohne diese erreicht werden.

# Descensus und Prolapsus uteri gravidi. Vorfall der Scheide.

Die Schwängerung bei tief gesenktem oder vor die äusseren Geschlechtsteile vorgefallenem Uterus ist verhältnismässig sehr selten. Derartig veränderte Genitalien sind zur Kohabitation und Conception nicht geeignet.

Ein ganz oder zum grossen Teile vor der Schamspalte liegender Uterus würde das Ei auch nicht lange in sich bergen. Er stösst es abortiv aus. War der Uterus hingegen noch in der Scheide geborgen, so kann die Schwangerschaft weiter fortgehen; doch sinkt der Uterus mit zunehmender Vergrösserung tiefer und tiefer. Es entwickelt sich ein Vorfall.

In andern Fällen, besonders wenn die Schwangere viel liegt, findet die Vergrösserung des Uterus nach oben hin statt; er steigt über das kleine Becken in die Höhe, und hat er erst einen grösseren Umfang, als die Peripherie des Beckeneingangs beträgt, so bleibt er über dem Becken.

Wenn trotzdem in der Litteratur Beobachtungen von Vorfall der hochschwangeren Gebärmutter vor die äussern Genitalien mitgeteilt werden, so beruhen diese zumeist auf Irrtümern, indem nicht die ganze Gebärmutter, sondern nur der übermässig verlängerte und walzenförmig verdickte Cervix weit aus der Schamspalte herausschaut<sup>5</sup>). Bei genauerer bei Retroff. uteri gr.

<sup>1-</sup>P. Müller, Beiträge zur Geb. u. Gynäk., 1874, Bd. 3, S. 67. 2) Benckiser, C. f. G., 1887, S. 824. \*) Ber. n. Arb., Bd. 21, S. 237. (1) Münchener med. W. 1898. Nr. 1, S. 8. 5) Gusserow, Mon. f. Geb., Bd. 21, S. 99.

Untersuchung wird man in solchen Fällen stets den Hauptteil des Uterus, den das Ei enthaltenden Körper, über dem Becken, höchstens in ihm finden.

Eine Geburt im 5. Monate bei total ausserhalb der Schamspalte liegendem Uterus beobachtete Wimmer'). Er giebt an, die Wehen seien peristaltisch vom Fundus zum Cervix vorgeschritten. Eine fleissige Zusammenstellung findet sich in der Dissertation von Frauke<sup>2</sup>).

Therapie bei Prol. uteri gr. Die Therapie ergiebt sich von selbst. Konstante Bettlage, eventuell mit Zurückhalten des reponirten Uterus durch einen Meyer'schen Ring, bis die Schwangerschaftszeit soweit vorgeschritten ist, dass ein Prolapsus nicht mehr zustande kommen kann.

Findet die Geburt statt, ohne dass der hypertrophische Cervix nachgiebiger geworden ist, so können daraus unangenehme Geburtskomplikationen entstehen. Davon im Kapitel über Stenosen der weichen Geburtswege.

Der vor den äussern Genitalien liegende Cervix, der überdies häufig Geschwüre zeigt, kann leicht zur Eingangspforte pathogener Mikroorganismen werden. Daher ist grosse Sauberkeit nötig. Trotz dieser Vorsichtsmassregeln kommen selbst in wohlgeleiteten Anstalten Todesfälle vor<sup>3</sup>), auch ohne dass eine Untersuchung stattfand<sup>4</sup>).

Achsendrehung des graviden Uterus, herbeigeführt durch den Zug eines Ovarialtumors sah Löhlein<sup>5</sup>); infolge von übermässiger Ausdehnung des Sromanum, in diesem

Falle komplizirt mit Retroversio, Gotschalk 6).

Beim Vorfall der Scheidenwandungen, ohne dass der Uterus selbst mit heraustritt, liegen die Verhältnisse viel einfacher. Auch hier wirkt die Rückenlage sehr günstig. Bei der Geburt müssen nach gründlicher Säuberung die beiden Scheidenwände hinter den austretenden Kopf zurückgebracht werden.

Hirst<sup>7</sup>) stellt 27 Fälle zusammen, bei denen die vaginale Enterocele erheblichere Beschwerden auch in der Geburt machte. In einzelnen Fällen kam es zur Ruptur. Reposition, eventuell in Knieellenbogenlage, ist vorzunehmen.

#### Verlagerung des schwangeren Uterus in Hernien.

Durch dieselben Oeffnungen, durch die der Bauchhöhleninhalt in Form eines Bruches auszutreten pflegt, kann auch ab und zu die Gebärmutter hervorkommen, und wird sie geschwängert, so kann sich die im Bruchsacke liegende Gebärmutter vergrössern.

Sehr selten sind Gebärmutter-Nabelbrüche. Die Oeffnung liegt vom Uterus, solange er noch den ersten Monaten der Schwangerschaft angehört, zu weit entfernt. Die wenigen bisher bekannt gewordenen Fälle bedürfen einer kritischen Sichtung, ob es sich nicht um Hernien der weissen Linie, Bauchbruch, gehandelt hat.

Ebenfalls nur in wenigen Fällen hat man den Uterus in einer Leistenhernie und in einer Schenkelhernie angetroffen. Relativ

Prolapsus vaginae

Med. Jahrbücher des k. k. österreich. Staates, 1821, Bd. 6, S. 47.
 Jena 1892.
 Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 190.
 Menge u. Krönig, 2. Teil, S. 208.
 Deutsche med. W. 1897, Nr. 16, S. 243.
 A. f. G., Bd. 46, S. 353.
 The americ. Journ. of Obstet., Bd. 27, S. 74.

häufig handelte es sich im ersten Falle um einen doppelhörnigen Uterus, von dem das eine Horn im Bruchsacke, das andre in der Bauchhöhle lag. Da bei Nichtvereinigung der Müller'schen Gänge Leistenbrüche häufiger vorkommen, so nimmt diese Komplikation nicht wunder.

In der Regel kam es zum Abort, oder der Arzt entfernte durch operativen Eingriff die Frucht ohne oder mit dem Fruchthalter. Es kann in solchem Falle die Sectio caesarea mit Reposition, die Porro-Operation und die Resektion eines Horns in Frage kommen 1).

# Schwaugerschaft ausserhalb der Gebärmutter.

Die extrauterine Schwangerschaft ist ein immerhin noch Häufigkeit des seltenes Vorkommnis, wenn sich auch in neuerer Zeit die Publikationen über Beobachtungen von "ektopischen" Schwangerschaften sehr häufen.

Aus naheliegenden Gründen wird diese Anomalie besonders in grossen Städten beobachtet. Die Fülle des gynäkologischen Materials, die Möglichkeit, die infolge innerer Blutung zusammengebrochene Frau sogleich einem sachverständigen Gynäkologen zu übergeben, die Möglichkeit, sogleich operativ vorgehen und dadurch die Diagnose sichern zu können, sind die Hauptursachen. Vielleicht ist aber auch die in den Grossstädten heimische Gonorrhoe mit ihren Folgezuständen eine nicht zu unterschätzende Nebenursache.

Sonst wäre es wohl kaum erklärlich, dass mir in 16 Jahren in Giessen und Marburg nur zwei Fälle von Extrauterinschwangerschaft, die sicher diagnostizirt werden konnten, unter die Hände gekommen siud. Wäre die Diagnose in übersehenen Fällen mangelhaft gewesen, dann würde doch die folgende Operation, oder es würden die schweren Ereignisse, die zu folgen pflegen, den Irrtum klargestellt haben; aber nichts von alledem. Weder bin ich bei der zur Entfernung eines Adnextumors vorgenommenen Operation auf einen extrauterinen Fruchtsack gestossen, noch haben wir bei längerer Beobachtung ein der Vergrösserung eines Eies eutsprechendes Wachstum beobachten können, noch ist eine unsrer Patientinnen - und wir haben sie doch oft lange Zeit unter Kontrolle - eines plötzlichen Todes gestorben. Hingegen ist in unsrer hessischen Landbevölkerung die Gonorrhoe wirklich viel seltener.

Die extrauterine Schwangerschaft entsteht, wenn ein befruchtetes Ei Ursachen der vor seinem Eintritt in den Uterus definitiv zurückgehalten wird und sich schwangerschaft nun ausserhalb des Uterus entwickelt.

Vorkommens

Diese Aetiologie stützt sich auf die von den meisten Physiologen und Gynäkologen befürwortete Theorie, dass das Ei vor seinem Eintritte in die Tube befruchtet werde.

Für das Ei und dessen Vordringen unüberwindliche Hindernisse sind es also, die den Anlass zu einer extrauterinen Niederlassung geben. Besonders durch perimetrische Adhäsionen veranlasste Knickungen und durch Zuschwellung des Lumens bei Tubenkatarrh wird die Wegsamkeit der Tube aufgehoben.

Genauer sucht die speziellen Ursachen, wie sie im Eie und in den Tuben vorliegen müssen. P. Strassmann<sup>2</sup>) zu bestimmen. ohne freilich mehr als theoretische Erwägungen zu bringen.

Die Abnormitäten, die die Tuben so verändern, dass sie dem Eie deu Durchgang erschweren, schliessen sich vielfach an perimetritische Entzündungen au, woher es verständlich wird, dass Extrauterinschwangerschaft ungleich häufiger bei Frauen vorkommt, die schon geboren haben. Aus den Statistiken von v. Cauwenberghe3), v. Schrenck4)

<sup>1)</sup> Litteratur über Gebärmutter-Leistenhernien und Gebärmutter-Schenkelhernien; David D. Davis, The Principles and Practice of obst. Med., London 1832, S. 912. -Eisenhart, A. f. G., Bd. 26, S. 439. - Rosanoff, A. f. Klin, Chir. 1895, Bd. 49, S. 918. 2) Berl. Kl. W. 1897, Nr. 36, S. 776. 3) Des grossesses extrantérines, Bruxelles 1867. 1) In.-Diss., Dorpat 1893,

und Martin 1) ergeben sich 440 Mehrgeschwängerte auf 76 Erstgeschwängerte, = 5,8:1. Besonders werden Frauen betroffen, die einmal geboren haben und dann lange steril blieben. Gewiss auch, weil im Anschlusse an das erste Wochenbett entzündliche Processe sich abspielten, die einen Einfluss auf die Tuben ausübten.

Freund") und Abel<sup>3</sup>) erinnern an den gewundenen infantilen Bau der Tuben, der sich bis in das weitere Alter erhalten und Ursache zu Verengerungen des Lumens

geben kann.

Schon Maximilian Mayer<sup>4</sup>) suchte nachzuweisen, dass Eierstocksschwangerschaften und Bauchhöhlenschwangerschaften nicht vorkommen könnten, dass sich das Ei einzig und allein im ganzen Verlaufe der Tube extrauterin weiter fortbilden könne.

Neuere Untersuchungen  $^5$ ) haben ergeben, dass das Ei nur auf dem ihm normalerweise vorgezeichneten Wege aufgehalten wird und sich nieder-

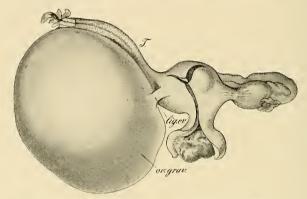

Fig. 133. Ovarials chwangerschaft nach Martin, Ueber ektop. Schwangerschaft, Fig. 1. T. Tube; lig.ov. ligamentum ovarii; ov.grav. Schwangerschaft im Eierstock.

lässt. Die früher als nicht selten vorkommende Abdominalschwangerschaft existirt wahrscheinlich nicht, sondern wird durch die Ovarialschwangerschaft vorgetäuscht.

#### Die Ovarialschwangerschaft,

Die wirkliche Eierstocksschwangerschaft entsteht, wenn der Same zum Eichen gelangt, ehe es, nach Platzen des Follikels, ausgewandert ist. Das Stroma des Ovariums wird in der weiteren Periode zum Aufbau der Placenta benutzt, und indem der wachsende Eisack das liga-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueber ektopische Schwangerschaft, Internat. gyn. Kongress zu Brüssel, 1892, Sep.-Abdr. <sup>2)</sup> Samml. Kl. Vortr., Nr. 323. <sup>3)</sup> A. f. G., Bd. 44, S. 55. <sup>4)</sup> Kritik der Extrauterinal-Schwangerschaften vom Standpunkt der Physiologie und Eurwicklungsgeschichte. In.-Diss., Giessen 1845. <sup>5)</sup> Werth, Beiträge zur Anatomie und zur operativen Behandlung der Extrauterinschwangerschaft, Stuttgart 1887. — J. Veit, Die Eileiterschwangerschaft, Stuttgart 1884. — A. Martin, Ueber ektoptische Schwangerschaft, Internat. gynäk. Kongress zu Brüssel, Sep.-Abdr. 1892.

mentum latum entfaltet, drängt er sich bis an die Seite des Uterus heran und verwächst meist mit dieser inniger.

Anatomisch kann man die Diagnose der verhältnismässig sehr seltenen Ovarialschwangerschaft nur stellen, wenn man beide Tuben unbeteiligt findet, wenn ein Ovarium fehlt, oder seine Rudimente im Fruchtsacke nachzuweisen sind, wenn das eine ligamentum ovarii in den Fruchtsack übergeht.

Ludwig 1) stellte neuerdings 19 beglaubigte Fälle aus der Litteratur zusammen, denen vielleicht noch hinzuzufügen sind die von Larsen 2).

Auffallend häufig entwickelten sich die extrauterin hegenden Früchte bis zur Reife und konnten einigemal lebend entfernt werden.

# Die tubo-uterine Schwangerschaft.

Wohl ebenso selten wie im Eierstocke wird das befruchtete Ei im uterinen Ende der Tube aufgehalten und giebt dort Anlass zu einer in-

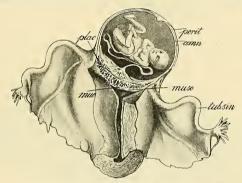

Fig. 134. Interstitielle Schwangerschaft nach v. Rosenthal, C. f. G. 1896, Nr. 51, S. 1297.

terstitiellen Schwangerschaft. Als Placentarboden entwickelt sich Schleimhaut und Muskulatur der Tube in ihrem die Gebärmutter durchsetzenden Teile. Der wachsende Eisack kann dabei sich nach der Gebärmutterhöhle hin vorwölben; dann kann eine wirkliche Gebärmutterschwangerschaft sich herausbilden; oder er entwickelt sich in die Tube hinein, dann spricht man von einer utero-tubaren Schwangerschaft.

Bei der eigentlichen interstitiellen oder intermuralen Schwangerschaft aber wird unter Verdünnung der Uterusmuskulatur und Ausdehnung des serösen Ueberzuges der Teil der Gebärnntter zum Fruchthalter, der das Endstück der Tube birgt. Dieser Teil ist aber einer starken Ausdehnung nicht fähig und so sind in den bekannt gewordenen Fällen, bis auf eine Ausnahme, die Fruchtsäcke frühzeitig geborsten, die Frauen zumeist zu Grunde gegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wiener Kl, Wochenschr, 1896, Nr. 27, <sup>2</sup>) Bibl, f, Läger, R, 7, Bd, 5., S, 1, — Nouv. Arch. 1895, Nr. 9, Répert., S, 347.

Anatomisch muss für den Nachweis einer wirklichen interstitiellen Schwangerschaft verlangt werden die Nichtbeteiligung der Uterushöhle und der Tube. Die beigegebenen Abbildungen, Figg. 134 u. 135, illustriren sehr schön die anatomischen Verhältnisse.



Fig. 135. Interstitielle Schwangerschaft nach Mayer\*), In der Wand des linken Horns hat sich das Ei niedergelassen. Der Sack ist rupturirt (rupt.); Chorionzotten sind siehtbar. lig.rot. s. u. d. linkes und recbtes rundes Mutterband; os ut. Muttermund.

\*) Beschreibung einer graviditas interstitialis uteri, Bonn 1825,



Fig. 136. Tubenschwangerschaft nach Sommer\*). Ei (ovul.) hat sich in der linken Tube (tub.s.) näher dem Uterns niedergelassen. Ovarien beiderseits unbeteiligt.

\*) De graviditate extrauterina, In.-Diss., Greifswald 1855,

Niederlassung aussergewöhnlicher Stelle

Extrauterinschwangerschaften, in denen das Ei infolge ganz abnormer anatomischer des Eies an ganz Verhältnisse auch einen ganz atypischen Sitz einnahm, beschrieben Köberle<sup>1</sup>), der nach Amputation des myomatösen Uterus das Ei in der Bauchhöhle fand, Müller2) in einem Bruchsacke, A. Martin-Wendler3) nach Exstirpation des Uterus in der zurückgelassenen Tube, die frei in die Scheide sich öffnete. Einen ähnlichen Fall sah J. Veit+).

#### Die Tubarschwangerschaft.

Ungleich häufiger lässt sich das Ei in der Tube nieder, Tubenschwangerschaft, und zwar mit Vorliebe im äusseren Dritteile.

<sup>1)</sup> Keller, Des grossesses extrauterines etc., Paris 1872, S 23. 2) Allgem. Wiener med. Zeitung, 1862, Nr. 29. 3) Eben citirt, S. 4. - Festschrift für A. Martin, 1895. 4) Schäffer, Zeitschr, f. Geb. u. Gyn., Bd. 17, S. 13,

A. Martin 1) fand in 55 Fällen tubarer Schwangerschaft das Ei 49 mal in der Ampulle, 5 mal im engeren Teile der Tube, doch bis in die Ampulle reichend, 1 mal im nterinen Teile.

Lässt sich das Ei in der Tube nieder, so bildet sich zunächst eine Anatomische Decidua. Diese nimmt aber nicht die ganze Tube ein, sondern nur die Gegend der Niederlassung. Diese Decidua beginnt auch als Reflexa über das Ei wegzuwachsen, doch erreicht die Reflexa niemals den gegenüberliegenden Eipol; sie bildet nur eine Falte.

An der Niederlassungsstelle entwickelt sich eine richtige Placenta. Die mütterlichen Blutgefässe entstammen natürlich den stark vergrösserten Tubengefässen. Soweit herrscht eine Aehnlichkeit mit den Vorgüngen im Uterus.

Anders aber ist es mit der Muskelwand der Tube. Diese hypertrophirt nicht in derselben Weise, wie die Uterusmuskulatur in der Schwangerschaft, sondern sie verdünnt sich mit zunehmender Vergrösserung des Eies mehr und mehr, die Muskelbündel werden netzförmig auseinandergezogen und die Muskelfasern werden atrophisch.

Der Uterus hingegen selbst beteiligt sich an dem Wachstum des Beteiligung des tubaren Fruchtsackes in sehr auffälliger Weise. Seine Wände hypertrophiren, ähnlich, wie wenn das Ei in ihm sässe; seine Schleimhaut entwickelt sich zu einer Decidua, die in der Regel im Laufe der ersten Monate stückweise und damit oft unbemerkt oder in toto ausgestossen wird. Die Vergrösserung des Uterus ist eine mehr allgemeine, nicht das Corpus zunächst vorzugsweise betreffende.



Fig. 137. Tubensehwangerschaft mit geborstenem Eisacke. Nach Ramsbotham.

Die eben besprochene Verdünnung und Atrophie der Tubenwand legt den Grund zu dem häufigsten Ausgange der Tubarschwangerschaft, zum Bersten der Tube. Trifft die Ruptur die Haftstelle des Eies, so kommt

<sup>1)</sup> Ueber ektopische Schwangerschaft, Sep. Abd. aus d. Ber. des internat. Kongr. zu Brüssel 1892, S. 3.

Ruptur de Tube es in der Regel zu einer profusen, das Leben der Patientin bedrohenden Blutung. Trifft die Ruptur nicht die Placentarstelle, so wird, von Webster¹) z. B., die Möglichkeit zugegeben, dass die Frucht im Amnion austritt und sich weiter entwickelt. Es braucht nicht in allen Fällen die Blutung so stark zu sein, dass die Frau in schweren Collaps verfällt, vielmehr kann der Bluterguss auch in diesen Fällen sich abkapseln und eine Haematocele sich ausbilden. Der Vorgang der Ruptur spielt sich in der Regel nicht in der Weise ab, dass durch das wachsende Ei veranlasst mit einem Male die Tube berstet und das Ei in die Bauchhöhle rutscht, sondern dieses Endereignis ist die Folge immer sich wiederholender kleiner Blutergüsse in die Peripherie des Eies.

Durch geronnene Blutmassen, die das Ei schichtenweise umlagern, wird die Dehnung des Fruchtsackes um vieles schneller bewirkt, als wenn allein das Eiwachstum daran schuld wäre. Ist die Tubenwand nun allzustark gedehnt, so perforirt sie und es erfolgt Blutung in die Bauchhöhle eventuell Austritt der Frucht. Die Ruptur wird in diesen Fällen begün-

stigt durch einen Verschluss des abdominellen Endes der Tube.

Eine Ruptur des Fruchthalters kann selbstverständlich auch hervorgerufen werden durch von aussen einwirkende mechanische Momente, z. B. durch eine energische bimanuelle Palpation bei der ärztlichen Untersuchung. Es ist deshalb dringend zu raten, in allen Fällen mit Verdacht auf Extrauterinschwangerschaft die Untersuchung so vorsichtig wie möglich auszuführen.

Der Austritt des Eies und die Blutung kann aber auch auf andrem Wege erfolgen, indem das Ei aus der Ampulle hinaus in die Bauchhöhle gedrängt wird. Werth bezeichnet diesen Vorgang als tubaren Abort.

Dieses Ereignis mit seiner meist sehr bedeutenden innern Blutung erfolgt in ungefähr 75 % der Fälle in den ersten drei Monaten, in  $20\,\%$ 

im zweiten Dritteil der Schwangerschaft.

Der tubare Abort wird eingeleitet durch Blutungen zwischen Ei und Fruchtsackwand, die das Ei ablösen und zum Absterben bringen. Allmählich wird dann das Ei zum Ostium abdominale gedrängt, die Oeffnung wird mehr und mehr auseinandergezerrt und schliesslich kann der Inhalt der Tube vollständig ausgestossen werden (Completer Abort).

Die Ausstossung kann sich aber auch verzögern. Bei diesem protrahirten Abort<sup>2</sup>) bleibt das Ei in oder vor dem Ostium abdominale stecken. In allen diesen Fällen ist das Ei mehr oder weniger durch Blutergüsse zerstört und bildet meistens eine Blutmole, in deren Innerem man Reste des Eies findet. Dieses Coagulum sitzt nur an der Stelle des Fruchtsackes fest, wo die ursprüngliche Ansatzstelle des Eies sich befand. Im übrigen ist es von der Wand gelöst.

Mit dem tubaren Aborte ist stets eine Blutung in die Bauchhöhle verbunden; beim protrahirten Aborte pflegt sie geringer zu sein und folgt häufig schubweise verbunden mit kolikartigen Schmerzen; mehr oder weniger starke Uterusblutungen, vielleicht auch Ausstossung der uterinen Decidua sind Begleiterscheinungen des tubaren Aborts.

Tubarer Abort

 $<sup>^{1)}</sup>$  Die ektopische Schwangerschaft etc. Dentsch von Eiermann, Berlin 1886, S. 27.  $^{2)}$  Muret, Z. f. G. n. G., Bd. 26, S. 50.

Das in die Bauchhöhle ergossene Blut sammelt sich im Douglas; es Haematoeele

bilden sich Verklebungen, die nach oben mit den Därmen einen Abschluss

formiren. Bei länger bestehender Hämatocele kann dieser Bluterguss eine feste Kapsel erhalten, sodass er in toto, wie eine Cyste ausgeschält werden kann. (Sänger¹).

In einzelnen Fällen ist die Frucht bis an das Ende der Schwangerschaft lebend imTubenfruchtsacke gelegen.

Wahrscheinlich hat in solchen Fällen die Ausdehnung der Tube hauptsächlich intraligamentär stattgefunden.

Stirbt die Frucht zeitig ab, so kann der Sack veröden, ohne dass die Frau einen bemerkbaren Nachteil davon behält. Ist die Frucht zur Zeit des Absterbens schon grösser, so pflegt in der Regel nicht die Mumifikation einzutreten, sondern der Zerfall des Eies und der dadurch ent-

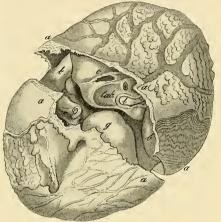

Fig. 138. Lithopādion. Nach Kieser, das Steinkind von Leinzell, In.-Diss. 1854, Fig. I. α Dicke, mit dem Bell durchtrennte Kalkschale; ο orbita; lab.

a Dicke, mit dem Beil durchtrennte Kalkschale; o orbita; lab Lippenwulst; l verkalkte Zunge; b b Oberarme; g linkes Knie.

stehende Eiterherd bahnt sich einen Ausweg durch Darm, Blase, Scheide, Bauchwand. Aus den sich so öffnenden Abscessen werden die Skelettteile mitunter in grossen Zwischenräumen ausgestossen.



Flg. 139. Lithopädion. Nach Wyder,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Verh, d. D. Ges, f. Gyn, V. Leipzig, S. 281, Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

Lithopädion

Findet hingegen ein Absterben ohne nachfolgenden Zerfall statt, so erfolgt ebenso, wie wenn das ganze Ei unversehrt in die Bauchhöhle gelangte, eine eigentümliche Mumifikation mit Verkalkung der Hüllen, Li-

thouadion bildung.

Die Untersuchung dieser Steinkinder, deren Geschichte ausführlich Albers1) und Küchenmeister?) berichten und denen Wyder3) zwei neuerdings uutersuchte Fälle hinzufügt, ergiebt zwei verschiedene Typen der Lithopädien. In dem einen sind die Eihäute, dem Fötus eng angliegend, in toto von Kalksalzen durchsetzt und bilden au manchen Stellen eine harte Kansel, die der Aussenfläche der Frucht anliegt, "wie eine Nussschale dem Kerne", Die Haut, lederartig, ist mit einer Masse wie Leichenwachs bedeckt. Die unter der Hautdecke gelegenen inneren Organe sind auffallend gut erhalten. Im andern Falle sind die Eihäute frei von Kalksalzen; hiugegen ist die Haut selbst bis in ihre tiefereu Schichten mit Kalk imprägnirt. Die inneren Organe sind auch hier gut erhalten. Am widerstandsfähigsten hat sich das Muskel- und Bindegewebe erhalten. Ueberall, wo ursprünglich Fettgewebe vorhanden war, finden sich Fettsäurekrystalle in grosser Menge.

Prognose der

Die Prognose für die von einer Extrauterinschwangerschaft be-Extranterin-schwangerschaft troffene Frau ist also eine recht traurige. In der Mehrzahl der Fälle erfolgt Ruptur des Sackes oder Tubar-Abort mit Verblutung, seltener Hämatocelenbildung mit langsamer Aufsaugung oder Peritonitis und Tod. Oder es erfolgt Vereiterung des Fruchtsackes, Durchbruch, Ausstossung der Fötusknochen, langes Siechtum; noch seltener Schwund des Fruchtsackes nach Absterben der Frucht in der ersten Entwicklungsperiode oder Lithopädionbildung bei vorgerückter Schwangerschaft.



Diagnose

schwangerschaft. Nach Schauta\*).

\*) Beiträge zur Kasuistik, Prognose und Therapie der Ex. Monaten. Dauert die Be-

Anders, wenn die Frau zeitig einem mit den operativen Massnahmen vertrauten Arzte oder einem Krankenhause zur Behandlung übergeben wird. Dank der besonders in den letzten Jahren vervollkommten Untersuchungsmethoden und technischen Eingriffe gestaltet sich die Prognose unter solchen Bedingungen wesentlich günstiger.

Die Diagnose der Extrauterinschwangerschaft hat ihre grossen Schwierigkeiten besonders in den ersten obachtungszeit etwas länger,

so sind einige Momente mehr zu verwerten. Die Entwicklung eines Tumors neben dem Uterus bleibt immer das wichtigste Symptom, und geht diese vor sich mit den üblichen Zeichen einer Schwangerschaft, so muss in der differentiellen Diagnose die Möglichkeit einer Extrauterinschwangerschaft in den Vordergrund gestellt werden. Diese Diagnose wird gestützt durch Mitbeteiligung des Uterus in seinem Wachstum. Sie wird sehr wahrscheinlich durch den Nachweis von Deciduagewebe, das entweder unter Blutung aus

tranterinschwangerschaft, Prag 1891, Taf. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. f. G., Bd. 17, S. 42, <sup>2</sup>) A. f. G., Bd. 17, S. 153, <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 17, S. 253,

dem Uterus abging oder zur Untersuchung abgeschabt wurde. Aber sicher ist die Diagnose erst zu stellen, wenn das Vorhandensein einer Frucht neben dem leeren Uterus konstatirt wird.

Gegen die Ausschabung spricht sich Löhlein¹) aus, da leicht neue Blutungen in die Bauchhöhle danach erfolgen können.

Gebt aus der Anamnese hervor, dass es sich um einen Fruchtsack mit abgestorbenem Inhalt handeln wird, so giebt die Probepunktion von der Scheide aus guten Aufschluss bei der differentiellen Diagnose.

Mit einer nicht zu dünnen, etwas gebogenen Canüle, an die eine gut funktionirende Stempelspritze passt, sticht man, unter Benutzung strenger aseptischer Massnahmen, von der Scheide aus in den Tumor ein. Der Inhalt der Canüle oder der Spritze bietet dann, mikroskopisch geprüft, ein sehr gutes Hilfsmittel. Muss man das extrauterin liegende Ei für noch lebend halten, so sei man bei der Punktion vorsichtig, da heftige Blutungen sich anschliessen können.

Befindet sich der fragliche Fall in der Behandlung eines Fachmannes, so würde die Diagnose durch Probeincision wesentlich bestimmter gestellt werden können, an die sich dann wohl immer die weitere chirurgische Behandlung anschliessen würde.

Ganz besondere Schwierigkeiten bietet die Diagnose bei gleichzeitig bestehender intrauteriner Schwangerschaft. Diese Komplikation ist nicht so sehr selten.

Im Anschluss an den Seite 71 referirten selbst beobachteten Fall ist eine Zusammenstellung der bis 1887 veröffentlichten Fälle in einer Dissertation von Koehne2) gegeben worden. Weitere Fälle publizirten Walther3) und H. Ludwig4).

Die Behandlung der Extrauterinschwangerschaft ist eine Behandlung. rein chirurgische geworden. Wohl ist für die erste Zeit der Schwanger-Gesichtspunkte schaft eine Abtötung des Eies durch Einspritzung von Morphium<sup>5</sup>) in den Fruchtsack empfohlen worden, in der Absicht, den Schwund so einzuleiten. Da das Verfahren aber nicht viel unschuldiger ist als eine um diese frühe Zeit der Schwangerschaft leicht auszuführende Resektion des Tumors, bei weitem aber nicht so sicher als die letztere zum Ziele führt, so ist die Laparotomie vorzuziehen.

In jedem Falle, wo der Arzt vor dem Platzen des Tumors die Diagnose mit einiger Sicherheit gestellt hat, soll er baldige Schritte thun, den Tumor zu entfernen oder entfernen zu lassen. Die Entfernung ist um so leichter, je geringer die Verwachsungen mit den Nachbarorganen sind, die teils von der Grösse, teils von den Ernährungsstörungen in der Wand des Fruchtsackes abhängen.

Ist eine Frucht bereits bis zur Lebensfähigkeit gediehen und lebt sie, so ist überhaupt nur die Laparotomie angezeigt; aber auch wenn das Kind abgestorben ist, nachdem es diesen Grad der Entwicklung erreicht hat, ist es zweckmässiger, es zu entfernen, als dem Zufall zu überlassen, was aus Fruchtsack und Inhalt werden soll.

Anders hingegen ist es, wenn bereits eine Reihe von Monaten seit dem Absterben verstrichen ist, ohne dass im Befinden der Frau irgend-

<sup>1)</sup> Deutsche med, W. 1895, Nr. 23, S. 361. 2) Ein Fall von gleichzeitiger Intraund Extrauterinschwangerschaft, Marburg 1887. <sup>8</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 33, S. 389. 1) Wiener Kl, Woch, 1896, Nr. 27. 5) Winckel, Verhandlungen der deutschen Gesell, für Gyn. 111, 1891, S. 12. - Kowalewicz, Behandl, der Extrauterinschwangerschaft mit Morphium, L.-D., München 1889.

welche Störungen eingetreten wären. Dann überlässt man die Einkapselung des Kindes weiter den Naturvorgängen. Ein Lithopädion nimmt man nur weg, wenn die Frau durch ein solches sehr behindert wird.

Aber es giebt Fälle, wo der Arzt keine Gelegenheit hat, das, was zu thun ist, sich längere Zeit und nach gründlich ausgeführter Untersuchung zu überlegen. Er wird gerufen, wenn die Ruptur eingetreten ist und die Frau infolge der schweren inneren Blutung scheinbar hoffnungslos darniederliegt. Lässt sich in solchen Fällen aus der Anamnese mit einiger Wahrscheinlichkeit der Vorgang erklären, so steht der Arzt vor der Alternative, die Laparotomie zu machen, um die Tube zu entfernen oder ein abwartendes Verfahren einzuschlagen.

Zu ersterem Eingriffe ist zu raten, wenn die Ruptur erst vor wenigen Stunden erfolgt ist, wenn der Arzt selbst die Uebung hat und sich die Fähigkeit zutraut, in einem mit Blutgerinnseln ausgefüllten Becken sich schnell zu orientiren und zu operiren, oder wenn er schnell sachkundige Hilfe zur Hand haben kann.

Ist die Ruptur aber sehon eine Anzahl von Stunden her, hat sich die Frau nach dem ersten Zusammensturz wieder etwas erholt, dass der Puls deutlich zu fühlen ist, so fragt es sich, ob es nicht zweckmässiger sei, die Frau jetzt ganz in Ruhe zu lassen, denn es hat sich ergeben, dass das um die rupturirte Tube ergossene Blut die Rissstelle als ein tamponirender Mantel umgiebt und eine Selbstheilung wohl zustande kommen kann. Für den alleinstehenden Arzt ist überhaupt ein andres Verfahren als dieses kaum möglich.

Man wird der Patientin grosse Eisblasen auf den Leib legen; fehlen diese, einen Sandsack. Analeptica müssen die Kräfte wieder heben. Vor allem ist grosse Ruhe, körperliche wie geistige, notwendig. Indessen wird man immerhin Schritte thun, um im Falle einer Wiederholung der Blutung den notwendig werdenden chirurgischen Eingriff ausführen lassen zu können.

Die Aufsaugung des Blutergusses (Hämatocele) dauert sehr lange. Ist kein Fieber vorhanden, das durch einen Zerfall des Blutergusses erklärt wird, so ist eine operative Behandlung der Hämatocele nicht angezeigt.

Ist nachgewiesen, bei hohem Fieber der Patientin oder durch Punktion, dass die Hämatocele vereitert ist, so ist die Incision des Eitersackes von der Vagina aus vorzunehmen. Doch kann auch bei nicht verjauchtem Hämatom eine Indikation zur Operation gegeben sein, falls erhebliche Drucksymptome gegen Blase und Mastdarm sich einstellen. In diesem Falle ist die Laparotomie dem vaginalen Wege vorzuziehen.

Die operativen Verfahren, die bei der Behandlung der Extrauterinschwangerschaft in Frage kommen, sind folgende:

Resektion des Tubensackes: Nach Eröffnung der Bauchhöhle ist der Tubensack von seinen etwa vorhandenen Adhäsionen zu lösen, das ligamentum infundibulo-pelvicum doppelt zu unterbinden und zu trennen, endlich der auf diese Weise beweglich gemachte Tumor nach sorgfältiger Unterbindung des uterinen Endes der Tube abzutragen.

Der Versuch der Ausschälung des ganzen Fruchtsackes kann auch

Die operativen Verfahren selbst dann noch vorgenommen werden, wenn sich die Frucht bereits über die zweite Hälfte der Schwangerschaft hinaus entwickelt hat. Die Schwierigkeiten liegen in solchem Falle hauptsächlich in der Entfernung der Placenta. Da sich dieses Organ bei Extrauteringravidität in einem Gewebe gebildet hat, dessen Grundlage keine Kontraktionsfähigkeit mehr besitzt, so ist eine profuse Blutung zu erwarten, falls die Placenta bei Ausschälung des Fruchtsackes aus seinen Adhäsionen unvorsiehtig losgelöst wird. Sie muss von der Peripherie aus losgelöst werden, nachdem Schritt für Schritt die zuführenden Gefässe unterbunden sind.

Bei unentwirrbaren Adhäsionen, wenn man sich überzeugt hat, dass die Ausschälung nicht gelingen kann, bleibt dem Operateur immer noch die Einheilung des Fruchtsackes in die Bauchwunde und die Tamponade des Sackes übrig. Bei kleineren Säcken kann dies zweizeitig geschehen, bei grösseren, und wenn die Umstände keine Verzöge-

rung erlauben, muss es in einer Sitzung ausgeführt werden.

Nach Entfernung der Frucht bindet man den Nabelstrang dicht an der placentaren Insertion ab und schneidet ihn weg. Der Fruchtsack wird, soweit dies ohne Zerrung der Nachbarorgane geschehen kann, aus der Bauchwunde hervorgezogen. An der Berührungsfläche mit der Bauchwunde wird der Sack mit dem parietalen Peritoneum aneinandergenäht, der überflüssige Teil des Fruchtsackes abgetragen. Die so entstandene extraperitoneal liegende Fruchtsackhöhle, auf deren Grunde oder an deren Seite sich die Placenta befindet, wird erst ausgetrocknet und dann mit Jodoformgaze stark angefüllt, die Bauchwunde an den beiden Enden mässig verengert. So gelingt es, die Placenta, ohne dass sie sich löst, an ihrer Haftfläche zu belassen und nach und nach zur Schrumpfung zu bringen. Zeigt sich kein Fieber, so kann man die Tamponade mehrere Tage im Fruchtsacke belassen, nimmt sie dann vorsichtig heraus und tamponirt von neuem. Stellt sich aber Fieber ein, so muss alsbald die Tamponade entfernt und die Wundhöhle vor der Tamponade durch Ausspülung vorsichtig gereinigt werden.

Nach 8 bis 14 Tagen stösst sich die Placenta ab und danach ver-

kleinert sich der Fruchtsack schnell.

Bei Fruchtsackvereiterung mit konsumirenden Fiebern wird sich die Spaltung des Fruchtsackes notwendig machen. Den Verhältnissen des Einzelfalls entsprechend wird man bald von den Bauchdecken aus, bald von der Scheide her ankommen können. Das gleiche wird notwendig werden, wenn nach Durchbruch eines Absecsses fortdauernde Eiterungen bei Ausstossung der Skelettteile entstehen.

Handelt es sich um eine Laparotomie nach Tubenberstung und innerer Blutung, so nimmt man sie am besten in Beckenhochlagerung vor. Man geht mit der Hand schnell durch die Blutmassen hindurch und sucht den Uterus zu erfassen, um von ihm aus die Tube aufzufinden und die blutenden Stellen zu komprimiren. Nach Entfernung des Blutes wird man dann am ehesten die blutende Oeffnung finden und den Sack nach dem Becken zu und gegen den Uterus hin ligiren, um ihn dann herauszunehmen.

# Die Schwangerschaft komplizirt mit Erkrankungen, die mit ihr selbst in keinem engeren Zusammenhange stehen.

# Einfluss der Schwangerschaft auf den Gang der Krankheit.

Der Einfluss, den die Schwangerschaft als Komplikation bei bestehender oder in der Schwangerschaft acquirirter Krankheit ausübt, ist sehr mannigfaltig. Je grössere Ansprüche an Organe des Körpers, die während eines krankhaften Processes in Mitleidenschaft gezogen sind, in der Schwangerschaft gemacht werden, um so intensiver werden die Erscheinungen in der Gravidität sein. Eine Lunge, die zum Teil zu Grunde gegangen ist, wird nach eingetretener Schwangerschaft, besonders aber, wenn gegen ihr Ende das Zwerchfell den höchsten Stand erreicht, mit ihren noch brauchbaren Teilen vielleicht nicht genügend sufficient sein. Ein Herz, durch chronischen Klappenfehler defekt, kann die durch Eintritt der Schwangerschaft bedingten höheren Arbeitsanforderungen nur ungenügend oder überhaupt nicht mehr leisten; es treten bedeutende Verschlimmerungen der Symptome ein; ja der Tod kann die Folge der Komplikation mit Schwangerschaft sein. Sehr augenfällig sind die Verschlimmerungen bei bestehender Nierenerkrankung. Diese kann so latent verlaufen, dass sich die Patientin vollständig gesund fühlt und nur die genaue Untersuchung des Urins das Vorhandensein des Leidens ausser Zweifel stellt. Tritt Schwangerschaft ein, so ist eine ganz auffällige Verschlimmerung des Nierenleidens die Regel, und in vielen Fällen beschleunigt eine Komplikation mit Schwangerschaft den Krankheitsprocess so jäh, dass in wenigen Wochen, ja Tagen der Tod eintritt, der sonst vielleicht noch Jahre hätte auf sich warten lassen.

Im ganzen, kann man sagen, übt die Schwangerschaft auf alle chronischen Organerkrankungen einen ungünstigen Einfluss aus.

Man lasse sich nicht irre machen durch die oft beobachtete Thatsache, dass phthisische Frauen während einer eingetretenen Schwangerschaft sehr günstige Monate verleben, sich ungleich wohler fühlen als vor Eintritt der Gravidität. Nach stattgehabter Geburt pflegt dann der Process um so schneller Fortschritte zu machen, und als Endresultat ist zu verzeichnen: die Kranke würde länger am Leben zu erhalten gewesen sein, wenn sie nicht schwanger geworden wäre.

Chronische Hautausschläge jeglicher Art sind während der Schwangerschaft schwer zu beseitigen, trotzen bisweilen jeder Behandlung. Direkt im Anschluss an die Geburt hingegen findet eine sehr schnelle Besserung, wenn nicht Heilung statt, oft auch ohne dass eine Behandlung erfolgte.

Einfluss auf akute Krankheiten

Weit weniger deutlich ist der Einfluss der Schwangerschaft auf akute Erkrankungen, speciell auf akute Infektions-Krankheiten. Es müsste denn sein, dass die Krankheit einen Abort im Gefolge hat und aus diesem Grunde der Krankheitsverlauf eine erschwerende Alte-

Einfluss auf chrouische Erkrankungen ration erleidet. Sonst verläuft ein Typhus, eine Scarlatina, eine Pneumonie im ganzen unter den gleichen Symptomen, wie bei einer Nichtschwangeren.

# Einfluss der Krankheiten der Mutter auf den Verlauf der Schwangerschaft, speciell auf die Frucht.

Die Frage, inwieweit eine Krankheit, die die Schwangere betroffen hat, das Kind in Mitleidenschaft ziehe, und inwieweit eine Beeinträchtigung der Schwangerschaft zu erwarten sei, teilt man sich am besten in die beiden Unterfragen: Welche Erkrankungen gehen von der Mutter auf die Frucht über? und welche während einer Erkrankung im Organismus der Mutter sich abspielenden wichtigen Veränderungen üben einen ungünstigen Einfluss auf das Leben und die Gesundheit der Frucht und auf den schwangeren Uterus aus?

Die erste Frage beantwortet sich kurz dahin:

1) Alle Erkrankungen, bei denen das Gift eine gasförmige Beschaffenheit hat, gehen unzweifelhaft auf das Kind über.

2) Ist das Gift ein lösliches, und befindet es sich im mütterlichen Blut in gelöstem Zustande, so geht es durch die Placenta auf die Frucht über, wenn nicht das Blut der Mutter in einer derartigen Weise verändert wird, dass eine Diffusion nicht mehr möglich ist.

3) Besteht das infizirende Agens in einem morphologischen Gebilde oder ist es in seiner Weiterverbreitung an ein morphologisches Gebilde geheftet, so geht es gewöhnlich nicht durch die Placentarscheidewand hindurch; das Kind erkrankt nicht. Dies gilt aber nur von der intakten Placentarscheidewand. War diese durch vorhergehende Erkrankung schon defekt oder verursacht das Infektionsgebilde selbst eine Zerstörung der feineren Placentagewebe, so kann eine Infektion des Kindes erfolgen.

Bei vorher vergifteten (Milchsäure, Sublimat etc.) Tieren erfolgte nach den experimentellen Untersuchungen von Charrin und Duclert<sup>1</sup>) der Uebergang von Mikroorganismen leichter.

Suchen wir nun diese drei Sätze durch thatsächliche Erfahrungen zu begründen, so gelingt dies für den ersten leicht; denn Nicmand bestreitet, dass Vergiftungen der Mutter mit irrespirabeln Gasen für die Frucht direkt tödlich werden können.

Auch für den Uebergang im Blute gelöster, mineralischer wie pflanzlicher Gifte steht es fest, dass das Kind durch das Gift selbst getötet werden kann. Unsre praktische Erfahrung über den Uebergang gelöster tierischer Gifte, z. B. der so wichtigen Toxine und Ptomaine, ist noch zu gering, als dass genügend zahlreiche Beispiele gebracht werden könnten.

Hingegen bietet uns die dritte Kategorie ein reiches Feld der Erfahrung, um den aufgestellten Satz zu beweisen. Ein sehr einfaches Beispiel bietet die Leukämie. Weisse Blutkörperchen gehen weder von der Mutter zum Kinde, noch, bei fötaler Leukämie, vom Kinde zur Mutter. Das luetische Gift, das wir uns an die weissen Blutkörperchen geheftet

Einfluss der mütterlichen Erkrankung je nach der Art des Krankheitsgiftes

<sup>1)</sup> Ann. de Gyn. 1894, Aug., S. 100.

denken, geht nicht von Mutter auf Kind und nicht von dem Kinde auf die Mutter über.

Alle die Erkrankungen, die durch Mikroorganismen hervorgerufen werden, gehen meist nicht auf die Frucht über (Tuberkulose, Cholera, Diphtherie, Pneumonie, Typhus, Intermittens u. s. w.); sobald aber durch den Krankheitserreger auch die Placentarscheidewand zerstört werden kann, sehen wir die Frucht bald erkranken, bald nicht (Variola, Milzbrand, Tuberkulose).

Weit komplizirter gestalten sich die Vorgänge, die, während der Erkrankung der Mutter sich herausbildend, die Schwangerschaft beeinflussen. Wir können nur einzelne dieser Vorgänge näher betrachten:

# Einfluss mütterlichen Fiebers und Sauerstoffmangels auf die Frucht.

Einfluss boher mütterlicher Fiehertemperaturen auf die Frucht

Sehr hohe mütterliche Temperaturen und lang anhaltende hohe töten die Frucht durch Wärmestauung. Man bedenke, dass die Frucht infolge ihres eigenen Stoffwechsels stets eine etwas höhere Temperatur aufweist als die umgebende Flüssigkeit der Uterushöhle. Temperaturen der Mutter über 41 °C. pflegen die Früchte nicht zu vertragen, wenn die Temperatur einige Zeit anhält, während Schüttelfrosttemperaturen noch höher steigen können, ohne das Kind zu töten.

Schröder 1) sah hei 41.30 das Kind lebend, aber asphyktisch geboren werden: doch starh das Kind. Ich beobachtete eine Temperatur von 41.7 im Schüttelfroste, ohne

dass das Kind geschädigt wurde.

Von allen Untersuchern ist nachgewiesen, dass eine Zunahme der mütterlichen Temperatur eine ziemlich regelmässige Vermehrung der kindlichen Herzschläge zur Folge hat. Auf meiner Klinik wurden von Kuhn-Gause<sup>2</sup>) Untersuchungen angestellt, indem die Temperatur der Schwangeren künstlich erhöht wurde. Das Resultat war, dass einer Temperaturerhöhung von 0,1 °C. im Mittel eine Vermehrung der Pulsfrequenz des Kindes um 3,2 Schläge in der Minute entsprach. Auch Perioden heftiger Unruhen sind beim Fötus zu bemerken, sobald höhere Temperaturen bei der Mutter auftreten.

Am Kaninchenfötus wies Runge<sup>3</sup>) nach, dass bei langsamer Steigerung der mütterlichen Temperatur die Früchte einen höheren Wärmegrad

aushalten, als bei rapider Steigerung.

Eiufluss mütterlichen Sauerdie Frucht

Eine grosse Reihe von Krankheiten bringt infolge der Behinderung lichen Sauerstoffmangels auf der Sauerstoffzufuhr, der Verkleinerung der Atmungsfläche, des stark erhöhten Sauerstoffbedürfnisses für den Organismus der erkrankten Mutter auch für den Fötus einen so bedeutenden Sauerstoffausfall mit sich, dass das Leben des Fötus in Frage gestellt wird. Das gleiche tritt auch ein bei starker Abnahme der mütterlichen Blutmenge und der mütterlichen Herzthätigkeit. Unter solchen Umständen sieht man die Frucht asphyktisch zu Grunde gehen.

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Geb. 1891, 11. Aufl., S. 410, Anm. 2) Gause, Ueber den Einfluss der Temperatur der Schwangeren auf das Kind, In.-Diss., Marburg 1890. - Enthält die Litteraturangaben aus Hohl, Winckel, Hüter, M. Runge, Kaminski, Fiedler. 3) A. f. G., Bd. 35, S. 5 u. 6.

Bei plötzlicher Unterdrückung der mütterlichen Atmung giebt die Frucht noch Sauerstoff an die Mutter ab. Versuche von Zuntz wiesen nach, dass dann das Nabelvenenblut dunkler war, als das der beiden Nabelarterien.

Die Lostrennung des Eies von der Uteruswand kann in einer An-Ausstossung des zahl von Erkrankungen auf sekundäre Veränderungen in der krankung der Decidua zurückgeführt werden. Bald sind dies Infiltrationen im Gewebe Peritonenms der placentaren Decidua, bald Infarktbildung in ihr, disseminirte kleinere oder einzelne grössere Blutungen.

Tod der Frucht und Loslösung des Eies haben früher oder später mit wenigen Ausnahmen die Ausstossung des Uterusinhalts zur Folge.

Nach wieder andrer Richtung wirken ungünstig auf den Uterus und seinen Inhalt alle Erkrankungen der Frau, bei denen es im Laufe der Erkrankung zur peritonitischen Entzündung, akuten wie chronischen. kommt, so dass Abscesse, Ansammlungen grosser Mengen von Flüssigkeiten, Verwachsungen der Uterusoberfläche mit Organen der Bauchhöhle und der Bauchwand die Folge sind. Verfrühte Anregung der Wehenthätigkeit, aber auch wieder ihr Unterbleiben, wenn sie gewünscht wird, (missed labour), schliessen sich hieran an,

# Uebergang krank machender Stoffe von Mutter auf Kind.

Wenn ich jetzt eine Reihe der wichtigsten Erkrankungen Schwangerer anführe, so berücksichtige ich ihren Einfluss auf die Frucht, füge aber auch gleich das Nötigste hinzu, was für Geburt und Wochenbett für den Arzt zu wissen wünschenswert ist. Ich folge der oben angegebenen Einteilung.

1) Erkrankungen, die durch Einatmung gefährlicher Gase erfolgen: Intoxikationen mit Kohlenoxydgas1) und Leuchtgas2) führen meist den Tod von Mutter und Kind herbei. Doch zeigen Beobachtungen, dass die Mutter die Vergiftung überstehen kann, während die Frucht abgestorben ausgestossen wurde<sup>1</sup>). Tierexperimente, von Högger<sup>2</sup>) ausgeführt, ergaben, dass Kohlenoxydgas erst die Muttertiere tötete, während die Früchte sie um ca. 38 Minuten überlebten.

Ammoniak, in grossen Mengen eingeführt, wirkt in gleicher Weise 3). Ich sah einen Fall, wo schon ziemlich reichliche Mengen dieses Gases von der Hochschwangeren

eingeatmet, gut vertragen wurden.

Chloroform: Durch Zweifel4) und Fehling5) ist der Uebergang auf Placenta uud Frucht nachgewiesen. Schon nach wenigen Atemzügen findet sich das Gas im Nabelschnurblut, wie mein Assistent Dr. Merttens dies wiederholt beobachtete. Gasmengen, wie solche bei einer mässig lang dauernden operativen Entbindung Verwendung finden und von der Mutter gut vertragen werden, üben sehon einen Einfluss auf das Kind aus; es wird bäufig mässig asphyktisch geboren. Bei Gelegenheit von 10 Kaiserschnitten, wo bei noch stehender Blase operirt und der Gummischlauch erst nach Herausnahme des Kindes oder überhaupt gar nicht umgelegt wurde, schwamm das Kind 8 mal in Mekonium-haltigem Fruchtwasser. Es ist dies doch vielleicht als eine Einwirkung der tiefen Chloroformnarkose anzusehen. Für die Mutter bedingt die Chloroforminhalation die Gefahr eines grösseren Blutverlustes, wenu auch sehwere Atonien selten hierauf zurückzuführen sind. Ich bin daher ein Gegner der unnötigen Chloroforminhalationen bei normalen Geburten und empfehle das Mittel nur bei specieller Indikation. Siehe S. 165.

Uebergang giftiger Gase Leuchtgas

Ammoniak

Chloroform

<sup>1)</sup> Freund, Monatsschr. f. G., Bd. 14, S. 31. - Falk, Schmidts Jahrb., Bd. 205, S. 83. 2) Breslau, Monatsschr. f. G., Bd. 13, S. 449. — Spöndly, Jahresbericht über die Verwaltung des Medizinalwesens des Kanton Zürich 1857; dieselben Fälle. n) Francais, C. f. G., 4877, S. 157. 4) A. f. G., Bd. 12, S. 235. b) A. f. G., Bd. 9, S. 313.

Aether

Aether ist in der Exspirationsluft des Neugeborenen leicht zu bemerken. Sein Einfluss auf die Geburtsvorgänge scheint mir weniger ausgesprochen zu sein, als beim Chloroform.

Uchergang gelöster Gifte Phosphor 2) Erkrankungen durch Aufnahme gelöster Gifte in den Blutkreislauf der Schwangeren:

Phosphor: Mengen, die einer erwachsenen Person gefährlich werden können, töten die Frucht und bewirken Abort und Frühgeburt. Clouet ') wies Phosphor in der Leber der Frucht nach; Friedländer') fettige Entartung der Leber und Ekchymosen. Miura') experimentirte an Meerschweinchen und Kaninchen und konnte die Wirkung des Phosphors an den Jungen in gleicher nur schwächerer Weise, wie beim Muttertier nachweisen.

Ich beobachtete zwei Fälle, bei denen der Abort noch vor dem Tode der Mutter erfolgte. Dasselbe sah Kézmárszky<sup>4</sup>),

Quecksilber

Quecksilber: Handelt es sich nm grosse Mengen von diesem Medikament, die zur Heilung einer luetischen Erkrankung Schwangeren einverleibt werden, so ist eher eine günstige als eine ungünstige Einwirkung auf Schwangerschaft und Frucht zu bemerken, selbst wenn das Mittel bei der Mutter schwerere Vergiftungserscheinungen herbeiführt.

Aber auch bei gesunden Schwangeren, die das Gift doloserweise nehmen oder gelegentlich von Sublimatausspülungen Vergiftungen erfuhren, zeigen die Beobachtungen

keinen auffallend ungünstigen Einfluss auf die Frncht,

Ich sah, als zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt mit aufsteigender Douche irrtümlicherweise statt nur ein Mal täglich, danernd Sublimatausspülungen angewendet worden waren und im ganzen binnen 9 Tagen 60 gr Sublimat verwendet waren, das Kind doch bis zur Geburt frischlebend; es starb erst nach der Geburt infolge schwerer Entwicklung des Kopfes <sup>5</sup>).

Der Nachweis des Quecksilbers im kindlichen Uriu und Mekonium ist gelungen<sup>6</sup>). Das Quecksilber findet sich im Blute sublimirt vor und zwar stellt es eine gelöste Poppelverbindung des Quecksilberoxydalbuminats mit dem Chlornatrium des Blutes dar.

Bei chronischer Quecksilbervergiftung gewöhrt sich die Frucht, wie die Mutter, an

das Gift. Blei Bl

Blei: Leidet die Schwangere an chronischer Bleivergiftung, so pflegt der Tod der Frucht und Abort einzutreten. In einem von Paul berichteten Falle gebar die Schwangere, ehe sie als Arbeiterin in eine Fabrik von Bleilettern eintrat, drei gesunde Kinder. Von da folgten sich mehrere Aborte. Auch wenn der Mann bleikrank ist, die Frau hingegen vollständig gesund, wurden Erkrankungen des Eies und zahlreiche Aborte konstatirt?).

Alkohol

Die Uebererbung chronischer Bleivergiftung auf alle Kinder berichtet Reimert\*).

Alkohol: Der Einfluss des Alkohols auf die Frucht wird, wenn die Eltern unter
die Gewohnheitstrinker gehören, nach alter Erfahrung als ein sehr ungünstiger angeschen.
Frühzeitige Ansstossung des Eies, Entstehung von Missbildungen, psychische Erkrankungen
des Neugeborenen sollen die Folgen des elterlichen Lasters sein. Ueber toxische Geistesstörungen bei Neuentbundenen berichtet Legrand du Saulle\*).

Morphium

Morphium: Dass kleine Dosen dieses Mittels keinen Einfluss auf die Schwangerschaft haben, beweist die tägliche Praxis. Grössere Gaben bringen beim Fötus, wie es scheint, eine ähnliche Wirkung hervor, wie beim Erwachsenen. Erst, wenn auf einmal eine Gabe gegeben wird, die auch der Mutter tödlich werden kann, folgt Tod der Frucht, eventuell Abort.

Anders gestaltet es sich, wenn die Mutter gewohnheitsgemäss Morphium gebraucht. Dann vertragen auch die Früchte grosse Mengen von Morphium. In der Litteratur finden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal de chim, méd. Juillet 1869, S. 309. <sup>2</sup>) In.-Diss., Königsberg 1892. <sup>3</sup>) Vir ch ow's A. Bd. 96, S. 54. <sup>4</sup>) Klin. Mitteilungen aus der ersten geb.-gyn. Univers. Klinik in Budapest 1884, S. 21. <sup>5</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 143, Anm. <sup>6</sup>) Robolski, I.-D., Halle 1884. <sup>5</sup>) Pa ul, Archives générales de Médecine 1860. — Gaz. méd. de Paris 1861, Nr. 10. — Monatsschr. f. G. u. Fr. 1862, Bd. 19, S. 312. — Benson Baker, Obstetrical Transactions 1867, Vol. VIII, S. 41. — Siehe: Schmidts Jahrb., Bd. 139. S. 169. <sup>8</sup>) A. f. G., Bd. 18, S. 109. <sup>9</sup>) cit. bei Peter Müller, Die Krankheiten des weibl. Körpers, S. 455.

sich Beobachtungen, wo die Mütter grosse Quantitäten pro Tag genommen und die Kinder doch frisch lebend geboren sind. Kormanu') berichtet von einer Frau, die in der Schwangerschaft mindestens 6,822 gr und am Tage der Geburt 0,072 gr genommen; Bureau2) konstatirte sogar den Gebrauch von 1,0 gr pro die. Die chemische Analyse erwies Morphium im fötalen Blute.

Ja, die Kinder können mit angeborener Morphiumsucht zur Welt kommen. Mir ist ein Fall bekannt, wo unter solchen Umständen, da die Kinder alltäglich eigentümliche krampfartige Zustände bekamen, der Vater mit Erfolg eine Entziehungskur beim Neu-

geborenen vorgenommen hat,

3) Erkrankungen, bei denen die Krankheitserreger an zellige Gebilde geheftet sind.

Uebergang von Giften zusammen Gebilden

Lenkämie

Leukämie: Gingen die weissen Blutkörperchen durch die Placentarscheidewand mit zelligen hindurch, so müsste unzweifelhaft mütterliche Leukämie stets die fötale zur Folge haben und umgekehrt. Dem ist aber nicht so, wie Sänger3) nachgewiesen hat. Die Früchte werden gesund geboren. Ueberhaupt ist der Einfluss der mütterlichen Erkrankung auf die Schwangerschaft ein minimaler. Der Arzt wird daher selten Grund haben, der Leukämie halber geburtshilflich einzuschreiten. Ungünstigere Erfahrungen berichtet Laubenburg 4).

Auch bei der akuten Leukämie ist ein Uebergang weisser Blutkörperchen durch die Placenta nicht nachgewiesen. Hingegen wird bei dieser binnen wenigen Wochen verlaufenden Erkrankung durch ein noch nicht bestimmtes Gift die Frucht in der Regel in-

trauterin getötet 5).

Syphilis: Auch das syphilitische Gift geht nicht von der Mutter durch die Placentarscheidewand hindurch auf den Fötus über und umgekehrt, d. h. war die Mutter zur Zeit der Conception gesund, wurde sie von einem nicht luetischen Manne geschwängert, wurde sie dann erst nach stattgehabter Conception infizirt, so ist das Kind bis zur Geburt nicht luetisch 6).

Es sind wohl einzelne Fälle in der Litteratur mitgeteilt worden, die Ausnahmen dieses Satzes bringen, doch scheinen sie mir nicht genügend anamnestisch sicher zu sein;

auch die beiden von Steffeck 1) referirten nicht,

Waren Vater oder Mutter zur Zeit des befruchtenden Beischlafs mit frischen Sekundärerscheinungen behaftet, so geht das Gift unfehlbar auf das Ei und damit auf die wachsende Frucht üher.

War die Erkrankung der Eltern schon vor längerer Zeit erfolgt, oder war eine erfolgreiche Kur der Conception vorausgegangen, so können die Kinder scheinbar gesund geboren werden, tragen aber das Gift latent in sich.

Dies letztere Resultat kann auch erzielt werden, wenn eine Schwangere, die mit grosser Wahrscheinlichkeit ein luetisches Kind trägt, während der Schwangerschaft eine erfolgreiche Behandlung durchmacht.

Hingegen können vollständig gesunde Kinder in der Geburt durch mütterliche Condylome infizirt werden.

Eine Reinfektion, d. h. die Infizirung der gesunden Mutter durch ein in der Gebärmutter befindliches luetisches Kind findet nicht statt 6).

Einen sehr beweisenden Fall paterner Uebertragung, ohne dass die Mutter trotz 5maliger Schwängerung infizirt wurde, brachte v. Hecker 8). Mit einem andern Manne gebar die Frau später gesunde Kinder.

Aus diesen Sätzen kann sich der Arzt mit Leichtigkeit die Prognose des einzelnen Falles konstruiren und danach seine Behandlung einrichten.

Der Einfluss der Syphilis auf die Schwangerschaft ist höchst eingreifend. Die frische Lues der Eltern bedingt zahlreiche Aborte. Man wird wohl nicht zu viel sagen, wenn man behauptet, dass nabezu die Hälfte aller Aborte auf Rechnung der Lues kommt.

Die Ursache des Absterbens der Frucht liegt teils in luctischen, specifischen Ver-

Syphilis

<sup>1)</sup> Deutsche med. W., 1877, Nr. 30 u. 31. 2) C. f. G. 1895, S. 1359, 3) A. f. G., Bd. 33. S. 161. A. A. f. G., Bd. 40. S. 419. Kirstein, Ein Fall von akuter Leukämic bei einer Schwangeren, 1.-D., Königsberg 1893. - Greene, The Newyork, Med. Journal, 1888, 11. Febr., Vol. 47, Nr. 6. 6) Dohrn, Deutsche med. W. 1892, Nr. 37. 7) Z. J. G. u. G., Bd. 18, S. 115. \*) Beobachtungen und Untersuchungen aus der Gebäranstalt zu München, München 1881, S. 83.

änderungen der Placenta, teils in einer Gefässerkrankung der Lebergefässe mit Induration des Lebergewehes, wodurch der Blutkreislauf zwischen Mutter und Kind gestört wird.

Der Abort pflegt nm so zeitiger einzutreten, je frischer bei Vater oder Mutter die Erkrankung ist. Daher die eigentümliche Thatsache, dass die Schwangerschaften immer weiter und weiter fortgehen und schliesslich frühreife, lebende und endlich auch scheinbar ganz gesunde Kinder geboren werden.

Die Geburt selbst wird durch Syphilis nicht beeinträchtigt, wenn nicht etwa durch zahlreiche, die Schamspalte nmgebende Condylome oder durch narbige Znsammenziehung nach ihrer Abheilung ein Hindernis geschaffen wird. Die Gebnrt der macerirten Früchte

geht in der Regel leicht vor sich.

Ueber die Syphilis der Nengeborenen, deren Behaudlung und über das Verhalten beim Stillen siehe unter Erkrankungen der Neugeborenen.

#### Einfluss akuter Infektionskrankheiten auf Schwangerschaft und Frucht.

Von grossem Interesse, praktischen wie wissenschaftlichen, ist der Einfluss der akuten Infektionskrankheiten auf Schwangerschaft und Frucht.

Man hat früher für eine Reihe von Infektionskrankheiten eine gewisse Immunität für Schwangere angenommen, so für Typhus, Scharlach, Tuberkulose u. a. Auch hat man einen ganz besonderen Verlauf einzelner dieser Krankheiten, wenn sie Schwangere betrafen, zu beobachten geglaubt und zwar meist einen wesentlich milderen. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt haben diese Anschauungen an Boden verloren, und es fragt sich in der That, ob nur etwas richtiges an dieser alten Lehre war.

Verständlicher ist es, anzunehmen, dass, wenn eine Gravida von einer derartigen Krankheit befallen wird, der etwa daraus resultirende Abort den Krankheitsprocess erschweren werde, was ja auch durch die Thatsachen bestätigt wird.

Im folgenden bespreche ich einige der wichtigsten Erkrankungen dieser Klasse:

Typhus

Blattern

Typhus: Eine Immunität für Schwangere existirt nicht. Der Uebergang von Typhusbacillen auf den Fötus ist für einzelne Fälle nachgewiesen 1, in der Mehrzahl aber scheint ein Uebergang nicht stattznfinden, da immerhin eine grosse Zahl von Schwangeren diese Krankheit übersteht, ohne vor der Zeit das Ei ausznstossen. Findet während des Typhus, besonders in den späteren Wochen, wo die Kräfte der Patientin schon sehr reduzirt sind, die Ausstossung des Eies statt, so kann dies wohl die Gelegenheitsursache zum letzten Ansgange werden.

Variola<sup>2</sup>): Werden Frauen von den wirklichen Blattern befallen, so abortiren sie in der Regel. Es wäre unrichtig, aus dieser Thatsache den Schluss ziehen zu wollen, auch der Fötus sei stets infizirt worden. Der Abort erklärt sich teils durch die Neigung zur Entwickelung von zahlreichen Blutergüssen in die Schleimhänte, so auch in die Decidua, teils durch die hohen Temperaturen. Uebrigens ist auch der Uebergang des

<sup>1)</sup> Eberth, Fortschritte der Medizin, 1889, Nr. 5. — Hildebrandt, Fortsch. d. Med. 1889, Nr. 23. — Giglio, C. f. G., 1890, S. 819. — Ernst, Beiträge zur pathol. Anatomie u. allg. Pathologie von Ziegler, Bd. 8, H. 1. — Janiszewski, Münchener Med. W., 1893, Nr. 38. — Frascani, Frommel, Jahresb., 1892, S. 94. — Speier, In.-Diss. Breslau 1897. — Die gesamte Litteratur bis Anfang 1895 findet sich bei Freund u. Levy, Berliner Kl. W. 1895, Nr. 25, S. 539. — Etienne, C. f. G., 1896, Nr. 26, S. 697. — Dürk, Münch, med. W. 1896, Nr. 36, S. 842. 2) Barnes, Obstett. Trans. London, Bd. 9, S. 102. — Paulicki, Mon. f. G., Bd. 33, S. 190. — Lothar Meyer, Berliner Beitr, z. Geb., Bd. 2, S. 186.

Infektionsstoffes auf die Frucht durch eine wenn auch kleine Reihe guter Beobachtungen nachgewiesen, indem Kinder mit Residuen eines Pockenexanthems zur Welt gekommen sind.

Ich hatte Gelegenheit, im Jahre 1871 eine Anzahl von Schwangeren in der Leipziger Poliklinik zu behandeln, die von den Blattern befallen waren. Auffallend war die Zahl der schweren Erkrankungen an der hämorrhagischen Form, sodass es wiederholt gar nicht zum Ausbruche des Exanthems kam, sondern die Frauen vorher zu Grunde gingen. Immer trat Abort ein. Nach L. Voigt') kamen auf 161 Pockenfälle 90 Aborte oder Frührgeburten mit 61, =  $67^{\circ}/_{\circ}$ , Todesfällen. Noch mehr sind die Früchte gefährdet, die selbst, wenn sie auch lebend geboren wurden, bis auf wenige bald starben.

Vaccine

Vaccine: Die Impfung mit Vaccine bietet uns die beste Gelegenheit, die Richtigkeit der früher (S. 231) auseinandergesetzten Grundsätze zu prüfen, wonach derselbe Infektionsstoff, der bei intakter Placenta nicht übergeht, in andern Fällen, wir nehmen an, wenn die Placentargrenze zerstört ist, auf die Frucht überwandert. Anders wenigstens sind die sich ganz widersprechenden Resultate bei dem einfachen Experiment der Impfung Schwangerer nicht zu verstehen. Wurden Schwangere geimpft und das dann geborene Kind ebenfalls der Impfung unterzogen, so müsste, wenn ein Uebergang intrauterin stattgehabt hätte, das Neugeborene auf die postnatale Impfung nicht mehr reagiren; im umgekehrten Falle, bei erfolgloser intrauteriner Impfung, mussten sich die Impfstellen beim Neugeborenen zu Pusteln entwickeln. Bei den zahlreich in dieser Richtung ausgeführten Experimenten hat sich aber ergeben, dass bald dies, bald jenes Resultat eintrat<sup>2</sup>).

Cholera

Cholera: Die Cholera befällt Schwangere nicht mehr und nicht minder als nicht schwangere Personen. Der Verlauf der Krankheit scheint in der Schwangerschaft etwas intensiver zu sein und wird natürlich ungünstig beeinflusst durch den sehr häufig infolge der Erkrankung eintretenden Ahort. Für letzteren hat Slavjansky³) eine hämorrhagische Erkrankung des Endometriums als Ursache nachgewiesen. Ob die Frucht selbst durch den Koch'schen Bacillus intrauterin infzirt werden kann⁴), ist noch nicht sicher festgestellt. Die Beobachtungen der Epidemien der letzten Jahre haben in dieser Beziehung kein sicheres Resultat ergeben §).

Scharlach

Scarlatina: Noch bis auf den heutigen Tag giebt es sehr gewichtige Vertreter von der Lehre der relativen Immunität Schwangerer gegen Scharlach, und dass sich bei Schwangeren das Inkubationsstadium auf Wochen hinausziehen könne; dann erfolge erst im Wochenbett der Ausbruch des Exanthems und die Erscheinungen nehmen meist einen auffallend milden Verlauf (geringe Beteiligung des Rachens, kurze Erkrankungszeit). Schon Helm<sup>6</sup>) und Winckel<sup>7</sup>) haben ausgesprochen, dass es sich hier wahrscheinlich um eine Verwechslung mit einem andern Hautausschlag, nämlich mit einem septischen Exanthem handelt. Auch Renvers berichtet von gleichen Fällen <sup>8</sup>). Ich habe mich diesen Autoern angeschlossen, nachdem ich eine Endemie von 14 Fällen mit Scarlatina oder Masern ähnlichen Ausschlägen im Wochenbette genau zu beobachten Gelegenheit hatte <sup>8</sup>). Die Erscheinungen waren in einzelnen Fällen dem eigentlichen Scharlach zum Verwechseln ähnlich. Selbst die nachfolgende Abschuppung fehlte nicht.

Die wirkliche Scharlacherkrankung unterscheidet sich bei der Schwangeren und Wöchnerin nicht wesentlich von der Erkrankung ausserhalb der Schwangerschaft. Ein Uebergang des Scharlachgifts auf die Frucht ist bisher noch nicht nachgewiesen worden. Unterbrechung der Schwangerschaft hängt von der Intensität der Erscheinungen bei der Mutter ab 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sanmlung Klin. Vorträge, 1894, Nr. 112. <sup>2</sup>) Max Wolff, Virchow's Arch., Bd. 112, S. 177. — Bollinger, Sammlung klinischer Vortr., Nr. 116. — Burkhardt, Archiv für Klinische Medizin, 1879, Bd. 24, Heft 4 u. 5. Gast, In.-Diss., Strassburg 1880. — Behm, Z. f. G. u. G., 1882, Bd. 8, S. 1. — Kollock, The Americ. J. of obstr., 1889, S. 1078. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 4, S. 285. <sup>4</sup>) Trnzzi, Gazzetta degli ospitali 1882, Aug. <sup>5</sup>) A. Schütz, Jahrbücher der Hamburgischen Staatskrankenanstalten, Bd. 3, 1894, 2. Thl., S. 83. — Souchevetsky, Wratsch, 1896, Nr. 12, S. 349, cit. PObstétr., Bd. I, S. 355. <sup>5</sup>) Med. Jahrb. d. k. k. öst, Staates, Wien 1837, Bd. 14, St. 1. <sup>7</sup>) Pathologic und Therapic des Wochenbetts, Berlin 1869, S. 426. <sup>8</sup>) Beitrag zur Lehre von der sogen. "Scarlatina pnerperalis", Zeitschr. f. klin. Med., 1890. Bd. 17, S. 307. <sup>9</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 24. <sup>19</sup>) Siehe Olsha usen, A. f. G., Bd. 9, S. 169.

Eine andre Frage ist bisher noch ungelöst, ob dasselbe Gift, das eine Scharlacherkrankung herbeiführt, bei einer Wöchnerin eine dem Puerperalfieber ähnliche Erkrankung

hervorzurufen imstande ist. In England huldigt man dieser Anschauung.

Morbilli: Masern wurden selten bei Graviden beobachtet. Merkwürdigerweise soll öfters das Kind mit einem deutlichen Masernexanthem zur Welt gekommen sein. Auffallend hänfig wurde die Schwangerschaft infolge der Erkrankung unterbrochen 1). Im Jahre 1895 nahmen wir eine Schwangere von 16 Jahren auf (J. Nr. 258) mit Masern im Zustande des Abblassens des Exanthems, Herztöne deutlich. Ebenso vier Tage

später, wo wir die erst in der 24. Woche stehende Schwangere wieder entliessen, da die Wehenschmerzen gänzlich sistirten. 12 Tage danach trat die Schwangere wieder ein und gebar maeerirte Zwillinge, die wohl 1 1/2 Woche abgestorben sein konnten. Sie selbst gab an, vom Tage der Entlassung an keine Bewegungen mehr gespürt zu haben.

Clarus<sup>2</sup>) berichtet von einer Dame, die im Abschuppungsstadium starb. Sofort wurde der Kaiserschnitt gemacht und ein Kind mit Masernexanthem entwickelt. Die Patientin hatte, während ihre Masern abblassten, 4 Tage vor dem Tode ungewöhnlichen Frost und ungewöhnliche Bewegungen des Kindes verspürt. "Wahrscheinlich hatte zu

dieser Zeit das Eruptionsfieber stattgefunden,"

Erysipelas: Mit Recht rechnet man das Erysipel unter die für Schwangere und Kreissende gefährlichen Erkrankungen. Scheint es doch sicher zu sein, dass der specifische Krankheitserreger den Streptokokken, die im Wochenbette zum bösartigen Kindbettfieber Anlass geben können, sehr nahe steht, wenn nicht mit ihnen identisch ist. Daher auch die Befürchtung, dass eine Ervsipelinfektion in graviditate oder in partu eine schwere septische lokale und allgemeine Infektion zur Folge haben kann,

Der Uebergang der specifischen Mikroorganismen auf die Frucht ist noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen, wenn auch wiederholt Kinder von Erysipelkranken geboren wurden, die eine eigentümlich rote, nachher lamellös abschuppende Haut aufwiesen 3), so haben doch, trotz zahlreicher genaner Beobachtungen, andre keinen einzigen Fall geseheu (Winckel). Der in der neueren Litteratur angeführte Fall von Lebedeff') ist keineswegs beweiskräftig; denn erstens ist nicht nachgewiesen worden, dass die Mutter wirklich Erysipel gehabt hat, zweitens ist die Sektion erst nach 24 Stunden ausgeführt worden. Ebensowenig kann der von Doe derlein 5) und Zweifel 6) als "inneres Erysipel" gedeutete Vorgang als beweisend gelten, dass das Erysipel von einer Schwangerschaft zur andern in utero bestanden habe.

Der Gefährlichkeit der Uebertragung halher sind Aerzte und Hebammen angewiesen, niemals von einem an der Rose erkrankten Menschen ohne ausgiebigste Desinfek-

tion und Kleiderwechsel zu einer Schwangeren und Gebärenden zu gehen.

Pneumonie: Die infektiöse Lungenentzündung wird Mutter und Kind während der Fortpflanzungsperiode in mannigfacher Weise gefährlich. Von einem direkten Uebergange der Pneumoniekokken auf die Frucht liegen nur einzelne positive Beweise vor 7). Dennoch werden Aborte und Frühgeburt sehr häufig bei der Pneumonie beobachtet. Es ist daher anzunehmen, dass, da die mütterlichen Temperaturen so hoch und anhaltend nicht zu sein pflegen, um das Absterben des Fötus zu erklären, die mangelhafte Sauerstoffzufuhr zu beschuldigen ist. Gerade die Geburtsarbeit ist es, die bei Komplikation mit Pneumonie eine besondere Gefahr darstellt. Die in der Lunge behinderte Cirkulation giebt Anlass zu Blutstauung und Lungenödem, was sich mit der Verkleinerung des Uterus mehr und mehr steigern muss. Die hohen Ansprüche an das Herz während der Geburtsarbeit veranlassen dann leicht Insufficienz dieses Organs, und in der That sterben verhältnismässig viele Frauen in und nach der Geburt unter den Erscheinungen hoher Dyspnoë und Lungenödems.

Rose

Masern

Pneumonie

<sup>1)</sup> Gautier, Annales de Gynécologie, 1879, p. 321. — Klotz, A. f. G., Bd. 29, S. 448. - Korn, C. f. G., 1888, S. 12. - Lomer, C. f. G., 1889, S. 826. - Remy, S. 448. — Roffi, C. I. C., 1688, S. 12. — Helmy, C. I. C., 1683, S. 520. — Helmy, Arch. de Tocol. 1894, Juni, S. 405. — Lefour, L'Abeille méd. 1896, Nr. 21. — Bartsch, Frommel, Jahresb. 1896, S. 603. °) Klose, Zeitung f. das ges. Medizinalwesen, 1829, Nr. 3, S. 34. °) Cohn, C. f. G., 1888, S. 794. — Winckel, Lehrb. d. Geb., 1889, S. 834. °) Z. f. G. u. G., Bd. 12, S. 321. °) Verb. d. deutsch. Ges. f. Gyn. II. 1888, S. 271. °) Lehrb. d. Geb., 2. Aufl., S. 281. °) Netter, Deutsche med. Woch. 1889, S. 440. S. 449. - Birch-Hirschfeld, Ziegler's Beitr., Bd. 1889, 1, S. 389.

Die Komplikation von Geburt mit Pneumonie ist so schwerwiegend, dass der Arzt bemüht sein muss, die Geburt, wo sie noch nicht begonnen hat, zurückzuhalten; keinesfalls also Einleitung der Frühgeburt. Hat aber die Geburt begonnen, und liegen die Verhältnisse für eine baldige Entbindung günstig, so säume der Arzt nicht, eventuell auf künstlichem Wege die Geburt abzukürzen,

Chronische Pneumonie, Lungentuberkulose: Die eben beschriebenen Tuberkulose schweren Erscheinungen treten bei der chronischen Form der Pneumonie in der Regel nicht ein. Es hat bereits eine so ausgiebige Kompensation stattgefunden, dass die Atemnot selten so hohe Grade erreicht, daher auch verhältnismässig selten Abort und Frühgeburt beobachtet werden. Ja, die Früchte leiden unter der schweren Erkrankung der Mutter unter Umständen recht wenig und, wie andre Geburtshelfer melden, habe anch ich auffallend dicke, runde Kinder in schon weit vorgeschrittenem Stadium der Erkrankung der Mutter geboren werden sehen. Doch ist dies nicht die Regel. Zumeist sind die Kinder mager und elend.

Diese Thatsache spricht schon dafür, dass der Uebergang der Tuberkelbacillen von Mutter auf Kind eine Seltenheit ist, und es bietet uns gerade diese so überaus häufig vorkommende Erkrankung den besten Beweis für den früher aufgestellten Grundsatz von der Impermeabilität der Placentarscheidewand für Mikroorganismen; denn anders müssten bei den zahlreichen Kindern tuberkulöser Mütter stets Tuberkelbacillen gefunden werden. Statt dessen sind in der Litteratur nur verhältnismässig wenige positive Mitteilungen, die sich aber gemehrt haben, seit man mit besseren Hilfsmitteln Organe und Blut des Fötus zu untersuchen gelernt hat. Birch-Hirschfeld'), Merkel'), Demme3) und Sarwey-Baumgarten4) konnten Tuberkelbacillen oder deren Resultate (käsige Herde) beim Fötus nachweisen, Lehmann 5) fand Tuberkelbacillen in der Placenta. Bei mehreren sehr vorgeschrittenen Fällen von bacillärer Phthise aus unsrer Anstalt haben Prof. Marchand und Prof. Wernicke vergeblich Tuberkelbacillen in der Placenta gesucht. Winckel6) citirt einen Fall von Charrière vom Jahre 1873, wonach das Kind einer Phthisikerin am 3. Tage an allgemeiner Tuberkulose gestorben sei.

Bei einem achtmonatlichen Kalbsfötus machte schon früher eine positive Beobachtung John 7). In neuerer Zeit sind von Bang, Koubasoff, Gärtner 8) und Czokar 9) weitere positive Beobachtungen hinzugekommen.

Für die Mutter ist eine Schwangerschaft bei bestehender Phthise ein sehr ominöses Ereignis. Wenn sie sich auch in der Schwangerschaft selbst verhältnismässig wohl befindet, ja, bisweilen ein besseres Aussehen erhält als in den Monaten vor der Schwangerschaft, so macht der Process im Wochenbette in der Regel rapide Fortschritte.

Milzbrand: Mit dem Milzbrandbacillus sind bisher die meisten Experimente gemacht worden, um die Frage über den Uebergang morphologischer, speciell mikroorganischer Elemente zu lösen. Auch die bisher beobachteten Krankheitsfälle bei der schwangeren Frau können zum Teil als Experimente beurteilt werden.

Wenn auch die Zahl der letzteren Fälle nicht sehr gross ist, so scheinen sie doch mit Bestimmtheit zu beweisen, dass die Milzbrandbacillen die Placentarscheidewand erst passiren können, wenn Gewebsverletzungen stattgefunden haben.

Ich war selbst in der Lage, die Geburt einer Frau zu beobachten 10), die einige Stunden post partum an ausgebreiteter Milzbrandinfektion starb. Das Kind, das schein-

Milzbrand

<sup>1)</sup> Arbeiten aus dem pathol. Institute zu Leipzig, herausg. von Birch-Hirschfeld, Jena 1891, S. 428. — Aus Zieglers Beiträgen zur path. Anat. 1891. 2) Zeitsch. f. klin. Medizin, 1884, Bd. 8, S. 559. 8) Cit. von Sarwey, A. f. G., Bd. 43, S. 178. 4) Arch. f. Gyn., Bd. 43, S. 162, b) Deutsche med. Wochenschrift, 1893, Nr. 9, S. 200 u. Berl. Kl. W. 1894, Nr. 26, S. 601 u. Nr. 28, S. 646. - Kockel u. Lungwitz, Zieglers Beitr., Bd. 16, S. 294. - Schmorl u. Kockel, ebend. S. 313. - Bugge, ebend. Bd. 19, S. 433. - Henke u. Baumgarten, Arbeiten auf dem Gebiete d. path. Anat. u. Bakter, Bd. 2, Helt 2, S. 268, - Bar et Renon, l'Obstétr., Bd. 1, S. 69. - Bolognesi, Soc. obstr. et gyn. de Paris. Sitzung vom 13. Febr. 1896; ref. l'Obstétr., Bd. 1, S. 346, % Lehrb. d. Geb., 1. Aufl., S. 211. \*7) Fortschritte d. Medizin, Bd. 3, Nr. 7, S. 198. <sup>8</sup>) cit. von Wyss, Schweizer Korrespond, Bl. 1893, Nr. 16, S. 565. <sup>9</sup>) Gaz. méd. de Paris, 4891, Nr. 5, S, 58, 40, Ber. u. Arb., Bd. 3, S, 141,

bar ganz gesund geboren wurde und munter an der Brust einer andern Wöchnerin trank, erkrankte am 3. Tage und starb, wie die Sektion ergab, ebenfalls an Milzbrand. Ich schliesse mich vollständig der Erklärung Marchands <sup>1</sup>), der die Sektionen vornahm, an, wonach das Kind erst während der Geburt inficirt sein konnte und zwar am ehesten, nachdem die Placenta angefangen hatte, sich loszulösen.

Ganz ähnlich verlief ein Fall in der Leipziger Universitäts-Frauenklinik<sup>2</sup>), wo eine Hochschwangere sich vor der Geburt inficirte, Nach der Niederkunft starb sowohl die Mutter, als auch das gleichfalls inficirte Kind. Der Bericht sagt: "Die Uebertragung der Krankheit von der Mutter auf das Kind ist jedenfalls durch die Nabelgefässe erfolgt."

Romano<sup>3</sup>) beobachtete Anthrax bei einer Hochschwangeren. Geburt am 4. Tage der Erkraukung. Kind lebend geboren, lebte weiter. Mutter starb am 2. Wochenbettstage. Dem entgegen will Rostowzew<sup>4</sup>) bei drei Kranken mit Anthrax, die sämtlich starben, auch den Uebergang auf die Föten nachgewiesen haben. Impfversuche sind nicht gemacht worden.

Das Tierexperiment bestätigt diese Beobachtungen. Es giebt eine Reihe von Experimentatoren, die keinen Uebergang konstatiren konnten <sup>6</sup>), andre wieder hatten positive Resultate <sup>6</sup>). Entschieden sind die ersten Resultate wichtiger, denn für die andre Reihe ist immerhin die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass beim Experiment eine Verumeini-

gung stattgefunden hat.

Intermittens: Dieselben Differeuzen, denen wir fast bei allen mykotischen Infektionskrankheiten begegnen, treffen wir auch in den Berichten über Einfluss des Intermittens auf die Schwangerschaft. Die einen leugnen den Uebergang des Giftes auf die Frucht, andre wollen häufig einen Einfluss bemerkt haben, wenn auch der direkte Uebergang der Intermittensplasmodien noch nicht bestimmt hat nachgewiesen werden können. Doch sind Veränderungen im Fötus konstatirt, die auf intrauterine Erkrankung schliessen lassen (u. a. Milztumor). Goth 7), der Gelegenbeit hatte, die Erkrankungen in grösserer Zahl bei Schwangeren zu beobachten, berichtet von zahlreichen Aborten und Frühgeburten. Die Entwicklung der Kinder werde durch die Krankbeit der Mutter beeinträchtigt. Dass lehend geborene Kinder selbst an Malaria erkrankt zur Welt kommen, wird bestritten 5).

Rabies: Für die Hundswut ist ebenfalls der Nachweis noch nicht geliefert, dass das Kind direkt inficirt zu werden pflegt. Experimente, die Zagari<sup>9</sup>) und Bombieci<sup>19</sup>) an Kaninchen und Meerschweinchen anstellten, fielen negativ aus. Beim Menschen sind nur wenige Fälle aus der Schwangerschaft bekannt geworden. Couzier<sup>11</sup>) berichtet, dass

das Kind frei geblieben, die Mutter aber gestorben sei.

In fluenza: Felkin<sup>12</sup>) schreibt der Influenza einen sehr ungünstigen Einfluss auf die Schwangerschaft zu. Er will zahlreiche Aborte beobachtet haben; eine Beobachtung, die von andrer Seite nicht bestätigt wird. Sofort nach der Geburt sah Townsend<sup>15</sup>) beim Kinde Influenza und nimmt deshalb Infektion vor der Geburt an. Die Erscheinungen bestanden in wiederholtem Niesen gleich post partum, Respiration von 100, später 120 bis 160 bei einer Temperatur von 40° und Puls von 200. Nach 3 Tagen Genesung. Aman<sup>11</sup>) sah in der Münchener Klinik nur verhältnismässig leichte Erkrankungen. Hintze<sup>15</sup>) berichtet von einer schweren Endemie in der Leipziger Frauenklinik. Von 8 Erkrankten starben 3. Trotzdem keine Untersuchungen der Gebärenden, auch kein Dammschutz stattgefunden hatte, liessen sich doch in der Gebärmutter Eiter und Streptokokken nachweisen.

Intermittens

Hundswut

Influenza

¹) Virchow's Archiv, Bd. 109, S. 86. ²) 28. Jahresbericht des Landes-Med-Coll, über das Medicinalwesen im K. Sachsen auf d. Jahr 1896, Leipzig 1897, S. 89. ³) Morgagni, 1888, Juli. — Centralbl. f. Gyn, 1889, p. 287. ⁴) Z. f. G. u. G., Bd. 37, S. 542. ⁵) Max Wolff, Virchow's Archiv, Bd. 112, S. 136. ⁵) Lubarsch, Virchow's Ar. Bd. 124, S. 47. ⁻) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 6, S. 17. ⁵) Burdel, Annales de Gynécol., Bd. 8, S. 31. ⁵) Giorn. intern. delle scienze med. x. p. 54. — Centr. f. Bakteriologic, 1888, Nr. 13, p. 409. ¹⁰) Gazzetta degli Ospitali, 1892, Nr. 93. — Frommel, Jahresb. 1892, Nr. 98. ¹¹) Annales de Gynécol., Bd. 8, S. 62. ¹²) Frommel, Jahresb. 1893, S. 96. ¹³) Archives of pediatrics 1891. — Arch. f. Kinderh. 1893, Bd. 15, S. 281. ¹¹) Münchener med. W., 1893, Nr. 9. ¹³) Sitz, d. Ges, f. Geb, zu Leipzig vom 16, Mai 1896.

Meine Erfahrungen während der Influenzazeit bestätigen die Häufigkeit des Abortes und die intrauterine Uebertragbarkeit nicht.

Als Pandemie in der Schweiz bewirkte die Influenza einen auffallenden Rückgang in der Geburtenzahl 9—10 Mouate nach der Haupterkrankungszeit, so dass im Jahre 1890 5287 Geburten weniger stattfanden, als im Durchschnitte der vier vorhergehenden Jahre. Danach trat eine Steigerung der Conceptionsfähigkeit ein und die kommenden Jahre wiesen einen beträchtlichen Geburtsüberschuss auf. Nach den Berichten zahlreicher Schweizer Aerzte scheinen auch die Aborte sich wesentlich vermehrt zu haben 1).

Tetanus ist in der Schwangerschaft sehr selten. Dakin²) sah einen tödlich verlaufenden Fall; sonst finden sich in der Litteratur einige Berichte mit günstigem

Ausgange.

Sepsis, Blutvergiftung, Eiterfieber: Auf experimentellem Wege ist der Uebergang von Streptokokken, Staphylokokken und auch des Bacterium coli commune vom Muttertiere auf die Frucht wiederholt nachgewiesen worden. Chambrelent<sup>3</sup>) konnte durch Kultur und Schnittpräparate besonders im Knorpel der verweudeten Kaninchenföten Streptokokken und Staphylokokken nachweisen. Sabrazès und Chambrelent<sup>4</sup>) impften trächtige Kaninchen mit puerperalem Gelenkeiter und fanden zwei Tage später "die Embryonen gestopft voll von kettenbildenden Streptokokken". Auch Blum<sup>5</sup>), Bidone<sup>6</sup>) und Henke<sup>7</sup>) wiesen im Fötusblut Staphylokokken nach; Dennig<sup>8</sup>) fand beim Fötus Bacterium coli comm. im peritonitischen Exsudate, während in einem anderen Falle, wo die Mutter an Staphylokokken-Infektion zu Grunde ging, das mütterliche Blut frei war.

Die sich nicht selten ereignenden Fälle, wo schwangere Frauen vor der Geburt in schwerer Weise septisch inficirt werden, geben fast immer eine tote Frucht. Die Ursache des Absterbens ist durch genauere Untersuchungen noch nicht festgestellt worden.

Gonorrhoe: Wie die Bedeutung der Gonorrhoe seiner Zeit im allgemeinen für Mann und Frau unterschätzt worden ist, bis Noeggerath's Meinung, anfangs von allen Seiten angezweifelt, endlich den Sieg davontrug, so geht es auch mit den Anschaungen über den Einflusss der Gonorrhoe im speciellen auf Schwangerschaft und Wochenbett. Von Jahr zu Jahr mehren sich die Thatsachen und Beweise, dass diese Erkrankung in den Stadien des Fortpflanzungsgeschäfts keine so unwichtige Rolle spielt. Bei der Häufigkeit ihres Vorkommens verdient sie daher die volle Aufmerksamkeit des Arztes und Geburtshelfers.

Die latente Gonorrhoe des Mannes erfährt durch die geschlechtlichen Erregungen der ersten Wochen nach der Verheiratung eine Auffrischung. Die Diplokokken erlangen eine höhere Virulenz. Die junge, bis dahin unberührte Frau wird inficirt.

Nach Vorübergehen des akuten Stadiums ist eine Conception sehr wohl möglich, da der immer fortschreitende Process die Tuben noch nicht ergriffen hat, folglich die Annäherung des Spermas zum Ei gestattet. Ein Weiterschreiten des Processes in der Schwangerschaft pflegt nicht stattzufinden, da die Gebärmutterhöhle allseitig durch das Ei ausgefüllt wird. Erst nach der Geburt und zwar im Spätwochenbette wird häufig ein Fortschreiten bemerkbar, wie dies im Abschnitt über Gonorrhoe in puerperio beschrieben ist.

Ob auf der erkrankten Uterusschleimhaut die Niederlassung eines Eies möglich, ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt, doch spricht sich Bumm<sup>9</sup>) für die Möglichkeit aus, da er bei Untersuchungen mikroskopisch inficirter Uteri neben Partien, die von Neisser'schen Diplokokken befallen waren, auch vollstäudig freie Zonen fand.

Auch ob solches, auf gonorrhoisch inficirter Schleimhaut aufgepflanzte Ei günstige Bedingungen zum Weiterwachsen findet, ob zahlreiche Fehlgeburten die Folgen eines derartigen Zusammentreffens sind, ist noch fraglich. Wohl ist die Zahl der Aborte bei beTetanna

Sepsis Eiterfieber

Gonorrhoe

Schmid, Zeitsch. f. Schweiz. Statistik, 1895, S. 516.
 Frommel, Jahresb. 1892, S. 97.
 Nouvelles Arch. 1893, Nr. 3, S. 119.
 Gazette hebdom. des sciences méd. de Bordeaux, 27, Febr. 1893.
 C. f. G., 1893, S. 913.
 Sem. méd. 1893, Nr. 21,
 Münchener med. W. 1893, Nr. 17, S. 324.
 M. f. G. n. G. 1895, S. 368.
 V. Baumgarten, Beiträge etc., Bd. 2, Heft 2, S. 276.
 Münch, med. W. 1897, Nr. 45, S. 1255.
 Veit's Handbuch d. Gyn., Bd. 1, S. 492.
 Die übrige Litteratur siehe unter Gonorrhoe im Wochenbette.

stehender Gonorrhoe etwas grösser, als bei scheinbar gesnudem Uterus, aber bakteriell ist der Beweis noch nicht geliefert worden, dass kleine disseminirte Eiterherde der Decidua auf Gonokokkeninfektion zurückzuführen sind. Hingegen giebt Masłowsky<sup>1</sup>) an bei frühzeitiger Lösung der Placenta Gonokokken in der Decidua nachgewiesen zu haben.

Die Erscheinungen der Gonorrhoe in der Schwangerschaft sind unter diesen Umständen meist ziemlich geringe. Wohl können follikuläre Schwellungen der Scheidenschleimhant eine sogenannte granulirte Scheide verursachen, auch sieht man auf der Höhe der Falten Epithelabschilferungen (Vagina punctata), es können sich auch Condylomata accuminata bilden, aber alles dies kann auch fehlen und ebenso vorkommen, ohne dass es sich um Gonorrhoe handelt. Die Absonderung der Scheide pflegt dünnflüssiger zu sein.

Anders ist das Bild, wenn es sich um Infektion post conceptionem handelt, wie man es bei Unverehelichten, die mit mehreren Mämern cohabitiren, wohl sicht. Dann pflegt eine reichliche Absonderung vorhanden zu sein. Dicker rahmiger Eiter kommt aus der Scheide heraus. Wird dann auch der zähe Cervikalschleim erweicht, so wird die Absonderung sehr reichlich und düunflüssig.

Unter letzteren Verhältnissen soll die Eiblase gefährdet, und früher Blasensprung

zu erwarten sein. Die Statistik hat dies m. E. noch nicht zur Genüge bewiesen.

Die Therapie darf nicht in einer eingreifenden, drastischen Behandlung, nicht in scharfen Aetzungen bestehen. Alleiu lauwarme Ausspülungen mit abgekochtem Wasser und, wenn die Erscheinungen noch akut sind, Rnhe sollen angewendet werden.

#### Verhalten einiger nicht infektiöser Erkrankungen in der Schwangerschaft.

Gelbsucht der Schwangeren Icterus gravidarum²). Dass Schwangere besonders häufig vom Icterus befallen werden, ist nicht erwiesen, obwohl man eigentlich erwarten dürfte, dass bei sehr hochsteigendem Uterus infolge Leberkompression Icterus entstehen könnte, wie er bei Schmürleber und bei Gallensteinen zur Zeit, als der Uterus die Leber erreichte, beobachtet worden ist³). Der gewöhnliche katarrhalische Icterus verläuft auch bei Schwangeren meist ohne erhebliche Erscheinungen. Eine schwere Komplikation stellt er nur dar, wenn er, wie ich einen Fall beobachten konnte ³), bei jeder Schwangerschaft wiederkehrt und Frühgeburt veranlasst.

Frau M. (Giessen 1882, Gyn. J. Nr. 121). Mit 18 Jahren verheiratet, trat in den beiden ersten Schwangerschaften Gelbsucht ein und die Früchte wurden im 6. (Zwillinge)

und 7. Monate ausgestossen.

Unter ärztlicher Behandlung (Karlsbader Knr) ging die 3. Schwangerschaft bis zur 37. bis 38. Woche, obwohl wiederum starker Icterus aufgetreten war, gut von statten. Kind lebend geboren. In der 4. Schwangerschaft wiederum Gelbsucht, Frühgeburt im 8. Monate; Kind 2000 gr. Der Icterus trat etwas vor der Hälfte der Schwangerschaft auf und wich in der 3. Woche des Wochenbetts.

Das lebend geborene Kind zeigte keine Gelbfärbung; hingegen war die Imbibition der Eihäute mit Gallenfarbstoffen sehr ausgesprochen. Dass auch das Fruchtwasser sich

färbt, ist verständlich 5).

Ganz ähnlich verlief der von Becking<sup>6</sup>) beschriebene Fall, bei dem in fünf Schwangerschaften der Icterus wiederkehrte.

Relativ häufig nimmt der Icterus der Schwangeren einen malignen Charakter an und führt zur akuten gelben Leberatrophie (Icterus gravis). Frerichs konstatirte unter 31 Fällen dieser schweren Erkrankung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. f. G. n. G., Bd. 4, S. 213. <sup>2</sup>) Diskussion in der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin 1862, 28. Nov., M. f. G., Bd. 21, S. 89. <sup>3</sup>) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 150. <sup>4</sup>) Desgl. S. 148. <sup>5</sup>) Neumann, C. f. G. 1895, Nr. 13, S. 350. <sup>6</sup>) Frommel Jahresb. 1896, S. 608.

11 bei schwangeren Frauen, Spiegelberg¹) sah bei 7 Erkrankungen Schwangerer an Gelbsucht 2 mal diese in die bösartige Form übergehen. Eine Erklärung dieses Vorgangs ist bisher noch nicht gelungen. Den Arzt muss aber diese Thatsache veranlassen, die Prognose selbst bei scheinbar einfachem Icterus in der Schwangerschaft nicht zu günstig zu stellen.

Perniciöse Anämie: Diese verhältnismässig seltene und bisher in ihrer Entstehung noch nicht aufgeklärte Erkrankung scheint, wenn sie Schwangere betrifft, Abort oder Frühgeburt zur Folge zu haben. Die Mehrzahl der betroffenen Frauen starben bald nach der Geburt. Gusserow<sup>3</sup>) empfiehlt die künstliche Einleitung der Frühgeburt. P. Müller<sup>3</sup>) betont, dieser Eingriff müsse früh genug gemacht werden, sonst bleibe der Erfolg für die Mutter aus. Ich selbst habe noch keinen Fall beobachtet.

v. Jaworski<sup>4</sup>) spricht sich gegen die künstliche Frühgeburt aus. Stie da<sup>5</sup>) sah einen Fall von Anaemia splenica, bei dem die bedrohlichen Symptome schnell der Frühgeburt wichen; auch die Milz giug auf ihr normales Volumen wieder zurück.

Zu versuchen wäre die in neuerer Zeit empfohlene Ernährung mit

ungekochtem Knochenmarke, etwa 100 gr pro die.

Hämophilie: Es liegt nahe, die Gefahr dieser Erkrankung bei Schwangeren in dem leichten Auftreten von Blutungen zu suchen. Durch Blutungen in die Decidua können Aborte eingeleitet werden. Geburt und Nachgeburtszeit sind die vor allem zu fürchtenden Perioden<sup>6</sup>).

Ich sah nach normaler Geburt einer Zweitgebärenden in wenigen Minuten 2000 gr Blut abgehen, obwohl der Uterus sich leidlich zusammenzog. Angeblich soll auch bei der ersten Geburt eine Blutung bis zum Verluste des Bewusstseins aufgetreten sein. Auch gelegentlich der Extraktion eines Zahnes habe der Arzt nicht gewusst, wie er die Blutung stillen solle. Periodenblutung hingegen nicht vermehrt (1897, J. Nr. 310).

Morbus maculosus Werlhofii fand Dohrn<sup>7</sup>) bei Mutter und neugeborenem Kinde.

Purpura hämorrhagica, wahrscheinlich meist septischen Ursprungs, giebt eine sehr schlechte Prognose für Mutter und Kind, wie die wenigen Fälle der Litteratur beweisen<sup>8</sup>).

Purpura gutartiger Natur, bei dürftig ernährter Mutter und beim neugeborenen Kinde hatte ich einmal zu beobachten Gelegenheit. Die Sektion (Prof. Wagner, Leipzig) stellte fest, dass ausser den zahlreichen punktförmigen Petechien der Haut auch ebenso zahlreiche sehr kleine Blutergüsse in der Intima der vena umbilicalis vorhanden waren.

Diabetes<sup>9</sup>): Die Zuckerharnruhr scheint einen verhältnismässig sebr schlechten Einfluss auf die Schwangerschaft auszuüben, denn es sterben die Früchte vielfach in der Schwangerschaft ab, und in 30 bis 50°/<sub>0</sub> der Fälle, zumeist im 6. und 7. Monate, findet Abort oder Frühgeburt statt.

Lehrbuch, 3, Aufl., S. 280. — Lomer, Z. f. G. u. G., Bd. 13, S. 169.
 A. f. G., Bd. 2, S. 218.
 Handbuch der Geburtsh, Bd. 2, S. 925. — Siehe nach Graefe, I'eber den Zusammenhang der perniciösen progressiven Auämie mit der Gravidität, Iubisa, Halle 1880.
 C. f. G. 1897, Nr. 31, S. 967.
 Stieda, C. f. G. 1897, S. 1313.
 Kehrer, Die Hämophilie beim weiblichen Geschlechte, A. f. G., Bd. 10, S. 201. — Stump f. A. f. G., Bd. 34, S. 89.
 A. f. G., Bd. 6, S. 486.
 Philipps, Trans. of the London obst. Soc., Bd. 33, S. 390.
 Duncan, Trans. of the London obst. Soc., Bd. 21, S. 256. — Fry, Trans. of the Gyn. Soc. of Philad. 1891, Bd. 16, S. 350. — Patridge, Mcd. record. 1895, Juli 27, ref. C. f. G. 1896, Nr. 7, S. 203. — Ludwig,

C. f. G., 1895, Nr. 11, S. 281. - Graefe, Die Einwirkung des Diabetes mellitus auf d.

weibl. Sexualorgane, Halle 1897.

Perniciöse Anämie

Hämophilie

Morbus maculosns

Purpura

Diabetes

Chorea

Im ganzen übt eine Schwangerschaft auf den Krankheitsprocess selbst einen nachteiligen Einfluss aus. Bald nach der Geburt tritt eine Verschlimmerung ein. Wiederholt ist Hydramnion neben Diabetes beobachtet.

Bei der Diagnose ist zu berücksichtigen, dass Zucker im Harn bei Schwangeren in der Regel, wenigstens in den späteren Monaten gefunden wird. Diese Glycosurie hängt mit der Milchproduktion zusammen.

Die Behandlung des Diabetes ist die gleiche, wie ausserhalb der Gravidität. Wohl kann sich bei drohenden Erscheinungen eine künstliche

Frühgeburt notwendig machen.

Veitstanz: Werden Personen, die früher an Chorea litten, oder die infolge überstandenen Gelenkrheumatismus Anlage zur Chorea haben, geschwängert, so pflegt die Erkrankung in der Schwangerschaft und zwar meist schon in den ersten (am häufigsten im dritten) Monaten aufzutreten resp. zuzunehmen. Seltener tritt die Chorea unvermittelt in der Schwangerschaft auf. Bisweilen ist sie mit hysterischen Erscheinungen komplizirt oder auch rein hysterischer Natur. Am häufigsten stellt sie sich in der ersten und zweiten Schwangerschaft ein und wird selten zum erstenmal nach dem 25. Jahre beobachtet 7.

Bleibt es dabei nur bei einer mässigen Muskelunruhe, so gewinnt der Fall keine weitere praktische Bedeutung. 1st aber der Einfluss des Willens auf diverse Muskelgruppen so gesunken, dass die Schwangeren nicht einmal bei den täglichen notwendigen Manipulationen, wie beim Ankleiden, Essen etc., sich selbst helfen können, so bedeutet dies schon eine schwere Beeinträchtigung der Gesundheit und fordert ärztliches Einschreiten. Aber es kommen Fälle extremster Art vor, wo die Muskelunruhe so hochgradig ist, dass selbst Kauen, Schlucken, Schlafen zur Unmöglichkeit wird und die Kranken binnen kurzer Zeit so herunterkommen, dass sie unfehlbar zu Grunde gehen würden, wenn nicht ärztliche Hilfe mit Erfolg zur Anwendung käme.

Einen derartigen Fall konnte ich beobachten bei einer Erstgeschwängerten (A. f.

G., Bd. 18, S. 314).

Geistige und körperliche Ruhe (nicht viel untersuchen!), Bromkali, mässige Anwendung der Narcotica, besonders des Chlorals, bei der Geburt eventuell Chloroform oder Aether, empfehlen sich für leichte und mittelschwere Fälle. Ist das Leben der Schwangeren durch Inanition und totale Schlaflosigkeit bedroht, und haben die erwähnten therapeutischen Verfahren, konsequent und in genügendem Maasse angewendet, keinen Erfolg gebracht, so bleibt als ultimum refugium der künstliche Abort übrig. Seine günstige Einwirkung nach stattgefundener Entleerung des Uterus beweist auf das deutlichste, wie der Reizzustand des motorischen Nervensystems durch den Zustand der Schwangerschaft in krankhafter Weise erhöht wurde, wie dies ja auch für sensible und trophische Nerven der Fall ist.

In dem erwähnten Falle schwerster Art trat nach Beendigung des künstlich in Gang gebrachten Aborts binnen wenigen Tagen die Besserung und nach ein bis zwei Wochen die Heilung ein.

O owers, A manual of diseases of the nervous system, London 1893, S. 597.
 Buist, C. f. G. 1895, S. 1194.

Die nicht selten beobachtete Komplikation von Chorea und Herzfehler ist verständlich, wenn man der Thatsache gedenkt, dass Chorea sich häufig an Gelenkrheumatismus anschliesst.

Hysterische Krämpfe haben in der Regel keine Bedeutung in der Fortpflanzungsperiode. Sie sind bei Schwangeren und Gebärenden im ganzen selten. Ja, die eintretende Schwangerschaft versetzt Frauen, die ausserhalb der Schwangerschaft über mancherlei hysterische Erscheinungen klagen, meist in eine günstige Periode, in der sich ein somatisches und psychisches Wohlbefinden einstellt.

Doch kommen hiervon Ausnahmen vor. Witte¹) beschreibt einen sehr schweren Fall hysterischer Erkrankung, der nur infolge der Schwangerschaft sich entwickelte. Bei einer Hochschwangeren erlebte ich eine alarmirende hysterische Katalepsie, die einen mehrstündigen tetanischen Zustand, verbunden mit allgemeiner Anästhesie, herbeiführte, der mit einemmal wieder aufhörte, als die Schwangere heftigen Harndrang bekam. Leichtere hysterische Anfälle sah ich einigemal im Laufe der Geburt auftreten, wo eine langdauerude Spannung der ausgedehnten Schamspalte und schmerzhafte Nachwehen die in ihren Kräften bereits reducirte Gebärende nervös stark irritirten.

Ueber den Einfluss hysterischer Reizbarkeit auf die Entstehung des übermässigen

Erbrechens in der Schwangerschaft siehe Seite 195.

Dass epileptische Personen in der Schwangerschaft eine auffällige Verschlimmerung ihres Zustandes, d. h. Vermehrung und Verschlimmerung der Anfälle erfuhren, habe ich aus einer verhältnismässig grossen eignen Beobachtungsreihe nicht ersehen können. Auch auf den Akt der Geburt selbst schien die Erkrankung keinen störenden Einfluss auszuüben.

Doch kommen auch Ausnahmen vor: So sah ich bei einer jungen Frau in der Mitte der zwanziger Jahre den ersten schweren epileptischen Anfall, dem sich nach Wochen weitere sehr zahlreiche anschlossen, während der ersten Geburt, vor Durchschneiden des Kopfes, auftreten. Die Anamnese ergab keinerlei Erkrankung vorher. Nur erinnerte sich die Mutter, dass ihre Tochter als 14jähriges Mädchen gelegentlich einer Landpartie einmal ohne nachweisbaren Grund vom Stuhle herabgesunken und einen Augenblick bewusstlos gelegen habe. Hier hat sich also eine unbedeutende Disposition in den Entwicklungsjahren wahrscheinlich durch die Schwangerschaft so gesteigert, dass eine andauernde schwere Erkrankung erfolgte (Bellinger, Epilepsie bei Schwangeren, Kreissenden und Wöchnerinnen, In.-Diss, Marburg 1827, S. 25). Siehe auch Charpentier, Traité pratique des accouchements, Paris 1883, Tome I. S. 603.

Hohl<sup>2</sup>) beschreibt einen Fall, wo sich die Anfälle kurz vor der Geburt auffallend vermehrten, Frühgeburt eingeleitet wurde, und die Kranke nach einem Anfalle post partum zu Grunde ging.

Zeigt sich in der Schwangerschaft eine auffallende Zunahme der Anfälle, so würden grössere Dosen von Bromkalium anzuraten sein.

Man lässt epileptische Wöchnerinnen nicht stillen, weil für den Gesundheitsznstand der Mutter ein Nachteil zu erwarten ist, und weil die Mutter von einem Anfalle überrascht, beim Sturze das Kind schädigen kann.

Als Tetanie der Sehwangeren und Wöchnerinnen bezeichnet man tonische Krämpfe, die an den Fingern und Zehen beginnend, die Extremitäten befallen und sie eine Zeit in kontrahirtem Zustande erhalten. Die Hände sind gegen den Vorderarm flektirt, der Zeigefinger gestreekt (Trousseau's "Geburtshelferhand"). Druck auf einzelne motorische Nerven ruft Krampfanfälle (nicht Zuckungen) hervor. Die elektrische Erregburkeit ist erhöht.

Hysterie

Epilepsie

Tetanie

In.-Diss., Leipzig 1894, <sup>2</sup>) M. f. G., Bd. 10, S. 282.

Trousseau¹) beschrieb diese Form zuerst bei durch Stillen herabgekommenen Frauen, contracture rhumatismale, mieux tétanie des nourrices. Die Beobachtungen, wo Gebärende betroffen wurden, sind nicht sehr zahlreich²). Auch hier handelt es sich meist um erschöpfte, heruntergekommene Personen. Aehnlich, wie bei der Eklampsie, werden die Krämpfe im Geburtsakte bisweilen durch die Wehen hervorgerufen.

In der Regel verlaufen die Anfälle ohne bleibende Störungen. Mit Beendigung der Geburt sistiren meist die Anfälle. Doch sind auch Todesfälle beobachtet <sup>3</sup>).

Bei stärkeren Graden ist die Geburt abzukürzen. Bei Stillenden ist das Kind abzugewöhnen.

Lungenkompression bei Kypho-Skoliose

Lungenkompression bei Kypho-Skoliose der Brustwirbel. (Buckel). Abgesehen von den Anomalien, die bei derartig verunstalteten Schwangeren und Kreissenden das Becken bietet (siehe über das kyphotische und kyphoskoliotische Becken) entstehen mancherlei Molimina durch die Einengung der Lunge bei vorgeschrittener Schwangerschaft, nicht selten auch durch Komplikation mit Herzfehlern, Atemnot, beschleunigte, oft unregelmässige Herzthätigkeit.

In der Geburt selbst, wo die Arbeitsleistung sich auf das Maximum steigert, treten sehr bedrohliche Erscheinungen, als Herzinsufficienz, hohe Atemnot, beginnendes Lungenödem, selbst plützlicher Tod ein 4).

Es gilt, diesen drohenden schweren Symptomen zu begegnen, wozu unter Umständen die Einleitung der künstlichen Frühgeburt angezeigt sein kann. Bei der Geburt selbst muss wegen Unthätigkeit der Bauchpresse nicht selten künstlich die Geburt beschleunigt werden. Man sehe zu, bei schmerzhaften Eingriffen eine leichte Narkose anwenden zu können, da ohne sie, bei stürmischer Aktion der Atmungsmuskulatur und der Bauchpresse, plötzlich Herzlähmung eintreten kann. Auch Herzerregungsmittel, als starken Thee, Cognak, Kampfer halte der Arzt zur Hand.

Chronische Herzfehler Chronische Herzfehler komplizirt mit Schwangerschaft bedingen unter Umständen die ganz besondere Aufmerksamkeit des Arztes, da die Symptome im Verlaufe der Schwangerschaft einen sehr bedrohlichen Charakter annehmen können.

Wie wir auf Seite 68 gesehen haben, stellt schon die unkomplizirte Schwangerschaft erhöhte Anforderungen an das Herz, teils infolge der Vermehrung der Blutmenge in toto, teils durch Bildung von Widerständen im Abdominalraum. Zu diesen kommen bei Herzkranken die mit dem Klappenfehler, meist Insufficienz der Mitralis, seltener der Aorta, zusammenhängenden Kreislaufanomalien, die kompensatorische Hypertrophie des Herztleisches und die durch Stanung herbeigeführten Ausschwitzungen in die Gewebe hinzu. Berücksichtigt man nun ferner noch die veränderte

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris, 1868, S. 195. <sup>2)</sup> Meinert, A. f. G., Bd. 30, S. 444. — Frankl-Hochwart, die Tetanie, Berlin 1891. — J. Neumann, A. f. G., Bd. 48, S. 499. — Noellner, Corresp. d. ärztl. Vereine d. Grossh. Hessen, 1895. Nr. 11, S. 170. — Villa, Per la casuistica delle tetania in gravidanza, Milano 1896. <sup>3)</sup> Dakin, A Handbook of Midwifery, London, New York and Bombay, 1897, S. 565. <sup>4)</sup> Brünings, M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 49.

247

Gerinnbarkeit des Blutes, teils infolge der Gravidität, teils durch die Erschwerung des venösen Rückflusses bei Herzkrankheiten hervorgerufen, so erwächst Schwangeren, besonders aber Gebärenden, eine Reihe von schweren Gefahren.

Leichte Fälle von Herzfehlern freilich kommen ohne wesentliche Verschlimmerung über Schwangerschaft und Geburt hinweg, besonders, wenn die Kranken eine körperlich und geistig ruhige Lebensweise führen. Herzfehler mit bereits schweren Symptomen werden aber durch Schwangerschaft und Geburt sehr gefährdet.

Die Verschlimmerungen dokumentiren sich durch Abort, bedeutende Zunahme der Ausschwitzungen, Dyspnoe, Embolieen, Lungenödem, Herzlähmung.

Da besonders die Geburtsarbeit das kranke, nicht mehr genügend leistungsfähige Herz in Mitleidenschaft zieht, so sind auch im Anschluss an die Geburt die meisten Todesfälle zu verzeichnen. Nach Leyden¹) sterben noch 40 % der schweren Fälle in direktem Anschlusse an Geburt und Wochenbett. Seltener sind die Todesfälle in der Schwangerschaft.

Ich beobachtete zwei tödlich verlaufende und einen geheilten Fall von akutem Lungenödem infolge von Mitralstenose in der Schwangerschaft. Einer der beiden ersteren, durch eine heftige körperliche und psychische Erregung hervorgerufen, wäre wohl vermeidbar gewesen<sup>3</sup>). Ausserdem sah ich einen im Wochenbette tödlich verlaufenden Fall von Mitralerkrankung mit sehr schweren Stauungserscheinungen.

Die von mir in Marburg von 1883 bis 1890 beobachteten Fälle geben verhältnismässig günstigere Resultate auch für den Geburtsakt selbst. Eine Beeinflussung der Geburtsthätigkeit, auch die gefürchteten Stauungsblutungen in der dritten Geburtsperiode wurden kaum beobachtet. Die Fälle sind gesammelt in den Dissertationen von Wiesenthal<sup>3</sup>) und Schneider<sup>4</sup>).

Der Arzt wird gegenüber der besprochenen Komplikation vor allem darauf achten, dass Schwangeren eine ruhige, Körper und Geist nicht aufregende Beschäftigung zuerteilt wird; alle auch ausserhalb der Schwangerschaft erprobten Mittel, die eine Ausgleichung der Symptome anstreben, sind auch in der Schwangerschaft anwendbar. Der künstliche Abort und die künstliche Frühgeburt werden nur selten notwendig werden, nur wenn die Krankheitserscheinungen den Tod der Schwangeren voraussehen lassen, oder der Zustand ein unerträglicher wird. Wenn einmal nötig, dann ist die Geburt durch den Blasenstich in Gang zu bringen; denn sehon die Entleerung eines Teils der Uterushöhle bringt eine alsbald eintretende Besserung hervor.

Bei der Geburt macht es sich häufig nötig, der Gebärenden eine geeignete Lagerung (sitzende Stellung) zu geben, da die gewöhnliche wagerechte Lage sehr sehlecht vertragen wird. Auch macht sich nicht selten eine Abkürzung der Geburt wünschenswert, wenn die Gebärende infolge

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zeitschrift f. klin. Medizin, 23. Bd. 1893, S. I. — Siehe auch Macdonald, Obstett. Journal of Great Britain, 1877. — Wessner, In.-Diss., Bern 1884. — Spiegelberg, A. f. G., Bd. 2. — Fritseh, A. f. G., Bd. 8, S. 373. — Löhlein, Z. f. G. 1876, S. 499. — Demelin, l'Obstétr., Bd. 1, S. 41. <sup>2</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 83. <sup>3</sup>) Ueber den Einfluss chronischer Herzkrankheiten auf Schwangerschaft. Geburt und Wochenbett, In.-Diss., Marburg 1887. <sup>4</sup>) L'eber den Einfluss vorgeschrittener Horzfehler auf den Gang der Geburt, In.-Diss., Marburg 1890.

von Dyspnoe oder Herzschwäche in Gefahr kommt. Kräftigungsmittel für das Herz sind schon im voraus in Aussicht zu nehmen und müssen nach der Geburt noch weiter angewendet werden.

Auch ist zu berücksichtigen, dass nicht selten nach überstandener Geburt frische Processe an den Klappen auftreten, wodurch die Krankheit eine Verschlimmerung erfährt.

Endocarditis

Endocarditis in der Schwangerschaft ist nicht so selten, als man bisher annahm. Da die Erkrankung bei vorher gesunden Personen ohne wesentliche Symptome verlaufen kann, so ist bisweilen erst ein Folgezustand der Endocarditis, eine cerebrale Embolie, der erste Hinweis auf die bestehende Erkrankung. Bei Apoplexien in der Schwangerschaft, sobald nachweislich gesunde Personen betroffen werden, muss man zuerst an bestehende Endocarditis denken 1.

Mir sind zwei derartige Fälle vorgekommen, der eine tödlich endend<sup>2</sup>), der andre

in Heilung übergehend.

Basedow'sche Erkrankung Basedow'sche Erkrankung. Ein wechselseitiger Einfluss zwischen Morbus Based. und Schwangerschaft ist nicht zu verkennen. Wiederholte Schwangerschaften erhöhen die Symptome, andererseits bewirkt die Erkrankung nicht selten Abort<sup>3</sup>).

Langdauernde sexuelle Abstinenz ist notwendig, währenddessen eine Behandlung nach neueren Prinzipien stattzufinden hat.

Chronische Nephritis Chronische Nierenerkrankungen pflegen sich fast ausnahmslos in der Schwangerschaft zu verschlimmern und vielfach zu lebensgefährlichen Erscheinungen zu führen.

Die Beteiligung der Niere in der normalen Schwangerschaft ist, wie neuere Untersuchungen ergeben haben (siehe S. 70), ganz bedeutend. Kein Wunder, dass die kranke Niere, wenn ihre Thätigkeit in der Schwangerschaft alterirt wird, Veränderungen eingeht, die zum Unheil der Frau ausschlagen. Siehe die vorhergehenden Kapitel über Schwangerschaftsniere, Nephritis in der Schwangerschaft (S. 200) und Eklampsie (S. 202).

# Schwangerschaft bei Erkrankung der Genitalorgane und ihrer Umgebung.

### Schwangerschaft bei Bildungsfehlern der Genitalien.

Der Uterus, der sich bekanntlich mitsamt der Scheide aus den beiden anfangs getrennten, später sich vereinigenden Müller'schen Gängen aufbaut, zeigt nicht selten bleibende Spuren seiner doppelten Anlage. Ja es kann zu einer vollkommen doppelten Bildung dieses Teils des Genitalschlauchs kommen.

Schwangerschaft bei doppeltem Uterus

Die Schwangerschaft im doppelten Uterus (Uterus duplex, Ut. didelphys) bei doppelter Scheide verläuft meist ohne jede Anomalie, mögen nun beide Uteri geschwängert sein oder, was das häufigere ist, nur einer. Bei der Diagnose ist zu berücksichtigen, dass der untersuchende

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 11, S. 584. An dieser Stelle auch weitere Litteratur. <sup>2)</sup> A. f. G., Bd. 4, S. 158. <sup>3)</sup> Theilhaber, A. f. G., Bd. 49, S. 57. — Cholmogoroff, M. f. G. u. G., Bd. 5, S. 313.

Finger ebensogut an die Portio des nicht geschwängerten Uterus gelangen kann.

Wiederholt hat der eine, meist dann retrovertirt gelegene Uterus bei der Entleerung des anderen ein Geburtshindernis abgegeben 1).

In einem jüngst beobachteten Falle <sup>9</sup>) (1897, J. Nr. 179) fiel mir die spindelförmige Gestalt der beiden Hälften besonders auf; auch die Placenten hatten dementsprechend eine oblonge Form. Die Wehenthätigkeit war in beiden geschwängerten Uteri eine entschieden schwächere. Die Wehen traten nicht gleichzeitig auf.

Ist eine gemeinsame Scheide vorhanden, fühlt man aber zwei



Fig. 141. Uterns duplex bicornis cum vagina septa. Nach Nagel, Veits Handb. d. Gyn. Bd. 1, Fig. 119. Der rechte Uterus, aus dem die Gebntt erfolgte, ist 17 cm lang; der linke, mit Decidua ausgefüllte, 12 cm.

Fig. 142. Schwangerschaft bei Uterus duplex. Der nicht geschwängerte Teil bildete ein Geburtshindernis. Nach Las Casas dos Santos, Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., Bd. 14, S. 169.

vollständig gesonderte Vaginalportionen, so handelt es sich ebenfalls um doppelten Uterus.

Die neueste Zusammenstellung findet sich bei Spitzer, Wiener Kl. Woch. 1897, Nr. 14, S. 334.

Der Uterus kann in seinem Körper verdoppelt sein, während die Vaginalportion einfach ist. Es handelt sich dann um einen Uterus bicornis.

In allen diesen Fällen können eventuell auch beide Hälften des Uterus geschwängert sein.

Bildet der Uterus eine einheitliche Masse, deren Höhle durch ein Septum von oben gegen den inneren Muttermund hin verlaufend getrennt ist, so spricht man von einem Uterus septus oder bilocularis.

1897 (J. Nr. 53) sah ich einen Abort der 25. Woche bei dieser Anomalic. Wehenthätigkeit sehr gering.

Endlich kann die Entwicklung des Uterus aus zwei Hälften nur noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/ Siehe Fig. 142. — v. Guérard, M. f. G. u. G., Bd. 7, S. 288. <sup>2</sup>) Berlin, Kl. Wochensch, 1897, Nr. 37, S. 812.

Schwangerschaft

im rudimentären

Horne

durch stärkere Ausbildung seiner Hörner gekennzeichnet sein, Uterns bicornis oder arcuatus. In der Schwangerschaft fühlt sich das eine Horn häufig weich an (Fruchtwasser), das andre hart (Fruchtsteiss). Doch

eorn.d.

Fig. 143. Schwangerschaft im unentwickelten Horne eines uterus bicornis. Nach Werth, Arch. f. Gyn. Bd. 17, S. 281.

corn.s.; corn.d.; linkes und rechtes Uterushoru, ost. minimale Oeffnung zum geschwängerten Horu (auf der Abbildung relativ zu breit gezeichnet), die eventuell auch durch Perforation des jauchigen Uterusinhalts entstanden sein kann.

fühlt man auch beide Hörner mit Fruchtwasser gefüllt (1892, J. Nr. 212).

Grössere Schwierigkeiten bieten die Fälle, in denen eine der Uternshälften nach unten zu geschlossen ist, also mit keiner Vaginalportion in die Scheide hinein mündet. Eine Schwängerung dieses rudimentären Horns ist aber möglich teils durch äussere Ueberwanderung des Samens. teils durch äussere Ueberwanderung des Eies. Hat die Niederlassung des Eies stattgefunden, so dehnt sich allein das rudimentare Horn aus, und da dieses in der Regel mit einer minderkräftigen Muskulatur versehen ist, so bilden sich Verhältnisse heraus, die einer Schwangerschaft in der Tube ähneln.

Die Diagnose kann grosse Schwierigkeiten machen. Man wird wohl eher an eine Tubenschwangerschaft denken als an Schwangerschaft im rudimentären Horne. Vielleicht dass in Narkose der Abgang des ligamentum rotundum nachweisbar ist. Liegt dieses Ligament an der äussern Grenze des Fruchtsackes, so handelt es sich um Schwangerschaft im rudimentären Horne, liegt es zwischen Fruchtsack und Uterus, so hat sich die Frucht in der Tube niedergelassen ').

Da in diesen Fällen die Aussichten nahezu die gleichen sind, wie bei einer Tubenschwangerschaft, da hier auch die Zerreissung der mangelhaft entwickelten Uterushälfte droht, so verfahre man, so zeitig wie möglich, wie bei der Tubengravidität und entferne den Fruchtsack.

Die wenigen Fälle, in denen das Kind im rudimentären Horne zur

Reife gelangte<sup>2</sup>), ändern an diesem Vorschlage nichts.

Die Schwierigkeiten, besonders in Hinsicht auf die Diagnose, können noch erhöht werden, wenn das rudimentäre Uterushorn durch Ansammlung menstruellen Blutes (Hämatometra) vergrössert, im gut entwickelten Horne aber Schwangerschaft eingetreten ist. Nur eine längere Beobachtungszeit, in der man das Wachstum des schwangeren Uterus verfolgen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Virchow, Mon. f. G., Bd. 15, S. 177. <sup>2</sup>) F. Winckel, A. f. G., Bd. 2, S. 383. Werth, A. f. G., Bd. 17, S. 281.

kann, während der pralle, feste Tumor im andern Horne nicht mitwächst. lässt unter Mitbenutzung der anamnestischen Daten die Diagnose einer Schwangerschaft neben Hämatometra im rudimentären Horne Schwangerschaft mit einiger Wahrscheinlichkeit stellen. In diesem Falle wird die Geburt gut von statten gehen, wenn nicht, was auch vorkommt, die Blutansammlung in einem geschlossenen Scheidendivertikel liegt (Hämatometra mit Hämatocolpos) und letzterer den Beckenraum so verengt, dass erst eine Spaltung der Scheidenwand und Ablassen der teerartig verdickten Blutmassen stattfinden muss, ehe die Geburt vor sich gehen kann.

Ist nun eine Hälfte der Müller'schen Gänge gar nicht oder im höchsten Grade rudimentär entwickelt, handelt es sich um Schwangerschaft in einem Uterus unicornis, so pflegt für Schwangerschaft und Geburt aus diesem Bildungsfehler kein abnormer Verlauf zu resultiren.

### Erkrankungen der Scheide in der Schwangerschaft.

Die wichtigsten Anomalien der Scheide, die auf Schwangerschaft und Geburt Bezug haben, besonders die Neubildungen und Stenosen werden in der Pathologie der Geburt abgehandelt werden. Hier ist der Ort, über die sogenannte granulirte Scheide und über das Erkrankungsbild, das man Colpohyperplasia cystica nennt, zu berichten.

Seite 65 ist schon erwähnt, dass die Ernährungsveränderungen der Scheide in der Schwangerschaft häufig eine Verdiekung der Follikel zur Folge haben, die die Scheide zu einer granulirten (gekörnten) machen. Besonders ausgesprochen ist diese Veränderung, wenn sich die Schleimhaut im Zustande chronischer Entzündung durch Gonorrhoe befindet. Vor allem die Umschlagstellen der Scheidengewölbe, in starken Fällen die ganze Scheide, fühlen sich wie ein Reibeisen an.

Man wird in derartigen Fällen an die Folgen der Gonorrhoe auf das Wochenbett und an die Infektionsgefahr für das Kind denken müssen. weshalb prophylaktische Auswaschungen der Scheide vor der Geburt anzuordnen sind.

Unter Colpohyperplasia cystica versteht man die Bildung Colpohyperplasia zahlreicher kleiner lufthaltiger Cystchen auf der Innenfläche der Scheide. Diese können in grosser Zahl, ähnlich grösseren Körnchen vorkommen, in andern Fällen sind sie nur einzeln vorhanden. In der Regel haben sie eine blau-graue Wandung, sind etwas durchscheinend und geben, wenn man sie ansticht, ein Gas ab. Ihre Entstehungsweise ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Wahrscheinlich handelt es sich um gasbildende Mikroorganismen, die in kleinen durch Verklebung von Schleimhautprominenzen entstandenen Cysten eingeschlossen sind oder, unter der Schleimhaut wuchernd, kleine mit Gas gefüllte Höhlen bilden.

Lindenthal1) glaubt den specifischen Mikroorganismus (Bacillus emphysematosus vaginae) gefunden und gezüchtet zu haben,

Mit Beendigung der Schwangerschaft verliert sich die Anomalie. Ich sah sie auch schon im Laufe der Schwangerschaft verschwinden 2),

<sup>1)</sup> Wiener Kl, Woch, 1897, Nr. 1 u. 2. 2) Furthmann, Ueber einen Fall von Colpohyperplasia cystica in der Schwangerschaft, 1,-D., Marburg 1889,

#### Endometritis in der Schwangerschaft,

Eine Frau, deren Endometrium infolge eines entzündlichen Processes infiltrirt ist, mag das ursächliche Moment in einer Infektion liegen, mag die Endometritis Begleiterscheinung einer Neubildung (Fibrom, Carcinom, Sarcom) sein, konzipirt seltener. Diese Thatsache kann verschiedene Ursachen haben, indem sowohl die Lebensfähigkeit der Spermatozoen durch das pathologische Sekret verloren geht, als auch die Niederlassung des Eies bei der veränderten Oberfläche der Decidua Schwierigkeiten erfahren kann.

Zahlreiche Aborte, abnormer Sitz des Eies, festere entzündliche Anheftung der Placenta und der Eihäute, Verdickung und Retention der Decidua, abnorme Bildung der Placenta, mangelhafte Entwicklung der Frucht sind Folgen der Endometritis.

J. Veit¹) nimmt an, dass bei glandulärer Endometritis eine Conception und Niederlassung des Eies nur bei geringen Graden der Erkrankung möglich sei, während die interstitielle Endometritis die Niederlassung eher gestatte.

Emmanuel<sup>2</sup>) sah bei interstitieller Endometritis bei derselben Frau einmal Blasenmole, zweimal Abort folgen. Die oberste Schicht der Decidua zeigte leichte, gelbgefärbte Erhebungen. Au Bakterien wurden das eine Mal zahllose Kokken, das andere Mal Bacillen gefunden.

Eine andere Art der interstitiellen Endometritis beschreibt Merttens<sup>3</sup>), die sich nur auf serotina und reflexa bezog, während die übrige Gebärmutterschleimhaut frei war. Kleine nekrotische Herde, die Merttens aus Blutergüssen herleitet. Dabei Thrombose der benachbarten Arterien.

Aber die Endometritis deciduae braucht sich nicht notwendigerweise aus einer Endometritis ante graviditatem zu entwickeln, sondern die Schwangerschaftsdecidua kann primär erkranken. Dies ist vor allem der Fall, wenn der die Entzändung hervorrufende Reiz bei der Conception dem Eie anhaftet (z. B. bei der Syphilis, vielleicht auch bei der Gonorrhoe<sup>4</sup>), oder wenn ein in den mütterlichen Körper eingedrungenes Krankheitsgift geeignet ist, specifische Veränderungen in der bis dahin gesunden Decidua hervorzurufen, wie dies bei einer grossen Reihe der fieberhaften Infektionskrankheiten der Fall ist, wie wir es auch von der Nephritis chronica wissen, oder wenn von der Schwangerschaft her, auch bei langdauernder Geburt, eine Infektion erfolgt.

Aus dem Angegebenen erhellt schon, wie wichtig die Deciduaveränderungen für die Schwangerschaft sind. Leider stehen unsre Kenntnisse der pathologischen Processe der Decidua nicht in gleichem Verhältnis zu ihrer Wichtigkeit.

Bestand die Endometritis schon vor der Schwängerung, so scheint es häufiger zu abnormen Bildungen der Niederlassungsstelle zu kommen, die Haftfläche des Eies ist auffallend klein im Verhältnis zur Ausbreitung der Decidua reflexa, das Ei erscheint gestielt. Dass unter diesen

 $<sup>^{1)}</sup>$  Z. f. G. u. G. Bd. 32, S. 115.  $^{2)}$  Z. f. G. u. G. Bd. 31, S. 187; Bd. 32, S. 98; Bd. 36, S. 383.  $^{3)}$  Z. f. G. u. G. Bd. 31, S. 28.  $^{4)}$  Maslowsky, M. f. G. u. G. 1896, Bd. 4, S. 213.

Umständen eine leichtere Lostrennung des Eies und damit ein Abort entsteht, ist selbstverständlich.

Endometritis atrophicans<sup>3</sup>): Eine häufig vorkommende Erkrankung der Decidua graviditatis, die sich, wie Abb. 144 zeigt, dadurch charakterisirt, dass ausser der in den Uterusleisten normalerweise bestehenden Atrophie des Decidualgewebes noch andre Stellen der Corpusmucosa atrophische Partien aufweisen. Auch diese Erkrankung veranlasst mangelhafte Anhaftung des Eies, häufig Abort.

Bei den Formen der Endometritis, die sich durch Beteiligung der drüsigen Organe und durch eine fortdauernde stärkere Absonderung aus-

Hydrorrhoea gravidarum

Endometritis atrophicans

zeichnen, kommt es im dritten und vierten Monate nicht so leicht zu einer Verklebung der gesamten Reflexa mit der Decidua. Das Sekret fliesst nach Ausstossung des cervikalen Schleimpfropfes, wenn es überhaupt zur Bildung eines solchen gekommen ist, fortdauernd ab (Hydrorrhoea gravidarum²), oder es sammelt sich der Uterinschleim zwischen Decidua vera und reflexa abgesackt an, bis die gegen den Mutternund befindlichen Widerstände überwunden sind, was mit einemmal eine Entleerung gestattet.

Die Beteiligten vermuten bei einem derartigen Abgange in der Regel Ruptur der Fruchtblase. Der Sachverständige wird aus der Beschaffenheit des Ausgeflossenen leicht das uterine Sekret erkennen. Sind grosse Mengen auf einmal abgegangen, dann folgt fast immer Abort oder Frühgeburt.

Ich beobachtete den Abgang von ½ bis ¾ Liter Flüssigkeit im sechsten Monate der Schwangerschaft. Einige Wochen darauf erfolgte die Frühgeburt.

Die abgehende Flüssigkeit ist auf Wollhaare und Käseschleim (vernix caseosa) zu untersuchen, auch bildet sie bisweilen den verflüssigten Inhalt der intermediären Sehicht (zwischen Chorion und Amuion). Es fehlen dann die Epithelien.

Auch bei Abgang von Fruchtwasser kann sich der Geburtstermin noch wochenlang hinausziehen (siehe den Fall von Chazan<sup>3</sup>).

Auf chronische Entzündungsvorgänge im Endometrium, die in der Schwangerschaft exacerbiren, scheinen auch die tuberösen und polypösen Wucherungen hinzudeuten, die man verhältnismässig sehr häufig an abortiv



Fig. 144. Decidua graviditatis mit atrophischem Gewebe, besonders in den Seitenkanten. Nach einem Präparate.

Hegar, Mon. f. G., Bd. 21, Suppl. 11.
 Hegar, Mon. f. G., Bd. 22, S. 429.
 C. f. G., 1891, S. 105.

ausgestossenen Deciduen findet, besonders auf der vera, etwas seltener auf der reflexa.

Decidua tuberosa u, polyposa

Die Decidua tuberosa, wie sie Virchow¹) zuerst beschrieben hat, zeichnet sich durch knotige, meist breit aufsitzende Wucherungen



Fig. 145 u. 146. Abort mit Decidua tuberosa. Nach zwei Präparaten,

aus, die innen einen porösen, fast cavernösen Bau aufweisen; bei der Decidua polyposa hängen die Excrescenzen der inneren Fläche der



Fig. 147. Decidua tuberoso-polyposa. Nach einem Präparate.

Decidua in Form von gestielten Polypen, die wiederum miteinander verwachsen sein und dann Schlingen bilden können, an.

Ich habe früher eine Reihe derartiger Gebilde beschrieben und abgebildet?), die in abortiv ausgestossenen Eiern gefunden wurden. Die polypösen Wucherungen gingen von der innern Zellenschicht der Decidua aus. Damals habe ich den Eindruck gewonnen, diese Wucherungen könnten zum Teil erst nach Absterben des Fötus entstanden sein.

Seit jener Zeit habe ich die polypösen Excrescenzen an der Decidua abortiv ausgestossener Eier sehr häufig beobachtet.

Die Abbildungen 145 bis 147 sind nach Präparaten der Marburger Sammlung angefertigt.

Als Folge der Syphilis beobachtete auch zuerst Virchow<sup>3</sup>) harte Gewebsknoten der Decidua, die keilförmig von

 $<sup>^{1)}</sup>$  Die krankhaften Geschwülste, Bd. 2, S. 479. — Dohrn, M. f. G., Bd. 31, S. 375.  $^{2)}$  A. f. G., Bd. 10, S. 168.  $^{3)}$  Die krankhaften Geschwülste, Bd. 2, S. 480.

der Placenta materna aus in das Gewebe der Placentarkotyledonen hineinragten. Ihrem Baue nach entsprachen sie den Gummata luetischer Abstammung. Diese Beobachtung ist vielfach bestätigt worden, sobald die Mutter vor oder mit der befruchteten Kohabitation luetisch inficirt war. Handelt es sich aber nur um Syphilis des Vaters, die sich auch nur am Eie

dokumentirt, so ist der Sitz der syphilitischen Infiltration der Placenta an den Chorionzotten zu

suchen 1).

Cystische Degeneration der Decidua vera (Endometritis deciduae cystica) ist von Hegar2) und Breus3) beschrieben. Beidemal ging das Ei abortiv zu Grunde.

Endometritis decidualis haemorrhagica: Es giebt kaum ein Gewebe des menschlichen Körpers, das so leicht durch Zerreissung von Blutgefässen zerstört werden könnte, als die Decidua graviditatis. Die sich gegen die placentaren Hohlräume verdünnenden Gefässwandungen bedürfen nur eines kleines Anstosses, um zu zerreissen. Wir haben (S. 231) schon gesehen, dass bei einer Reihe von akuten Infek-Fig. 148. Cystöse Degeneration tionskrankheiten die Placentarscheidewand, durch der Decidua vera. Nach Breus, kleine Hämorrhagien verändert, die Mikroorganis-



Endometritis dec. cystica

Eudom, dec. haemorrhagica

Arch. f. Gyn., Bd. 19, S. 486.

men zur fötalen Placenta übertreten lässt; wir wissen, dass sich bei bestehender chronischer Nierenaffektion ziemlich häufig deciduale Infarkte (S. 202) zeigen, die den Tod der Frucht zur Folge haben können.



Fig. 149. Durchschnittt durch eine Fleischmole mit subchorialen Blutergüssen. Nach der Natur.



Fig. 150, Fleischmole, Nach einem Präparat, Im Innern der Masse die zusammengefallenen Ei-

Untersucht man die Deciduen von Abortiveiern, so findet man ungemein häufig zwischen den Zotten alte und frische Blutergüsse und eine

<sup>1)</sup> Fränkel, Heber Placentarsyphilis, A. f. G., Bd. 5, S. 1. 2) M. f. G., Bd. 21. Suppl. S. 14. \*) A. f. G., Bd, 19, S. 483.

Fleisehmole

besondere Art dieser Blutergüsse bildet ähnliche Tuberositäten, die nach der Eihöhle zu das Chorion und Amnion vorstülpen, wie wir es an der Decidua tuberosa (Virchow) gesehen haben. Diese fortgesetzten, sich zum Teil wieder organisirenden Blutergüsse in die intervillösen Räume komprimiren die Zotten und machen nach und nach eine placentare Ernährung des Fötus unmöglich, sodass er abstirbt und zu Grunde geht. Dauern die Blutergüsse auch nach dem Absterben und Zerfall des Fötus noch fort. so wird schliesslich eine Fleischmole geboren, ein Gebilde von der Form der Uterushöhle, das in der Hauptsache aus dichten Lagen geronnenen Blutes verschiedenen Alters besteht, die durch ein Geäst atrophischer Zotten zusammengehalten werden. Im Centrum dieses Klumpens findet man meist noch, wie es auch die Abbildung Fig. 150 zeigt, eine kleine leere Amnionhöhle; bisweilen enthält sie den macerirten Fötus.

Akute Endometritis in der

Die akute Entzündung des Endometriums in der Schwangertrius in der sehwangerschaft schaft ist bei weitem seltener, doch wohl nicht so selten, als man es nach den Mitteilungen in der Litteratur erwarten möchte.

> Als Ursache der akuten Endometritis graviditatis ist, von Verletzungen der Decidua, wie sie bei Einleitung der künstlichen Frühgeburt etc. vorkommen, abgesehen, fast immer eine Infektion vom Cervix aus anzunehmen.

> Sehr deutlich tritt dies zu Tage, wenn die Decidua serotina dem frühzeitig geöffneten Cervix sehr nahe liegt, wie dies bei Placenta praevia der Fall ist. So erklärt es sich wohl anch, wie gerade bei dieser Anomalie so unverhältnismässig hänfig feste Verwachsungen des untern Teils der Placenta mit der Uteruswand vorkommen und zur Abschälung nötigen 1).

> Aber auch im Laufe einer sonst normalen Geburt kann durch Einwanderung von Eitererregern eine Entzündung zustande kommen, infolge deren selbst in der kurzen Zeit einer etwas länger dauernden Geburt die Placenta abnorm mit der Uteruswand in Verbindung tritt.

> Ich konnte in einer Geburt, die frühzeitig wegen engen Beckens eingeleitet war, schon ehe die Temperatur der Gebärenden angestiegen war, Eiter aus der Uterushöhle entnehmen. 24 Stunden später musste ich die Placenta losschälen<sup>2</sup>). Auch der von Donat3) beschriebene Fall scheint ätiologisch so aufzufassen sein.

> Löhlein4) beschreibt eine subakute Form, die unter dem Bilde des früher als Rheumatismus uteri genannten Leidens verläuft, mit Schmerzhaftigkeit des Uterus, leichtem

Fieber u. s. w.

In dem von ihm beobachteten Falle musste die Placenta wegen Retention manuell gelöst werden. Sie zeigte keine Infarkte und keinen Fibrinrand. Mit Geburt der Placenta hörte das Fieber wie mit einem Schlage auf,

Eine akute Entzündung der Decidua, die zu Abort führte, beschreibt Martin-Saint-Ange<sup>5</sup>). Es handelte sich um eine junge erstgehärende Frau, bei der artificieller Abort nicht vorgelegen haben soll. Der Bericht ist keineswegs überzeugend. Es scheint sich einfach um die regressiven Vorgänge in der Decidua bei abgestorbener Frucht zu

Hypertrophie der Decidua

Chronisch verlaufende Entzündungen führen nicht selten zu einer auffallenden diffusen Hypertrophie der Decidua, teils der vera, teils

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Die Ursachen der Placentarretention etc., Z. f. G. u. G., Bd. 16, S. 302. <sup>2</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 496. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 24, S. 481. — Siehe auch Martin, M. f. G., Bd. 16, S. 32. <sup>4</sup>) C. f. G. 1892, Nr. 11. <sup>5</sup>) Iconographic pathologique de l'oeuf humain fécondé, Paris 1884, S. 67.

der reflexa. Selbst an reifen Eiern, wo sonst die Decidua nur einen ganz Diffuse Hyperdünnen Ueberzug über das Chorion (ausgenommen am Placentarrande) bilden soll, findet sich dann eine ungemein dicke schwartige Decidua. Es scheint, dass die luetische Infiltration der Uterinschleimhaut diese Form der Deciduahypertrophie öfter entstehen lässt; doch kommt sie auch bei sicher nicht luetischen Personen vor.

trophie der Decidna

Hegari), Kaltenbach2), Kaschewarowa3) und andre haben schon seit langer Zeit dieser Form Erwähnung gethan; ich habe in meinen Berichten und Arbeiten gleichfalls verschiedene hierher gehörige Fälle veröffentlicht 4),

Die hypertrophischen Decidualsäcke können dem geborenen Chorion anhaften; in andern Fällen bleiben sie aber zurück, bewirken durch festere Verbindung zwischen Eioberfläche und Uterusinnerem ein Abreissen und Zurückhalten der Eihäute und werden entweder zusammen mit den Eihäuten oder als isolirte Säcke ausgestossen. In beiden Fällen kann durch Retention und Zersetzung Fieber im Wochenbette entstehen und die instrumentelle oder manuelle Herausnahme nötig werden.

Im Jahre 1891 (J. Nr. 101) beobachtete ich bei einer nicht luetischen Erstgebärenden eine hypertrophische Schicht auf dem Chorion, die abgezogen 79,5 gr wog. Auch die im Uterus zurückgebliehenen Massen waren auffallend dick und mussten am zehnten Wochenbettstage entfernt werden. Der Uterus war schlecht involvirt: der innere Muttermund noch für 3 bis 4 Finger offen,

#### Komplikation der Schwangerschaft mit Fibromvomen des Uterus.

Man nahm früher an, das Vorhandensein von Fibromvomen bedinge in ganz auffälliger Weise Sterilität und beeinträchtige ebenso die Fertilität einer Frau. Hofmeier<sup>5</sup>) hat in überzeugender Weise nachgewiesen, wie Frauen, mit Fibromyomen behaftet, nur in einem unwesentlich höheren Prozentsatze steril bleiben, als andre Frauen, während die Fruchtbarkeit vielleicht etwas herabgesetzt ist. Olshausen7) giebt das letztere nicht zu, vertritt vielmehr den früheren Standpunkt, dass, mit Ausnahme wenig umfangreicher subseröser Myome, die übrigen die Conception erschweren, teilweise unmöglich machen.

Einfluss der Uterusfibrome auf die Fertilität

Eine Arbeit von Südeknm<sup>6</sup>) aus der Marburger Klinik bestätigt, gestützt auf ein Beobachtungsmaterial von 278 Fimbromfällen, im Grossen und Ganzen die Hofmeierschen Resultate.

Ist Schwangerschaft in einem myomatösen Uterus eingetreten, so Einfluss bei kann der weitere Verlauf der Schwangerschaft und der der Geburt wesent-sehalt lich beeinflusst werden.

Schon frühzeitig können die mit Fibrombildung einhergehenden Veränderungen des Endometriums zu Blutungen und Abort führen. Ist aber einmal die Hälfte der Schwangerschaft überschritten, so pflegt von dieser Seite aus keine Störung mehr stattzufinden.

Je nach dem Sitze und der Grösse der Fibrome wird die Geburt beeinträchtigt werden oder nicht. Ausserdem kann das Gewebe der Neubildung in der Schwangerschaft Veränderungen unterworfen sein, die zu

<sup>1)</sup> Virehow's Archiv, Bd. 52, S. 171. 2) Z. f. G. n. G., Bd. 2, S. 223. 8) Virchow's Archiv, Bd. 44, S. l.  $^4)$  Ber. u. Arb., Bd. l, S. 185 u. flg.  $^5)$  Z. f. G. u. G., Bd. 30, P. 199. — C. f. G. 1896, S. 1063.  $^6)$  Ucher den Einfluss der Fibromyome auf das Geschlechtsleben der Frau, In.-D., Marburg 1897. 7) Veit, Gynäkologie, Bd. 2, S. 677.

Ahlfeld, Lebrb. d. Geb.

ärztlichem Einschreiten Veranlassung geben können. Häufiger macht sich aus diesem Grunde ein Eingriff im Wochenbette nötig.

In der Schwangerschaft pflegen die Fibrome, die vorzugsweise aus Muskelelementen bestehen und dem Uterus breitbasig ansitzen, an Masse und Blutreichtum zuzunehmen. Sie erscheinen um so grösser, wenn sie durch den Uterusinhalt stärker über die Oberfläche heraus- und gegen die Bauchdecken gedrängt werden. Findet dabei eine Ernährungsstörung statt,



Einfluss der Fibrome je nach ibrem Sitze

Fig. 151. Gravider Uterus mit subserösen Myomen. Nach Rihemontu.Lepage. Précis d'obstétr. S. 995, Fig. 384.

wie durch Stieltorsion, Einkeilung des Tumors u. s. w., so kann es sehr leicht zur Erweichung, chronischen Peritonitis und zum Zerfall kommen. Häufiger finden sich diese Gewebsalterationen in der Involutionsperiode und stören dann das Spätwochenbett in erheblicher Weise.

Dem Sitze nach beeinträchtigen hauptsächlich die Fibrome, die im untern Teile der Gebärmutter sitzen und sich intraligamentär entwickelt haben, den Geburtsvorgang. Su bseröse Fibrome, wenn sie sich nicht an der hintern Wand des Cervix entwickelt haben, rufen zumeist keine Abnormitäten hervor; es müsste denn

sein, dass sie eine exquisite Grösse erreicht hätten.

Submuköse Fibrome können Schwangerschaft und Geburt beeinträchtigen, indem sie die Frucht einengen, ihr eine abnorme Lage geben und die Erweiterung des Muttermundes hindern.

Dass selbst sehr grosse submuköse Tumoren die Entwicklung einer reifen Frucht gestatten, beweist ein von uus mitgeteilter Fall<sup>1</sup>), wo der Arzt die Diagnose auf Zwillinge

gestellt, das Kind aus Querlage gewendet und unter grossen Schwierigkeiten extrahirt hatte, als sich der zweite vermeiutliche Zwilling als mannskopfgrosses Fibrom auswies,

Interstitielle Fibrome verhalten sich ähnlich wie die submukösen; je nach ihrem Sitze und ihrer Grösse können sie während der Geburt Schwierigkeiten veranlassen.

Erschwerung der Diagnose In der ersten Zeit der Schwangerschaft können Fibrome von der Grösse des schwangeren Uterus die Diagnose auf Schwanger-



orome von der Grosse des schwangeren Uterus die Myom neben Schwangerschaft.

Nach Spiegelberg, A. f. G. Bd. f. Taf. VI, Fig. B. rect. Mastdarm; perin. Damm; symph. Schamfuge; ves. Harnblase.

<sup>1)</sup> Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 125, Nr. 3,

schaft sehr erschweren. Besonders kann eine Retroflexio uteri gravidi sehr leicht durch ein Fibrom der hintern obern Wand des Uterus vorgetäuscht werden und umgekehrt.

Ich verfüge über zwei derartige Beobachtungen. Im ersten Falle stimmte Wegbleiben der Periode und die Grösse des im Douglas liegenden Tumors für einen graviden Uterus des 2. bis 3. Monats, Noch schwieriger aber war der zweite Fall zu diagnosti-



Fig. 153. Interstitielles Myom des schwangeren Uterus. Nach Olshausen, Veits Gyn. Bd. 2, S. 775. Wendung des lebenden Kindes. Sechs Wochen p. part. Geburt des in Zerfall begriffenen Myoms,



Fig. 154. Dasselbe Myom im Wochenbette.

ziren, weil es sich bei ihm um ein erweichtes Fibrom haudelte, das genau die Konsistenz des schwangeren Uterus besass. Eine Abbildung dieses Falles habe ich der schematischen Abbildung für Rückwärtsbeugung des schwangeren Uterus zu Grunde gelegt (siehe S. 213, Fig. 128). In der Dissertation von Vahle 1) ist dieser

zweite Fall genauer beschrieben.

Selbst nach Eröffnung der Bauchhöhle, bei einem normal gelegenen Uterus war ich in einem Falle nicht imstande, zu entscheiden, ob ich einen geschwängerten Uterus der 20. Woche vor mir hatte, oder einen weichen fibromatösen Uterus. Die weitere Beobachtung ergab das letztere 2).

Oder es können über und unter der kleinen die Frucht enthaltenden Uterushöhle grosse subseröse Myome sitzen, die ein Palpieren der schwangeren Gebärmutter fast unmöglich machen, wie in dem in Fig. 155 abgebildeten Falle Olshausens.

Kleine Fibrome werden in der ersten Hälfte der Schwangerschaft bisweilen durch partielle Kontraktionen der Uteruswand vorgetäuscht, wie auf S. 61 bereits auseinandergesetzt ist.

In der vorgerückteren Schwangerschaftszeit bietet die Diagnose der Fibrome kaum Schwierigkeiten. Auch bei interstitiellen Fibromen, die dem Untersucher am leichtesten Fig. 155, Grosse subseröse Myome entgehen können, wird das Erkennen bisweilen verdecken den schwangeren wesentlich durch eine Wehe unterstützt, indem



Hterns. Nach Olshausen, Veits Gyn. Bd. 2, S. 785.

<sup>1)</sup> Vahle, Ein Fall von Blasengangrän infolge incarcerirten Myoms des Fundus uteri, In.-Diss., Marburg 1853. 2) R. Kayser, Die Zeichen der Schwangerschaft der ersten vier Monate, In.-Diss-, Marburg 1891, S. 14.

sich dann das kaum fühlbare Gebilde aus der Wand des Uterus deutlicher abhebt.

Komplikation von Schwangerschaft und Uterusfibrom sind nicht so selten. Unter 3000 Geburten sah ich 6 Fälle.

Therapie in der Schwangerschaft und Geburt

Die Art unsers Einschreitens richtet sich nach der Gefahr, in der sich die Schwangere befindet, oder die ihr droht.

Wo das Fibrom, ohne Symptome zu machen, bestand, lasse man das Schwangerschaftsende ruhig herankommen und lasse, wenn es möglich ist, die Geburt durch Naturkräfte beenden.

In einem Falle, wo sich ausser einem hühnereigrossen subserösen Fibrome noch eine ganze Zahl interstitieller nachweisen liess; beobachtete ich die normale Geburt ohne Wehenschwäche und ohne Blutung. Doch war das Kind ohne nachweisbaren Grund einen Tag vor der beginnenden Geburt abgestorben (1892, J. Nr. 369).

Andrerseits glaubt Sänger gerade die zahlreichen Uterusmyome für die Entstehung absoluten Wehenmangels (siehe unter "Missed labour") verantwortlich machen

zu dürfen 1).

Treten hingegen schwere, das Leben gefährdende Störungen schon in den ersten Monaten der Schwangerschaft auf, so behandle man den Fall,



Fig. 156. Aus Traus, of the Amer. Gyn.-Soc. 1884, Bd. 9, S. 150.

als ob die Frau nicht schwanger sei. Im Falle der Tumor entfernt werden kann, ohne dabei die Uterushöhle zu eröffnen, lässt sich dies trotz der Schwangerschaft ausführen, selbst ohne dass Abort einritt<sup>2</sup>). Ja selbst in der Geburt wurde die Ausschälung grosser Cervikalmyome mit Erfolg vorgenommen, wie der in Fig. 156 abgebildete Fall, von Mundé operirt, beweist. Erscheint aber, um das Leben der Frau zu erhalten, die supravaginale Amputation oder die Totalexstirpation des Uterus notwendig, so ist die Schwangerschaft keine Gegenindikation.

Die operativen Eingriffe, die das Myom in der Schwangerschaft und Geburt notwendig gemacht, sind ziemlich vollständig in der Dissertation von Kirchheimer (Halle 1895) aufgezählt.

Verlegt das Fibrom die Ausführungswege in einer Weise, dass ein Durch-

tritt des lebenden Kindes nicht möglich ist, so liegen die Verhältnisse, was die Geburt anbetrifft, wie beim zu engen Becken; doch spricht ein Umstand mehr für die Ausführung der Sectio caesarea, nämlich die Möglichkeit, neben der Gewinnung eines lebenden Kindes bei derselben Operation das Fibrom entfernen zu können.

Ich hatte Gelegenheit, ein das ganze Becken ausfüllendes, mit einem Appendix aus der Schamspalte herausragendes Cervixmyom zu entfernen, wo 7 Monate vorher noch die spontane Geburt eines lebenden Kindes stattgefunden hatte 3).

Findet die Geburt bei vorhandenem Fibrome auf natürlichem Wege

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> C. f. G. 1885, S. 348. <sup>2)</sup> Schröder, A. f. G., Bd. 5, S. 398. — Landau. Z. f. G. u. G., Bd. 5, S. 396. — A. Martin, Z. f. G. u. G., Bd. 12, S. 430. — <sup>3)</sup> Sieberg, Beiträge zur Statistik der Cervixmyome, I.-D., Marburg 1891, S. 5.

statt, so muss der Arzt gewärtig sein, dass die Blutungen in und nach der Nachgeburtsperiode einen erheblicheren Grad erreichen. Prophylaktisch dürften daher zur Zeit der vollständigen Eröffnung des Muttermundes Ergotininiektionen am Platze sein, und heisses Wasser zu intrauteriner Injektion muss bereit gehalten werden.

Im Wochenbette muss man daran denken, dass die Fibrome, sobald sie in das Lumen der Uterushöhle hineinragen, geboren werden können. Auch die Möglichkeit der Erweichung des Fibroms muss berücksichtigt werden.

#### Komplikation der Schwangerschaft mit Uteruscarcinom.

Bestand schon vor der Schwängerung ein Portiocarcinom, so macht Fortschreiten dieses mit zunehmender Schwangerschaft weit schnellere Fortschritte als am nicht schwangeren Uterus. Am Ende der Schwangerschaft, wenn es Schwangerschaft die Frau überhaupt erlebt, ist dann meist die Wucherung derartig ausgebreitet, dass die Geburt der Frucht dadurch wesentlich gehindert oder ganz unmöglich wird.

Schwere Blutungen in der Schwangerschaft, jauchiger Zerfall mit septischem Fieber, Abort oder Frühgeburt sind die gewöhnlichen Folge-

erscheinungen.

Bei diesen grossen Gefahren verlasse man sich, wenn man die Zeitiges Ein-Schwangere zeitig in Beobachtung bekommt, nicht auf ein palliatives Verfahren, sondern schlage für die ersten drei Monate der Patientin die Totalexstirpation des Uterus vor. Auch in dem vierten bis sechsten Monate lässt sich die Totalexstirpation noch ausführen, wenn man zuvor das Fruchtwasser ablässt, wenn möglich den Uterus ganz entleert. Bei noch weiter vorgerückter Schwangerschaft kommt, wenn die Gehurt nicht auf normalem Wege stattfinden kann, die Sectio caesarea in Betracht, der dann, wenn die Ausführbarkeit noch besteht, die Entfernung des Uterus von der Scheide aus zu folgen hat. In diesen Fällen wird man zweckmässig bei der Laparotomie die Ligamenta lata trennen, einen schmalen Gummischlauch oberhalb des Cervix umlegen und fixiren, den Uterus abtragen, die Bauchhöhle schliessen und von der Vagina aus dann den Cervix entfernen.

Der früher gegebene Rat, wenn die Wucherungen an der Portio noch nicht sehr umfangreich sind, die Amputation des Cervix vorzunehmen, kann nicht mehr vertreten werden, da die radikale Operation bessere Dienste leistet.

Ebenso ist es nicht zweckmässig, wie ich auch in der ersten Auflage noch empfohlen habe, den Abort einzuleiten und nach einiger Zeit die Totalexstirpation folgeu zu lassen. Vielmehr hat sofort auf die Entleerung des Uterus auch die Exstirpation zu folgen, da zu befürehten ist, dass das Carcinom im Puerperium sehr schnelle Fortschritte maehen wird 1),

Ich habe in einem Falle schon zu weit vorgeschrittenen Portioeareinoms erst einen Teil der Wucherungen blutig weggenommen und dann von acht zu acht Tagen auf das

greifen notwendig

<sup>1</sup> Zusammenfassende Uebersichten über die Therapie bei dieser Komplikation gaben Olshausen, Z. f. G. u. G., Bd. 37, S. 1, Fehling, Münch. med. W. 1897, Nr. 47, S. 1313. C. f. G. 1897, S. 1197 und Engström, Mitth, aus der gyn. Klinik, 1897, Bd. 1, S. 181. - Umfangreiche Statistiken lieferten Theilhaber, 1894, A. f. G., Bd. 47, S. 56, Beckmann, Z. f. G. u. G., Bd. 31, S. 51 und Noble, The Amer. J. of Obst. Bd. 33, S. 283.

gründlichste mit Pacquelin's Thermocauteur geätzt, ohne dass je Wehen eingetreten sind. Die sehweren Blutungen sistirten ganz, die Kranke erholte sich auffallend und verliess das Bett. Leider begannen die Wehen im Zusammenhange mit Urämie zu früh, so dass wir den Kaiserschnitt, den die Kranke glücklich überstand, bereits in der 33. Woche ausführen mussten. Das Kind, 1720 gr., 42 cm, starb am 1. Tage (1892, J. Nr. 204).

Verhalten bei nicht operabeln Fällen In allen Fällen, wo an eine Heilung nicht mehr zu denken ist, sehe man zu, dass man der Frau die Beschwerden mildert und sie womöglich soweit in der Schwangerschaft bringt, um durch tiefe Incisionen in den carcinomatösen Muttermund die Geburt zu ermöglichen oder durch Kaiserschnitt ein lebendes Kind zu erzielen.

Im Wochenbette schliesst sich sehr häufig ein bösartiger Zerfall an, der unter septischen Erscheinungen schnell zum Tode führt.

#### Schwangerschaft komplicirt mit Tumoren, ausgehend von den Organen der Becken- und Bauchhöhle.

Ovarial- und Parovarialcysten

Vor allem sind es Ovarial- und Parovarialcysten, die neben Gravidität bestehen und diese mehr oder weniger beeinträchtigen können; sei es durch ihre bedeutende Grösse, durch Stieltorsion, durch Einklemmungserscheinungen, durch Ruptur, sei es durch Verlagerung oder Torsion der Gebärmutter, sei es durch Behinderung der Geburt.

Früher hat man nicht allzugrossen Wert auf diese Komplikation gelegt, weil die ungünstigen Folgen nicht so zu Tage treten, wie bei Komplikation der Schwangerschaft mit soliden Tumoren, die dem Uterus selbst anhaften. Doch hat die genauere Diagnose der neueren Zeit und die bessere Beobachtung ausser den unzweifelhaft vorhandenen subjektiven Beschwerden noch eine Reihe andrer bedrohlicher Folgezustände erkannt, derenthalben man das Zusammenkommen von Ovarialeysten und Gravidität doch nicht für so bedeutungslos halten darf. Es steht fest, dass die Schwangerschaft auf den Ernährungszustand des Tumors einen deletären Einfluss auszuüben vermag, durch dessen Konsequenzen dann auch wieder die Schwangerschaft in Frage gestellt werden kann (Ruptur des Tumors, Stieltorsion, Zerfall, Peritonitis). Auch kann der Tumor den Uterus verlagern (Retroflexio uteri gravidi mit Einklemmungserscheinungen) oder ihn torquiren. In beiden Fällen kann Abort eintreten.

In der Geburt selbst besteht bei grossen Tumoren die Befürchtung, sie könnten den Uterus zur Seite drängen, ihm eine ausgesprochene Schieflage geben. Kleine Tumoren können sich noch gefährlicher erweisen, indem sie sich neben den Cervix herab in das kleine Becken drängen und den vorliegenden Teil am Herabtreten verhindern.

Da nun weiter die Erfahrung ergeben hat, dass eine Ovariotomie in der Schwangerschaft nicht ungünstiger zu verlaufen pflegt, als ausserhalb dieses Zustandes, dass besonders auch trotz des Eingriffes eine Unterbrechung der Schwangerschaft nicht zu folgen braucht, so übt man jetzt die Ovariotomie in der Schwangerschaft regelmässig aus, sobald man die Komplikation in der Frühzeit der Schwangerschaft gewahr wird, oder wenn stürmische Erscheinungen, durch den Tumor hervorgerufen, den Eingriff dringend fordern. Ist hingegen die Schwangerschaft schon sehr weit

vorgeschritten, so wartet man ruhig ihr Ende ab und nimmt die Ovariotomie nach beendetem Puerperium vor. In dringenden Fällen, sowie auch, wenn das Herabrücken des Kindes durch eine eingekeilte cystische Geschwulst behindert wird, muss man eine Punktion des Tumors von der Scheide aus vornehmen; auch ist die Möglichkeit vorhanden, nach breiter Spaltung die vaginale Ovariotomie auszuführen.

Ich operirte fünfmal in der Schwangerschaft, viermal wegen Ovarialcysten 1), einmal bei einer Pankreasoyste<sup>2</sup>). Zweimal lag der Uterus retroffektirt, einmal bot die in die Kreuzbeinaushöhlung hineinragende Cyste Einklemmungserscheinungen. In sämtlichen

Fällen bestand Schwangerschaft der ersten 4 Monate.

Eine von den Frauen abortirte und starb an Sepsis. In einem Falle von Operation einer Pankreascyste verlief der Eingriff ohne Störung für die Schwangerschaft, bingegen starb die Frau 7-8 Wochen später an einer Pericarditis. Die übrigen Frauen gebaren am richtigen Ende der Schwangerschaft,

Von grösseren Tumoren der Bauchhöhle ist mir ein Fall von sehr bedeutendem Milztumor zur Beobachtung gekommen in einem Falle

von Pseudoleukämie.

Der schwangere Uterus drängte den Tumor zur Seite, die Frau trug aus und Störungen in der Geburt waren nicht nachzuweisen. Am 6. Tage des Wochenbettes lag der Milztumor der linken Darmbeinschaufel wieder auf,

Birnbaum 3) musste eine grosse Echinococcusgeschwulst Echinococcus punktiren, um der Frucht den Durchtritt zu ermöglichen. Aus gleichem Grunde machte Sadler4) den Kaiserschnitt. Hausmann5) berichtet aus der Litteratur über 10 Fälle, wo Echinococcenblasen zum Geburtshindernis

Wanderniere hat in ebenfalls seltenen Fällen hindernd auf die Wanderniere Geburt eingewirkt 6).

Dass das nicht geschwängerte Horn eines Uterus duplex oder bicornis sich im Becken eingeklemmt und die Geburt behindert hat, berichten las Casos dos Santos7) und v. Braun8).

#### Schwangerschaft bei bestehender Peritonitis.

Dass sich auch in der Schwangerschaft bereits eine septische Peritonitis herausbilden kann, ist für die Fälle erklärlich, wo schwere Läsionen das Bauchfell betroffen haben, wie nach Verletzungen, nach Abtreibungsversuchen; aber auch durch Infektion bei Untersuchung Schwangerer kann sie hervorgerufen werden.

Von diesen Fällen soll hier nicht die Rede sein; sie werden an geeigneter Stelle Erwähnung finden. Hingegen bedarf die chronische Milztumor

<sup>1)</sup> W. Schulz, Ein Fall von gleichzeitigem Wachsen eines graviden Uterus und einer Parovarialcyste im kleinen Becken mit Einklemmungserscheinungen, Laparotomie im vierten Monate der Schwangerschaft, In.-D., Marburg 1888, enthält Litteratur bis 1888. Weitere Litteratur bis 1894 findet sich bei v. Weiss, Beitr. z. Chir., Festschr. f. Billroth, Wien (135 Fälle mit 7,4% Mortalität.) - Hintze, Vier Fälle von Ovariotomie in der Gravidität, In.-D., Marburg 1891. 2) Kootz, Operation einer Pankreascyste mit Einheilung des umfangreichen Cystensacks in die Banchwunde während der Schwangerschaft, In.-Diss., Marburg 1886.
 M. I. G., Bd. 24, S. 128.
 M. f. G., Bd. 25, S. 73.
 A. f. G., Bd. 12, S. 163.
 Hohl, Meckel's A. 1828, S. 355.
 Winckel, Lehrb. d. G. 1893. S. 531. - Knapp, Prager Z. f. Heilk, 1896. Bd. 17, S. 236. 7) Dieses Lehrb. S. 249, Fig. 142, b) C. f. G. 1895, S. 579,

Peritonitis als Komplikation von Schwaugerschaft einer kurzen Besprechung.

Sobald die chronische Entzündung des Bauchfells mit einer Bildung von Aseites verläuft, ist ihr Einfluss auf Schwangerschaft und Geburt verhältnismässig gering. Anders aber, wenn es sich um eine adhäsive Peritonitis handelt, wenn der Uterus mit seinen Nachbarorganen Verwachsungen eingegangen hat.

Die der Peritonitis eigne Auftreibung der Därme wird während der Schwangerschaft in hohem Grade vermehrt; die Schwangere leidet an auf-

fallender Tympanie und dementsprechend an Atemnot.

Inertia uteri bei chron. Peritonitis

Wichtiger aber ist der nachteilige Einfluss auf die Wehenthätigkeit. Teils sind es die Adhäsionen, teils die Innervationsstörung, die, wie sie eine Lähmung der Darmperistaltik herbeiführt, auch zu einer Lähmung der Uterusmuskulatur Anlass geben soll, die nur eine sehr träge, bisweilen gar keine Wehenthätigkeit zustande kommen lassen.

Ich konnte, freilich nur während einer Konsultation, eine Patientiu untersuchen, die bei beginnender Tuberkulose an die Riviera geschiekt worden war, auf dem Rückwege in ihre Heimat heftig erkrankte und in einem Badeorte liegen bleiben musste, da Wehenschmerzen eintraten. Der Leib war äusserst gespannt und ich machte die Diagnose einer tuberkulosen Peritonitis neben Gravidität nahe am Ende. Tagelanges Kreissen hatte keinen Erfolg gehabt. Ich habe leider über den Ausgang des Falles keine Mitteilung bekommen.

Einen derartigen Fall. der durch Sektion bestätigt werden konnte, beschreiben Leopold und Fehling<sup>1</sup>).

Siehe ausserdem über Peritonitis in der Schwangerschaft unter Missed labour.

Peritonitis in der Schwangerschaft kann weiter ausgehen von Entzündungen des Processus vermiformis (Appendicitis).

Die peritonitischen Erkrankungen infolge ascendirender Gonorrhoe oder recidivirende Abscesse der Adnexen sind im Kapitel über Gonorrhoe im Wochenbette besprochen.

## Schwangerschaft neben Hernien.2)

Hernien der Inguinal- und Schenkelgegend werden in der Regel beim Emporsteigen des Uterus zurückgedrängt und machen der Trägerin dann wenig Beschwerden. Hernien des Nabels hingegen werden mit vorschreitender Schwangerschaft stärker, führen aber sehr selten zu Einklemmungserscheinungen.

Der Akt der Geburt erhöht wiederum die Gefahr, indem bei Anstrengung der Bauchpresse ein Durchdrängen durch den Bruchsack erfolgen kann.

Man beobachte Frauen mit Schenkel- und Leistenhernien in den ersten 5 Monaten der Schwangerschaft genauer; lasse sie häufig die der Bruchseite entgegengesetzte Seitenlage einnehmen. Erst vom 6. Monate an kann die tägliche Beschäftigung unbesorgt wieder aufgenommen werden.

Für die Behandlung eingeklemmter Brüche gelten in der Schwanger-

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 11, S. 391. 2) Komplikation von Schwangerschaft und Hernien: B. Schmidt, Varges' Zeitschr., Bd. 6, Heft 2. — Perrichot, Thèse de Strassbourg 1869. — Fischer, Deutsche Med. W. 1898, Nr. 9, S. 141.

schaft und Geburt dieselben Regeln, wie für die Brüche im allgemeinen. Das Tragen eines Bruchbands aber verbietet sich bei Schwangeren fast vollständig. Das Herausdrängen eines Nabelbruchs verhindert man am besten durch eine Korkplatte, die mit Heftpflasterstreifen fest auf der Bauchdecke befestigt wird. Auch vor der Herniotomie darf man in der Schwangerschaft und eventuell gleich nach der Geburt nicht zurückschrecken.

Von den selbst beobachteten Fällen erforderte nur einer (1897, J. Nr. 302), bei dem eine grosse Schmerzhaftigkeit in dem nicht zurückgezogenen — übrigens wenig umfangreichen — Schenkelbruche kurz vor der Geburt eintrat, eine Behandlung. Eisblase und ruhige Bettlage genügten. Die Geburt verlief ohne Störung.

#### Schwere Verletzungen der Schwangeren und des Kindes.

Wird der Uterus in der Schwangerschaft von einem schweren Insult betroffen, indem eine stumpfe Gewalt auf ihn einwirkt, so kann es zur Zerreissung kommen, auch wenn keine Wandentartung vorliegt. Doch fehlt in den bekannt gewordenen Fällen die Ruptur oder Zertrümmerung der Uteruswand nicht so selten, während die Frucht von der Einwirkung der Gewalt intensiver betroffen wurde; Frakturen der Schädel- und Röhrenknochen sind wiederholt beobachtet worden. Als Beispiel, wie grosse Gewalteinwirkungen der Uterus vertragen kann, ohne zu bersten, erwähne ich des Hofmeier'schen Falls¹), in dem trotz Sturz aus der 4. Etage wohl die Wand des Uterus suffundirt, aber nicht zerrissen war. Spitze, schneidende Instrumente, Gewehrkugeln pflegen zugleich auch die Frucht zu verletzen. Bis zum Jahre 1856 finden sich alle in der Litteratur veröffentlichten Fälle in grosser Vollständigkeit unter strenger Kritik von Gurlt²) gesammelt.

Ist der Uterus bei einer Verletzung perforirt, so wird je nach der Grösse der Wunde nur der flüssige Inhalt, anders auch die Frucht austreten. Die etwas grössere Oeffnung reisst in der Regel beim Austreten der Frucht weiter und die Wundränder nehmen infolgedessen eine fetzige Beschaffenheit an<sup>3</sup>).

Ist ärztliche Hilfe sofort nach der Verletzung zur Hand, so kann das aus der Gebärmutter herausgetretene Kind eventuell noch gerettet werden; jedenfalls muss der Versuch gemacht werden, die Mutter durch sorgfältige Reinigung der Wunden und deren Wiedervereinigung mit der Naht zu erhalten.

Zwei merkwürdige Fälle berichten v. Jordan 4) und Leopold 5). Ruptur um die Mitte der Schwangerschaft. Die Placenta bleibt im Uterus und ernährt die in die Bauchhöhle ausgetretene Frucht bis zum Ende der Schwangerschaft weiter. Absterben der Frucht. Entfernung auf operativem Wege.

Verletzungen durch Missbrauch spitzer Instrumente bei der Aus-

Die menschliche Placenta, Wiesbaden 1890, S. 3.
 Ueber intrauterine Verletzungen des fötalen Knochengerüstes vor und während der Geburt, M. f. G., Bd. 9, S. 321, u. 491.
 Reusing, C. f. G. 1895, S. 41. — Jellinghaus, A. f. G., Bd. 54, S. 103.
 Nowiny Lekarskie 1896, Nr. 8 u. 9, S. 542. — ref. M. f. G. G. u. G., Bd. 6, S. 207.
 A. f. G. Bd. 52, S. 376.

führung des kriminellen Aborts verursachen häufig noch eine Infektion, und viele Frauen erliegen diesen Versuchen.

Tödliche Blutungen durch Bersten von Varicen

Tödliche Blutungen werden nicht selten durch Bersten von Varicen herbeigeführt. Sitzen dieselben innerhalb der Vagina, wo nur sachverständige Hände die Blutungsquelle erkennen und Hilfe bringen können, erfolgt der Tod häufig vor Ankunft des Arztes und der Hebamme 1).

Ich sah Verblutungstod eintreten aus einer kleinen, kaum für das Auge bemerkbaren Oeffnung eines Varix der Vulva. Sectio caesarea post mortem. Kind tot.

Zu den gefährlichen Verletzungen in der Schwangerschaft sind auch selbst kleine Einrisse in die blutreiche Haut der Vulva zu rechnen. Ich sah zweimal lebensgefährliche Blutungen bei kleinen Schnittwunden auftreten, die sich Frauen bei Benutzung eines zerbrochenen Nachtgeschirrs zugefügt hatten.

Einwirkung vonVerletzungen auf das Kind

Verletzungen des Kindes in der Schwangerschaft. Mit der Verletzung der Mutter zugleich kann auch eine solche des Kindes stattfinden, die je nach dem Grade der mütterlichen Verwundung tödlich sein kann; doch kann sich, wie eben erwähnt, die Einwirkung, ohne den Uterus zu alteriren, nur auf die Frucht bemerkbar machen. Man hat an den geborenen Früchten die Folgen der Gewalt in Zertrümmerung der Schädelknochen, in Bruch der Röhrenknochen u. s. w. beobachtet.

Blieben die Kinder intrauterin am Leben, so sah man die Fraktur auch im Zustande der Heilung, mit kräftiger Callusbildung oder gänzlich, meist aber dann in ungünstiger Stellung geheilt. Ausser Gurlt<sup>2</sup>) hat in neuerer Zeit v. Büngner<sup>3</sup>) zahlreiche derartige Fälle zusammengestellt.

Als Kuriosum sei mitgeteilt, dass eine Nähnadel, die sich die Schwangere unvorsichtigerweise in die Banchdecken stiess, auf ihrer Wanderung in das Knie des Kindes geriet.

Die Einwirkung des Blitzschlags auf die Schwangere kann auch ohne dass die Mutter getötet wird, den Tod der Kinder zur Folge haben <sup>5</sup>); in anderen Fällen blieb das Kind leben <sup>6</sup>).

Abgesehen von Unglücksfällen kann der Tod Schwangerer plötzlich eintreten bei schweren Herzfehlern, Struma, Thrombosen mit Embolie etc.

# Der Tod in der Schwangerschaft.

Je plötzlicher der Tod eine Schwangere trifft, desto eher ist Aussicht vorhanden, das Kindesleben zu retten , während bei einer sich hinziehenden Agone, bei langdauernden, zum Tode führenden Erkrankungen der Schwangeren die Kinder meistens nicht zu retten sind. Doch scheitert in der Regel der Erfolg daran, dass in der ersten Reihe der Fälle die Hilfe nicht sofort zur Hand zu sein pflegt, während bei den Fällen mit ungünstigeren Chancen der Arzt wohl häufig genug zur Hand ist, aber der richtige Termin, wenn aus dem eben gestorbenen Körper das Kind herauszunehmen sei, sehr schwer zu bestimmen ist.

Kaiserschnitt post mortem

Die Zahl der durch Sectio caesarea post mortem lebend entwickelten Kinder, die auch am Leben blieben, ist sehr gering. Länger als 10 bis 15 Minuten darf der Zeitraum zwischen Absterben der Mutter und

 <sup>&#</sup>x27;) Wüllmers, In.-Diss., Tübingen 1894.
 ') M. f. G., Bd. 9, S. 321 u. 401.
 ') von Langenbecks Arch., Bd. 41.
 ') Behm, M. f. G., Bd. 18, S. 163.
 ') Menningen, Med. Jahrb. f. d. Herzogt. Nassan, Heft 11, 1853, S. 149.
 () Berliner Med. Zeit. 1842.
 S. 110.
 ') Breslau, M. f. G., Bd. 24, S. 99 u. flg.

der Ausführung des Kaiserschnitts nicht dauern. Beispiele, wo nach einer halben Stunde und mehr das Kind noch lebend entfernt werden konnte, deuten darauf hin, dass an der scheintoten Frau operirt worden ist.

Die Ausführung der Sectio caesarea p. m. muss natürlich sehr schnell geschehen, immer aber so exakt, dass, wenn einmal eine Täuschung obwaltete und die Frau noch Lebenszeichen äusserte, Oeffnung und Schliessung des Leibes und der Gebärmutter ganz nach den Regeln der Kunst stattfand.

Obwohl nun bereits 27 Jahre verflossen sind, seit Löwenhardt') empfahl, man solle den Tod nicht abwarten, sondern, wenn einmal das mütterliche Leben bestimmt aufgegeben sei, in der Agone den Kaiserschnitt ausführen, so sind doch nur ganz vereinzelte Fälle bekannt geworden, wo dieser Vorschlag mit Erfolg ausgeführt worden ist: ein Beweis, wie schwer es dem Arzte fällt, nach diesem Vorschlage zu handeln, sei es, weil auch hier die Grundbedingung, das Leben und die Lebensfähigkeit des Kindes mit aller Bestimmtheit konstatirt zu haben, nur zu häufig fehlt, sei es, weil die Angehörigen ihre Einwilligung zu einem operativen Eingriffe in einem so ergreifenden Momente verweigern. Der Kaiserschnitt an der Sterbenden kann nicht ohne Einwilligung der Verwandten ausgeführt werden, während die Ausführung desselben Eingriffs an der Toten vom Arzt selbständig vorgenommen werden kann.

Operirt man an der Sterbenden, so muss natürlich ganz genau so verfahren werden, als ob man eine gesunde Person vor sich habe.

In einigen Staaten bestand noch bis vor kurzem eine der Lex regia des Numa Pompilius?) älmliche Bestimmung, wonach bei verstorbenen Schwangeren, die über die 28. Woche der Schwangerschaft gelebt hatten, sofort nach dem Tode der Kaiserschnitt auszuführen sei, um womöglich das Kind zu retten.

Bei der Schwierigkeit, den wirklich eingetretenen Tod festzustellen, und bei dem Widerstande, den die Angehörigen in der Regel einem solchen Eingriffe entgegenbringen, sind die Resultate dieser gesetzgeberischen Anordnung fast gleich Null geblieben 3).

Es muss dem Ermessen des Arztes überlassen werden, wenn er überhaupt Herr der Situation geblieben ist, in Fällen, in denen er sich einen Erfolg für das Kind verspricht, den Kaiserschnitt auszuführen oder nicht. Aus der Nichtausführung wird ihm wohl nur in den seltensten Fällen ein Vorwurf gemacht werden können.

# Schwangerschaft bei Erkrankung des Eies.

# Die krankhafte Vermehrung des Fruchtwassers. Hydramnion.

Unter Umständen kann sich die Fruchtwassermenge eines gesunden Eies auf zwei, wohl auch drei Liter vermehren, ohne dass man von einem Uebermaasse, von Hydramnion spricht. Letzteres bildet sich nur heraus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aphorismen der geburtsh. Chirurgie, Berlin 1871. <sup>2</sup>) "Mulier, quae praegnans mortua est, ne humator, antequam partus ei excidatur. Qui contra feccrit, spem animantis cum gravida peremisse videtur." <sup>3</sup>) Dohrn, Klin, Vortr. 1897, Nr. 188.

wenn sich krankhafte Vorgänge im Fötus und seinen Anhängen, oder im

mütterlichen Organismus abspielen.

Hydramnion findet sich am häufigsten bei missbildeten oder kranken Früchten, bei Zwillingen, besonders bei eineiligen, seltener bei Erkrankungen der Mütter, die mit Ausschwitzungen in die Gewebe und Höhlen des Körpers verlaufen.

Daraus ergiebt sich schon, dass die übermässige Wassermenge in den einzelnen Fällen eine ganz verschiedene Quelle haben muss.

Hydramnion bei missbildeten und

Hydramnion bei missbildeten und kranken Früchten. hissondeen and Bei einer grossen Zahl von Missbildungen ist ätiologisch das Amnion beteiligt. Dasselbe gerät in einen entzündlichen Zustand, bildet Verwachsungen mit der Oberfläche der Frucht, mit den in den noch nicht geschlossenen Körperhöhlen liegenden Organen, mit dem Nabelstrange u. s. w. So kommt es zu einer chronischen Entzündung des Amnion, die sich durch eine bedeutende Exsudation in die Amnionhöhle hinein und durch auffallende Veränderungen am Amnionepithel charakterisirt. Das Epithel ist in starker Kernproliferation und man bemerkt zwischen den sonst eng aneinander liegenden Zellgrenzen grössere Lücken.

> Bei andern Missbildungen ist das Hydramnion aufzufassen als ein Transsudat aus fötalen Gefässen, die ohne epitheliale Bedeckung oder in offenen Körperhöhlen liegend leicht seröse Flüssigkeit abgeben können. Besonders häufig ist daher Hydramnion bei Spaltbildungen. Bei Hemicephalus, Wolfsrachen, Hasenscharte, Blasenspalte u. s. w. fehlt Hydramnion fast nie.

> Drittens findet es sich bei missbildeten oder kranken Früchten, in deren Cirkulationssysteme, einschliesslich dem Placentarkreislaufe, bedeutende Hindernisse, die zu Stauungen Veranlassung geben, auftreten. So fand man Lebercirrhose, Verengerungen des Ductus Botalli, Verengerung des Aortenostium, Verengerung der Herzkammern 1), Wucherung der Zottenstämme mit Verengerung der Placentakapillaren 2) als Ursache der Rückstauung und Ausschwitzung. Je nach dem Orte des Hindernisses wird mehr der fötale Körper, die Placenta oder die Amnionhöhle die transsudirten Massen zu bergen haben.

> Bei dieser Art des Hydramnion wird seine chemische Zusammensetzung die seröser Transsudate sein. Der Eiweissgehalt ist in der Regel sehr hoch; Harnstoff findet sich nur in geringer Menge.

> M. 1884, Nr. 234. Verschiedenartige Verbildungen der Frucht mit Verengerung des Aortenostium; Gewicht 1485 g, Länge 41 cm. Fruchtwassermenge ca. 7 Liter.

Specifisches Gewicht 1008. Eiweiss reichlich. Harnstoff 0,03 bis 0,04%. M. 1889, Nr. 296, Hemicephalus, 1690 g. 38,5 cm, Fruchtwassermenge 6 1/2 Liter.

Reaktion: alkalisch.

Specifisches Gewicht: 1007 (15° C.), Eiweiss 0,38°/0, Harnstoff 0,00554 (durch Prof. E. Schmidt nach der Methode von v. Schröder, Arch. f. exper. Path. Bd. 25, S. 370,

M. 1896, Nr. 36. Eineige Zwillinge. In der grossen Amnionhöhle 2 1/2 Liter Fruchtwasser. Hypospadie. Specifisches Gewicht: 10085, Eiweiss 0,258%, Harnstoff 0.076184%.

<sup>1)</sup> v. Woerz, C. f. G. 1895, S. 580. 2) Rumbaum, In.-D., Würzburg, 1893, Fall III.

Es ist wohl möglich, dass infolge der Missbildungen fötaler Organe, der Stauungen in den Cirkulationswegen oder der Beteiligung der Placenta die fötale Niere schon frühzeitig zu einer erheblicheren Thätigkeit veranlasst wird: dann finden reichliche Entleerungen von Harn statt und die Harnstoffmenge kann recht bedeutend werden.

Das Uebermaass von Frucht wasser bei zweieiigen Zwil-Hydramnion bei lingen verteilt sich bald gleichmässig auf beide Fruchtsäcke, bald handelt

es sich nur um einseitiges Hydramnion.

Wenn bei einem Zwillinge die Fruchtwassermenge auffallend zunimmt, so pflegt sie bei dem kleineren Zwillinge geringer zu werden. Man sieht dann Polyhydramnie neben Oligohydramnie, wie bei eineiigen

Zwillingen.

Auch wenn Hydramnion bei eineigen Zwillingen auftritt. muss man immer zunächst daran denken, dass einer der beiden Zwillinge eine Verbildung aufweist, die als Ursache der krankhaften Vermehrung des Wassers anzusehen ist: denn in der Regel hat nur der eine Amnionsack übermässig viel Fruchtwasser, der andre die normale oder selbst eine geringere Menge. Da bei Zwillingen, die sich in einem Eie entwickeln, relativ häufig Missbildungen beobachtet werden, so nimmt auch die sich daran anknüpfende Polyhydramnie nicht wunder. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass bei eineiligen Zwillingen sehr häufig Abnormitäten der Insertion der Nabelschnur, eigentümlicher Verlauf der Gefässe etc. vorkommen; wohl möglich, dass auch dadurch Störungen im Kreislaufe eintreten, die zu Rückstauung, sekundärer Herzhypertrophie, verfrühter Nierenthätigkeit, stärkerer Transsudation in die Amnionhöhle hinein Anlass geben.

Die Darstellung von Schatz¹), der von der Bildung eines "dritten Kreislaufs" ausgeht, erschwert nur das Verständnis. Einen dritten Kreislauf giebt es nicht. Die intermediäre Zone, die Schatz beschreibt, hat für die Entstehung der Polyhydramnie keine Bedeutung, denn die Vermischung des beiderseitigen Blutes in den grossen kommunizirenden Sinus der Placenta bedingt keine wesentlichen Stromhindernisse. Da die meisten sich auf einer Placenta entwickelnden Zwillinge keine Hydramnie zeigen, obwohl stets ihre Blutgefässe in der Placenta in gleicher Weise verteilt sind, so muss man in

jedem Falle von Polyhydramnie den Grund wo anders suchen2).

Küstner3), der sich im ganzen der Schatz'schen Theorie anschliesst, hält die schon erwähnten Organveränderungen, die ich mit andern als Ursache des Hydramnion auffasse, für eine Folge der Stauungserscheinungen. Werth 4) vermutet in einer Eigentümlichkeit des Chorionepithels eine gesteigerte Aufnahme von Wasser aus dem mütterlichen Blute, die dann zur Hydramnionbildung führen soll. Diese anatomisch nicht gestützte Theorie würde auch nicht die Ansammlung in einem Eisaek bei gemeinsamer Placenta erklären.

Hydramnion bei Erkrankungen der Mutter und als Folge Hydramniou in dieser Erkrankung kommt verhältnismässig selten vor. Bisher fand man ung der Mutter es besonders bei Syphilis der Mutter, Leukämie, chronischer Anämie; doch beschränkt sich in diesen Fällen die Ausschwitzung meist nicht nur auf eine Vermehrung des Fruchtwassers, sondern Frucht und Placenta partizipiren gleichmässig daran (Hydrops universalis foetus et placentael.

Bei eineiigen Zwillingen

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 19, S. 329, 2) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 143, 3) A. f. G., Bd. 29, S. 353, 1) Müller, Handbuch der Geburtshilfe, Bd. 2, S. 570.

Ein exquisites Beispiel dieser Art habe ich beschrieben in den Berichten und Arbeiten, Bd. 1, S. 135.

Dass auch bei Erkrankungen der Placenta, mütterlicher- wie fötalerseits, Hydramnion auftreten kann, hat neuerdings v. Franqué nachgewiesen <sup>1</sup>).

Duncan<sup>2</sup>), Ludwig<sup>3</sup>), Rossa<sup>4</sup>) und Graefe<sup>5</sup>) fanden im Hydramuion der Frucht diabetischer Frauen starken Zuckergehalt. In Ludwigs Falle bildete sich das Hydramnion erst nach dem Tode der Frucht aus,

Einen sehr bedeutenden Grad von Hydramnion fand Teuffel®) bei einer extrauterinen Gravidität.

Symptome und Diagnose des Hydramnion Das Hydramnion macht sich bald früher, bald später in der Schwangerschaft bemerkbar. Das Hydramnion eineiger Zwillinge führt in der Regel zwischen dem 5. und 7. Schwangerschaftsmonate zur Katastrophe, während bei einzelnen Früchten die Ausdehnung der Gebärmutter erst in etwas späterer Zeit den Grad der Spannung hervorbringt, der den Cervix zur Entfaltung, den Muttermund zur Eröffnung bringt. Seltener trägt die Gebärmutter ein hydramnisches Ei bis zum Ende der Schwangerschaft.

Man diagnostieirt das Hydramnion durch die ühermässige Spannung und Mangel der Fluktuation <sup>7</sup>), bei Abwesenheit jeglicher Kindesteile durch die zeitweise auftretende Kontraktion der weit über die der Schwangerschaft entsprechende Grösse hinaus ausgedehnten Gebärmutterwand <sup>8</sup>), durch direktes Fühlen der umfangreichen vorliegenden Fruchtblase, in der eventuell ein sehr kleiner Schädel leicht beweglich hin und her geschoben werden kann.

Unerklärt bleibt der wiederholt und auch von uns beobachtete Umstand, dass, obwohl sich die Gebärmutter durch Hydramnion im höchsten Grade ausgedehnt und gespannt zeigt, die vorliegende Fruchtblase schlaft ist. — Remy 9) glaubt in dieser Thatsache ein Mittel gefunden zu haben, die Diagnose des Hydramnion gegenüber Zwillingen zu siebern.

Die Frauen leiden teils durch die übermässige Ausdehnung und damit verbundene Spannung der Bauchdecken, teils durch Druck auf Magen, Leber, durch Beeinträchtigung der Lungenkapacität.

Ich sah unstillbares Erbrechen, verbunden mit andauernden Schmerzen, in dem-

selben Momente aufhören, als die Blase gesprengt war.

Da bei Hydramnion mit wenigen Ausnahmen missbildete oder kranke Früchte, oder kleine, noch lebensunfähige Früchte geboren werden, so ist, sobald die Mutter leidet, der Blasenstich auszuführen.

Schatz<sup>10</sup>) bat den Vorschlag gemacht mit feinerem Trokart den Uterus durch die Bauchdecken von Zeit zu Zeit zu entleeren, bis das Kind oder die Zwillinge lebensfähig geworden seien. Abgesehen von der Gefahr der Punktion wird auch bei dieser Art der Punktion stets die Geburt zu erwarten sein.

# Mangel des Fruchtwassers.

Dem Uebermaass des Fruchtwassers (Hydramnion) gegenüber mit seinem schädigenden Einflusse auf die Schwangerschaft sei kurz auch der Fruchtwassermangel erwähnt.

Theranie

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 28, S. 319. <sup>2)</sup> Trans. of the London obst. Soc., Bd. 24, S. 256. <sup>3)</sup> C. f. G. 1895, S. 281. <sup>4)</sup> C. f. G. 1896, Nr. 25, S. 657. <sup>5)</sup> Die Einwirkung des Diab. mell. auf d. weibl. Sexualorgane, Halle 1897, S. 16. <sup>6)</sup> A. f. G., Bd. 22, S. 57. <sup>7)</sup> Keilmann, M. f. G. u. G. 1895, Bd. 1, S. 438. <sup>8)</sup> Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 140, ausserdem M. 1896, J. Nr. 38. <sup>9)</sup> Arch. de Tocol. et Gyn. 1892, Bd. 19, S. 455. <sup>10</sup>) A. f. G., Bd. 19, S. 368.

Einfluss des Fruchtwasser-

mangels auf

die Frucht

Mangelhafte Entwicklung des Fruchtwassers ist verhältnismässig sehr selten und die wenig zahlreichen Berichte in der Litteratur sind zum Teil mit grosser Vorsicht aufzunehmen 1).

Wäre der Fruchtwassermangel schon in den ersten Stadien der Entwicklung vorhanden gewesen, so würden sich wahrscheinlich adhäsive Processe zwischen Amnion und Fruchtoberfläche abgespielt haben, und es wäre zu Missbildungen gekommen. Der Fruchtwassermangel scheint sich erst sekundär herauszubilden.

In einem selbst erlebten Falle wurde dies dadurch sehr wahrscheinlich gemacht, dass, obwohl nur ein Esslöffel voll breitgen mit Meconium gemischten Amnioninhalts vorhanden war, die Frucht doch in ihrem Darm-Meconium sehr viel Wolfhaare hatte, folglich früher reichlich Fruchtwasser zeschluckt baben musste.

Ueber die Ursache des Fruchtwassermangels sind wir gänzlich im Dunkeln. Nur der Fruchtwassermangel bei Zwillingen und Drillingen lässt sich allenfalls erklären.

Die wenigen Fälle, iu denen zugleich mit Maugel in der Entwicklung der fötalen Nieren auch Fruchtwassermangel bestand, sind nicht genügend genau untersucht, nm Rückschlüsse auf die Actiologie des Fruchtwassermangels zu gestatten.

Der Einfluss auf die Frucht ist nach mehreren Richtungen hin charakteristisch. Fast in sämtlichen Berichten findet sich die Angabe, die Frucht sei, wenn auch ausgetragen, mangelhaft ernährt und entbehre besonders des Fettpolsters. Die Haut wird als derb, lederartig angegeben. Von verschiedenen Autoren wird angedeutet, die Ursache dieser Erscheinung liege im Mangel des Fruchtwassers als Nährmaterial. Es wird dabei ganz ausser acht gelassen, dass umgekehrt die Anomalie der Haut auch die Ursache des Fruchtwassermangels sein kann.

Weit verständlicher ist der andre Nachteil des Fruchtwassermangels,

der in einer grösseren Zahl von Berichtenerwähnt wird, nämlich die durch Raumbehinderung verursachten Verkrümmungen des Kindes. Klumpfussstellung, abnorme Flexionen der Hand, des Halses, Hautdefekte an hervorragenden Punkten (Malleolen), Oberhautverdickungen (Hühneraugen), Anomalien in der Bildung der Gelenkflächen sind die am häufigsten wiederkehrenden Erscheinungen, die sich auch schon, bei mässigerem Grade von Fruchtwassermangel herausbilden.

Ein sehr eklatantes Beispiel konnte ich aus der Marburger Klinik berichten und habe eine Abbildung des zusammengepressten Kindes geliefert<sup>2</sup>). Fig. 157.



Fig. 157, Im wasserleeren Uterus zusammengepresste Frucht, Nach Präparat, (Bor. u. Arb., Bd. 3, Taf. IV.)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Litteratur bis zum Jahre 1894 bei Jaggard, The Amer. Journ. of Obst. 1894, Bd. 29, S. 431 und in der Dissert, von Schüler, Primärer und sekundärer Fruchtwassermangel, Marburg 1892. <sup>2</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 456.

Ueber den Einfluss der mangelhaften Entwicklung des Liquor amnii in den ersten Wochen der fötalen Entwicklung siehe unter "Amniotische Verwachsungen".

Auf Geburt und Wochenbett hat die Anomalie, soweit die bisherigen Berichte lauten, keinen Einfluss.

Sekundärer Fruchtwassermangel

Anatomie der

Blasenmole

Unter sekundärem Mangel des Fruchtwassers verstehe ich den Zustand, der durch unzeitigen fast vollständigen Abgang des Fruchtwassers vor oder im Beginne einer langdauernden Geburt herbeigeführt wird.

#### Die Blasenmole.

Eine ganz eigenartige Erkrankung des Eies, speciell der Zotten und des mütterlichen Gewebes, in dem die Zotten inseriren, bildet die Blasenmole.

Man findet entweder die ganze Eioberfläche mit einer Unzahl von Blasen besetzt an Stelle der Chorionzotten, oder nur einzelne Bezirke der



Fig. 158. Blasen einer Tranbenmole. Nach einem Präparate.

Placenta sind von dieser Entartung betroffen. Im ersteren Falle findet man von einer Eihöhle und einem Fötus nichts, im letzteren kann es zu einer Entwickelung des Fötus, ja in ganz seltenen Fällen zur Reife desselben kommen.

Die einzelne Zotte schwillt an mehreren Stellen blasenförmig an; die Blasen sind durch dünne Fäden miteinander verbunden, so dass sie sich, wie aneinander gereiht, präsentiren.

Bisher hatte man den Process, der zur Blasenbildung führt, mit Virchow¹) als eine myxomatöse Entartung des Zottenbindegewebes aufgefasst. Aber die bedeutsamen Untersuchungen von Marchand²) lassen eine andere Entstehungsweise für wahrscheinlich erscheinen. Auch bei der Blasenmolenbildung spielt das Syncytium eine wichtige Rolle. Dieses Zwischengebilde zwischen den mitterlichen Geweben und denen des Eies scheint den ersten Anstoss zu einem abnormen Wachstum der Zotte zu geben. Eng verbunden damit proliferirt auch die

Langhans'sche Zellschicht der Zotte und gerade das Zottenbindegewebe, dessen Proliferation man früher betonte, verkümmert und mit ihm die Zottengefässe. Hingegen sammelt sich der überreich durch das üppige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die krankhaften Geschwülste, Bd. 1, S. 413. — <sup>2</sup>) Ueber den Bau der Blasenmole, Z. f. G. u. G., Bd. 32, Heft 3. — Siehe auch L. Fränkel, A. f. G., Bd. 48, S. 80 und Bd. 49, S. 481.

Syncytium den mütterlichen Geweben entnommene Nahrungsstoff in den Hohlräumen der Zotte an und führt zur Blasenbildung.

Mit Ausbreitung und Vermehrung der Blasen ist naturgemäss eine Usur und Zerstörung der Decidua verbunden. Molen, die im zweiten Monate der Schwangerschaft ausgestossen werden, zeigen noch über und über eine Deciduahülle, durch die freilich hier und da schon Blasen hindurchschauen. Siehe Fig. 159 und 160. Im weiteren Verlaufe der Schwangerschaft geht immer mehr von der Decidua verloren, und die Zotten wuchern zwischen die Muskellamellen hinein, durchbohren die Wandungen grösserer Gefässe, können sogar bis zur Serosa des Uterus hindurchwachern.

In der Regel im 4. bis 5. Monate der Schwangerschaft beginnen die Bemühungen der Gebärmutter, die Mole zu eliminiren. Bis dahin kann die Gesamtmasse der Blasen und der zwischen ihnen sitzenden Blutcoagula ein Litergefäss und darüber füllen.

Der destruirende Charakter der Blasenbildung kann weiter sich dadurch manifestiren, dass die Zotten mit ihrem Syncytiummantel die Wand der Gebärmutter mannigfach durchbohren oder in der Wand selbst grosse Hohlräume bilden, die mit weichem Zottengewebe ausgefüllt sind und überall mit Bluträumen in direkter Verbindung stehen.

In dem Volkmann'schen Falle1) geschah die Entwickelung der Mole in der Hauptsache in der Wand der Gebärmutter. während die Höhle frei blieb. Bei der von Graf Spee angenommenen Art der Niederlassung des menschlichen Eies im submukösen Bindegewebe würde sich diese eigentümliche Bildung am ehesten erklären. Aehnlich im Falle von Lord 2).

In dem von Wilton3) beobachteten Falle erfolgte der Tod nach Durchbruch der Blasenzotten an der hinteren Wand des Uterus an intraperitonealer Verblutung. Die Abbildung 161 stellt einen Fall dar. den Waldeyer<sup>4</sup>), von Jarotzky<sup>4</sup>) Fig. 169. In toto ausgestossene Trauben-mole. Nach einem frischen Präparate. bei dem ebenfalls die Muskelwand durch wuchernde Zotten zerstört war.



Die eigentliche Ursache der Entwickelung der Blasenmole ist noch nicht bekannt. Marchand ) hält es für das Wahrscheinlichste, dass es sich um eine primäre Veränderung des Eies handelt, indem vielleicht schon frühzeitig durch die krankhafte Wucherung der epithelialen Elemente der Zotten eine hydropische Beschaffenheit des Chorionbindegewebes herbeigeführt wird.

Kehrer<sup>7</sup>) hat versucht durch Zusammenstellung einer grösseren

18

Pathogenese

<sup>1)</sup> Virchow's A., Bd. 41, S. 528. 2) Edinb. med. Journal 1868, Jan. 3) The Lancet 1840, Bd. 37, S. 691. - 4) Virchow's A., Bd. 44, S. 88. 5) In.-Diss., Breslau 1868. <sup>6</sup>) Z. f. G. n. G., Bd. 32, S. 405, <sup>7</sup>) Arch. f. Gyn., Bd. 45, S. 478, Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

Zahl von Fällen die ätiologische und die klinische Seite zu fördern, doch kann man das meist von Hebammen gewonnene statistische Material nur mit Vorsicht benutzen. Es scheint, was auch schon von anderer Seite betont wurde, sich zu bestätigen, dass besonders ältere Frauen betroffen werden. Ob Erkrankungen des Endometriums vorausgegangen, also hier die Ursache zu suchen sei, ist fraglich.

Diagnose

Die Diagnose einer bestehenden Blasenmole wird hauptsächlich ermöglicht durch das Vorkommen eines blutig-wässerigen Ausflusses, der in späterer Zeit durch wirkliche Uterinblutungen unterbrochen wird und durch eine für die Schwangerschaftszeit relativ bedeutende Ausdehnung des Uterus, ohne dass Kindesteile nachzuweisen sind. Oedeme der unteren Gliedmassen sind relativ häufig.

Die Ausstossung des Gebildes erfolgt am häufigsten im 4. bis 5. Monate. Sie ist in der Regel von heftigen Blutungen begleitet. Auch in dem Falle, von dem die Abbildungen 162 und 163 herrühren, waren profuse Blutungen die Ursache des schnell eintretenden Todes.

Ehe von dem ärztlichen Einschreiten die Rede sein soll, mag hier noch darauf hingedeutet werden, wie derselbe Vorgang, der seinen Ausgang nehmend von einem einseitigen proliferirenden Wachstum des Syncytiums, zur Bildung einer Blasenmole führt, höchst maligne Geschwülste des Uterus und auf dem Wege der Metastase anderer Organe hervorzurufen imstande ist. Es ist jetzt keinem Zweifel mehr unter-



Fig. 160. Blasenmole in toto ausgestossen, dann halbirt. Nach einem Präparate.



Fig. 161. Chorionzotten in die Muscularis uteri hineingewuchert. Nach Spiegelberg-Wiener, Lehrbuch, 3, Aufl., S. 353.

worfen, dass nach der Ausstossung einer destruirenden Blasenmole nicht selten sich chorio-epitheliale Geschwülste bilden, die, wenn nicht bald



Fig. 162. Uterus, eine Traubenmole enthaltend. Nach einem frischen Präparate.

der Uterus operativ entfernt wird, den Tod der Kranken zur Folge haben.

Nach alle dem Gesagten ist daher die Blasenmole als ein gefährliches Leiden anzusehen, und der Arzt, der die Diagnose stellt, wird am besten handeln, das Afterprodukt so bald wie möglich zu entfernen.

Therapie



Fig. 163. Durchschnitt durch den Uterus (Fig. 162), eine Traubenmele enthaltend, Nach einem Präparat von Prof. Marchand gezeichnet,

Ist der Muttermund noch eng, so erweitere man ihn mit Gummiballens, wodurch zugleich eine etwa bestehende Blutung gestillt wird. Können zwei Finger in den Uterus eindringen, so räume man die Massen aus. War der Uterus schon ziemlich gross und zog er sich auf äussere Reize schlecht zusammen, so bedenke man bei den intrauterinen Manipulationen, dass die Wand sehr brüchig und eine artificielle Ruptur sehr wohl möglich sein kann. Dringend geboten ist eine Revision der Uterushöhle, um etwa zurückgebliebene Zotten und Blasen stumpf mit den Fingern abzuschaben.

Bei Blutungen nach Ausräumung bevorzuge man die Tamponade des Uterus, weil desinficirende Flüssigkeiten leicht in die grossen weiten Venen hineingelangen und einen plötzlichen Tod herbeiführen können.

Eine Frau, die eine Blasenmole geboren, muss in Hinsicht auf die oben erwähnte Gefahr, Bildung eines malignen Deciduoms, einige Monate vom Arzte beobachtet werden. Genaueres hierüber findet sich unter Wochenbetterkrankungen, malignes Deciduom.

# Die Fehlgeburt.

## Der spontane Abort.

Auf vier bis fünf normale Geburten fällt in der Praxis des beschäftigten Geburtshelfers durchschnittlich eine Fehlgeburt. In Anstalten ist der Prozentsatz ein geringerer. Schon dieses Frequenzverhältnis deutet an, von welcher Wichtigkeit dieser Vorgang ist, der nun noch zudem für die Frau mannichfaltige Gefahren mit sich bringt.

Man bezeichnet als Abort, Fehlgeburt, eine Geburt vor der Zeit, von welcher ab die Früchte ausserhalb der Gebärmutter weiter leben

können, das ist ungefähr die 28. Schwangerschaftswoche.

Der Ursachen zum Abort giebt es eine grosse Zahl. Teils sind es Krankheiten der Mutter, infolge derer das Ei abstirbt und ausgestossen wird, oder die eine Alteration der Haftfläche des Eies, der Decidua, mit sich bringen, sodass sich das Ei löst und aus dem Uterus herausgetrieben wird; teils geht die primäre Ursache vom Fötus aus, indem dieser entweder Krankheitsstoffe birgt, die seine Weiterentwicklung unmöglich machen, oder in einer Weise missbildet ist, dass nicht einmal die intrauterine Eutwicklung über eine bestimmte Zeit fortgehen kann.

Neben diesen auf mütterlicher oder fötaler Krankheit beruhenden Aborten mögen hier noch die artificiellen erwähnt sein, die wissenschaftlich begründeten, aus therapeutischen Zwecken hervorgerufenen und die kriminellen ("Abtreiben").

Die von der Frau, die von einer Fehlgeburt betroffen wird, angegebenen Ursachen sind meist irrelevant, höchstens den Eintritt des Ab-

Ursachen der Fehlgeburt ortes begünstigende Umstände. Eine bessere Erklärung bietet in der Regel die Untersuchung des ausgestossenen Eies und die der Frau.

Wenn man sich eine Frequenzskala macht über die Ursachen des Aborts, so möchten sich wohl zwei Ursachen in erster Linie den Rang streitig machen: Syphilis und Rückwärtsbeugung der Gebärmutter. In dritter Reihe könnten vielleicht die Missbildungen und Krankheiten des Eies folgen.

Hat man Gelegenheit, viele Aborte der ersten Monate zu untersuchen, so fällt die Zahl der stark missbildeten Früchte auf, und zwar handelt es sich nicht selten um Missbildungen, die sich bei den Früchten der späteren Monate nicht oder nur selten finden, woraus zu schliessen ist, dass auch ihre intrauterine Entwicklung nicht über ein bestimmtes Ziel hinausgehen kann.

Als relativ häufige Ursachen seien noch genannt: chronische Erkrankungen der Gebärmutter, Endometritis, Niederlassung des Eies im untersten Gebärmutterabschnitte, tiefe Cervikalrisse u. s. w.

Auch grobe diätetische Fehler gegen die vorsichtige Lebensweise Schwangerer werden ab und zu Abort zur Folge haben, doch bei weitem nicht so häufig, als man im Leben diese Vergehen beschuldigt.

Welche Erkrankungen der Mutter und in welcher Weise diese den Abort herbeiführen können, ist bereits Seite 231 u. fle, erörtert,

Dem Aborte gehen in der Regel Blutungen voraus und leiten ihn ein. Diese rühren daher, dass Teile der Decidua, die in der Nähe des innern Muttermundes liegen, durch interdeciduale Blutergüsse zerstört werden und nun bluten, Sind die betroffenen Stellen Teile der Serotina,

so pflegt die Blutung sehr heftig zu sein und damit auch die Aussicht geringer, dass das Ei dem Uterus erhalten bleibe.

Die Art der Ausstossung des Eies unterscheidet sich je nach der Zeit der Schwangerschaft und je nach der Erhaltung der Fruchtblase.

Abort bis zur 16. Woche: Findet der Abort vor dieser Zeit statt, so pflegt das Ei unverletzt in toto ausgestossen zu werden samt der Decidua reflexa und dem Hauptteile der vera. Ich bezeichne diesen Modus als einzeitigen



Fig. 161. Abort der 6. bis 7. Woche mit Insertio velamentosa. Am untern Eipole ist die Decidua reflexa von den Eihäuten durch einen Bluterguss abgehoben,



Fig. 165. Abortivel mit ausserhalb am Chorion haftender Frucht. Nach elnem Präparate.

Abort oder als typischen Modus. Wird hingegen die Blase, meist künstlich, bisweilen aber auch spontan gesprengt, dann kommt es zum zweizeitigen, zum atypischen Abort.

Der einzeitige, typische Abort verläuft in der Weise, dass das Der einzeitige

Verlauf des Abortes unverletzte Ei fast immer unter mehr oder weniger starker Blutung den Cervikalkanal erweitert und dann, sich in Walzenform verlängernd, durch den Kanal hindurch nach aussen schlüpft. Lässt es dabei die Decidua vera zurück, so ist diese am Rande der bereits angelegten Placenta abgerissen, das Ei wird nackt geboren. Die zurückgebliebene Vera wird nach kürzerer oder längerer Zeit entweder in toto oder mit dem Wochenflusse zusammen ausgestossen.

Der zweizeitige Abort

Der zweizeitige, atypische Abort verläuft stets in zwei Akten. Das Ei erweitert den Cervix, und ehe es durch ihn hindurchgerückt ist. berstet die Blase und das Fruchtwasser samt der Frucht entweicht in die Scheide: die dünne Nabelschnur reisst ab und die Frucht wird meist mit Blut zusammen aus der Vulva ausgestossen. Hinter dem Fötus, der den Cervix passirte, schliesst sich der Cervix wieder enger zusammen und es bedarf einer zweiten Anstrengung der Gebärmutter, um die Secundinae samt der Vera auszustossen. Diese zweite Geburt liegt zeitlich bisweilen von der ersten weit ab, und darin liegt auch die Gefahr, die der zweizeitige Abort gegenüber dem einzeitigen prognostisch bietet.

Solange nämlich die fehlenden Teile nicht ausgestossen sind, befindet sich die Frau in einer Verblutungs- und in einer Infektionsgefahr. Fast stets treten bis zur totalen Ausstossung Blutungen auf, und gar nicht so selten findet die Ausstossung unter Fiebererscheinungen statt. Diese Fiebererscheinungen können auch eintreten, ohne dass jemand untersucht hat, und nicht selten verknüpft sich mit der Temperatursteigerung eine erhöhte

Wehenthätigkeit, und die Ausstossung des Eies erfolgt bald.

Behandlung

Diese beiden wichtigsten Gefahren des Aborts machen es nötig, dass ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird. Hebammen sollen den Abort nicht leiten. Sie dürfen höchstens, wenn das Ei ganz geboren in der Scheide liegt, es daraus entfernen, am besten durch eine Ausspülung.

Verhütung des drohenden

Der Arzt wird zuerst festzustellen haben, ob der Abort noch aufzuhalten sei oder nicht. Ist mit Sicherheit Fruchtwasser abgegangen, ist die Eispitze bereits aus dem äusseren Muttermunde herausgetreten und ist die vorangehende Blutung eine sehr heftige und längerdauernde gewesen, so ist der Abort unvermeidlich.

Andernfalls empfehle er ruhige Bettlage, auch geistige Ruhe, kühlendes Getränk und Opium. Letzteres wird zweckmässig in Suppositorien à 0,03 gr. Opium angewendet. Sorgfältige Beobachtung der Unterlage wird ergeben, ob in den nächsten Stunden oder Tagen noch Blut abgeht, und eine weitere vaginale Untersuchung stellt fest, ob sich die Zeichen des drohenden Aborts gemindert oder ob sie zugenommen haben. Ehe nicht mehrere Tage verstrichen sind, während deren gar kein Blut abging, lasse man die Frau nicht aufstehen.

Verfahren heim nicht aufzu-

Ist der Abort nicht aufzuhalten, so richtet sich unser Handeln haltenden Abort nach den Gefahr andeutenden Symptomen. Ist kein Fieber vorhanden und die Blutung gering, so lässt man unter sorgfältiger Beobachtung das Ei spontan austreten. Das Sprengen der Eiblase ist ein grober Fehler. Wird das Ei so in toto ausgestossen, so hat man weiter gar nichts zu thun, als nach beendetem Abort die Frau zu reinigen.

Ist kein Fieber vorhanden, die Blutung aber bedrohlicher Natur,

so würde man, falls der Cervix so weit ist, dass ein bis zwei Finger bequem eingehen können, das Ei lösen und es dann durch den Uterus selbst ausstossen lassen. Oder man bedient sich zweckmässig einer Abortzange, einer Art von Polypenzange, mit der man das Ei aus der Uterushöhle herausbefördert. Da es dabei zu zerreissen pflegt, so ist eine Revision der Uterushöhle mit dem Finger anzuschliessen. Gestattet der Cervix hingegen nicht das Eindringen mit dem Finger, eventuell der Zange, so würde entweder zu tamponiren sein, oder mit einem Quellmittel müsste die Erweiterung des Cervix beschleunigt werden, um dann die Ausräumung der Uterushöhle folgen zu lassen.

In ganz seltenen Fällen hat bei Tamponade der Scheide eine innere Uterusblutung von grösserer Ausdehnung stattgefunden. Klotz1) sah eine Frau im 4. Monate der

Schwangerschaft an einer derartigen inneren Blutung zu Grunde gehen.

Sobald aber der Abort unter Fieber verläuft, das bei Abwesenheit jeder andern Erkrankung auf eine Infektion von den Genitalorganen aus schliessen lässt, ist jedes sich länger hinziehende Verfahren, den Abort zu beenden, misslich. Hier heisst es den Uterus sobald wie möglich ausräumen, um eine desinfizirende Ausspülung folgen zu lassen.

Die Ausräumung des Uterus geschieht, wenn es geht, in Narkose. Die äussere Hand muss den Uterus über den Zeigefinger der inneren Hand wegstülpen, d. h. ihn in das Becken hineindrängen, und nun löst man durch sanftes Gegendrängen der Fingerkuppe gegen die mit der Gebärmutterwand zusammenhängenden Gewebe des Eies diese los und spült am besten alle nieht gleich folgenden Gewebsfetzen durch eine intrauterine Ausspülung (3% Kresol-Seifenlösung) aus. Bei weitem Cervix ist das Curettement fast immer entbehrlieh. Verletzungen mit der schabenden Curette sind bei noch nicht genügend zurückgebildetem Uterus leicht möglich.

Mit grosser Vorsicht gebrauche man beim Ausräumen des Uterus die Kornzange, Der Uterus ist im puerperalen Zustande so weich, dass spitzere Instrumente, wie die Kornzange, unschwer ihn durchbohren. Wiederholt sind statt der Eiteile Darmpartien zur Scheide herausgezogen worden. Mehrere derartige Beispiele sind in der Sitzung der Ge-

sellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, 9. März 1894, referirt worden 2).

Kann man bei heftigen Blutungen und beginnendem Fieber den Uterus nicht sofort ausräumen und will man das Curettement vermeiden, so greife man zur Tamponade der Uterushöhle, eventuell auch der Scheide (Dührssen3). Ist danach der Cervix weiter geworden, so kann die Ausräumung der Höhle folgen, wenn nicht schon spontan

die Ausstossung der Eireste erfolgt ist.

Einer besonderen Besprechung bedürfen die zahlreichen Fälle, in denen schon Tage, ja Wochen seit dem Abort vorübergegangen sind, die Blutungen in mässigem Grade fortbestanden haben, und nach und nach das Fieber in die Höhe gegangen ist, ehe der Arzt zu Rate gezogen wird. Da hier bereits eine so bedeutende Verengerung des Cervix eingetreten zu sein pflegt, dass an ein Ausräumen mit dem Finger nicht mehr zu denken ist, das bestehende Fieber und die mehr oder weniger schwere Allgemeinerkrankung auch ein schnelles Handeln erfordern, so ist für diese Fälle der Gebrauch der Curette angezeigt. Ihre Anwendung ist auch bei so stark Curettement zurückgebildetem Uterus weit weniger gefahrlich; immerhin ist vorsichtige Hantirung mit dem Instrumente dringend zu empfehlen.

Ausräumung des Uterus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. f. G. 1890, S. 268. <sup>2</sup>) C. f. G. 1894, S. 506. <sup>3</sup>) Samuel, Kl. Vortr., 1895, Nr. 131.

Man nehme das Curettement in der Sims'schen Seitenlage vor. Eine Ausspülung mit Schultze'schem Katheter gehe voran und hinterher. Der Arzt mache sich zur Regel, die Curette vorsichtig bis zum Fundus uteri einzuschieben und erst beim Zurückziehen des Instrumentes gegen den inneren Muttermund hin den Druck auszuüben, der zum Abschaben der Wand notwendig ist. Die Nachspülung kann mit 50% joigem Alkohol erfolgen.

Der Vorschlag von Olshausen<sup>1</sup>), dem sich im Prinzip Fritsch und Chrobak zuneigen, schwere Sepsis nach Abort mit Wegnahme des infizirten Uterus zu bekämpfenbedarf noch eingehender Prüfung, ehe er in einem Lehrbuche empfohlen werden darf.

Sehr häufig folgt in den nächsten Stunden nach intrauteriner Manipulation bei fieberhaftem Abort eine Temperatursteigerung, selbst mit Schüttelfrost. Nach meinen Beobachtungen scheint er hervorgerufen durch eine infolge der Manipulationen verursachte Stenose des innern Muttermundes (Kontraktion), wodurch Retention des flüssigen Inhalts und Aufsaugung von Ptomainen herbeigeführt werden; er kann aber auch durch Aufnahme septischer Stoffe in frisch verletzte Partien des Endometriums bewirkt sein.

Nach beendetem Abort ist die Frau als Wöchnerin zu behandeln uud liegt zweckmässig auch solange zu Bett, wie eine Wöchnerin nach normaler Geburt.

War Rückwärtsbeugung die Ursache des Aborts, so lässt sich die Wochenbettszeit sehr wohl zur Korrektur der Lageveränderung benutzen.

Die puerperalen Erkrankungen nach Abort sind im ganzen die gleichen, wie in Wochenbetten nach Geburten am Ende der Schwangerschaft?).

Der wiederholte Abort Der wiederholte Abort ist in der Regel die Folge derselben Erkrankung; natürlich können auch ab und zu verschiedene Ursachen hintereinander Aborte herbeiführen.

Bei bestehender latenter Lues pflegen sich die wiederholten Aborte dadurch zu charakterisiren, dass der folgende Abort in der Regel etwas später in der Schwangerschaft eintritt, als der vorangehende; wird hingegen der wiederholte Abort durch Rückwärtsbeugung verursacht, so fällt die Ausstossung der Frucht meistens in den zweiten bis vierten Monat. Auch bestehende Endometritis, besonders wenn sie mit Ektropion der tief eingeschlitzten Muttermundslippen einhergeht, Bright'sche Nierenerkrankung, Uterusfibrome u. s. w. können zum wiederholten Abort führen.

Fälschlicherweise spricht man auch heute noch von habituellem Abort. Es stammt dieser Ausdruck aus einer Zeit, wo die Untersuchung noch mangelhaft war und man sich von der Ursache wiederholter Aborte kein Bild machen konnte. Wie so häufig zur damaligen Zeit, benutzte man, um die Unkenntnis zu verdecken, einen nichtssagenden, aber gelehrt klingenden Ausdruck.

#### Der artificielle kriminelle Abort.

Der kriminelle Abort Neben dem artificiellen Aborte, der von den Aerzten als ein Mittel benutzt wird, einer schwer erkrankten Mutter das Leben zu erhalten (siehe Abschnitt "Operationslehre", künstlicher Abort), sei mit wenigen auch des kriminellen Aborts ("Abtreiben") gedacht. Während

<sup>&#</sup>x27;) Berliner kl. W. 1894, Nr. 50. 2) Ueber Pyaemie nach Abort: Hocker, In.-Diss., Berlin 1893. — Roemheld, In.-D., Heidelberg (Mainz) 1895.

man früher annahm, dass eine Reihe von Medikamenten imstande sei, ohne Schädigung der Gesundheit der Schwangeren die Ausstossung der Frucht zu bewirken — man bevorzugte in dieser Beziehung besonders die Sabina (Sadebaum), Secale cornutum (Mutterkorn), Taxus, Aloe, Kanthariden u. a. — ist man jetzt von dem Unwert dieser Mittel überzeugt. Derartige Medikamente können nur einen Abort bewirken, wenn sie in Dosen genommen werden, die den ganzen Organismus schädigen. Mit diesem ungünstigen Nebenresultate benutzen schlecht beratene Schwangere nicht selten ungemein giftige Substanzen, wie Phosphor, Nitrobenzol (Mirbanöl¹) etc. Personen, die gewerbsmässig den kriminellen Abort ausführen, benutzen statt dessen dieselben Mittel, die auch der Arzt anwendet, wenn er einen künstlichen Abort ausführt. Nur der Umstand, dass diese Personen anatomisch zu ungebildet und ihre Begriffe von Asepsis und Antisepsis noch zu mangelhaft sind, bringt es mit sich, dass viele ihrer bedauernswerten Opfer schwer erkranken und sterben.

Ueber die bei mechanischer Fruchtabtreibung entstehenden typischen und atypischen Verletzungen berichtet Haberda<sup>2</sup>).

# Der Tod der Frucht in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft.

Nicht so häufig, wie in der ersten Hälfte der Schwangerschaft, aber immer noch häufig genug, kommt es in der zweiten Hälfte zum Absterben des Kindes, dem die Ausstossung folgt.

In solchen Fällen fahnde man, wenn nicht paterne oder materne Lues die Ursache für Erkrankung und Tod des Kindes abgiebt, besonders nach Zeichen einer bestehenden Nierenerkrankung. Natürlich können auch andre Erkrankungen der Mutter, chronische wie akute, den Tod der Frucht herbeiführen; am seltensten sind wohl äussere Einflüsse dafür verantwortlich zu machen.

Die Schwangere bemerkt zumeist das Absterben. Sie nimmt keine Kindsbewegungen mehr wahr und berichtet anch wohl, dass eine kurze Zeit sehr turbulenter Bewegungen des Kindes vorausgegangen sei. In den Tagen darauf klagt sie über Schwere und Kälte im Unterleib; es sei, wie wenn ein fremder Körper hin und her geschoben würde. Allgemeines Kältegefühl, auch wirklicher Schüttelfrost tritt ein. Die Brüste welken ab; geben vorher wohl etwas reichlicher Flüssigkeit. Der Uterus wächst nicht mehr. Allgemeinbefinden meist nur wenig gestört, einige Klagen über Mattigkeit und Schwere in den Gliedern abgerechnet.

Zur Sicherung der Diagnose muss der Arzt neben dem Bestehen der Schwangerschaft den Tod des Kindes nachweisen. Das ist nicht immer Ursachen

Diagnose

 $<sup>^{-1})</sup>$  Schild, Berl, Kl. Woch, 1895, Nr. 9, S. 187.  $^{2})$  Viertelj, f. ger. Med. 1895, Oct., S. 332.

leicht; denn ein positiver Befund ist eher festzustellen, als ein negativer. Da bei eingetretener Maceration des Kindes das Fühlen von Kindesteilen ganz unmöglich sein kann, so giebt in solchen Fällen öfter eine allgemeine Kontraktion des Uterus den Entscheid, dass es sich thatsächlich um Schwangerschaft, nicht um einen cystischen Tumor handelt. Nur wiederholte, unter günstigsten Bedingungen ausgeführte Auskultationsversuche können feststellen, dass thatsächlich die Frucht nicht mehr lebt.

Der Nachweis von Aceton im Harn, den Knapp $^i$ ) als ein wertvolles Mittel angiebt für die Diagnose des intrauterin stattgefundenen Todes, hat nach nuseren Unter-

suchungen diese diagnostische Bedeutung keineswegs.

Ist der Muttermund für den Finger durchgängig, bisweilen auch ohne diese Bedingung, fühlt man durch die Eiblase schlotternde Kopfknochen.

Vom Tage des Absterbens an kann man in acht bis vierzehn Tagen

die Ausstossung der macerirten Frucht erwarten.

Absterben der Frucht, wenn nicht andre bedrohliche Symptome vorhanden sind, giebt niemals eine Indikation zur Anregung der Geburt auf künstlichem Wege. Es ist zweifellos, dass die Aussichten für Geburt und Wochenbett am günstigsten sind, wenn man allein die Naturkräfte walten lässt.

<sup>1)</sup> C. f. G. 1897, Nr. 16, S. 417.

# Pathologie der Geburt.

#### Anomalien der austreibenden Kräfte.

Unregehnässigkeiten in der Wehenthätigkeit.

Unter der Bezeichnung Wehenschwäche werden häufig pathologische Verhältnisse der austreibenden Kräfte zusammengeworfen, die aus wissenschaftlichen und praktischen Gründen notwendigerweise getrennt werden müssen. Sehen wir von der oftmals gänzlich falschen Auffassung der Hebammen ab, die z. B., die Geburtshindernisse übersehend, den austreibenden Kräften unter der Annahme einer Wehenschwäche das Nichtvorwärtsschreiten der Geburt zuschieben, so findet man auch noch unter den Aerzten nicht zu selten, dass sie über die eigentliche Ursache der Anomalien der austreibenden Kräfte im Unklaren bleiben, und daran ist zum Teil das Wort "Wehenschwäche" schuld.

Der Ausdruck Wehenschwäche wird gebraucht für die zu seltene Wehe und für die zu sehwache Wehe. Fälschlicherweise wird er auch gebraucht, wenn es sich gar nicht um eine mangelhafte Thätigkeit der Wehe, sondern der Bauchpresse handelt. Wie oft wird geschrieben und gesprochen von einer Zange, indizirt durch Wehenschwäche in der Austreibungsperiode, wo es leissen müsste: Bauchpressenschwäche. Trennen wir in Zukunft die Ursachen genauer, so wird es auch leichter sein, die Hilfsmittel richtig zu finden, die für den Einzelfall geboten sind.

#### Die zu seltene Wehe.

Als zu seltene Wehen bezeichnen wir die Wehen, die an Kraft der normalen Wehe nichts nachgeben, aber in zu grossen Zwisehenräumen wiederkehren. Zwischenräume, wie sie für den Anfang der Eröffnungsperiode normal sind, sind für die Austreibungszeit pathologisch.

Der Einfluss der zu seltenen Wehen ist für die erste Geburtsperiode einzig der, dass sich die Geburt in die Länge zieht. Bei noch erhaltener Fruchtblase ist dieser Umstand für das Kind irrelevant: die Mutter leidet wohl unter der Geburtsunruhe, ein erheblich schädigender Einfluss liegt nicht vor.

seltener Wehen in der Aus-

Ist aber das Fruchtwasser zeitiger abgegangen, oder handelt es sich um zu seltene Wehen in der Austreibuugsperiode, so sind Mutter und treibungsperiode Kind um so mehr gefährdet, je länger die Wehen aussetzen.

Denn mit der Ausdehnung der Dauer der Austreibungsperiode bei mangelnder Wehenthätigkeit wächst die Gefahr, dass Fieber eintritt; Fieber, das seinen Grund in der Resorption von Zersetzungsprodukten des Genitalschlauchs hat, wenn es nicht, wie bei häufigerem Untersuchen, ein Infektionsfieher darstellt

Am Ende der Austreibungsperiode, wenn der Einfluss der Wehe auf die Vorwärtsbewegung der Frucht gleich Null ist, vielmehr die Bauchpresse in Aktion getreten ist, kann die Seltenheit der Wehe insofern einen Nachteil haben, als die Wehe die Bauchpressenthätigkeit auszulösen pflegt, diese Thätigkeit daher auch mangelhaft sein kann, wenn die Webe fehlt.

#### Die zu schwache Wehe

Hierunter verstehen wir Wehen, die wohl in richtiger Häufigkeit wiederkehren, aber deren Intensität nur sehr gering ist. Man bemerkt dies an dem geringen Hartwerden des Uterus, der kurzen Dauer der Wehe, der geringen Schmerzäusserung von seiten der Frau, dem geringen Einflusse auf die Herzthätigkeit des Fötus und an dem mangelnden Effekte im Geburtsvorgange.

Die zu schwache Wehe findet sich vor allem bei übermässiger Ausdehnung der Gebärmutter (Zwillinge, Hydramnion) und als Folge der Ermüdung der Gebärmuttermuskulatur. Für ältere Erstgebärende ist sie charakteristisch. In selteneren Fällen mag auch eine mangelhaft entwickelte Uterusmuskulatur die Ursache sein, wie dies beim geteilten Uterus (duplex, bicornis) bisweilen sehr augenfällig ist.

Die zu schwache Wehe paart sich häufig mit der zu seltenen Wehe.

Die Bedeutung der zu schwachen Wehe für Mutter und Kind ist nahezu dieselbe, wie die der zu seltenen Wehe.

#### Atonia uteri.

Unter seltenen Verhältnissen verliert die Gebärmutterwandung den ihr in der Schwangerschaft und Geburt eignen elastischen Spannungsgrad, den Tonus, Atonia uteri. Der Uterus wird zu einem schlaffen Sack, der dann auch nur selten durch eine Wehe zeitweise seine Spannung wieder erhält.

Tireachen

Fast regelmässig kann man diese Anomalie beim Kaiserschnitt beobachten, wenn der Uterus eine Zeit durch Umschnürung mit dem Gummischlauch blutleer gemacht ist. Dringt nach Oeffnen des Schlauchs das Blut wieder ein, so bekommt unter Zunahme der Röte der Uterus seine Turgescenz wieder. Ab und zu beobachtet man die Atonie im Anschluss an Zwillingsgeburten, und zwar bezieht sie sich dann meist auf den untern Gebärmutterabschnitt. Eine etwas häufigere Erscheinung ist sie in der Nachgeburtsperiode und wird dann besonders durch die von ihr abhängenden heftigen Blutungen eine lebensgefährliche Komplikation. Sehr schnelle Austreibung der Nachgeburt, Zurückhalten von Placentarresten und umfangreichen Eihautpartien, übermässige Ausdehnung der Gebärmutter bei Zwillingen und Hydramnion, mangelhafte Gerinnbarkeit des Blutes und Gefässanomalien bei Nephritis und Hämophilie sind die bekanntesten Ursachen für Atonie in der Nachgeburtsperiode.

Bisweilen sind aber auch diese Ürsachen nicht nachzuweisen und es bleiben nur Gewebsveränderungen, Innervationsstörungen als Grund anzunehmen übrig. Besonders wichtig ist in dieser Beziehung die partielle Atonie der Placentarstelle (Paralyse). Während sich die Hauptmasse des Uteruskörpers gut und kräftig zusammenzieht, bleibt die Placentarstelle weich und liefert viel Blut in die Uterushöhle. Siehe hierüber:

Blutungen in der Nachgeburtsperiode.

v. Weiss¹) konnte zweimal schwere Erkrankungen (kleinzellige Infiltration) der

Uterusmuskulatur als Ursache nicht zu stillender Blutungen nachweisen.

Das Einschreiten des Arztes bei den verschiedenartigen Schwächezuständen der Uterusmuskulatur ist in den einzelnen Abschnitten der Pathologie der Geburt und der geburtshilflichen Operationslehre genauer besprochen, besonders verweise ich auf den Abschnitt der Operationslehre "geburtshilfliche Maassnahmen zur Verstärkung der austreibenden Kräfte". Hier sei nur kurz erwähnt, dass, wo die zu seltenen und zu schwachen Wehen ein Eingreifen notwendig machen, dies teils darin besteht, die Wehenthätigkeit des Uterus anzuregen oder zu kräftigen, teils die natürlichen Austreibungskräfte durch künstliche zu ersetzen.

Die Behandlung der Atonia uteri erfordert, da ihr Vorkommen mit schwerer Gefahr für die Mutter verbunden zu sein pflegt, meist energisches, auf schnellen Erfolg abzielendes Vorgehen. Die kräftigsten Reizmittel auf die äussere oder innere Fläche des Uterus, unter Umständen selbst die Entfernung des Uterus kommen dabei in Frage.

Mit Einführung der abwartenden Methode an Stelle des Credé'schen Verfahreus in der Nachgeburtszeit sind die atonischen Blutungen während und nach der Nachgeburtsperiode an Zahl und Blutmenge sehr zurückgegangen.

Siehe hierüber unter "Atonia uteri in der Nachgeburtsperiode".

#### Die überstarken Wehen,

Von zu starken Wehen darf man eigentlich nicht sprechen; denn je kräftiger die sonst normale Wehe ist, desto besser. Natürlich kann bei Abnormitäten der Widerstände eine starke Wehe eine relativ zu starke Wehe sein und dadurch Schaden anrichten, der aber gerechterweise auf Conto der Widerstände zu setzen ist.

Treffen auffallend geringe Widerstände und sehr kräftige Wehen zu-

Therapie

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd, 46, S, 280 u. 283,

Ueberstürzte Geburt

Starzgeburt

sammen, so kann die Austreibungszeit in so kurzer Zeit ablaufen, dass es zn einer überstürzten Geburt kommt, und wenn die Fran nicht durch schmerzhafte Wehen der Eröffnungsperiode auf das Fortschreiten der Geburt aufmerksam gemacht ist, so kann sie von der Geburt überrascht werden und es kommt zur Sturzgeburt, d. h. ehe die Frau ein Geburtslager erreicht hat, verliert sie ihr Kind in stehender oder kauernder Stellung. Hatte der Druck des tiefstehenden Kopfes auf den Mastdarm das Gefühl hervorgerufen, es stehe eine Kotentleerung dicht bevor, so war die Gebärende wohl auch auf den Abtritt geeilt und verlor dort ihr Kind. Der heftige Drang, der nur durch beendigte Ausstossung des vermeintlichen Kotballens beseitigt werden kann, veranlasst die Frauen in einem solchen Zustande so lange heftig mitzupressen und den Abtritt nicht eher zu verlassen, als bis die Geburt beendet ist. Die Ueberlegung geht dabei bisweilen thatsächlich verloren und man muss bei der forensischen Beurteilung derartiger Fälle daran denken, dass zeitweise sehr wohl eine Geistesabwesenheit stattfinden kann.

Folgen für Mutter und Kind Die übeln Folgen der überstürzten Geburt bestehen für die Matter häufig in stärkeren Verletzungen der weichen Geburtswege, speciell des Dammes. Da sich überdies bei so schneller Entleerung des Uterus leicht eine abnorme Lösung der Nachgeburt herausbildet, so sind heftige Blutungen im Anschluss an den Austritt des Kindes nicht selten. Ist aber die Frau auf dem Gebärlager gelegen unter sachverständiger Aufsicht, so können diese Blutungen leicht durch Massage beseitigt werden.

Bei den Sturzgeburten kommt nun ausserdem noch das zu Boden stürzende Kind in Gefahr, sei es, dass eine Schädelverletzung durch Aufschlagen auf einen harten Boden stattfindet, sei es, dass die Nabelschnur zerreisst. Genauere Messungen der dabei nötigen Kraft hat Pfannkuch¹) angestellt.

Zum Glück reisst die Nabelschnur sehr selten so nahe dem Nabelkegel, dass ein spontaner Verschluss der Gefässe nicht mehr stattfinden kann, das Kind sich verbluten muss. Reisst die Nabelschnur, wie gewöhnlich, weiter vom Kinde entfernt ab, so genügt, wie sehon (Seite 179) auseinandergesetzt ist, der mechanische und thermische Reiz, die Arterien zu einer kräftigen Kontraktion zu bringen. Die Kinder bluten meist nicht aus der Nabelschnur und bleiben am Leben.

Unter 4000 Geburten in der Anstalt beobachteten wir 8 Sturzgeburten mit Zerreissung der Nabelschnur. Kein Kind starb an Verblutung.

Der gewaltige Zug am Nabelstrange während des Sturzes des Kindes kann mütterlicherseits eine frühzeitige und unregelmässige Lösung der Placenta herbeiführen, deren Folge eine heftige Blutung sein wird. In seltenen Fällen aber, besonders wenn die Placenta im Fundus uteri sitzt, kann sich auch eine Umstülpung der Gebärmutter (Inversio uteri) ausbilden. Siehe hierüber unter "Post partum-Blutungen".

#### Die zu häufig wiederkehrende Wehe.

Hingegen haben wir als Wehenanomalie die zu häufig wiederkehrende Wehe zu nennen. Der Uterus und sein Inhalt brauchen

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 7, S. 28,

zwischen den einzelnen Wehen eine angemessene Wehenpause. Wird diese über Gebühr verkürzt, so macht sich diese Anomalie im Befinden des Kindes geltend, indem sich dessen Herzthätigkeit von dem Einflusse der Wehe noch nicht wieder genügend erholt hat, wenn bereits eine neue Zusammenziehung folgt. Auch die Gebärende braucht die Wehenpause zur Erholung. Bei schnell aufeinanderfolgenden Wehen mattet sie ab oder kommt in einen Grad nervöser Erregung.

Die primäre Ursache für die zu häufigen Wehen ist bisher nicht bekannt. Mittelbar werden Wehen zur Unzeit und zu häufig aufeinanderfolgend bisweilen hervorgerufen durch zu häufiges Untersuchen, viel Hinund Herwerfen der Frau, ungeregelte Anwendung der Bauchpresse. Unter diesen Umständen sind die so häufig wiederkommenden Wehen auch nur ungenügend an Kraft, abortive Wehen, und dem Beobachter fällt vielleicht zuerst das Missverhältnis zwischen Häufigkeit der Wehen und mangelhaftem Fortschreiten der Geburt ins Auge.

Dies sind Fälle, wo eine kleine Gabe Morphium Wunder thun kann. Sie beruhigt die Frau, lässt die Bauchpresse nur im Anschluss an eine Wehe in Thätigkeit treten; Wehe und Bauchpresse wirken dann ganz

anders als vorher; die Geburt schreitet rüstig voran.

#### Die zu lange dauernde Wehe.

Dauert die Zusammenziehung der Gebärmutter weit über eine Minute Krampfwehe hinaus, so muss ebenfalls die placentare Cirkulation eine Beeinträchtigung der Gebärmutter erfahren. Man bezeichnet diese Art von Wehen häufig als Krampfwehen, und in der That stellen sie auch eine Form der Zusammenziehung dar, die man, wenn auch die Wehenpausen kürzer werden, und der Uterus in der Wehenpause nicht vollständig erschlafft, sondern in mehr oder weniger starkem Maasse hart bleibt, als Starrkrampf der Gebärmutter bezeichnet.

Reizung vom Muttermunde aus, totaler Fruchtwasserabfluss bei Querlage, Schieflage und plattem Becken, sind die Ursachen dieser langdauernden tetanusartigen Kontraktionen.

Die Gefahren für Mutter und Kind liegen auf der Hand: Absterben des Kindes, Dehnung des untern Uterinsegments, Gefahr der Zerreissung der Gebärmutter sind die Folgen dieser Anomalien.

Im Beginn der Erkrankung Narkotika, besonders aber Beseitigung der ursächlichen Momente oder schonende Beendigung der Geburt, sind die dem Arzte zuständigen Hilfsmittel, über die in den einzelnen Abschnitten ausführlicher berichtet, werden wird.

#### Ungleichmässige Kontraktionen der einzelnen Gebärmutterabschnitte.

Schon im Beginn der Schwangerschaft werden sie wahrgenommen (Seite 61), ohne dass man sie zu dieser Zeit als pathologische Erscheinung aufzufassen hätte. Anders liegt es, wenn sie in der Geburt auftreten. Durch brüskes Untersuchen werden Reizungen des untern Gebärmutter-

abschnitts, auch des Cervix herbeigeführt, die eine krampfhafte Thätigkeit der betroffenen Gebärmuttermuskulatur zur Folge haben. Auch in der Nachgeburtsperiode sind solche partiellen Kontraktionen des untern Gebärmutterabschnitts, die dem Uterus die früher als Sanduhrform beschriebene Gestalt geben, indem sie ihn in der Gegend des Kontraktionsrings ringförmig verengen, von übler Bedeutung. Sie können die Nachgeburt zurückhalten, ihre Ausstossung verzögern und infolgedessen zu lebensgefährlichen Blutungen Anlass geben.

In der Regel vermag eine kurze Zeit der Ruhe, auch eine kleine Gabe Morphium den krankhaften Zustand zu heben und die normalen Verhältnisse wieder herzustellen. Wie man in der Nachgeburtsperiode zu verfahren hat, ist unter Pathologie der Nachgeburtsperiode zu erschen.

#### Wehenanomalien infolge Erkrankung des Centralorgans und des Rückenmarks.

Die Thatsache, dass das Hauptcentrum für die Muskelthätigkeit des Uterus im verlängerten Mark zu suchen ist, dass aber auch Ganglien (besonders das Ganglion cervicale, siehe Fig. 69, S. 80 und die paracervikalen Ganglien, Fig. 86, S. 109), die nahe dem Uterus, ja, selbst an seiner Oberfläche gelegen. imstande sind, die Thätigkeit der Muskulatur zu regeln, macht es verständlich, wie sogar bei den schwersten Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns und Rückenmarks dennoch die Fähigkeit der Uterusmuskulatur, sich zu kräftigen Wehen zu kontrahiren, verbleibt. Dabei sind wiederholt die sensiblen Bahnen unterbrochen gewesen und die Geburt hat ohne jede Schmerzempfindung stattgefunden.

Auch das Tierexperiment einer vollständigen, dauernden Durchtrennung des Rückenmarks ergab normale Thätigkeit der Uterusmuskulatur

im Laufe der Geburt.

In der Litteratur finden sich schon eine ziemliche Zahl von traumatischen Läsionen und schweren Erkrankungen des Rückenmarks beschrieben, die sämtlich das eben Gesagte bestätigen.

Auch in meiner Praxis habe ich vier Fälle beobachtet, bei denen schwere Rücken-

markverletzungen und -erkrankungen doch eine normale Geburt zuliessen.

# Anomalien der Bauchpresse.

Verhältnismässig häufig lässt die Bauchpresse im Stich, wo sie den letzten Teil der Austreibung des Kindes übernehmen sollte.

Primäres Unvermögen, die Bauchpresse zu benutzen, knüpft sich an pathologische Zustände, wie angeborne Symphysen-Bauchspalte. Natürlich sind nur wenige Fälle bekannt geworden, wo bei einer derartigen Verbildung Schwangerschaft eintrat. Siehe unter "Spaltbecken".

Sekundär kann schon vor der Geburt die Unmöglichkeit, die Bauchpresse zu benutzen, ersichtlich sein bei bestehender Peritonitis, bei umfangreichen Nabel- und Leisten-Schenkelbrüchen, bei schweren Affektionen der Atmungsorgane, bei bewusstlosen, tief narkotisirten Kreissenden, bei schweren Rückenmarkerkrankungen u. s. w. Aber auch bei vollständig gesunden Personen ist oft genug Unthätigkeit der Bauchpresse sehr störend

für den Verlauf der Geburt. Sie kommt vor bei verwöhnten Damen, die Schmerz nicht ertragen können, bei starker Gasauftreibung der Därme, bei Ermüdung nach langer Dauer der Geburt und voransgegangener grosser Kraftanstrengung, bei alten Erstgebärenden.

Je nach der aufgefundenen Ursache wird der Arzt imstande sein, die natürlichen Kräfte anzuregen oder sie durch artificielle zu ersetzen. Siehe Operationslehre: "Geburtshilfliche Massnahmen zur Verstärkung der austreibenden Kräfte".

Die zu kräftige Anwendung der Bauchpresse kann beim Zu kräftige Anwendung der Bauchpresse zur Unzeit ausgeführte und schrankenlose kräftige Anwendung der Bauchpresse kann zu einer Zeit, wo der Muttermund noch nicht völlig erweitert ist, zu tiefen Cervixrissen, in den weiter herabgelegenen Partien zu erheblichen Verletzungen des Introitus und Dammes führen. Viel zu wenig wird beachtet, und nur die innerlich ausgeführte Untersuchung kann uns hierin orientiren, dass man vor vollständiger Eröffnung des Muttermundes nicht mitpressen lassen und das Mitpressen event. unmöglich machen soll. Heftige, oft schwer zu stillende Blutungen könnten verhütet werden, wenn unter solchen Umständen Seitenlagerung der Frau, Morphium etc. angewendet würden.

Bei überaus heftiger Anstrengung der Bauchpresse hat man einigemal eine Fraktur des Sternums beobachtet¹) und zwar Querfrakturen.

#### Die unterbliebene Geburt. Missed labour.

In früheren Monaten der Schwangerschaft hält der Uterus eine abgestorbene Frucht unter Umständen sehr lange zurück; mehrere Wochen ist nicht sehr selten; der Zeitraum kann sich aber auch über mehrere Monate ausdehnen.

Diese Retention erfolgt um so eher, je geringer die Fruchtwassermenge von vornherein ist oder je geringer sie durch Resorption wird, sodass der Fötus nicht macerirt, sondern einschrumpft (mumifizirt). Man bezeichnet diesen Vorgang mit dem Ausdrucke Missed abortion<sup>2</sup>).

Wichtig ist, dass in diesen Fällen häufig ein ausgedehntes Weiterwachsen der Eiadnexen und der Decidua stattfindet. Ausführliche Untersuchungen hierüber bringen Merttens<sup>9</sup>) und M. Graefe<sup>4</sup>).

Weit seltner ist die unterbliebene Geburt, Missed labour, am Ende der Schwangerschaft, zu einer Zeit, wo der Uterus ziemlich prompt reagirt, wenn sich eine tote Frucht in seiner Höhle befindet.

Die in der Litteratur aus älterer Zeit berichteten Fälle sind alle mit grosser Vorsicht aufzunehmen; selbst der von Oldham<sup>5</sup>) berichtete Fall (dieser Autor gebrauchte zuerst die Bezeichnung "Missed labour") kann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) König, Lehrb. d. Chirurgic, 1889, 2, Bd., S. 13. — E. Küster, Eulenburg. Realencyklopädic, Bd. 19, S. 198. — Eilers, prakt. Arzt in Felsberg, mündl. Mitteil.
<sup>2</sup>) Holst, Beiträge zur Gynäkologic, Tähingen 1865, 1. Heft, S. 192. — Liebmann, Beiträge zur Geburtsh. und Gynäk, Berlin 1874, 3. Bd., S. 47. <sup>2</sup>) Z. f. G. u. G. Bd. 30, S. 90. <sup>4</sup>) Arb. aus. d. Gebiete. d. Geb. u. Gyn. Festschrift für C. Ruge, Berlin 1896, S. 38. <sup>5</sup>) Guys hosp. Rep. V. 1847, S. 105—112.

der Kritik nicht standhalten. Auch dem von Litzmann<sup>1</sup>) beobachteten Falle aus dem 6. Schwangerschaftsmonate fehlt die Bestätigung, dass es sich wirklich um eine intrauterin abgestorbene Frucht gehandelt hat. Die meisten Beobachtungen beziehen sich wahrscheinlich auf extrauterin oder im rudimentären Horn entwickelte Früchte<sup>2</sup>).

Verlauf bei Missed labour Von den wenigen gut beobachteten Fällen aus neuerer Zeit wähle ich den von Hennig und Beeker-Laurich<sup>3</sup>) berichteten als Paradigma:

29 Jahre alte gesunde Zweitgeschwängerte. Schwängerung Anfang September 1876. Im Oktober unglücklicher Fall; heftige Leibschmerzeu, Blutabgang aus den Genitalien, 14tägiges Krankenlager; Genesung. Januar 1877 Fruchtbewegung; 27. April 1877 bei normal ausgedehntem Uterus Wasserabgang; 15 Stunden laug heftige Wehen. Arzt findet Schädellage. Sistiren der Wehen; die Fran verlässt das Bett.

13. August (Becker-Laurich): "Uterus wie im achteu Monate, die Bauchdecken ungewöhnlich dünn über die Frucht gespannt", Schädellage; "unterer Uterusabschnitt fellartig über den Kopf gespannt". Versuche, Wehen zu erzeugen, haben nur geringen

frfolg.

18. November (Hennig): Frucht in Steisslage, verhärtet wie ein Lithopädion.

17. Dezember, also 8 Monate nach dem normalen Ende der Schwangerschaft, entwickeln beide Aerzte nach vorausgeschickten tiefen Cervixincisionen die Frucht mit dem stumpfen Haken.

Die der geburtshilflichen Gesellschaft zu Leipzig vorgelegte Kindesleiche bot das

Bild einer mehr oder weniger mumifizirten Frucht.

Wodurch in diesem Falle die Inertia uteri hervorgerufen wurde, ist nicht festgestellt worden. Möglichenfalls handelte es sich um eine nach dem Falle acquirirte Peritonitis.

Diese Erkrankung scheint die Hauptursaehe für Missed labour am Ende der Schwangerschaft zu bieten. Le opold beschreibt einen Fall, wo es sich um chronische Peritonitis bei bestehender Lucs handelt 4). Ich sah völlige Unthätigkeit des Uterus bei Peritonitis tuberkulösen Ursprungs.

Diese Unthätigkeit der Uterusmuskulatur kann man sieh verschieden entstanden denken, indem parietale Adhäsionen eine Verkleinerung des Uterus verhindern, oder indem durch entzündliche Processe der Serosa Lähnung der Uterusmuskulatur eintritt, wie unter solchen Umständen Darmlähmung erfolgt, oder indem mit der Peritonitis eine fettige Degeneration des Muskelfleisches statthat.

Zahlreiche zum Teil bereits in Fettnekrose befindliche Fibrome in der Uteruswand scheinen in einer Beobachtung von Sänger<sup>5</sup>) die Ursache für

völliges Ausbleiben der Wehen gegeben zu haben.

Die Versuche der Aerzte bei bestehender Missed labour durch alle möglichen Mittel Wehen hervorzurufen, haben zumeist eine Infektion zur Folge gehabt, und die Mehrzahl der Frauen ist unentbunden zu Grunde gegangen.

Bei unsern jetzt üblichen Massregeln würde man unter Benutzung solcher Anregungsmittel, die nicht das Innere des Uterus treffen, wohl

meist zu einem Ziele gelangen.

Therapie

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Kulenkampff, Retention abgestorbener Früchte im Uterus, Kiel 1874, S. 18, Fall 19. <sup>2</sup>) Eine kritische Zusammenstellung findet man bei Küchenmeister, Ueber Lithopädien, A. f. G., Bd. 17, S. 193. <sup>3</sup>) Hennig, Ueber Lithopaedia intrauterina, A. f. G., Bd. 18, S. 292. <sup>4</sup>) A. f. G., Bd. 11, S. 319. <sup>5</sup>) C. f. G., Bd. 9, S. 348.

# Anomalien der Geburtswege.

#### Das enge Becken.

Die Beeinträchtigung der Form und des Raumes des Beckens hängt Allgemeines in der Regel mit Entwicklungsstörungen des Skelettes in den Jugend- der Actiologie jahren zusammen; seltener werden Verunstaltungen des Beckens erst von der fertig entwickelten Frau acquirirt.

Beckens

In einzelnen Fällen ist die Anlage für ein abnorm gebildetes Becken bereits angeboren. Für das rein allgemein verengte Becken ist ätiologisch der Körperbau der Eltern massgebend; es ist somit anererbt.

Von fötalen Bildungsfehlern, die im extrauterinen Leben Beckendifformitäten zur Folge haben, nenne ich die angeborne Rhachitis (nicht zu verwechseln mit der sogen. "fötalen Rhachitis", Chondrodystrophia foetalis), angeborene Luxation eines oder beider Oberschenkelköpfe, angeborene Beckenspalte, fehlerhafte Bildung der untern Extremitäten (Klumpfuss, Plattfuss etc.). Wahrscheinlich sind bei einer grossen Zahl der nachmaligen Beckendifformitäten die Anfänge in fötalen Bildungsfehlern zu suchen 1).

Unter der Zahl der in den Kinderjahren erworbenen Beckenverengerungen steht der Frequenz und praktischen Wichtigkeit nach obenan das rhachitische Becken; seltener ist das einfach platte und das durch ungleiche Belastung der untern Extremitäten schräg verschobene Becken. Caries oder Wirbelsäulenverletzungen in den Jugendiahren führen zur Bildung des kyphotischen, schräg verengten und spondylolisthetischen Beckens.

Nach Beendigung der Körper- und Skelettentwicklung kann eine Frau eine Beckenverengerung noch erfahren durch Osteomalacie, Fraktur des Beckenringes, Bildung von Knocheutumoren und harter, der Innenwand des Beckens anliegender Entzündungsprodukte.

#### Einteilung der engen Becken.

Bei der Einteilung des engen Beckens halte ich mich an die Thatsache, dass im Grossen und Ganzen die abnorme Beckenform je nach ihrer Genese eine verschiedene ist, d. h., dass dieselben Ursachen in der Regel nicht verschiedene Beckenformen hervorbringen. Wenn z. B. von einem rhachitischen Becken die Rede ist, so verbinde ich mit diesem genetischen Begriff eine bestimmte Form, die des von vorn nach hinten abgeplatteten Beckens. Dass diese Form thatsächlich in seltenen Fällen auch durch andere Ursachen hervorgerufen wird (doppelseitige Hüftgelenksluxation), und dass die Rhachitis in seltenen Fällen auch einmal eine andere Form als die des abgeplatteten Beckens hervorruft (das pseudo-osteomalacische Becken), ändert an dem Haupteinteilungsprinzip wenig.

<sup>1)</sup> Kehrer, A. f. G., Bd., 5, S. 55. - Fehling, A. f. G., Bd. 11, S. 173. -Schliephake, A. f. G., Bd. 20, S. 435.

Allgemeines über ein System

Ich stelle im System der engen Becken die voran, bei denen das uber ein System kindliche Becken bis zur Zeit, wo es seine vollkommene Ausbildung erlangt haben soll, im Wachstum zurückgeblieben ist. Dies kann geschehen, weil das ganze Körperskelett, obwohl es sich proportional entwickelt, in seinen Grössenverhältnissen wesentlich zurückgeblieben ist - daraus resultirt das gleichmässig rein allgemein verengte Becken oder, wenn das Becken die jugendliche Form beibehalten hat, das allgemein verengte infantile Becken.

Diesen allgemein verengten Becken schliesse ich die Becken an, die infolge der Einwirkung der Rhachitis im Kindesalter sich herausbilden, das rhachitisch platte Becken, und da ich immer mehr der Ansicht zuneige, dass auch das als einfach plattes Becken beschriebene (Pelvis plana Deventeri) sich auf rhachitischer Basis herausbildet, so ergiebt sich von selbst, dass es im System dem rhachitisch platten angeschlossen werden muss.

Eine Kombination des allgemein verengten und rhachitischen Beckens ergiebt die Form des allgemein verengten platten Beckens, bei der bald mehr der Charakter des allgemein verengten, bald der des rhachitischen Beckens in den Vordergrund tritt.

Diese bisher genannten Formen sind es, die an Häufigkeit alle übrigen weit überragen, weshalb wir sie im System an die Spitze stellen und sie praktischer Weise gesondert betrachten.

Ihnen schliesse ich an die Becken, bei denen seltenere Arten der Einwirkung auf das jugendliche Becken zu einer bleibenden Anomalie geführt haben. Hierher gehören das schräg verschobene, das schräg verengte, das quer verengte (Robert'sche), das spondylolisthetische, das durch doppelseitige Hüftgelenksluxation platte und das vorn oder hinten gespaltene Becken.

Den Beschluss machen die Becken, deren Entstehung in die spätere Lebenszeit fällt, das osteomalacische Becken, das durch Neoplasmen oder schlecht geheilte Frakturen verengte Becken und andere seltenste mehr.

Das Trichterbecken habe ich aus dem Systeme ausgeschieden, da es kein Becken für sich ist, sondern stets ist die trichterförmige Verjüngung im Beckenausgang nur Teilerscheinung einer anderen Beckenverunstaltung (infantile und lumbo-kyphotische Becken).

System der Formen des

Das System der Formen des engen Beckens würde sich daher folgenengen Beckens dermassen gestalten:

- 1. Das in der Entwickelung zurückgebliebene Becken:
  - a) das gleichmässig (rein) allgemein verengte Becken,
  - b) das infantile (kindliche) Becken.
- 2. Das durch Rhachitis verengte Becken:
  - a) das rhachitisch platte Becken,
    - Anhang: das rhachitisch pseudoosteomalacische Becken.
  - b) das einfach platte Becken.
- 3. Das allgemein verengte platte Becken.
- 4. Das schräge Becken:

- a) das schräg verschobene Becken,
  - a) infolge einseitiger Belastung,
  - β) infolge von Skoliose der Lendenwirbel.
- b) das schräg verengte (Naegele'sche) Becken.
- 5. Das quer verengte Becken:
  - a) infolge mangelhafter Entwickelung beider Kreuzbeinflügel (Robert'sches Becken),
  - b) infolge lumbo-sakraler Kyphose (das kyphotische Becken), Anhang: Pelvis obtecta.
- 6. Das spondylolisthetische Becken.
- 7. Das doppelseitige Luxationsbecken.
- 8. Das gespaltene Becken:
  - a) das in der Symphyse gespaltene Becken,
  - b) das im Kreuzbein gespaltene Becken.
- 9. Das osteomalacische Becken.
- 10. Das durch Knochenauswüchse verengte Becken:
  - a) durch Neoplasmen,
  - b) durch Knochenfrakturen,
  - c) durch chronische Entzündungsschwarten.

Uebergangsformen von einer Art zur anderen sind sehr häufig; auch lassen sich nicht alle abnormen Becken, doch nur einzelne Seltenheiten, unter die aufgeführten Formen einreihen.

#### Frequenz des engen Beckens.

Was die Frequenz des engen Beckens anbetrifft, so darf man diese nicht nur nach dem Vorkommen schwieriger Geburtsfälle beurteilen. Man erhielte dann thatsächlich eine zu kleine Zahl. Nimmt man hingegen die Beckenmaasse bei jeder Schwangeren und Gebärenden, berücksichtigt ausserden noch die durch Beckenenge hervorgerufenen Störungen in der Lagerung der Frucht, im Geburtsverlaufe und die Druckerscheinungen am kindlichen Schädel, so gehört das enge Becken zu den häufiger vorkommenden Geburtskomplikationen.

Nach den Mitteilungen aus den verschiedensten Entbindungs-Anstalten schwankt das Verhältnis der engen zu den normalen Becken wie 15:85.

In Marburg wurden unter 3214 Geburtsfällen 582, also  $18,1\,\%$  enge Becken geneesen. Vielleicht weisen die Entbindungsanstalten ein etwas grösseres Kontingent von engen Becken auf. Sieher ist dies in der Marburger Entbindungsanstalt der Fall, da dieser eine unverhältnismässig grosse Zahl verheirateter Frauen mit engen Becken zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt zugeführt wird.

Der Form nach verteilen sich die Becken an Zahl folgendermassen: Das rein allgemein verengte Becken mit seinen Unterarten und das rhachitisch platte Becken mit seinen Abarten kommen bei weitem am häufigsten vor und machen vielleicht zusammen 75 % aller engen Becken aus. Die Kombination beider, das allgemein verengte platte Becken, mag weiter in 17 % vorkommen. Also nur S % gehören der Gesamtzahl der übrigen Becken an.

Frequenz der einzelnen Formen Mein Marburger Material verteilt sich also: Gleichmässig allgemein verengte Becken und infantile 34,3% Rhachitische und einfach platte Becken . . . . . 43,0 " Allgemein verengte platte Becken . . . . . . . 17.0 " Alle übrigen Becken zusammen . . . . . . . . . . . . 5,7 "

Wie verschieden sich diese Verhältnisse in anderen Gegenden gestalten, zeigen die Mitteilungen vou Gönner 1).

#### Die häufiger vorkommenden Formen des engen Beckens.

#### 1. Das gleichmässig (rein) allgemein verengte Becken.

Eine Frau von auffallend kleinem Wuchse, dabei aber vollständig ebenmässigem Baue, hat in der Regel ein rein allgemein verengtes, seltener ein kindliches ovales Becken aufzuweisen. Der Grad der Verengerung entspricht ungefähr der Grösse der Trägerin. Verengerungen stärksten Grades, sogenannte Zwergbecken, sind äusserst selten und kommen nur in ganz vereinzelten Fällen geburtshilflich in Betracht, da wirklich proportional gebaute Zwerge Raritäten sind. Die meisten auf Zwergwuchs zurückgebliebenen Personen sind durch Knochenerkrankungen anomal gebildet.

Boeckh2) stellt in einer Arbeit über Zwergbecken sieben Geburtsfälle "proportionirter" Zwerginnen zusammen. Wohl nur die wenigsten dieser Personen sind als proportionirte Zwerginnen zu bezeichnen, wie die mancherlei Störungen in der Knochenbildung des Skeletts beweisen. Schreier3) entband eine angeblich proportional gebaute Zwergin von ca. 72cm Grösse von einem ausgetragenen hydrocephalischen Kinde mittels Perforation. Das Becken hätte die Geburt eines etwas kleineren Kindes zugelassen. Schauta 4) beschreibt das Becken einer 107 cm grossen 37 jährigen Person. Eine Abbildung einer ebenmässig gebauten Zwergin und ihres Beckens habe ich uirgends finden können.

Auch die mittleren Grade des rein allgemein verengten Beckens, die verengerungen mittleren Grades wir bei sonst wohlgebauten Frauen von 120 bis 140 cm Höhe finden werden, sind selten 5), während die geringsten Grade, bei Frauen von 140 bis 150 cm, sehr häufig beobachtet werden. Bei grossen Frauen findet man dieses Becken niemals.

> Da die Trägerinnen dieser Becken zumeist einen feinen, zarten Knochenbau aufzuweisen haben, so ist das Becken im Lichten räumlich nicht so beengt, als die äussern Maasse es erwarten liessen. Andrerseits kommen allgemein verengte Becken vor infolge auffallender Dicke der Knochen, ohne dass aus der äussern Messung des Beckens die Enge des Lichtenraumes vermutet werden konnte.

> Die Form des rein allgemein verengten Beckens ist die eines proportional gebauten normalen Beckens; nur sind alle Maasse sämtlicher Räume des Beckens gleichmässig zu klein.

> Die Erkennung dieser Beckenform an der Lebenden stützt sich vor allem auf die Berücksichtigung des Baus und der Grösse der Trägerin.

rein allgemein verengten Rockens

Diagnose des

Hänfigkeit der Verengerungen

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 7, S. 314. 2) A. f. G., Bd. 43, S. 349. 3) M. f. G., Bd. 8, S. 116. 4) Müller, Lehrb. d. Geb., Bd. 2, S. 289. 5) Löhlein hat bis zum Jahre 1876 sieben hierhergehörige Becken zusammengestellt, von denen aber die von Martin (S. 41) und von Socin (M. f. G., Bd. 31, S. 57) beschriebenen wohl auszuschliessen sind. Martin und Fassbender, Z. f. G. u. F., Bd. 1, 1876, S. 42.

Das kindliche

Becken

Die Abwesenheit aller Merkmale einer abgelaufenen Knochenerkrankung, der Nachweis proportionaler Verhältnisse des Knochenbaues bei auffallender Kleinheit der Person (130 bis 145 cm) lassen mit Bestimmtheit ein

rein allgemein verengtes Becken voraussagen. Niemals habe ich ein rein allgemein verengtes Becken bei einer übergrossen Frau gesehen. Enge des Schambogens und die Möglichkeit mit einem Finger den ganzen Beckeneingangsring abzutasten, die Verkürzung des queren Durchmessers des Beckenausgangs sind die durch innere Untersuchung gewonnenen Beweismittel bei höheren Graden des allgemein verengten Beckens.



Fig. 166. Rein allgemein verengtes Becken. Marburger Sammlung.

Aeussere Maasse: 21.9, 24.3, —, 15.0. Innere Maasse: 11.5, 9.9, Diam. transv. 12.0. Beckenausgang: Diam. tr. 10.6.

F. 1871, J. Nr. 5235, 6.p. Einl. der künstl. Frühgeburt, Sepsis, Tod am 3. Tage.

Anm.: Für alle Abbildungen enger Becken sind die Maasse immer in derselben Reibenfelge angegeben und zwar; Aeussere Maasse: Spinae, Cristae, Troechant. Conj. ext. Innere Maasse: Conj. diag., Conj. vera.

2. Das infantile Becken.

Dem rein allgemein verengten Becken zunächst steht in der Form das kindliche Becken. Je mehr ich auf dieses Becken geachtet habe, um so gewisser habe ich mich überzeugt, dass dieses Becken verhältnismässig häufig vorkommt.

Becken, die ich früher als rein allgemein verengte ansah, tragen in zahlreichen Fällen die Spuren noch nicht vollendeter Entwickelung an sich.



Fig. 167. Becken eines kleinen Mädchens, Nach Duncan, Edinb. med. Joarn. Vol. V, S. 326,



Fig. 168. Infantiles Becken, mässig allgemein verengt. Marburger Sammlung. Aeussere Maasse: 23.5, 27.0, -, 15.2. Innere Maasse: 11.6, 9.6, Diam, transv, 11.6.

Das weibliche Becken besitzt in den Kinderjahren noch keine Querspannung, sondern im Gegenteil eine oblonge Form. Der Schambogen ist noch verhältnismässig spitz. Bleibt diese Form im weiteren Leben annähernd bestehen, so ist die Beckeneingangsform nicht ein Queroval, sondern nähert sich mehr der runden, ja der im geraden Durchmesser oblongen Form. Meist veriüngen sich die Beckenwände gegen den Beckenausgang und bilden ein Trichterbecken. Dem entspricht auch die Schmalheit der Hüften, das geringe Maass für die Entfernung der Rollhügel. In einzelnen Fällen fanden sich die einzelnen Teile der Hüftbeine noch getrennt, nur

durch Knorpel verbunden. Auch die Streckung des Kreuzbeins, wie im frühkindlichen Becken normal, ist beobachtet worden.

Eine besondere Form des kindlichen Beckens sind die sogenannten "Liegebecken", die man bei Personen findet, die während ihrer ganzen Entwicklungszeit haben liegen müssen. Die nebenstehende Figur stellt das von Büttner1) beschriebene Liegebecken dar.

Eine Verwechslung mit dem rein allgemein verengten Becken könnte bei oberflächlicher Untersuchung wohl vorkommen, denn die Enge des Schambogens und die leichte Abtastbarkeit der Seitenwände des kleinen Beckens, selbst der Linea innominata ist beiden Becken gleich. Hin-

gegen ist bei dieser Beckenform das Promontorium nicht so leicht zu erreichen, und die Distantia trochanterica steht

häufig in keinem relativen Verhältnisse zu den übrigen Beckenmaassen; sie ist zu klein.

Nicht selten deuten auf ein kindliches Becken hin Entwicklungsmängel in der Genitalsphäre. Auch die äusseren Genitalien sind in der Ausbildung zurückgeblieben; die Behaarung ist mangelhaft; die Brüste sind kindlich entwickelt, und überdies bieten sich auch bisweilen im Habitus, in den Gesichtszügen, in der geistigen Entwicklung, in der geschlechtlichen Thätigkeit Anhaltspunkte, die auf ein Zurückbleiben des Individuums in körperlicher wie geistiger Entwicklung auf einer jugendlichen Stufe schliessen lassen. Wiedow2) hat besonders hierauf aufmerksam gemacht.

Die dem infantilen Becken eigene Verjüngung im unteren Beckenraume macht dieses Becken nicht selten zu einem sogenannten Trichterbecken, eine Beckenform, die in geringerem Grade beim rein allgemein verengten Becken, in ihrer ausgeprägtesten Form beim kypho-skoliotischen Becken vorkommt.

Die Verengerung des Beckenausgangs zeigt sich mit wenigen Ausnahmen besonders im queren Durchmesser, während eine Verengerung im geraden Durchmesser nur bei bestehender Kreuzbein-Steissbeinankylose von geburtshilflicher Bedeutung werden kann.

Liegebecken

Diagnose des infantilen Beckens



Fig. 169. Liegebecken nach Büttner.

Trichterhecken

<sup>1)</sup> C. G. Büttner, Beschreibung des inneren Wasserkopfs und des ganzen Beinkörpers einer von ihrer Geburt an bis ins 31. Jahr krank gewesenen Person weiblichen Geschlechts, Königsberg 1873. - Leisinger, Anatomische Beschreibung eines kindlichen Beckens etc., In.-Diss., Tübingen 1847. - Weiss, Geburt bei hochgradig allgemein verengtem, platten, kindlich-atrophischen Becken, I.-Diss., Marburg 1877. — Carbonelli, M. f. G. u. G. 1895. Bd. 1, S. 369. 2) Verh. d. d. Ges. f. Gyn. IV, Bonn, S. 220 und VII, Leipzig, S. 394.

Das Trichterbecken hat in neuerer Zeit wieder mehr Beachtung gefunden 1). Ich glaube, es wird ihm in praktischer Hinsicht eine zu grosse Bedeutung beigelegt. Die Zahl der Becken, bei denen das Haupthindernis für den Durchtritt des Kindes ausschliesslich oder hauptsächlich im Beckenausgange liegt, ist, die kyphotischen Becken ausgenommen, doch sehr gering.

Eine relative Verengerung des Beckenausgangs darf der Arzt ver- Diagnose des Trichterbeckens muten bei bestehender Lumbalkyphose, bei einer Person mit auffallend kindlichem Habitus, bei schmalen Hüften und wenn bei der äusseren Beckenmessung das Maass für die Trochanteren auffällig unter der Norm

bleibt

Dann überzeuge man sich durch eine direkte Messung des Beckenausgangs, ob der Lichtenraum der Tubera ischii unter 9 cm sich ver-

engert hat und behandle den Fall, wie das zu erwartende Grössenverhältnis es an die

Hand giebt.

Wird die Beckenausgangsverengerung erst im Beginne der Geburt bemerkt, so begünstige man den Geburtsverlauf mit vorangehendem Kopfe, Zumeist wird abnorme Form des Beckens in der allgemeinen Praxis erst gegen Ende der Geburt diagnosticirt. Während der Kopf durch den etwas geräumigeren Beckeneingang leicht hindurchgerückt ist. bleibt er in der Beckentiefe, öfters die Schamspalte mit seinem unteren



Fig. 170. Trichterbecken. Marburger Sammlung. Aeussere Maasse: 24.0, 28.0, -, 17.2. Innere Maasse: 13.4, 11.6, Diam. tr. 13.3, Beckenansgang: Diam. trans. 9.0.

Segmente bereits auseinanderdrängend, trotz kräftiger Anwendung der Bauchpresse unbeweglich stehen. Der untersuchende Finger kann nur mit Mühe zwischen Kopf und tuber ischii in die Höhe dringen; er fühlt, der Kopf ist eingekeilt. Eine Verwechslung mit tiefem Querstande kommt gewiss öfters vor. Eine genaue Kontrolle des Standes der Fontanellen sichert vor diesem Irrtum.

Legt der Arzt unter solchen Umständen die Zange an, so wird er bald durch den unerwarteten Widerstand auf die Eigenheit des Beckens aufmerksam gemacht.

Unter 3677 Geburten der Marburger Entbindungsanstalt mit 650 engen Becken fanden sich 14, bei denen der Beckenausgang verengt war (Trichterbecken). Nur eine Geburt endete spontan, eine unter Zuhilfenahme des Ritgen'schen Handgriffs, eine als

Therapie

<sup>&#</sup>x27;) Klien, M. f. G. u. G., Bd. 2, S. 166 u. C. f. G. 1886, S. 1322. - Walther, In.-Diss., Gie sen 1894. - Jenny Weyermann, In.-Diss., Leiden 1895. - Schudt, Ein Beitrag zur Lehre vom Trichterbecken, In,-Diss,, Marburg 1896.

spontage Frühgeburt ohne Eingriff. In den übrigen 11 Fälleu wurde 5 mal die künstliche Frühgeburt eingeleitet. 4 mal die Zauge angelegt, 1 mal der Geburtsstuhl gebraucht, 1 mal perforirt.

Ausser dem perforirten Kinde gingen noch vier in und bald nach der Geburt zu

Grunde.

#### 3. Das rhachitisch platte Becken.

Den grössten Einfluss auf die Form des Beckens hat die englische Krankheit, Rhachitis. Statt dass zu der Zeit, in der die Kinder das Laufen lernen, die Knochen bereits einen Festigkeitsgrad aufweisen, der eine stärkere Belastung gestattet, bleiben sie über die Zeit hinaus weich

und geben dem Drucke der Last und dem Muskelzuge nach.

Veränderungen am Gesammtskelett

Indem eine ausserordentlich starke Entwicklung der Knorpelzellen stattfindet, wodurch die Epiphysen in auffallender Weise verdickt werden, während die Verknöcherung der Röhrenknochen zurückbleibt, wird die abnorme Biegsamkeit des Skeletts herbeigeführt. Durch die Beeinträchtigung des Knochenwachstums bleiben einzelne Knochen auch in ihrem Längswachstum zurück, nehmen perverse Formen an. Das Skelett in toto bleibt kleiner.

Ausser den später zu beschreibenden Veränderungen am Becken bietet das knöcherne Gerüst mancherlei Störungen, die den Arzt leicht auf eine in der Jugend abgelaufene Rhachitis hinweisen werden. Am Schädel die Folgezustände einer Craniotabes, breites Vorderhaupt, breite Stirn, dellenförmige Einbuchtung an der Stelle der grossen Fontanelle. Kurzer Hals. Breite Schultern. Kielartig sich im Sternum zuspitzender Brustkasten (Hühnerbrust) oder auch Einziehung des Sternums. An den Uebergangsstellen der knöchernen Teile der Rippen zu den knorpeligen, knotenförmige Auftreibungen der Knorpelmasse (rhachitischer Rosenkranz). Schweifung der Vorderarme, besonders aber die bekannte starke Krümmung der Unterextremitäten (O-Beine, Säbelbeine). Auftreibung der Knochenepiphysen des Hand- und Fussgelenks (Biswuchs, Zwiewuchs, Doppelglieder).

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass ich mehrere Male bei ganz bestimmten Angaben, die Schwangere habe in der Kindheit Rhachitis gehabt und erst im 4. Jahre laufen gelernt, doch keine nachweisbaren Veränderungen am Becken habe bemerken können.

Veränderungen am Becken

Die typischen Veränderungen am Becken werden teils durch die übermässige Ausdehnung der Därme im grossen Becken hervorgerufen, wodurch die Darmbeinschaufeln eine stark abgeflachte Stellung erhalten, teils durch die Rumpflast, wodurch bei aufrechter Stellung des Kindes die Wirbelsäule der Symphyse näher gerückt und das Kreuzbein zwischen den Gelenkflächen der Symphysis sacro-iliaca weiter nach unten geschoben und so gedreht wird, dass die untern Partien des Kreuzbeins nach hinten zurücktreten. Auch der Zug der Oberschenkelmuskulatur muss mit berücksichtigt werden, indem durch ihn die Darmbeinschaufeln nach aussen und unten gezogen werden.

Das Endresultat dieser krankhaften Veränderungen im Becken ist die typische Form des rhachitisch platten Beckens, wie solche in der folgenden Figur dargestellt ist.

Die Darmbeinschaufeln liegen flach dem Becken an. Die Entfernung der Spinae il. ant. ist fast so gross wie die der Cristae.

Die Beckeneingangsfigur zeigt Biskuit- bis Kartenherzform. Das Promontorium ist der Symphyse genähert, die Conjugata vera verengt. Verdickungen des Symphysenknorpels, die an der hintern Fläche der Scham-

fuge Prominenzen bilden, können den geraden Durchmesser des Beckeneingangs noch wesentlich verkleinern helfen. Die Querspannung des Beckeneingangs ist vergrössert. Die Kreuzbeinwirbel treten in der Kreuzbeinaushöhlung nicht soweit zurück, wie beim normalen Becken, sodass die schöne Aushöhlung des Kreuzbeins verschwindet, oder gar zu einer convexen Her-



Fig. 171. Rhachitisches Becken. Marburger Sammlung. Aeussere Maasse: 25.2, 26.0, --, 15.0. Innere Maasse: 9.0, 7.8.

vorragung der Wirbelkörper in das Lumen der Beckenmitte führt. Oefters tritt auch der erste Kreuzbeinwirbel noch derart hervor, dass er mit dem zweiten, dem zurücktretenden, eine hervorragende Leiste bildet, die einen zweiten Vorberg darstellt (doppeltes Promontorium).

Beckenmitte und Beckenausgang erweitern sich bedeutend, und es giebt daher keine Beckenform, bei der die Tubera ischii so weit auseinanderweichen, bei der der Schambogenwinkel so gross ist, als beim rhachitischen Becken.

Sämtliche Knochen eines rhachitischen Skeletts, besonders aber die Beckenknochen, zeigen eine auffallende Dicke, oftmals Plumpheit, und zeichnen sich durch ihr bedeutendes Gewicht aus; seltener sind sie atrophisch.

Wie oft das rhachitische Becken als angebornes zu betrachten sei, ist noch nicht festgestellt. Gewiss ist dies viel häufiger der Fall, als man annimmt 1), obwohl sich bei vorhandener mütterlicher Rhachitis beim Kinde in den ersten Lebensjahren gewiss häufig genug dieselben Ernährungsstörungen wiederholen, deren Vorhandensein seiner Zeit die englische Krankheit der Mutter hervorrief.

Ein exquisites Beispiel kann ich referiren, indem ein durch Sectio caesarea e corpore rhachitico entnommenes Kind ausgesprochene Zeichen der Rhachitis mit zur Welt brachte (1889 J. Nr. 249): Kürze der Glieder im Verhältnis zum Rumpf; breiter Kopf mit Ossifikationsdefekten, eingedrückte Nasenwurzel; untere Extremitäten verkrümmt; Schilddrüse stark geschwollen. Dasselbe beschreibt Herzfeld<sup>2</sup>).

Die innere Untersuchung muss nachweisen: die grosse Weite des Schambogens, die Verdickungen an der Symphyse, die Annäherung des Vorbergs bei Vergrösserung des queren Durchmessers des Beckeneingangs, die eigentümliche Stellung der Kreuzbeinwirbelkörper zu einander, die Abweichung der Richtung des Kreuzbeins nach hinten und die häufig hierdurch herbeigeführte Abknickung des Steissbeins gegen den letzten Kreuzbeinwirbel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kehrer, Arch. f. Gyn., Bd. 5, S. 55. — Fehling, A. f. G., Bd. 11, S. 173. <sup>2</sup>) C. f. G. 1894, Nr. 18, S. 432.

#### 4. Das allgemein verengte (rhachitisch) platte Becken.

Jugendliche Individuen, die die englische Krankheit überstanden haben, bleiben in der Entwicklung ihres Skelettes zurück und erreichen in der Regel nicht die Grösse, die sie gemäss ihrer Abstammung von wohlgebauten Eltern erlangt haben würden, falls sie gesund geblieben wären.

Die Rhachiticae sind daher im Durchschnitt kleiner als andre Frauen. Trat aber die Rhachitis sehr heftig auf, lernten die Kinder erst im 5. bis 7. Jahre wieder laufen, so bleiben die Betroffenen bisweilen so in der Grössenentwicklung zurück, dass sie eine auffallend kleine Statur behalten.

Natürlich können die gleichen Difformitäten auch zustande kommen, wenn ein Kind, das elterlicher Abstammung gemäss an und für sich schon klein geblieben wäre, an der Rhachitis erkrankt.

Es ist nicht ohne Interesse, die Grössenverhältnisse der Frauen, die eines von den bisher besprochenen Becken tragen, nebeneinander zu stellen.

Wir fanden 1) bei Frauen

| mit plattem Becken, ohne deutliche Spuren der Rhachitis, eine Durch-                                                                    |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| schnittsgrösse von                                                                                                                      | . 156,4 | $^{\mathrm{cm}}$ |
| mit plattem Becken, ausgesprochener rhachitischer Abstammung .                                                                          |         |                  |
| mit gleichmässig allgemein verengtem Becken                                                                                             | . 148,0 | ,-               |
| mit allgemein verengtem Becken und angeblich voraus-                                                                                    |         |                  |
| gegangener Rhachitis, ohne dass deutliche Spureu zu-                                                                                    |         |                  |
| gegangener Rhachitis, ohne dass deutliche Spuren zu-<br>rückgeblieben . 145,25<br>mit allgemein verengtem Becken deutlich rhachitischer | 147,0   | **               |
| mit allgemein verengtem Becken deutlich rhachitischer                                                                                   |         |                  |
| Abkunft                                                                                                                                 | 142,9   | ,,               |
| TO 11 111 TO                                                                                                                            |         |                  |

Der Habitus dieser Personen kann, wie die vier Abbildungen (172 bis 175) zeigen, dabei sehr verschiedenartig sein.

Ausser den Veränderungen, die die englische Krankheit am Becken hervorgerufen, kommen in solchen Fällen noch die hinzu, die sich durch die auffallende Kleinheit des Skeletts ergeben, und diese Komplikation bringt die Form des allgemein verengten platt rhachitischen Beckens hervor

Diese Form des Beckens ist zu erwarten bei einer Frau, die die Zeichen überstandener Rhachitis deutlich an sich trägt und auffallend klein geblieben ist.

Bei der innern Untersuchung wird rhachitisch allgemein man den Vorberg sehr leicht erreichen und überdies die Linea innominata Conj. vera 9.0. Einleitung beiderseits gut abtasten können. Das



Fig. 173. Habitus hei verengtem Becken. 1888, J.Nr.66. Grösse 131 cm. der künstl. Frühgeburt. Nach einer Photographic.



Fig. 172. Habitus bei rhachitisch allgem. verengtem Becken. 1888, J.Nr. 9. Grösse 133.5 Couj. vera 5.5. Sectio caesarea. Nach einer Photographie.

<sup>1)</sup> Weidenmüller, Zur Statistik des engen Beckens, In.-D., Marburg 1895, S. 28.

Becken bietet ausserdem die nicht zu verkennenden Spuren rhachitischer Knochenveränderung.

Der Grad der Verengerung kann sehr bedeutend sein, und Einleitung der künstlichen Frühgeburt, Perforation, Kaiserschnittsind die Operationen, die nicht selten notwendig werden.

Die Abbildungen, Fig. 179 und 180, stellen die Becken zweier nach Ausführung des Kaiserschnitts Verstorbener dar.

Die höchsten Grade der Verengerung kommen bei den unproportionirten (rhachiti-

schen) Zwerginnen vor. Wohl Fig. 174 u. 175. Habitus bei rhachitisch allgemein versiehen Zwerginnen vor. Wohl engtem Becken. 1883, J. Nr. 172. Grösse 135 cm. Conj. vera die Mehrzahl der als Zwerknapp 7.0. Sectio caesarea. Nach einer Photographie. ginnen beschriebenen Personen, die geburtshilfliches Interesse gewonnen haben, gehören hierher.

Boeckh¹) berichtet über 6 derartige Geburten. Seine Litteraturangaben sind nicht vollständig.



Becken nnproportionirter Zwerginnen



Fig. 176 bis 178. Habitus einer unproportionirten Zwergin. Nach Boeckh, A. f. G., Bd. 43, S. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. f. G., Bd. 43, S. 360.

Die vorhergehenden Abbildungen stellen eine in der Heidelberger Klinik von Kehrer<sup>1</sup>) entbundene Zwergin dar von 97 cm Länge. Becken: Spin. 20,0, Cist. 18,5, Troch. 25,0, Conj. ext. 14,0, Conj. diag. 7,0, Conj. v. 5,5. Als Entbindungsmethode wurde der künstliche Abortus gewählt.

Wird das eben beschriebene Becken noch durch kypho-skoliotische oder lordotische Verkrümnungen der Wirbelsäule komplizirt, so entstehen sehr auffällige Verunstaltungen des Beckeneingangs, wie solche Breisky<sup>2</sup>) und Leopold<sup>3</sup>) genauer beschreiben.

Wenn Kinder trotz auffallender



Fig. 179. Allgemein vereugtes platt rhachitisches Becken. Sammlung der Marburger Anstalt. Durch die feine Linie ist die Kontur eines normalen Beckens angegeben. C/4 nat. Gr.).

Acussere Maasse: 22.0, 24.5, 28.2, 12.6 (15.3 a.d.Lebenden) Innere Maasse: 6.0, 5.1.

H. 1886, J. Nr. 70; 130 cm hoch, ausgesprochen rhachitischer Bau. Sectio caesarea.



Fig. 180. Allgemein verengtes plattrhachitisches Becken, stärkste Verengung. 4 n. Gr. Marburger Sammlung.

Aeussere Maasse: 22.5, 23.4, 25.4, 12.0. Innere Maasse: 8.5, 6.2, Diam. transv. 10.8. Beckenausgang: Diam. transv. 11,7. Geschenk aus Cassel. Erste Geburt durch Perfo-

Geschenk aus Cassel. Erste Geburt durch Perforation heendet, zweite durch Kaiserschnitt. Tod.

Das pseudoosteomalacische Beeken stande sind, dann kommt es unter Umständen zu einer so bedeutenden



Fig. 181. Pseudoosteomalaeisches Becken. Nach Clausius, In.-Diss., Heidelberg 1834 u. F. C. Naegele, Das schräg verengte Becken, S. 85, T. XII u. XIII.

A. f. G., Bd. 43, S. 363.
 Zeitschr. d. Ges. der Wiener Aerzte, Jahrg. 21, 1865.
 Das skoliotisch und kyphoskoliotisch rhachitische Becken, Leipzig 1879.

Eindrückung der Pfannengegend und zu einem derartigen Vor- und Herabtreten des Vorbergs, dass die Beckenform viel Aehnlichkeit mit dem später beschriebenen osteomalacischen Becken bekommt; man nennt deshalb diese Beckenform das pseudoosteomalacische Becken<sup>1</sup>).



Fig. 182. Pseudoosteomalacisches Becken. Nach Clausius, Siehe Fig. 181.

#### 5. Das einfach platte Becken.

Auch das Becken nicht von der englischen Krankheit befallener Kinder kann eine Abplattung von vorn nach hinten erfahren, sodass eine Annäherung des Vorbergs an die Symphyse erfolgt und die Querspannung des Beckeneingangs zunimmt.

Die erste Kenntnis von diesem Becken schreibt man Deventer zu und bezeichnet

es auch heute noch vielfach als Pelvis plana Deventeri.

Schanta<sup>2</sup>) hat diese Angabe mit Recht in Zweifel gestellt. Betschler<sup>3</sup>) scheint der erste gewesen zn sein, der das nicht rhachitisch platte Becken bestimmt vom rhachitischen abzweigt. Michaelis<sup>4</sup>) hat das Verdienst, den Typus dieser Beckenform genau festgestellt und es in das System eingereiht zu haben.

Dieses Becken kommt vielleicht dadurch zustande, dass Kinder schon frühzeitig zum Tragen schwerer Lasten, zu anhaltender sitzender Beschäf-

tigung veranlasst werden.

Da bei der Entwicklung dieses Beckens alle ursächlichen Momente, die dem rhachitischen Becken seinen eigentümlichen Charakter geben, fehlen, so findet sich bei sonst normalem, bisweilen sogar recht schönem Körperbaue, nur eine Annäherung des Kreuzbeins an die Symphyse, und zwar findet diese Annäherung in jeder Höhe des Beckens gleichmässig statt, während beim rhachitischen Becken die Beckenmitte und der Beckenausgang wesentlich weiter werden.

Aeusserlich kann man einer Frau niemals das einfach platte Becken ansehen, ja, man ist überrascht, unter Umständen bei einer schön gebauten, schlank gewachsenen Person eine nicht unbeträchtliche Abplattung zu finden, die zu eingreifenden geburtshilflichen Entbindungsverfahren Veranlassung giebt. Auch Michaelis<sup>4</sup>) giebt an, dass die äussern Maasse

Litzmann, Die Formen des Beckens. S. 92.
 P. Müller's Handb. d. Geb.,
 Bd. 2. S. 299.
 Annalen d. Klin. Anstalten der Univ. zu Breslau etc., Breslau 1832,
 Bd. 1. S. 23 und Breslau 1834. Bd. 2. S. 31.
 Das enge Becken, herausgegeben von
 Litzmann, 2. Aufl., Leipzig 1865, S. 127 u. 130.
 Litzmann, Die Formen des Beckens,
 insbesondere des engen weiblichen Beckens, Berlin 1834, Bd. 2. S. 31.

Diagnose des einfach platten Beckens



Fig. 183. Einfach plattes Becken. Marburger Sammlung. 1/4 n. Gr. Aeussere Maasse: 28.5, 30.9, —, 13.8. Innere Maasse: ob. 8.9, 6.4, Diam. transv. 13.4. Doppelt, Prom.; unt. 9.0, 7.6. Beckenausgang: Diam. transv. 10.9. Ueber den Geburtsverlauf nichts bekannt.



Fig. 184. Durchschnitt eines einfach platten Beckens.
Nach Fürst, A. f. G., Bd. 7, S. 407, Taf. II.

P-S Anatomische Conj. vera des oberen Promont. 10.1 cm.

P-s Geburshifdiche Conj. v. des oberen Promont.

p-S Anatomische Conj. vera des unteren Promont.

9,4

p-S (Geburshifdiche Conj. v. des unteren Promont.

8,4

s. 4

zu unbedeutend von denen eines normalen Beckens abweichen, um irgend einen Anhalt für die Diagnose zu gewähren.

Bei der innern Untersuchung erreicht man den Vorberg, findet ihn nicht selten tiefer in das Becken herabgetreten. Anch das doppelte Promontorium findet sich relativ häufig beim einfach platten Becken. Die Verknöcherung zwischen dem ersten und zweiten Wirbelkörper ist nicht eingetreten, vielmehr befindet sich zwischen beiden eine Knorpelplatte, die, wie die oberhalb des ersten Kreuzbeinwirbels gelegene, schärfer in die Beckenhöhle hervorragt. Sonst bietet aber das Becken keinerlei Veränderungen, die es dem rhachitischen oder dem allgemein verengten Bekken zugehörig scheinen liessen.

Das einfach platte Becken ist nicht so häufig als das rhachitische. Gewiss werden Becken rhachitischer Abstammung, sobald die Rhachitisnursehroberflächliche Difformitäten hervorgebracht hat, mit dem einfach platten Becken verwechselt.

Ja, es ist sogar der Zweifel ausgesprochen, ob nicht alle "einfach platte Becken" schliesslich doch auf die Einwirkung der Rhachitis zurückzuführen seien. Fritsch 1) deutet auf die grossen Unterschiede hin, die das rhachitische Becken in seinen Formen nachweislich bietet und schliesst daraus, dass auch die einfache Abplattuug des Beckens einen der geringsten Grade rhachitischer Beckenerkrankung darstellen könne.

Ich hatte Gelegenheit, eine Frau zu entbinden und an der Lebenden, wie am Skelette ein Becken zu untersuchen, das in ausgeprägtem Maasse der Form des einfachen Beckens angehörte und keinerlei rhachitische Erscheinungen aufwies, während nachweislich die Frau an einer schweren Form der Rhachitis erkrankt gewesen war (1894, J. Nr. 156) 2). Siehe Fig. 185.

Die Diagnose an der Lebenden ist bisher in der Regel dadurch ge- Diagnose des stellt worden, dass man neben der Abplattung den Mangel rhachitischer einfach platten

Skelett- und Beckenveränderungen nachwies. Ob man

dabei das richtige getroffen, ist sehr fraglich 3).

Ob sich die Autoren der meisten Lehrbücher, die die Frequenz des einfach platten Beckens weit über die des rhachitischen setzen, nur auf die Autorität Michaelis' stützen oder eigne Untersuchungen gemacht haben, ist nicht gesagt. Wenn man, wie es an der Marburger Anstalt geschieht, bei jeder Schwangern, unter Benutzung der Anamnese, eine genaue Abtastung des Beckens vornimmt, so tritt die Zahl der einfach platten Becken sehr



Fig. 185. Einfach plattes Becken einer Frau, die nachweislich an schwerer Rhachitis gelitten. Aenssere Maasse: 22.5, 28.0, 32.0, 15.7.

, 9.7,

Innere Maasse: Beckeneingang: Conj. v. 7.6, Diam. tr. 13.5. Beckenmitte: , 10.0, ,

zurück gegenüber der Zahl der rhachitischen Becken.

Anch die Marburger Beckensammlung, deren Hanptzahl aus jener Zeit stammt, wo noch zahlreiche Frauen jeglichen Baues, auch viele mit normalem Becken, am Kindbettfieber starben, enthält unter 127 Becken nur 11 einfach platte, gegenüber 34 rhachitischplatten, 21 rein allgemein verengten und 28 normalen.

Beckenansgang:

Das einfach platte Becken kann für das Maass der Conjugata vera eine sehr kleine Zahl aufweisen. Das in Fig. 185 abgebildete Becken besitzt eine Conj. vera von 7,6 cm; an der Lebenden hatte ich Gelegenheit eine Verengerung bis auf 7,0 cm zu sehen (1893, J. Nr. 276).

## Das enge Beeken in der geburtshilflichen Praxis.

Die bisher besprochenen Beckenformen, einige anhangsweise mit aufgenommene abgerechnet, sind die der alltäglichen Praxis, während die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Klinik der geb. Oper., Halle 1876, S. 253. <sup>2</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 32, S. 361. \*) ebend, S. 364. — Knapp, A. f. G., Bd. 51, S. 491 n. S. 584, Nr. 2.

weiter unten zu besprechenden Seltenheiten sind, die nicht jedem Arzte unter die Hände kommen.

Es erscheint mir daher zweekmässig, an dieser Stelle die Lehre vom engen Becken nach ihrer praktischen Seite zunächst abzuhandeln. Ich beginne mit der

#### Beckenmessung.

Berücksichtigung des ganzen Körperbaus

Für die Erkennung der Beckenform ist die Berücksichtigung des Baues der Frau im allgemeinen und die Betrachtung einzelner Körperteile im Besonderen von grösster Wichtigkeit. Der Arzt muss lernen, aus dem Habitus der Frau, aus den Proportionen der einzelnen Körperteile zum Ganzen und untereinander die Art der Beckenanomalie mindestens zu vermuten. Der Geübte kann sie schon ziemlich bestimmt voraussagen.

Es sei hier darauf hingewiesen, wie uützlich die Beachtung der Form der Michaelis'schen Raute (siehe S. 93), da diese für verschiedene Beckenformen nicht unwichtige

Abänderungen zeigt 1).

Die Entscheidung über die Form des Beckens hängt aber von der

Beckenuntersuchung und Beckenmessung ab.

Diese gewichtige geburtshilfliche Vornahme besteht in einer äusseru und in einer innern Manipulation. Sie bezweckt Form und Räumlichkeit des kleinen Beckens festzustellen, um unter Berücksichtigung des Kindes abwägen zu können, wie die Geburt voraussichtlich verlaufen wird, oder welche Massnahmen, um die Entbindung so glücklich wie möglich zu leiten, sich notwendig machen.

Wie die äussere Beckenmessung vorzunehmen, ist Seite 92 beschrieben. Die Schlussfolgerungen aus den gewonnenen äussern Maassen auf den innern Beckenraum haben nur im grossen und ganzen einen Wert. Aufklärung über geringfügigere Veränderungen im kleinen Becken dürfen wir nicht erwarten. Hingegen pflegt die äussere Messung mit ziemlicher Bestimmtheit den Verdacht auf ein enges Becken zu wecken und uns zu einer genaueren innern Untersuchung zu veranlassen.

Die innere Beckenmessung Bei der innern Beckenmessung soll vor allem die Form des Beckens und der Grad der Verengerung festgestellt werden. Welche Zeichen für die Bestimmung der Form des Beckens zu verwerten und welches die wichtigsten sind, habe ich bei der Beschreibung eines jeden Beckens angegeben. Hier muss ich genauer auf die Mittel eingehen, die wir für die Messung der Beckenräumlichkeiten kennen.

Für die gewöhnliche Praxis genügt die Hand und ein Centimetermaass zur Ausführung der Beckenmessung. Die Unzahl von Messinstrumenten, die im Laufe der Jahre angegeben und wieder obsolet geworden sind, beweist, dass wir noch kein Iustrument besitzen, das der Hand vorzuziehen sei. Werden Beckenmessungen an der Lebenden zu wissenschaftlichen Zwecken ausgeführt, so benutze man die von Skutsch<sup>2</sup>) angegebenen Instrumente und Methoden.

Da weitaus die Mehrzahl der engen Becken die Hauptverengerung

 $<sup>^{1})</sup>$  Z. f. G. u. G., Bd. 31, S. 94.  $^{2})$  Deutsche med. Wochenschrift 1890, Nr. 13 und 1891, Nr. 21.

im Beckeneingange und zwar in seinem geraden Durchmesser aufweist, so gilt es vor allem, diese Linie zu messen.

Die direkte Messung der Conj. vera lässt sich bei frisch ent Dieckte Messung bundenen Frauen, bei Wöchnerinnen, bei Frauen mit schlaffen Bauchdecken der Conjugata

zum öftern recht gut ausführen. Man dringt vom Unterbauch aus gegen das Promontorium vor, stülpt die Bauchdecken bis dorthin ein und legt die Hand gegen die Symphyse an. Mit Leichtigkeit bestimmt man mit der freien Hand den Höhestand der Symphyse.

Man versäume nicht, diese Messung an der Wöchnerin vorzunehmen, da man das gewonnene Maass zur



Fig. 186, Direkte Messung der Conj. vera durch äusseren Handgriff. Nach der Natur.

Kontrolle der innern Messung und bei einer spätern Geburt benutzen kann. Die indirekte Messung der Conj. vera geschieht durch Berechnung aus der Conj. diagonalis (siehe Fig. 79). Diese uns zugängige Linie (der untere Rand der Schamfuge bis Promontorium) messen wir mit dem

Indirekte Messung der Conj. vera



Flg. 187. Messung der Conjugata diagonalis, Nach der Natur,

Zeigefinger, der mit seiner Spitze das Promontorium berührt. während der untere Teil des Fingers unter das ligamentum arcuatum zu liegen kommt. Ist dieses scharf, so genügt ein Druck dagegen, eine Druckempfindung am Finger hervorzurufen, die einice Zeit andauert, sodass wir die Stelle fixiren können. Andernfalls schiebt man den Zeigefinger der freien Hand bis unter das

ligamentum arcuatum vor und markirt auf diese Weise das äussere Ende der Conj. diagonalis,

Um aus der Conj. diagonalis die vera zu berechnen, zieht man nach Michaelis-Litzmann entweder 1,8 bis 1,7 cm von der Diagonalis ab, oder, da im Einzelfalle bei einem derartigen schematischen Abziehen Fehler grösserer Art entstehen könnten, berechnet man die Grösse der vera genaner mit Zuhilfenahme der Höhe und Neigung der Symphyse.

Indem man Diagonalis, Symphysenhöhe und den zwischen diesen beiden Linien befindlichen Winkel als gegebene, d. h. mess- oder abschätzbare Grössen kennt, so lässt sich auch die dritte Linie des Dreiecks, die Coningata vera berechnen.

In der That liefert diese Methode bei einiger Uebung so genaue Resultate und zwar um so genauere, je enger das Becken ist, dass man

von einer instrumentellen Messung ganz absehen kann.

Messung des Querdurchmessers des Beckeneingangs

Die Messung des Querdurchmessers des Beckeneingangs geschieht durch wechselseitiges Abtasten der Hälften der linea innominata. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand versuche man vom Promontorium aus die rechte ungenannte Linie zu bestreichen, ebenso mit dem Zeigefinger der linken Hand die linke Hälfte. Glückt dies leicht, so ist das Becken im queren Durchmesser erheblich verengt; glückt es gar nicht, so ist die Querspannung des Eingangs normalgross oder übernormalgross.

Lässt sich eine Seite des Beckens weit leichter abtasten als die andre, dann hat man es mit einem schrägverschobenen oder schräg verengten Becken zu thun. Auch die Beckenmitte tastet man in dieser Weise ab und erkennt, wie beim allgemein verengten Becken, die allseitige Ver-

jüngung des Beckens.

Krenzbeinaushöhlung Sehr wichtig ist die Abtastung der Kreuzbeinaushöhlung. Die Stellung des Kreuzbeins zu den Darmbeinen, die Stellung der einzelnen Kreuzbeinwirbel zu einander, ein doppeltes Promontorium, eine Verschiebung des letzten Lenden- oder ersten Kreuzbeinwirbels geben wichtige Entscheidungen, das Becken nach der einen oder andern Seite hin zu schätzen.

Messung des Beckenausgangs

Die Messung des Beckenausgangs geschieht am besten in der Steissrückenlage bei stark erhobenen und angezogenen Schenkeln. Indem



Fig. 188, Becken-

man zuerst den Mittelpunkt der tubera ischii durch die Haut abtastet, bezeichnet man den gefundenen Punkt mit einem Buntstift und misst die Entfernung der angezeichneten Punkte direkt mit dem Centimetermaass. Um aber das wichtigere Lichtenmaass kennen zu lernen, drückt man die Daumenspitzen auf der Innenseite der Tubera stark ein und lässt die Entfernung messen oder, wenn man einen kleinen Beckenausgangsmesser (Fig. 188) besitzt, so kann man diese Messung auch allein ausführen. Durch sehr kräftigen Druck des Beckenmessers werden die Knöpfe des Instruments so stark gegen die Innenfläche der Tubera angedrängt, dass die Weichteile auf ein Minimum komprimirt werden, weshalb auch dem gewonnenen Maasse nur wenig zuzurechnen ist, um die Lichtenweite zu erhalten.

In der Praxis kann man durch ein Hölzchen, das man sich sehnitzt und zwischen die von den Daumen bestimmten Stellen eindrückt, im Notfall auch mittels eines Fadens den Beckenausgang messen.

Die Verbindungslinie der beiden zu messenden Punkte, die dicht vor der Ansatzstelle der ligamenta tubero-sacralia liegen, geht in der Regel über den After weg.

Man versäume auch nicht, die Räumlichkeit des Beckenausgangs innerlich mit dem Finger abzutasten. Dem Geübten kann die Verjüngung des untern Beckenraumes nicht entgehen.

Bei vorgeschrittener Geburt habe ich mir wiederholt dadurch eine reelle Vorstellung von den Raumverhältnissen des untern Beckens gemacht, dass ich die volle Hand in die Scheide einführte, sie zur Faust ballte und sie so aus dem Ausgange herauszog. Die Annahme, wenn die Faust so den Beckenausgang passiren könne, so dürfe man auch auf die Möglichkeit des Durchtritts des Kopfes rechnen, leitete mich bei diesem Verfahren.

Die Messung des geraden Durchmessers des Beckenausgangs ist nur in den Fällen notwendig, wo eine Ankvlose im Kreuz-Steissbeingelenk besteht.

Ein besonderes Instrument zur Messung des Beckenausgangs hat Klien 1) angegeben.

Bei einiger Uebung wird sich der Arzt allein durch die eben beschriebenen Untersuchungsmethoden ein richtiges Bild von der Form und dem Grade der Verengerung des Beckens machen können.

Nichtsdestoweniger schätze er zur Feststellung der Beckenverhältnisse Anamnese der die Anamnese der früheren Geburten nicht zu gering. Sind die Mitteilungen freilich, wie so häufig, nur von einer Hebamme zu erlangen, dann nehme man sie nur mit grosser Vorsicht entgegen. Aerztliche Mitteilungen, besonders wenn der Beobachter als geübter Untersucher und Geburtshelfer bekannt ist, sind wichtig, um so mehr, wenn sich der betreffende Arzt seiner Zeit Aufzeichnungen gemacht hatte.

In Fällen, wo die erste Geburt in ein sehr jugendliches Alter fiel, berücksichtige man, dass sich das Becken im Laufe der dieser Geburt folgenden Jahre noch erweitert haben kann. Ich habe mehrere derartige Fälle in meinen Aufzeichnungen gesammelt.

Oftmals werden Beckenverengerungen erst im Laufe Diagnose des engen Beckens der Geburt erkannt. Abnorme Lage des Kindes, regelwidrige Haltung lassen von vornherein auf ein enges Becken schliessen; ungewöhnliche Ein- Geburtsverlauf stellung des vorliegenden Teils, besonders des Kopfes, führen uns auf bestimmte Beckeneingangsveränderungen hin.

früheren

Geburten

#### Der Einfluss des engen Beckens, besonders seiner häufig vorkommenden Formen auf Schwangerschaft und Geburt.

Das enge Becken bringt die meisten Komplikationen hervor, die den Arzt zur Ausführung geburtshilflicher Eingriffe nötigen. Nicht nur, dass die Enge des knöchernen Geburtsweges ein Missverhältnis schafft, wodurch dem austretenden Teile ein Hindernis in den Weg gelegt wird, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Mon. f. G. u. G., Bd. 2, S. 165, — Samul. Kl. Vortr. 1896, Nr. 169, — C. f. G. 1897, Nr. 5.

auch schon vor Beginn der Austreibungsperiode bewirkt das enge Becken durch Lageabweichungen der Gebärmutter, falsche Einstellung des Kindes, Vorfall kleiner Teile und der Nabelschnur u. s. w., Komplikationen, die Mutter und Kind gefährden. Auch die Thätigkeit der Wehen kann eine anomale werden.

Geringere Conceptionsfähigkeit beim engen Becken

Frauen mit engem Becken concipiren nicht ganz so häufig als solche mit normalem Becken. Diese Thatsache hängt aber nur indirekt mit dem engen Becken zusammen, indem grössere Abnormitäten im Knochenbau durch Verunzierung der Gestalt die Gelegenheit zum Heiraten einschränken, und indem Frauen, die durch schwere Geburten bei engem Becken erkrankt oder verletzt sind, infolge dieser sekundären Ursachen weniger leicht kohabitiren und concipiren.

Die von Olshausen notirte, von Leopold bestätigte Thatsache, dass Frauen mit engen Becken unverhältnismässig viele Knaben gebären, ist wohl auch durch den Einfluss des Alters der Mütter zu erklären, indem die Trägerinnen enger Becken später als wohlgebaute Frauen zur Eingehung einer Ehe, zur Kohabitation, kommen. Siehe genaueres hierüber Seite 49.

Lageabweichungen der schwangeren Gebärmutter

In den ersten Monaten der Schwangerschaft kann das platte Becken die Entstehung einer Rückwärtsbeugung des schwangeren Organs begünstigen. Doch wird wohl niemals das platte Becken allein die Schuld tragen, sondern der schon primär abnormerweise mässig retrovertirte Uterus kann beim platten Becken, bei dem das Promontorium stark in die Beckeneingangsebene hineinragt, leichter an seinem Austreten in das grosse Becken gehindert werden.

Die zu Ende gehende Schwangerschaft bringt neue Gefahren, neue Leiden. Der Uterus findet nicht selten in der durch Annäherung des Thorax an das Becken verkürzten Bauchhöhle keinen genügenden Raum. Das Zwerchfell wird stark in die Höhe gedrängt, die Lungenkapacität verringert. In andern Fällen, zumal bei vergrösserter Beckenneigung, senkt sich der Leib mit dem graviden Uterus vorn über, und es entsteht ein Hängebauch. Wieder in andern Fällen legt sich die Gebärmutter stark in die rechte Seite, aber nicht, wie man früher annahm, weil sich die rechte Hälfte des Uterus stärker entwickle als die linke, sondern weil der Uterus, des verengten Beckeneingangs halber keine Stütze darauf findend, beweglicher bleibt, und weil die rechte Bauchhälfte mehr Raum bietet als die linke, in der sich der absteigende Dickdarm mit der flexura sigmoidea befindet.

Einfluss des engen Beckens auf die Kindeslage Gegen Ende der Schwangerschaft wird es auch schon deutlich, welchen Einfluss das enge Becken auf die Lagerung der Frucht hat. Während bei wohlgestalteten Becken die Frucht gegen Ende der Schwangerschaft eine konstante Lage und zwar in 93 % eine Schädellage einnimmt, findet sich bei engem Becken ein viel grösserer Prozentsatz abnormer Kindeslagen und ein sehr häufiger Wechsel der Lagen. Begünstigend mag hierzu die Gestalt des Uterus wirken, der, der bedrängten räumlichen Verhältnisse der Bauchhöhle halber, häufig eine abnorme Gestalt annehmen muss. Der Hauptgrund bleibt aber die Verengerung und abnorme Form des Beckeneingangs, wodurch der Eintritt des tiefsten Kopfsegmentes und danuit die Fixirung des Kopfes auf dem Beckeneingange verhindert wird.

In der Marburger Austalt kamen bei engem Becken vor:

```
311 = 53,52 % 1. Schädellagen
                                  494 = 85.28^{\circ}/
183 = 31.75 , 2.
48 = 8,01 ,, Quer- und Schieflagen,
31 = 5,34 ,, Beckenendelagen,
 8 = 1,38 ,, Gesichtslagen.
```

In der ersten Schwaugerschaft und Geburt tritt diese Thatsache noch nicht auffallend hervor, denn die straffen, bis dahin noch nie ausgedehnten Bauchdecken halten den Uterus in einer ziemlich richtigen Stellung zum Becken, weshalb auch der Kopf mehr oder weniger fixirt wird, ja selbst in das Becken schon Ende der Gravidität einrücken kann, P. Lehmann 1) fand, das Material der Berliner Universitäts - Frauenklinik zu Grunde gelegt, beim engen Becken

```
2. p.
                                        1. p.
                                                            З. р.
                                      92.18 % 86.32 % 83 87 % 83.16 % 83.16
Kopflagen
Querlagen
                                       4.16 .,
                                                10,52 .,
                                                            8.87 ,,
                                                                      12.00 ..
Beckenendelagen
                                       3.64 ,,
                                                 3.16 ,,
                                                                      4.84 ,,
                                                            7.26 ,,
Nabelschnurvorfall bei Schädellage
                                       3.12 ,,
                                                  8.94 ,,
                                                            5.64 ,,
                                                                      9.58 ,,
```

Die wichtigsten, Mutter und Kind am meisten gefährdenden Komplikationen treten natürlich in der Geburt ein.

Thatsächlich wird auch die Wehenthätigkeit in der Geburt Einfluss auf die durch das enge Becken beeinflusst. Während bei einer normalen Ein-Wehenthätigkeit stellung des Kopfes in den Beckeneingangsring die am vordern untern Uterinsegment sehr zahlreich vorhandenen Ganglien einen Reiz erfahren. fällt dieser Reiz bei den Becken, die den Kopf gar nicht einlassen, im Anfang der Geburt weg, bei denen, die den Kopf wohl ein-, aber nicht durchlassen, wird der Reiz sehr stark. Wehenschwäche einerseits, pathologisch gesteigerte Wehenthätigkeit anderseits sind die Folgen. Solche Steigerung kann im Laufe der Geburt, oftmals gerade zu der Zeit, wo kräftige Wehen zur Herausbeförderung des Kindes recht notwendig wären, eine Erlahmung und Ermüdung der Gebärmuttermuskulatur zur Folge haben.

Eine andre Entstehungsweise krankhaft gesteigerter Wehenthätigkeit beim engen Becken erkläre ich mir durch übermässige Anwendung der Bauchpresse 2). Ich zweifle nicht daran, und Experimente haben es mir bewiesen, dass bei heftiger Bauchpressenaktion Wehen ausgelöst werden können. Wird bei der Geburt mit engem Becken das untere Uterinsegment sehr gedehnt, ohne dass der Kopf in den Eingang ein- oder tiefer rücken kann, so sehen wir unter diesen Umständen eine excessive Anwendung der Bauchpresse auftreten, veranlasst durch den heftigen Druck des Kopfes. An diese ungemein heftige Bauchpressenthätigkeit schliesst sich zum öftern eine ebensolche Wehenthätigkeit an, sodass die Wehen Schlag auf Schlag folgen. Es sind dies Fälle, in denen das Morphium in überraschender Weise eine die Wehen regelnde, d. h. mässigende Wirkung ausübt,

Auch die Zeit des Blasensprungs kann von Einfluss auf die Wehen-Früher Blasenthätigkeit sein, und leider ist der Blasensprung zumal beim platten sprung beim Becken häufig verfrüht, weil der durch den vorliegenden Kindesteil nicht gehörig abgeschlossene Eingangsraum des Beckens einen unaufhörlichen Zufluss von Fruchtwasser zur Vorblase gestattet, wodurch die Blase schon

Beobachtungen wiederholter Geburten bei engen Becken, In.-Diss., Berlin 1891. A. f. G., Bd. 5, S. 408.

bei mässiger Eröffnung des Muttermunds weit in die leere Beekenhöhle hernntergetrieben wird und dort vorzeitig springt.

Der Muttermund zieht sich unter solchen Umständen nach dem Blasensprunge wieder enger zusammen, weil der nun freiliegende tiefste Kindesteil die Erweiterung des Cervikalkanals seines Hochstandes halber nicht fortsetzen kann.

Vorfall kleiner Theile und der Nabelschnur Aus der gleichen Ursache, weshalb, wie eben beschrieben, die Blase vorzeitig springt, und bei der Häufigkeit der durch das enge Becken bedingten Schief- und Querlagen, kommt es zum Vorfall von beweglichen Kindesteilen, als Arm und Nabelschnur, besonders wenn das Fruchtwasser unaufgehalten in breitem Strome neben dem vorliegenden Kindesteile vorbei abfliesst.

Nach dem Gesagten hat man bereits in der Eröffnungsperiode von Geburtsanomalien zu erwarten: Schief- und Querlagen, Steiss- und Fusslagen; frühzeitigen Wasserabfluss; Vorfall von Arm und Nabelschnur; Trägheit oder gesteigerte Wehenthätigkeit.

Aber auch die Einstellung des vorliegenden Kopfes erfährt durch das enge Becken bemerkenswerte Modifikationen.

eleichmässig allgemein verengten Becken, bei dem der Kopf gemein verengten Becken während des Einrückens in den Beckeneingang allseitig, namentlich auch



Fig. 189. Kopfform und Kopfhaltung eines Kindes, das durch ein rein allgemein verengtes Becken bindurchgetrieben worden ist. Nach der Natur.

von der Seite her ein Hindernis erfährt, kommt es zu einer excessiven Flexion des Kopfes gegen die Brust hin, sodass das Kinn sehr scharf auf die Brust gebeugt und dementsprechend das Hinterhaupt in die Führungslinie gedrängt wird. mit dem Hinterhaupte weit vorangehend, dringt der Kopf langsam durch die Räume des Beckens durch, Die Konfgeschwulst sitzt genau und meist in bedeutender Ausdehnung dem Hinterhaupte auf. Bei vorgerückter Geburt wird hierdurch dem Arzte die Erkennung der Einstellung des Kopfes sehr erschwert, da Nähte und Fontanellen der ausgedehnten Kopfgeschwulst halber nirgends zu fühlen sind.

Ganz anders ist die Einstellung des Kopfes beim platten Beeken. Der Kopf wird hauptsächlich durch die hervorragenden Partien des Promontoriums und der Symphyse aufgehalten, also in der Conjugata vera. Beiderseits von dieser engen Stelle ist, da der Querdurehmesser

Abnorme Einstellung des Kopfes beim gleichmässig allgemein verengten Becken

Einstellung beim platten Becken des Beckeneingangs relativ vergrössert ist, Raum vorhanden und der Kopf schwankt vor dem Eintreten hin und her, indem sich bald die kleine, bald die grosse Fontanelle etwas in die weiteren seitlichen Räume herabneigt. Haben aber erst die Wehen den Kopf dauernd fest dem Eingange adaptirt, so stellt sich schliesslich der vordere quere Durchmesser des Schädels, der Schläfedurchmesser, als der kleinere der beiden zwischen Promontorium und Symphyse ein, und zwar steht die Pfeilnaht näher dem Promontorium (verstärkte Nägele'sche Obliquität). Zugleich bleibt die grosse Fontanelle etwas tiefer stehen, bis, nach angestrengter Wehen- und Bauchpressenthätigkeit, der Kopf die enge Stelle passirt hat. Den Weg, den dabei der Schädel macht, sieht man bisweilen graphisch auf dem

Schädeldache aufgezeichnet, indem die Hervorragung des Promontoriums eine Druckmarke in der Kopfschwarte hinterlässt. Ein schönes Beispiel dieser Art giebt die nebenstehende Abbildung. In den erweiterten mittleren und unteren Beckenraum herabgerückt, wobei das Hinterhaupt wieder den Vorsprung vor dem Vorderhaupt gewinnt, wird der Kopf meist schnell geboren.

Die Kopfgeschwulst bildet sich bei dieser Art des Durchtritts auf der vordern Fläche des Scheitelbeins und greift wohl auch auf das Stirnbein über.



Fig. 190. Druckspuren am Schädel, der durch ein plattes Becken gegangen. Nach Dohrn, A. f. G., Bd. 6, S. 85.

Auch Stirn- und Gesichtslagen entwickeln sich, besonders beim platten Becken, Begünstigend wirkt zur Entstehung dieser abnormen Haltung die



Flg. 191. Vordere Scheitelbeineinstellung. Nach Pinard and Varnier.

häufig sehr auffallende Schieflage der Gebärmutter mit. Ueber den Einfluss des engen Beckens auf die Entstehung der Stirn- und Gesichtslage findet sich Genaueres unter Gesichtslage.

Das enge Becken begünstigt endlich auch noch Abweichungen von der medianenEinstellung desKopfes. Die Nägele'sche Obliquität (Seite 134) wird excessiv, und es kommt zur vorderen Scheitelbeineinstellung, bei der man die Pfeilnaht ganz in der Nähe des Promontoriums fühlt. Weit seltener, aber viel

wichtiger ist die hintere Scheitelbeineinstellung, bei der die Pfeilnaht anfangs dicht hinter die Symphyse zu liegen kommt.

Goffhrdnno durch Quetschder weichen Cohnriewege

In der Austreibungsperiode treten in den Vordergrund die durch Quetsen-ung und zerrung durch das Missverhältnis zwischen vorliegendem Teile und der Enge des Beckens herbeigeführten Geburtsstörungen. Das geringste ist die längere Daner der Geburt, wenn sich auch dadurch die Infektionsgefahr steigert, die besonders dadurch erhöht wird, dass der ausgedehnte Cervix und das untere Uterinsegment den tiefsten Kindesteil nur schlaff umgeben, und so ein Eindringen von Spaltpilzen in die Uterushöhle beginstigt wird 1).

> Wichtiger sind die Vorgänge im austreibenden Organe und die durch den erhöhten Druck herheigeführten Quetschungen in den mütterlichen

Geburtswegen und am Schädel des Kindes.

Indem sich der Uterus über den vorliegenden Teil, der des engen Beckeneingangs halber nicht tiefer treten kann, zurückzieht, werden das untere Uterinsegment mit dem erweiterten Cervix und der obere Teil der Scheide mehr und mehr gezerrt, wie man an dem Hinaufrücken des Kontraktionsringes sehen kann. Einreissen des unteren Segments und des Cervix, Abreissen der Scheide vom Mutterhalse können dieser abnormen Dehnung folgen.

Gefährdet ist ferner der Cervix durch Abquetschung seiner vordern, seltener auch der hintern Lippe. Der sich in das Becken einkeilende Kopf drückt die Lippe gegen die Symphysenwand, was besonders leicht statt-

findet, wenn die Fruchtblase frühzeitig springt.

Blaconceboidenfisteln

Die stärksten Gewebszertrümmerungen ereignen sich beim allgemein verengten Becken, wie sich auch bei diesem Becken die Mehrzahl der Blasenscheidenfisteln bildet. Die Ursache hierfür liegt in dem Umstande, dass bei diesem Becken nicht nur eine Stelle des Beckeneingangs verengt ist, sondern alle Partien des Beckens, dass auch die weichen Geburtswege bei Personen, die mit einem solchen Becken behaftet sind, auffallend eng zu sein pflegen, weshalb sich tiefere Risse des Scheideneingangs und des Dammes sehr häufig ereignen.

Für die häufigere Entstehung der Blasenscheidenfistel liegt der Grund im Baue der vordern Beckenwand. Beim platten, besonders beim rhachitisch platten Becken, schützt der sich hinter der Symphysenverbindung bildende Knorpelwulst vor direktem Drucke von Seiten des eingekeilten Kopfes, indem sich Blasenhals oder Harnröhre, von der Medianlinie abweichend, neben den Höcker schieben. Beim allgemein verengten Becken ist dies weniger leicht möglich, wenn sich nicht ebenfalls, sobald rhachitische Erkrankung mit vorlag, ein derartig schützender Höcker gebildet hatte.

Zerreissung des Beckens

Die Verletzungen können sich auch auf das Becken erstrecken, seine Fugen können zerreissen<sup>2</sup>). In früheren Zeiten, als man noch forcirte Zangenextraktionen vornahm und die Versuche, einen hochstehenden Kopf mit äusserster Gewalt durch ein enges Becken hindurchzuziehen, halbe Stunden und Stunden lang fortsetzte, kamen Zerreissungen der Becken-

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Ueber Fieber in der Geburt, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 490. 2) Ahlfeld, Die Zerreissung der Schamfuge während der Geburt, I. Diss., Leipzig 1868. - R. Braun von Fernwald, A. f. G., Bd. 47, S. 104; enthält Litteratur bis 1894.

gelenke häufiger vor. Jetzt sind sie seltener geworden. Uebrigens ist die Zerreissung auch spontan beobachtet.

Zur Zerreissung disponiren besonders die im queren Durchmesser verengten Becken, also die allgemein verengten. Die Verletzung betrifft mindestens zwei Fugen; denn sobald die Symphyse, die am leichtesten nachgiebt, bis auf einen bestimmten Grad auseinandergedrängt wird, muss sich auch der Bandapparat, wenigstens einer Hüftkreuzbeinfuge, lockern und zerreissen.

Das Bersten erfolgt bisweilen mit einem deutlich krachenden Geräusch. Jedenfalls macht die Geburt des Kopfes sofort einen merklichen Fortschritt infolge der durch die Zerreissung herbeigeführten Erweiterung des Beckenringes.

Die Erweiterung des Beckenringes infolge Auseinanderweichens der Symphysenhälften beträgt in der Conj. vera nur wenige Millimeter. Hingegen erweitert sie sich dadurch erheblicher, dass nach Berstung der beiden Hüftkreuzbeinfugen eine Rotation des Beckenringes in den Krenzbeingelenkflächen der Fugen möglich ist, wodurch die Beckenneigung um ein wesentliches vermehrt und die Conjugata vera vergrössert wird 1). Siehe Walcher'sche Hängelage; Seite 340.

Die Zerreissung der Fugen diagnostizirt man, wenn nicht der Ge-Diagnose der burtsvorgang deutlich auf das Ereignis hingewiesen hat, aus der eigentümlichen Haltung der untern Extremitäten. Diese sind nach aussen rotirt und können nicht bewegt werden. In der Gegend der Symphyse ein heftiger Schmerz. Direktes Nachfühlen lässt die Spalte erkennen.

Früher vereiterten die Gelenke zumeist, da durch gleichzeitige Verletzung der Weichteile ein Eindringen von Mikroorganismen in die Gelenke möglich wurde. Legt man aber sofort nach Zustandekommen der Zerreissung einen festen Beckengürtel um, den man im Notfall durch ein kräftiges Handtuch ersetzen kann, und fixirt die untern Extremitäten eine Woche hindurch mit Sandsäcken, so heilen die Gelenkflächen in der Regel wieder glatt aneinander und die Frau behält die Gebrauchsfähigkeit ihrer Beine. Reiche Erfahrung in dieser Beziehung gaben uns die in dem letzten Jahrzehnt so häufig ausgeführten Symphyseotomien.

Bis zum Jahre 1868 konnte ich in meiner eben citirten Inauguraldissertation 21 Fälle von Zerreissung der Beckengelenke iu der Litteratur nachweisen. In einem Nachtrage 2) im Jahre 1876 vermehrte ich diese Zahl auf 86. Jetzt habe ich seit 18 Jahren keinen Fall mehr beobachtet. Auch in der Litteratur wird dieses Vorkommnis nur noch selten gemeldet.

Ganz kurz möchte ich auf die Nervenverletzungen aufmerksam machen, die nach langdauernden Geburten bei Missverhältnis zwischen Kopf und Becken im Anschluss an die Geburt beobachtet werden und sich teils als Lähmungen, teils in heftigen Schmerzen äussern.

Besonders sind es natürlich die untern lumbaren und die sakralen Zweige, die einem Drucke ausgesetzt sind. Dementsprechend sind die Schmerzen teils im Becken, teils im cruralen Gebiete zu erwarten. Hünermann 3) macht auf eine typische Verletzung des nervus ischiadieus aufmerksam, die sich hauptsächlich im Verlaufe des nervus peroneus geltend macht.

Beckenzerreissung

Therapie

verletzungen

<sup>1)</sup> Ahlfeld, In.-Diss., S. 26. 2) Schmidts Jahrbücher, Bd. 169, S. 185. 3) A. f. G., Bd. 12, S. 489.

Uebrigens sei hier gleich darauf hingedeutet, dass sich zahlreiche Störungen im Gebiete der erwähnten Nerven auch durch fortgeleitete infektiöse Prozesse im Wochenbette herausbilden, indem die Nervenscheiden der dem Entzündungsherde naheliegenden Nerven entweder direkt ergriffen werden oder einen abnormen Druck erfahren.

## Der Einfluss der Geburt bei engem Becken auf die Frucht.

Wie die mütterlichen Gewebe, so sind auch die kindlichen Teile, besonders der umfangreiche Kopf, einem Drucke ausgesetzt, der, mehr oder minder stark, die verschiedensten Spuren hinterlassen, selbst das Kind schon in der Geburt töten kann.

Als Folgen eines geringen Druckes sind hyperämische Streifen und Hautabschilferungen an der Kopfschwarte zu finden. Stärkerer Druck



Fig. 192. Durchquetschung der Kopfschwarte beim engen Becken. Nach der Natur (1897, Nr. 64).

ergiebt partielle Zertrümmerung der weichen Kopfbedeckungen(Fig.192)und beeinflusst auch die Form der Schädelknochen, an denen starke Verschiebung derKopfknochen gegeneinander, Losreissen in den Suturen, spaltförmige Fissuren, löffelförmige Eindrücke (Fig. 195) und endlich vollständige Zertrümmerungen des Schädeldachs vorkommen.

Mit welcher Gesetzmässigkeit derartige Verletzungen erfolgen können, zeigen die sich gleichmässig wiederholenden Verletzungen der Kinder bei ein und derselben Frau.

Hofmann3) berichtet, dass bei drei Geburten dem

Kinde ein Augapfel herausgepresst wurde. Ich sah bei drei Kindern derselben Fran gleich-

mässige Impressionen (1884, J. Nr. 70, 1892, J. Nr. 12, 1894, J. Nr. 145).
Schon bei den geringeren Graden dieses Druckes, wenn er nur anhaltend ist, kommt es leicht zu Hirnhyperämie, zu intereraniellen Blutungen, die die Centren lebenswichtiger Organe zerstören oder so beeinträchtigen, dass der Tod bereits in der Geburt erfolgt oder bald nachher. Sehr häufig bemerkt man bei lebend geborenen Kindern neben den Quetschungen am Schädel Facialislähmungen. (Fig. 193 und 194.)

Summa der abnormen Folgezustände des engen Beckens

Fasse ich noch einmal kurz die Komplikationen zusammen, auf die und auf deren Folgezustände der Arzt in der Austreibungsperiode achten muss, so sind es, ausser den auch in der Eröffnungsperiode vorhandenen.

<sup>1)</sup> M. f. Geb., Bd. 4, S. 401.

falsche Einstellung des Kindesschädels, als Tiefstand der grossen Fontanelle, Stirn- und Gesichtslagen, vordere und hintere Scheitelbeineinstellung, weiter Zerrung des untern Uterinsegments und des Cervix, Zerreissung des Cervix,



Fig. 193. Schädelquetschung mit Facialislähmung nach Geburt bei engem Becken. Aus A. Schütze, In-Diss, Königsberg 1891.

Abquetschen der Muttermundslippen, Zerquetschung der weichen Geburtswege mit Bildung von Fisteln zwischen den Harnwegen und dem Utero-

Vaginalschlauche, Risse und Quetschungen der Scheide und des Dammes; Verletzungen des kindlichen Schädels durch übermässigen Druck.

Nimmt man nun noch hinzu, dass bei der Ausführung notwendig werdender Operationen weitere Verletzungen der Mutter und des Kindes häufig sind, und berücksichtigt man die Folgezustände dieser mannigfaltigen Geburtsanomalien im Wochenbette, die sich als verschiedene Formen des Kindbettfiebers zeigen, so steht es ausser Frage, dass das enge Becken unter den in erster Reihe zu nennen ist.



Fig. 195. Impression des Scheitelbeins. Nach v. Winckel, Lehrb. d. Geb., 2. Aufl., S. 455.

dass das enge Becken unter den ungünstigsten Geburtskomplikationen

## Kurze Uebersicht über die bei engen Becken notwendig werdenden geburtshilflichen Massnahmen und Operationen.

Mannigfaltig, wie die Geburtsanomalien, ist nun auch die Art der notwendig werdenden therapeutischen Eingriffe. Je nach der griffe, zu denen Veranlassung giebt

Operative Ein- Form und dem Grade der Beckenenge, je nach der Zeit der Schwangergriffe, zu denen das enge Becken schaft und Geburt, in der die Hilfe des Geburtshelfers nachgesucht wird. je nach dem jeweiligen Befinden der Mutter und des Kindes, machen sich die verschiedensten geburtshilflichen Massnahmen nötig. Bei den Becken engsten Grades werden der künstliche Abort und die Sectio caesarea, bei denen mittleren Grades Einleitung der künstlichen Frühgeburt, Wendung und Extraktion des nachfolgenden Kopfes, Zerkleinerung des Kindes, Zange in Frage kommen, und selbst bei wenig verengtem Becken, in Fällen, in denen eine Spontangeburt sehr wohl noch stattfinden kann, werden unter Umständen alle genannten Operationen, mit Ausnahme des künstlichen Aborts, in Anwendung kommen können.

> Die bei engem Becken hauptsächlich in Frage kommenden gehurtshilflichen Operationen verteilen sich bei 582 Frauen der Marburger Klinik, die zusammen 1408 Geburten durchmachten, in der Weise, wie die folgende Tabelle angibt, die zugleich die Verhältnisse bei Erst-, Zweit- und Mehrgebärenden auseinanderhält:

|                    | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. u. mehr. Geb. | Summa |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------|
| Spontan entbunden  | 421     | 205     | 50      | 37      | 32      | 25      | 30               | 800   |
| Operativ entbunden | 161     | 130     | 86      | 54      | 54      | 47      | 76               | 608   |
| Durch Zange        | 66      | 36      | 9       | 3       | 9       | õ       | 4                | 132   |
| " Wendung          | 20      | 33      | 18      | 20      | 15      | 12      | 27               | 145   |
| " Perforation      | 40      | 18      | 3       | 2       | 1       | 4       | 2                | 70    |
| " künstl.Frühg     | gb. 20  | 34      | 51      | 27      | 27      | 21      | 34               | 214   |
| " Anregng d.G      | eb. 10  | 9       | 4       | 2       | 2       | 4       | 5                | 36    |
| " Kaiserschnit     | t 5     | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 4                | 11    |

Davon wurden 582 Entbindungen in der Anstalt, 826 ausserhalb derselben abgehalten.

Für den Arzt bieten die Schwangerschaften und Geburten beim engen Becken den besten Prüfstein für sein Wissen und Können, für richtige Ueberlegung und geschicktes Handeln.

Die Praxis giebt den Beweis, dass leider gerade bei dieser Geburtskomplikation noch vielfach schwer gefehlt wird. Krankenhäuser und Kliniken sind der Sammelpunkt vieler Frauen, die durch falsche Leitung der Geburt für lange Zeit, wenn nicht für ihr Leben geschädigt wurden, und die können nicht mehr zeugen, die direkt oder an den Folgezuständen der unrichtigen Leitung der Geburt zu Grunde gingen.

Im ganzen bringt ein zu früh, zur Unzeit vorgenommener Entbindungsversuch häufiger schwerere Schädigungen als das zu lange Abwarten; nur in einem Punkte muss eine Ausnahme konstatirt werden; nämlich die Zerstückelungsoperationen werden vom praktischen Arzt zu sehr gemieden, daher zu selten und zu spät ausgeführt.

#### Allgemeines über das Verhalten des Arztes beim engen Becken.

Die Entscheidung, in welcher Weise bei höheren Graden der Beckenenge die bevorstehende Entbindung vorzunehmen sei, ist bisweilen sehr schwer, und der jüngere Arzt thut gut, die Angelegenheit mit einem erfahrenen Kollegen zu besprechen. Wo es angeht, weise man die Frauen in eine Entbindungsaustalt, da dort unzweifelhaft das Endresultat dem, was zu erreichen möglich ist, sehr nahekommt.

Die Besprechung einiger allgemeiner Gesichtspunkte ist hier am Allgemeine Ge-Platze. Im Ganzen lasse sich der Arzt nur wenig durch die sozialen der Therapie des Verhältnisse bei seinen Erwägungen leiten. Der Wunsch und das Ziel engen Beckens seiner Bestrebungen muss sein, ein lebendes und lebensfähiges Kind zu erhalten, die Mutter aber zugleich auch so durch Geburt und Wochenbett hindurchzuführen, dass sie, nach keiner Seite geschädigt, ihrem Haushalte weiter vorstehen kann. Das gilt in der Hauptsache auch für diejenigen Fälle, in denen die Zukunft des Kindes, wie bei unehelich geschwängerten, eine sehr traurige sein wird.

Das Kindesleben soll im allgemeinen dem des mütterlichen gleichgestellt werden. Sind die Chancen nur für einen von beiden Teilen günstig, so tritt die Bedeutung des kindlichen Lebens gegenüber dem der Mutter zurück und dies umsomehr, wenn die Mutter noch jung ist, also voraussichtlich noch weiter Kinder bekommen kann; ferner, wenn Zeichen darauf hinweisen, das Kind könnte ein krankes oder missbildetes sein.

Hingegen überwiegt die Bedeutung des kindlichen Lebens, wenn die Mutter an einer unheilbaren Krankheit leidet, die ihr baldiges Ende voraussehen lässt, und wenn die schon in Jahren vorgerückte Mutter dringend ein Kind erhalten wissen wünscht.

Ueberhaupt sei hier darauf hingewiesen, dass bei geburtshilflichen Operationen, bei denen eines von beiden Teilen in Lebensgefahr kommt, oder sicher sterben muss (Perforation des lebenden Kindes) neben den Erwägungen des Arztes die Entscheidung der Gebärenden und des Ehemannes einzuholen ist.

Wird der Arzt bereits in der Schwangerschaft um Rat gefragt, so kann er mit grösserer Ruhe seinen Entbindungsplan machen, genauer das Becken und die Kindesgrösse messen, und die Entscheidung treffen, ob eine künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft stattfinden, oder ob man das Ende abwarten soll.

Für den letzteren Fall lässt sich vielleicht auch schon in etwas bestimmen, ob ein Eingriff unvermeidlich (Sectio caesarea, Perforation) sein wird, oder ob es von dem Verlaufe der Geburt abhängig gelassen werden soll, auf welche Weise die Geburt zu beenden ist.

Zumeist wird nun leider der Arzt erst um Hilfe ersucht, wenn die Geburt bereits einige Zeit im Gange ist, und die Hebamme nicht allein auskommen zu können glaubt. Dann muss der Arzt mit dem Zustande rechnen, wie er ihn vorfindet und der kann eine sehr grosse Mannigfaltigkeit zeigen.

Sind die Verhältnisse derart, dass eine spontane Geburt zur Möglichkeit gehört, so muss man alles thun, um diese anzustreben, besonders wenn schon früher Geburten reifer Früchte ohne ärztliche Nachhilfe stattgefunden haben.

Da voraussichtlich die Austreibungsperiode derartiger Geburten sehr Einzelne bei der lange währen kann, so hüte man sich vor allem vor dem zu frühen Geburt wiehtige Blasensprunge und vor Fieber in der Geburt, beides Komplikationen, die Massnahmen unsere gute Absicht sehr durchkreuzen; der frühzeitige Blasensprung, indem er Nabelschnur oder Arm vorfallen, den Uterus wasserleer werden lässt und das Eindringen von Scheidenkeimen in die sterile Zone der Uterushöhle

begünstigt: das Fieber in der Geburt, indem es uns zwingt, die Geburt eilend zu beenden, ehe genügende Eröffnung des Muttermundes vorhanden und die für den Durchtritt des Kopfes günstige Einstellung da ist

Verhütung des frühzeitigen Blasensprungs

Den frühzeitigen Blasensprung verhütet man am besten durch zeitiges Einlegen eines Colpeurynters in die Scheide 1). Dies muss geschehen, sobald, wie oben beschrieben (S. 311), die Blase sich pilzartie durch den noch engen, nicht verstrichenen Cervikalkanal herabdrängt und jederzeit spontan platzen kann. Zwar verhindert dieser Ballon unter Umständen die Einstellung des Kopfes in den Beckeneingang, dafür aber liefert er eine ziemliche Garantie, dass nach einigen Stunden des Liegens der Muttermund sich vollständig eröffnet hat, ohne dass die Blase gesprungen, ohne dass Kindesteile, besonders Nabelschnur vorgefallen.

Die vollständige Eröffnung des Muttermundes ist nicht nur für die Geburten mit vorangehendem Kopfe erwünscht. Beim nachfolgenden Kopfe kann die Entwicklung des Kopfes allein daran scheitern, dass nicht das enge Becken, sondern der sich stark kontrahirende innere Muttermund, wohl auch ein Teil des Cervix den Hals des Kindes umklammert. Bis diese Umschnürung nachgelassen hat, ist das Kind abgestorben, und forcirt man die Extraktion, so ist die Gefahr eines tiefen Cervixrisses sehr nahe-

liegend.

Verhütung des Fiebers bei lang-

Fieber in der Geburt vermeidet man am besten durch lange riebers dei lang-dauernder Geburt Erhaltung der Fruchtblase und, wenn diese gesprungen sein sollte, durch sorgfältige desinficirende Auswaschung der Geburtswege bis zum äusseren Muttermunde und durch seltenes internes Untersuchen mit aseptischem Finger, Genaueres siehe unter Fieber in der Geburt,

Hat man die vollständige Eröffnung des Muttermundes abwarten können, so sorge man, dass beim Blasensprunge der Kopf dem Beckeneingange aufstehe, und das Wasser nicht in grossen Massen vorstürze.

Fixirung des Kopfes durch künstlichen Blasensprung

Dies geschieht am besten durch den künstlichen Blasensprung, während man von aussen den Kopf mit einer Hand fixirt und von innen das Wasser nur langsam abfliessen lässt. Der Kopf tritt während des Wasserflusses tiefer und tiefer, und in der Regel fühlt der innere Finger schon, ob er Neigung hat sich normal dem Beckeneingange einzuschmiegen, oder ob er dies in einer für den weiteren Geburtsverlauf voraussichtlich ungünstigen Weise thut. Unter Umständen kann man gleich jetzt schon durch Korrektur der Kopfhaltung oder durch Lagerung der Gebärenden aus der ungünstigen Einstellung des Kopfes eine günstige herstellen. Dann überlasse man das Weitere den einige Zeit nach dem Blasensprunge kräftiger werdenden Wehen.

Die prophylaktische Wendung

Während dies beim allgemein verengten Becken unzweifelhaft der aussichtsvollste Weg ist, um den Kopf durch das Becken hindurchtreten zu lassen, hat sich für die platten Becken ein anderes Verfahren Geltung verschafft, die prophylaktische Wendung. Teils, weil der Kopf als nachfolgender besser durch den von vorn nach hinten verengten Beckeneingang geht, teils weil der Arzt, wenn einmal das Beckenende vorliegt,

<sup>1)</sup> Rosenthal, A. f. G., Bd. 45, Heft 1.

auch beim hochstehenden, noch nicht in das Becken eingetretenen Kinde die Extraktion jederzeit vornehmen kann, wenn es eine Gefahr bringende Komplikation nötig machen sollte, teils weil der Kopf, als umfangreichster Teil, mittels eines eigenen Handgriffes (Veit-Smellie) durch die Beckenenge schnell hindurchgebracht werden kann, und nicht zum wenigsten endlich, weil der praktische Arzt, besonders der Landarzt, nach vollzogener Wendung in kürzerer Zeit die Geburt beenden kann, ist die prophylaktische Wendung sehr beliebt.

Der Arzt, der nicht schablonenmässig verfährt, wird die Frage, ob er prophylaktisch wenden soll, abhängig machen von der Einstellung des Kopfes. Entspricht diese der Norm, so warte man zunächst weiter ab.

Zeigt sich aber der Kopf von Anfang an nicht gewillt, sich richtig einzustellen, haben sich auch Korrekturversuche bereits als unausführbar gezeigt, so würde die prophylaktische Wendung indicirt sein; vorausgesetzt, dass eine Wendung überhaupt noch ohne Gefahr ausführbar ist.

Nach der Wendung überlasse man zunächst, unter genauer Beobachtung der kindlichen Herztöne, die weitere Austreibung den natürlichen Kräften. Frühzeitiges Extrahiren bringt leicht die Gefahr, dass ein Teil des kontraktilen Uterus-Cervikalschlauchs sich um den Hals des Kindes legt.

Ueber die Geburtsfälle, bei denen ein operativer Eingriff anderer Art notwendig wird, findet sich das Nähere in der Operationslehre.

# Die seltener vorkommenden Beckenformen.

### 6. Das schräg verschobene Becken.

Ich trenne das schräg verschobene Becken vom schräg verengten. In die Reihe der schräg verschobenen habe ich die Formen aufgenommen, bei denen ein Defekt im Beckenringe nicht vorhanden ist, zu den schräg verengten rechne ich die, bei denen Teile des Beckenringes in der Entwicklung zurückgeblieben sind, oder ganz fehlen. Zwar wird auch bei der ersten Form häufig eine Seite des Beckens in der Entwicklung zurückgeblieben sein (siehe hierüber am Schluss), und auch ohne diese einseitige Hemmungsentwicklung muss einer der schrägen Durchmesser dem andern gegenüber verkürzt sein; doch ist die dadurch entstandene Verengerung, wenn das Becken nicht noch andre Difformitäten zeigt, meist gering und nicht als schweres Geburtshindernis zu betrachten.

Eine sehräge Verschiebung des Beckens entsteht, wenn in der Ent-Entstehung des wicklungsperiode dauernd eine einseitige Belastung des Beckens stattfindet, also z. B. wenn ein jugendliches Individuum gezwungen ist, eine untere Extremität im Gebrauche auffallend zu bevorzugen oder eines Hüftleidens halber lange Zeit hindurch auf einer Seite zu liegen.

Gelegenheit hierzu geben am häufigsten angeborne, seltener erworbene einseitige Luxation des Schenkelkopfes mit Verkürzung einer Extre-Ablfeld, Lehrb. d. Geb.

schräg verschohenen Beckens



Fig. 196. Schräg verschobenes Beeken. Marburger Sammlung. Aeussere Maasse: 24.0, 29.5, —,— Innere Maasse: 11.2, 10.0, Diam. obl. dext. 13.0. Diam. obl. sin. 9.0.

mität, Heilung von Frakturen der untern Extremität mit Verkürzung, angeborne Verbildungen des Fusses, langdauernde Hüftgelenksentzündungen u. s. w.

Solange das Becken noch seine Entwicklungsweichheit besitzt, wird durch den Druck der Körperlast die zumeist gebrauchte, meist, doch nicht immer, die gesunde Hälfte des Beckenringes nach der Mitte zu eingedrückt, während sich die der kranken Seite entsprechende Hälfte des Beckens normal, ja, übernormalerweitert.

Auch das schrägverschobene Becken kommt schon angeboren, d. h. ehe die Kinder die untern Gliedmassen zum Stehen und Gehen verwenden konnten, vor, und zwar wurde die Beobachtung von Vrolick<sup>1</sup>) und Leopold<sup>2</sup>) bei angeborner einseitiger Hüftgelenksluxation gemacht.

Die Endform dieses Beckens stellt ein Becken dar, dessen Eingang und Mitte, weniger der Ausgang, von einer Seite her eingedrückt erscheinen;



 Fig. 197 n. 198. Habitus bei rhachitisch kypho-skoliotischem Becken.
 Nach König. Martin u. Fassbender,
 Z. f. G. u. Fr., Bd. 1, S. 241. Grösse 136.5 cm.



Fig. 199. Kypho-skoliotisches, platt rhachitisches, allg. verengtes Becken. (½4 n. Gr.) Marburger Sammlung. Aenssere Maasse: 19.0, 24.3, —, 13.5.

Acussere Maasse: Doppeltes 8.3, 6.5. diam. trans. 10.0.

Prom. 8.7, 7,3. diam.obl.sin.9.5.
diam.obl.d.11.3.

Beckenausgang: Diam. trans. 7.9. 1882, Nr. 7017. Sectio caesarea nach Porro. Tod an Peritonitis.

 $<sup>^{\</sup>circ})$  Tabulae ad illustr. embryogenesin, Amstelod. 1849, Tafel 84, Figur 1 und 2.  $^{\circ})$  A, f, G., Bd. 5, S. 450.

die Symphyse ist etwas seitlich von der Mittellinie nach der gesunden Seite hin abgewichen. Die Kreuzbeinflügel sind gleichmässig gut entwickelt, oder es ist der der kranken Seite etwas zurückgeblieben.

Die Diagnose des schräg verschobenen Beckens ist leichter auf Grund der Anamnese, der nachweisbaren Extremitätenveränderungen und aus der anomalen Gebrauchsweise der untern Glieder zu machen, als durch Messung des Beckens. Nur bei sehr starker Verschiebung geben die äussern Beckenmaasse einen Anhaltspunkt; eher noch kann die innere Untersuchung ein Resultat ergeben, wenn man auf der einen Seite die ungenannte Linie wesentlich besser abtasten kann als auf der andern, und wenn die Beckenmitte durch das Hereindrängen der hintern Pfannenwand von einer Seite her verengt wird.

Wie schon gesagt, zeigt das schräg verschobene Becken selten einen so hohen Grad der Verengerung, dass eine erhebliche Behinderung der Geburt erfolgt.

Geburt

Coxitische und

Becken

Der Kopf stellt sich beim Ein- und Durchtritt mit seinem geraden Durchmesser in den grössten der beiden schrägen Beckendurchmesser und

rückt so, meist ohne Schwierigkeiten, durch.

Die zur schrägen Verschiebung des Bekkenraumes führenden pathologischen Vorgänge bewirken häufig auch zugleich eine Beckenverengerung. Dies geschieht teils durch Entwicklungshemmung oder Zerstörung des einen Kreuzbeinflügels, mit oder ohne Synostose im Hüftkreuzbeingelenk, teils durch neugebildetesKnochengewebe, wie z. B. bei veralteter Coxitis, teils durch Bildung ent-



Fig. 200. Ein durch rechtsseitige Coxitis und Knochenwucherungen verengtes Becken. Nach Hecker, A. f. G., Bd. 18, Taf. Ha.

zündlicher fester Schwarten, die sich auf der Innenfläche der Beckenwand entwickeln. Welche ausgiebige Verengungen des Beckens durch derartige Neubildungen entstehen können, davon zeigt ein Beispiel die in Fig. 200 gegebene Abbildung eines von Hecker<sup>1</sup>) beschriebenen Beckens. Aehnlich auch das von Schatz, von mir und Mennel (s. S. 336) beobachtete Becken.

Eine andere Form schräger Verschiebung wenigstens des Beckeneingangs wird herbeigeführt durch die Einwirkung einer Skoliose der Brustwirbel, an der sich noch kompensirend die Lendenwirbel beteiligen, das schräg verschobene skoliotische Becken, kurz das skoliotische Breken.

Verlauf der

Diagnose

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) A. f. G., Bd. 18, S, 44.

Kompliziren sich nun die Folgen der Wirbelsäulenverkrümmung noch mit einem hereits durch Rhachitis oder einer andren das Becken in seiner Form alterirenden Erkrankung, so können die eigentümlichsten und schwersten Beckendifformitäten zustande kommen, wie bereits Seite 302 erwähnt, wie auch Fig. 199 beweist.

## 7. Das schräg verengte (Naegele'sche) Becken.

In verhältnismässig seltenen Fällen fehlt ein Teil des Beckenringes. nämlich ein Kreuzbeinflügel, von Geburt an oder er geht frühzeitig in der Entwicklungsperiode verloren. Das letztere wird wohl häufiger vorkommen.



Fig. 201. Schräg verengtes Becken (Naegele'sches B.). Sammlung der Marburger Anstalt. (1/4 n. Gr.) Acussere Maasse: 22.8, 25.5, 27.5, 18.1.

Innere Maasse: 13.1, 11.6, diam. obl. sin. 8.5, diam. obl. dext. 18.1. Prom. — Spin. ant. sup. sin. 16.0, Prom. — Spin. desalter abgelaufenen Nekrose dext. 9.5. Diam trans. des Beckenausgangs 9.0.

M. 1889, J. Nr. 28, Einl. d. künstl. Frübgeburt. Kind in parta unter Fieber der Mntter abgestorben. Tod an Sepsis am 6, Tage. Genauere Beschreibung in der In.-Diss. von Benzinger, Beschreibung eines ankylotisch schräg ver- physis sacro-iliaca beschränken. engten Beckens, Marburg 1889.

Entweder nekrotische Prozesse zerstören ihn oder es kommt zu einer rudimentären Entwicklung infolge chronischer Entzündung im Hüftkreuzbeingelenk. Die beiden sich berührenden Knochenflächen gehen dann in der Regel eine synostotische Verbindung ein (synostotische Becken). Bei vollständigem Verluste des einen Kreuzbeinflügels sitzt das Darmbein direkt dem Körper des Kreuzbeins an, und man sieht nirgends eine Raphe, die die Grenze eines rudimentar entwickelten oder zu Grunde gegangenen Kreuzbeinflügels andentet.

Die Spuren dieser im Kinkönnen sich einzig auf eine Hautnarbe in der Gegend der Sym-Selbst am skelettirten Becken

fehlen die Erscheinungen eines abgelaufenen entzündlichen Prozesses bisweilen fast ganz.

Die schräge Verschiebung besonders des Beckeneingangs ist am skelettirten Becken sehr ausgeprägt. Die Symphyse kann weit von der Mittellinie ab nach der einen Seite gerückt sein, und die beiden schrägen Durchmesser des Beckeneingangs zeigen stets erhebliche Differenzen.

Die Beckenverengerung ist in der Mehrzahl der beobachteten Becken so hochgradig gewesen, dass die Geburten nur selten spontan erfolgten, sondern künstliche Einleitung der Frühgeburt, Zange, Perforation u. s. w. als Entbindungsverfahren zur Anwendung kamen.

Farabeuf¹) plädirt für die Ischio-Pubiotomie zur Erweiterung des Naegele-

Diagnose and Geburtsverlauf bei Naegeleschem Becken

<sup>1)</sup> Annal, de Gyn., Bd. 38, S. 401.



Fig. 202 n. 203. Habitus bei kyphetisch querverengten Becken. Nach Sulger-Buel, A. f. G., Bd. 38, S. 528. Grösse 132 cm.

schen Beckens in der Geburt. Budin ') weist dagegen darauf hin, dass auch bei dieser Erweiterung ein Hängenbleiben des Kopfes in der Beckenmitte an den beiden Spinae ischii erfolgen werde.

#### 8. Das quer verengte Becken.

Bedeutende Grade querer Verengerung des Beekens sind entweder abhängig von einer Verschiebung des Kreuzbeins nach aussen (Kyphose des Sacrum und der Lendenwirbel, oder von einem Mangel der Kreuzbeinflügel [Robert'sche Becken] oder von einem beiderseitigen Drucke der Schenkelköpfe auf das erweichte Becken (Osteomalacie).

#### a) Das kyphotische Becken.

Der Einfluss kyphotischer, lordotischer und skoliotischer Wirbelsäulenverkrümmungen ist s der Intensität der Verkrümmung.



Fig. 204 n. 205. Kyphotisch querverengtes, lumbodorsal-kyphotisches Becken.
Nach Wegscheider, A. f. G., Bd. 42, S. 238 n. 239.
Sammlung der Göttinger Frauenklinik.
v. Siebold; "Querverengtes Becken mit Trichterform. Von einer in der Berliner Gebäranstalt an Asthma verstorbenen schwangeren Verwachsenen." Conj. ver. 13.0, Diam. tab.

Wirbelsäulenverkrümmungen ist sehr mannigfaltig, je nach dem Sitze und der Intensität der Verkrümmung.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) l'Obstétr., Bd. 1, S. 225.

Beekenform bei lumbaler Kyphose

Kyphose des obern Brustteils hat kaum einen erwähnenswerten Einfluss auf die Form des Beckens und auf den Zugang zum Beckeneingang. Hingegen tiefer sitzende Kyphose und besonders lumbo-sakrale



Fig. 206. Kyphotisches Becken. Pelvis obtecta.

Marburger Sammlung.

Aeussere Maasse: 28.0, 31.0, —, 16.1.

Innere Maasse: oberes Prom. 11.1, 8.4.

Gerader Durchmesser der Beckenmitte: 12.6.

1864, Nr. 4318. Zange am hochstehenden Kopf. Heftige Blutung.

Manuelle Lösung der Placeuta. Tod am 2. Tage.

Kyphose verändern das Becken in einer typischen Weise. Die Richtungsveränderung der lumbalen Partie der Wirbelsäule bringt eine vollständig veränderte Stellung des Kreuzbeins zum Becken zustande und eine abnorme Form des Beckens.

Beim kyphotischen Becken ist das Kreuzbein mit seinem obern Teile, der Basis, weit nach hinten gerückt, während der untere Teil gestreckt nach vorn und unten zu abfällt. Infolgedessen ist die Conjugata vera erheblich verlängert, hingegen die queren Durch-

unesser des Beckens, und je näher dem Ausgange, desto stärker, sind mehr oder minder verengt<sup>1</sup>). Diese Verengerung ist teils die Folge einer Schmal-

heit des Kreuzbeins, teils der abnormen Stellung des Kreuzbeins zu den Darmbeinen.

Nach Breisky's<sup>2</sup>) Ansicht ist die veränderte Belastnng des Kreuzbeins bei bestehender Kyphose die Hanptnrsache dieser Verbildung des Beckens, nicht die fehlerhafte Entwicklung des Kreuzbeins.

Die Breisky'sche Theorie wird von W. A. Freund <sup>3</sup>) wesentlich vervollkommt, indem er die congenitalen Abnormitäten, auf denen sich schliesslich als Endergebnis ein kyphotisches Becken aufbaut, stärker her-

vorhebt, als bisher geschehen.

Die Thatsache, dass verhältnismässig leichte Geburten bei diesem Becken beobachtet werden, stimmt mit der beschriebenen Form. Eher ist im Beckenausgange ein Hindernis zu erwarten als im Beckeneingange.

Die Diagnose ist bei der in das Auge fallenden Verkrümmung der Wirbelsäule unschwer festzustellen. Die innere Untersuchung bestätigt



Fig. 207 u. 208. Habitus bei kyphotischem und seitlich verschobenem Becken,

Diagnose und Geburtsverlauf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wigand, Die Geburt des Menschen, Bd. 2, S. 48, No. 8. <sup>2</sup>) Zeitschr. der Gesellsch. der Wiener Aerzte, 1865, I, S. 21. <sup>3</sup>) Freund, Gyn. Klinik, 1885, Bd. 1, S. 1.

die Verlängerung der Conjugata vera, die unverhältnismässige Höhe des Beckens und die Verjüngung des Beckens gegen den Ausgang hin.

Eine erschöpfende Zusammenstellung der bei kyphotischen Becken beobachteten Geburten hat F. Nengebauer<sup>1</sup>) geliefert. Von 117 Frauen mit 200 Entbindungen starben 48. Die Zahl der eingreifenden Operationen war eine sehr bedeutende.

Wir heobachteten<sup>2</sup>) unter andren eine Frau, deren Becken ausser einer kyphotischen queren Verengerung noch eine seitliche Verschiebung infolge Hüftgelenksentzündung aufwies. Die nach Photographien angefertigten Abbildungen (Fig. 207 und 208) machen es sehr deutlich, in welcher Weise das Becken beeinträchtigt gewesen sein mag. Die Geburt erfolgte nach Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittels Zange. Fieber in partu. Kind (1620 gr zu 48 cm) abgestorben (1897, Nr. 69).

Befindet sich die Kyphose sehr tief im sakralen Teile, so kann der Petvis obtecta kompensirende lordotische Teil der Lendenwirbelsäule dem Beckeneingange wie ein Dach aufliegen (Pelvis obtecta, Fehling³) und dadurch ein Gebärunvermögen herbeigeführt werden. Die innere Untersuchung wird diese Anomalie aufklären, indem der Finger das Promontorium mit etwas Mühe wohl erreicht, über ihm aber die nächsten Lendenwirbel leichter abtasten kann.

### b) Das durch mangelhafte Entwicklung der Kreuzbeinflügel querverengte (Robert'sche) Becken.

Im Jahre 1842 veröffentlichte Robert $^*$ ) den ersten Fall einer Beekendifformität, bei der durch Mangel beider Kreuzbeinflügel eine sehr bedeu-



Fig. 209. Robert'sches Becken. Nach einem künstlichen Becken.

Fig. 210. Robert's ches Becken, beschrieben von Kehrer.
M. f. G., Bd. 31, Taf. 1, Fig. 1.
Lie Twiczelin diagram Backens, was von poly ske mittlever Gwisse.

Die Trägerin dieses Beckens war von mehr als mittlerer Grösse, breitschulterig und von vollen Formen, mit Ausnahme der Hüftengegend, die von Kindheit an auffallend sehmal gewesen ist. Sie erlag der notwendig werdenden Sectio caesarea.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> M. f. G. u. G., 1895, Bd. 1, S. 317. — Siehe auch Klien, A. f. G., Bd. 50, S. 1.
<sup>2)</sup> Stakemann, Ein Geburtsfall bei kyphotisch querverengtem Becken mit Komplikation von Coxalgie und Placenta praevia, In.-Diss., Marburg 1898.
<sup>3)</sup> A. f. G., Bd. 4, S. 1.
<sup>4)</sup> Beschreibung eines im höchsten Grade querverengten Beckens etc.. Karlsruhe und Freiburg 1842.

tende quere Verengerung des Beckens herbeigeführt worden war. Beiderseits besteht eine Ankylose des Hüftkreuzbeingelenks. Infolge dieses wichtigen Defekts sitzen die beiden Darmbeine dicht am Kreuzbeinkörper an, und die Linea innominata geht ohne erhebliche seitliche Ausbuchtung nach vorn. Das Kreuzbein ist verschmälert, die Wirbelkörper sind im queren Durchmesser etwas gegen die Beckenhöhle eingebuchtet.

Wie beim Nägele'schen Becken (siehe Seite 324), so ist auch hier der Defekt der Kreuzbeinflügel in einzelnen Fällen auf einen kariösen Zerfall zu beziehen; in der Mehrzahl der Fälle aber handelt es sich um ein

angebornes Fehlen oder mangelhafte Entwicklung.

Die Gesamtzahl der beschriebenen Becken beträgt bisher eirea 16. In neuerer Zeit sind Fälle beschrieben worden von Ehrendorfer<sup>1</sup>), Bilitteri<sup>2</sup>), Drossbach<sup>3</sup>) und Maygrier<sup>4</sup>). Solange nicht die Diagnose durch Sektion oder Radiographie bestätigt wird, bleibt sie immer eine zweifelhafte.

Die Geburten haben mit wenigen Ausnahmen durch Zerstückelung

des Kindes beendet werden müssen.

## c) Das osteomalacische Becken.

Bisweilen werden Frauen, die bis dahin keinerlei Skeletterkrankung aufzuweisen hatten, deren Geburten normal verlaufen waren, während einer Schwangerschaft von einer Knochenerkrankung betroffen, die eine ganz auffällige Veränderung der Beckenform im Gefolge hat.

Beckenform bei Osteomalacie

Die Osteomalacie, Knochenerweichung Erwachsener, eine Form der Osteomyelitis, bewirkt, wenn sie schwangere Frauen betrifft, eine derartige Erweichung besonders der Beckenknochen, dass diese sieh, dem Drucke der Rumpflast allseitig nachgebend, gegen die Beckenhöhle einbiegen. Das Becken wird vor allem beiderseits nach der Mitte zu verengert (querverengt); indem sich die hintern Wände der Pfanne einander nähern. Die Linea innominata bildet dann ein von vorn nach hinten laufendes Oval, die beiden queren Schambeinäste treten nahe aneinander, während die starrere Symphysenverbindung dem Drucke widersteht, sodass sie mit den queren Schambeinästen zusammen einen Schnabel bildet, der die Form eines Omega annimmt.

Die Tubera ischii nähern sich gleichfalls und können sich unter Umständen berühren, sodass der Querdurchmesser des Beckenausgangs gleich Null wird, dass selbst die Defäkation erschwert wird. Während so in allen Beckenräumen eine quere Verengerung stattfindet, wird auch das Kreuzbein und das Promontorium durch die Last der Wirbelsäule in den Beckenraum hineingedrängt und trennt diesen in seiner hintern Hälfte in zwei Partien, sodass die Form des Beckeneingangs die eines Ypsilon

(Y) wird.

Die Erkrankung bezieht sich nicht ausschliesslich auf das Becken, sondern die übrigen Skelettteile sind ebenfalls mehr oder weniger mitbetroffen. Die bis dahin normal aufrecht gehende Frau fängt an Verkrümmungen, besonders der langen Röhrenknochen und der Wirbelsäule,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 20, S. 101. <sup>2</sup>) M. f. G. u. G. 1895, S. 369. <sup>3</sup>) Münchener med. W. 1895, Nr. 23. <sup>4</sup>) l'Obstétr., Bd. 1, S. 328.

zu zeigen. Hierdurch und durch die Nachgiebigkeit der Beckenknochen wird ihr das Gehen erschwert, ebenso durch Schmerzen, die in verschiedenen Teilen des Skeletts auftreten.

Bislang ist den Prodromalsymptomen und der durch ihre Beachtung

Prodromalerscheinungen



Fig. 211. Osteomalacisches Becken, (44 n. Gr.) Marburger Sammlung, Aenssere Maasse: 18.0, 24.3 —, 18.6, Innere Maasse: 12.0, 10.6. Diam, transv. 9.8. Beckenausgang: Diam, transv. 7.4. Ueher den Geburtsverlauf ist nichts bekannt.



Fig. 212. Dasselbe Beckeu, von unten geseheu.
(1/4 nat. Grösse.)



Fig. 218. Osteomalacisches Becken (<sup>1</sup>/<sub>4</sub> n. Gr.) mit Verengerung stärksten Grades. Nach einer Abbildung der Marburger Samulung.



Fig. 214. Durchschnitt durch ein osteomalacisches Becken. Sammlung des path. Instituts, Marburg.

gewonnenen Möglichkeit der Frühdiagnose nur eine sehr geringe Aufmerksamkeit zugewendet worden. Sehr ausführlich hat neuerdings Latzko<sup>1</sup>) diese Punkte besprochen, und im Verein mit Rissmann<sup>2</sup>) hebt er als besonders wichtige Erscheinungen unter den Frühsymptomen hervor: Drückempfindlichkeit einzelner Knochen, besonders des Beckens und der Rippen-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 571, <sup>2</sup>) chend, S. 609,

bögen, Paresen der Flexoren und Adduktoren des Oberschenkels, als Ursache des charakteristischen Ganges und der Abduktionsbehinderung; eigentümliche subjektive Beschwerden, als Schwere in den Beinen, Muskelzittern u. s. w.

Verlauf des osteomalacischen Processes

Indem von der Markhöhle aus die Knochensubstanz schwindet, bleibt in einer Reihe der Fälle die Rinde in einer schmalen Schicht steben; man beobachtet dann leicht Brüche und Infraktionen. Ist die knöcherne Rindenschicht aber auch mit in den Process hineingezogen, so kommt es zur Verbiegung der Knochen (Gummi-, Kauutschukbecken), und der Körper kann schliesslich einer verunstalteten Fleischmasse ähneln (v. Velits). Fig. 214 zeigt den Schwund der Knochensubstanz sehr ausgesprochen.

Auch die Weichteile zeigen oft ausgesprochene Brüchigkeit, und von verschiedenen Seiten wird berichtet, dass bei Operationen die Fäden durchschnitten durch die weichen,

brüchigen Gewebe.

v. Velits macht auf die hyaline Degeneration der Ovarialarterien bei Osteomalacie aufmerksam nud auf die hiermit verbundene Brüchigkeit der Gewebe, die bei Operationen zu recht unangenehmen Vorgängen führen kann; musste doch v. Velits selbst zweimal den Uterus ampntiren, wo es sich um nicht zu stillende Blutungen bei Kastration handelte.

Auch Orthmann') und Rossier') fanden hyaline Degeneration, während von

Andern die Ovarien bei Osteomalacie vollständig normal befinden wurden.

Bis zum Ende der Schwangerschaft nimmt der Process zu und erfährt in der Regel einen Stillstand nach heendeter Wochenbettszeit. Eine bald wieder eintretende Schwangerschaft facht ihn von neuem an, und die Verkrümmungen des Skeletts, vorzugsweise des Beckens, werden um so stärker.

Die meisten dieser Frauen sind, wenn sie nicht während oder an den Folgen der Geburt starben, kachektisch geworden und an interkurrirenden Erkrankungen zu Grunde gegangen; doch ist ein Stillstand der Erkrankung nach Beginn der Menopause beobachtet worden. Heilung, natürlich mit Beibehaltung der einmal erworbenen Knochenverkrümmungen, ist selten, doch sicher beobachtet.

Ausdebnbarkeit des Beckens bei der Geburt Für den Geburtsverlauf ist es von Wichtigkeit, ob sich das Becken im Zustande der Dehnbarkeit (Pelvis cerea) befindet, oder oh seine Form unveränderlich ist. Ein vor der Geburt thatsächlich oder scheinbar festes oteomalacisches Becken kann während der Geburt weich, nachgiebig werden.

Ist das Becken schon vor Beginn der Geburt weich, — man kann dies am besten kontrolliren, wenn man in Narkose bei der in Steinschnittlage liegenden Schwangeren die beiden Tubera ischii anseinanderzuziehen imstande ist — so kann sich der Geburtshelfer ziemlich sicher darauf verlassen, dass es dem voranrückenden Kopfe gelingt, die Beckenwände auseinanderzudrängen. Der Kopf wird sich dann schon im Beckeneingange in den geraden Durchmesser einstellen und in dieser Stellung tiefer rücken.

Aber auch wenn das Becken scheinbar nicht flexibel ist; so kann es während der Geburt weich werden und der Kopf rückt ein, eventuell durch.

Nach Löhlein3) kann man auf diese Erweichung der Beckenknochen mit einiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 30, S. 481. <sup>2</sup>) A. f. G., Bd. 48, S. 606. <sup>3</sup>) Gynäkologische Tagesfragen, 2. Heft 1891, S. 107.

Wahrscheinlichkeit rechnen. Am günstigsten sind dann die Verhältnisse, wenn das Kind mit dem Beckenende und einem gestreckten Schenkel voran durch das Becken gezogen werden kann, weil der Kindeskörper in dieser Haltung nach oben wie ein Keil an Umfang zunehmend, das Becken immer mehr und mehr erweitert.

Geschicht dies nicht, so ist bei stärkerer Verengerung für reife Therapie bei unnachgiebigem Kinder ein absolutes Gebärunvermögen da; der Arzt wird zum Kaiserschnitt seine Zuflucht nehmen müssen, den man, nach Fehling's Vorschlag. zweckmässig mit der Kastration verbindet, wenn man nicht die Porrooperation vorzieht, also den Uteruskörper mit seinen Anhängen entfernt.

erkrankung

Die Ursachen für die Entstehung der Osteomalacie Actiologie der Schwangerer sind noch dunkel. Auffallend ist, dass sich die Krankheit in einigen Gegenden endemisch häuft; in Deutschland am Rhein und in seinen Nebenthälern, in Oesterreich-Ungarn auf der Donauinsel Schütt, in Flandern, in Italien in der Poniederung u. s. w. Wenn auch, wie Winckel jun. nachgewiesen hat, die Immunität einzelner Distrikte nicht vollständig ist, so ist das Ueberwiegen in den auserwählten Bezirken so auffallend, dass man an lokale Ursachen denken muss. Allein dürftige Ernährung, feuchte Wohnungen zu beschuldigen, wie Winckel will, geht nicht an. Es müsste dann die Krankheit in andern Distrikten Deutschlands mindestens ebenso häufig vorkommen als am Rhein und in Flandern, auch müsste sie beim männlichen Geschlechte häufiger beobachtet werden. Andererseits spricht die Thatsache, dass einige Hauptherde, besonders z. B. die Gegend von Gummersbach, jetzt keine Osteomalacie mehr liefern, dafür, dass durch Besserung der Wohnungen, der Kost u. s. w. Wandlung geschaffen werden kann.

Hanau1) und Gelpke2) gehen, um die Aetiologie zu begründen, von einer physiologischen Osteomalacie, Erweichung der Beckenknochen, in der Schwangerschaft aus und halten die Erkrankung als einen Excess des physiologischen Vorgangs, hervorgebracht durch dürftige Ernährung, ungünstige Wohnungsverhältnisse und — man darf wohl hinzusetzen durch viele, schnell aufeinander folgende Schwangerschaften.

v. Velits3) glaubt in der Bodenbeschaffenheit der Insel Schütt mit ihrer sehr dünnen und daher mineralarmen Humusbedeckung eine Ursache vermuten zu dürfen, zu der noch die Erblichkeit, durch Ineinanderheiraten besonders wirksam, hinzukomme. Löhlein4) stellte durch excidirte Knochenstückehen und Untersuchung der Ovarien fest, dass es sich nicht um eine Mykose handle,

Winckel sen. 5) in Gummersbach am Rhein, Wiefel am Rhein, Hoebecke in Sottegem, Prov. Ost-Flandern, waren in der Lage, eine grosse Zahl von Kaiserschnitten wegen Osteomalacie auszuführen, und beschreiben die Erkrankung sehr eingehend.

Während einer 15jährigen Thätigkeit in Leipzig und Umgegend habe ich kein osteomalacisches Becken zu Gesicht bekommen; in Giessen und Marburg sah ich deren seehs. Die betroffenen Franen lebten zum Teil in guten Verhältnissen, hatten trockene, gesunde Wohnungen und waren gut genährt, zwei hingegen waren hygienisch sehr schlecht situirt.

Bei einer dieser Frauen hatte ich Gelegenheit, die Erweiterung der Knochen bei der Geburt zu beobachten (1884, J. Nr. 153). Gleich nach Durchtritt des Kopfes durch den sehr engen Beckenausgang traten die Knochen wieder näher zusammen.

Auch bei einer zweiten Patientin, die ich in nichtschwangerem Zustande untersuchte, konnte man die Knochen verbiegen, ohne dass die Betreffende erhebliche Schmerzen dabei hatte.

<sup>1)</sup> Corresp. I. Schweizer Aerzte, 1892, Nr. 16, 2) M. I. G. u. G., Bd. 5, Ergünzungsheft, S. 100, 3) Ungarisches A. f. G., Bd. 2, 1893, S. 109, 1) C. f. G., 1894, S. f. <sup>5</sup>) M. f. G., Bd. 16, S. 401 u, Bd. 22, S. 40,

Behandlung des

Bei der Behandlung der Osteomalacie handelt es sich um operative Allgemeinleidens Eingriffe und um diätetisch medikamentöse Behandlung.

Seit Fehling 1) empfahl, zwecks Heilung der Osteomalacie die Eierstöcke zu entfernen, haben eine grosse Reihe Beobachtungen den Erfolg dieses Eingriffs vollauf bestätigt.

Was bei der Kastration das wirksame Agens ist, weiss man noch nicht bestimmt. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um die Beseitigung der mit Menstruation und Gravidität eintretenden Gewebsveränderungen im Becken.

Aber auch die diätetisch medikamentöse Behandlung kann gute Erfolge aufweisen. Hofmeier2), Neumann3), Fischer4), Steinhauer5), Rissmann<sup>6</sup>) berichten von günstigen Resultaten unter der Anwendung einer Milchdiät, bei Gebrauch von Phosphorsäure und Leberthran. (Phosphor 0.06-0.08, Ol. Jec. aselli 100.0; täglich einen Kaffeelöffel.) Ganz besonders aber tritt Latzko7) für die Phosphortherapie ein und stellt ihre Erfolge denen nach Kastration gleich, ja höher, indem er über Fälle berichtet, in denen später, ohne Recidiy der Osteomalacie, wieder Schwangerschaft stattgefunden hat. Die Berichte mit ungünstigen Erfolgen nach Phosphorbehandlung erklärt er durch ungenügend langen Gebrauch des Medikaments, oder durch Anwendung zu kleiner Dosen.

Neben diesem medikamentösen Verfahren ist selbstverständlich für genügend trockene Wohnung und ausreichend kräftige Kost Sorge zu tragen. Erneute Schwangerschaft ist zu vermeiden. Auch sind wiederholte Bäder zu empfehlen.

Dass nach länger dauernder Chloroformnarkose die Krankheit sich wesentlich bessern kann 8), bestätigt auch Latzko.

## 9. Das spondylolisthetische Becken.

Dieses Becken verdankt seine Entstehung einer Wirbelverletzung zur Zeit der Entwicklungsjahre oder einer angebornen mangelhaften Vereinigung des Wirbelbogens des fünften Lendenwirbels mit dem Wirbelkörper, die zu einer spätern Trennung führt. Kann sich nach dieser Trennung der Wirbelkörper von dem Bogen und den Fortsätzen loslösen, so gleitet er, durch den Druck der Wirbelsäule getrieben, nach vorn, über oder gar vor den ersten Kreuzbeinwirbel und verengt so um sein Volumen die Conjugata vera des Beckeneingangs.

Der Vorgang ist sehr schön illustrirt in dem Waldever'schen Sagittaldurchschnitte einer hochschwangeren Frau, die durch eine Lokomotive überfahren, einen Bruch des Wirbelbogens des letzten Lendenwirbels erlitt, infolgedessen der Wirbelkörper sofort vor den ersten Kreuzbeinwirbel herabglitt. Siehe Abbildung auf Seite 52, Fig. 55.

Die übrigen Lendenwirbel biegen sich in Lordose nach vorn und

kommen mehr oder weniger auf den Beckeneingang zu liegen. Der herab-

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 39, S. 171, 2) Sitzungsb. d. phys. med. Ges. zu Würzburg, Jahrg. 1896, S. 58. 3) A. f. G., Bd. 50, S. 138. 4) Prager med. W., 1894 u. 1895, Sep.-Abd. 5) In.-Diss., Bonu 1895. °) M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 609. °) M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 571. Enthält ziemlich vollständige Litteratur. °) La Riforma med., 1892, 5. April und 19. Juli.

geglittene Wirbel liegt dem Kreuzbeinwirbel nach Atrophie des Zwischenknorpels dicht an, oder es bildet sich sogar eine feste Synostose zwischen den beiden sich berührenden Flächen.

Nach Arbuthnot Lane<sup>1</sup>) kann es selbst bei einem in der Entwicklung ganz normalen Becken durch andauernde Ueberlastung (Tragen schwerer Lasten) zu einer Verschiebung der Lendenwirbel vor die Kreuzbeinwirbel kommen und so eine wirkliche Spondylolisthesis sich daraus entwickeln.

Durch fortgesetzten Gebrauch eines derartig defekten Lenden-Kreuzbeinteils der Wirbelsäule wird zunächst auf das obere Ende des Kreuzbeins ein Druck ausgeübt, der ein Einsinken der Wirbelsäule in das Becken hinab zur Folge hat. Hieraus resultirt die auffallend geringe Neigung des Beckens, die nur noch dem osteomalacischen Becken eigen



Fig. 215-217. Habitus bei spondylolisthetischem Becken.

ist. Indem die herabgeglittene Wirbelsäule einen Druck von vorn und oben auf den obern Teil des Kreuzbeins ausübt, bringt sie eine sehr abweichende Stellung des Kreuzbeins zur Beckenhöhle zustande, die obern Kreuzbeinwirbel weichen zurück, die untern und das Steissbein drüngen stark in die Beckenhöhlung ein. Indem so die Keilwirkung des Kreuzbeins sehr vernindert wird, treten die Hüftbeine im untern Teile des Beckens näher aneinander, und es kommt zur queren Verengerung des Beckenausgangs.

Es ist das Verdienst Neugebauer's jun."), die Kenntnis dieses seltenen Beckens nach allen Richtungen hin vermehrt zu haben. Besonders haben wir ihm auch das Verständnis für die Actiologie zu verdanken.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Neugebauer, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 399. Daselbst auch die Citate der zahlreichen Publikationen Neugebauer's. <sup>2</sup>) Neugebauer F. L. Zur Entwickelungsgeschichte des spondylolisthetischen Beckens, In.-Diss., Dorpat 1882.

Diagnose des spondylolistheti-

Die Diagnose lässt sich meist schon aus dem äussern Anblicke ponayionismens, stellen; die geringe Neigung des Beckens bewirkt eine auffallende Faltenbildung der Weichteile oberhalb der beiden Darmbeinschaufeln und eine starke Hervorragung des behaarten Schambergs (siehe Fig. 216). Kommen noch Hautnarben hinzu an den Stellen, wo die Elimination der Knochensplitter stattgefunden hat, so spricht dies weiter für Wirbelcaries. Die innere Untersuchung ist bei weitem nicht so ausschlaggebend, denn nicht immer erreicht man den herabgeglittenen Wirbel. Ich konnte ihn in einem Falle nur vom Darm aus erreichen. Erreicht man ihn aber, so ist der Winkel zwischen dem Kreuzbeinwirbel und dem davorliegenden Lendenwirbel sehr charakteristisch.

> Der Geburtsverlauf richtet sich natürlich nach dem Grade der Beckenverengerung. Meist ist die Verengerung so hochgradig, dass eingreifendere Operationen zur Entfernung des Kindes notwendig werden.







Fig. 219. Spondylolisthetisches Becken. Kölner Becken (Dr. Firnig 1887.) Nach Neugebauer, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 426.

Ich hatte Gelegenheit zwei dieser seltenen Becken an der lebenden Frau zu untersuchen 1):

1884. Gyn. Journ, 254 b; war mit drei Jahren die Treppe herabgestürzt, hatte eine "Wirbelfraktur" erlitten und lag 3/4 Jahr im Streckbette. Hier behandelt wegen Blasenscheidenfistel. Dieselbe Frau durch Einleitung der künstlichen Frühgeburt einmal mit Erfolg entbunden 2); in einer spätern Geburt starb das Kind ab.

Gleichfalls zweimal trat eine zweite Frau zur Entbindung in die Anstalt ein. (1888, Nr. 84 u. 1889, Nr. 90.) Aus der Anamnese war zu entnehmen: Sturz die Treppe herab in der Kindheit; Lupus an verschiedenen Hautstellen seit den Kinderjahren. 1. Geb. Zange, Kind starb sofort p. p.; 2. Geb., Marb. Entb. Anstalt, Einl. d. Frühgeb., Zwillinge, starben infolge ungenügender Entwicklung; 3. Geb. Einl. der Frühg. Kind lebend geboren, starb vier Stunden nach der Geburt.

Pathognostisch ist die Stellung des Nabels zu Symphyse und Processus xiphoideus. Im zweiten Falle war die Entfernung des Nabels vom Proc. xiph. 27 cm, von der Symph. 10 cm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 142. <sup>2</sup>) Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 113.

#### 10. Das doppelseitige Luxationsbecken.

Da durch angeborne Luxation beider Schenkelköpfe nach hinten und oben das Becken in ganz abnormer Weise auf den beiden Schenkeln ruht, indem der vordere Hebelarm auf Kosten des hinteren wesentlich vergrössert wird, so muss die vordere Wand des Beckens stark nach vorn herabsinken, es kommt zu einer aussergewöhnlich starken Beckenneigung.

Das Becken selbst ist in der Regel mässig abgeplattet, was darauf zurückzuführen ist, dass die beiden Seitenwandbeine des Beckens nicht in der Gegend der Pfanne nach innen zu eingedrängt werden, wodurch der normale Seitendruck fehlt, und der Druck der Rumpflast auf das Kreuzbein das Uebergewicht erhält. Diese Abplattung würde noch um vieles stärker sein, wenn die Kinder zur gewohnten Zeit laufen lernten. In



Fig. 220—222. Zwei Gravidae mit angeborener doppelseitiger Hüftgelenksluxation. Nach einer Photographie.

einem Falle, wo trotz doppelseitiger Hüftgelenksluxation das Kind mit Anfang des zweiten Jahres laufen lernte, war auch in der That die Abplattung des Beckens hochgradig 1).

Die Geburt erfolgte in diesem Falle nach künstlicher Einleitung.

Ausserdem sah ich noch drei sehr charakteristische Becken dieser Form ohne Abplattung. Geburten normal. (1892, J. Nr. 163, 1893, J. Nr. 217 und 1898, J. Nr. 177.) Genaue Beschreibung des Luxationsbeckens lieferte in neuerer Zeit Treub<sup>2</sup>).

Die Diagnose ist schon aus der höchst eigentümlichen äussern Gestalt und Haltung mit grosser Wahrscheinlichkeit zu machen, wie die Abbildungen, Fig. 220 bis 222, die den zweiten und dritten von mir beobachteten Fall darstellen, ergeben. Ausführlich bespricht die Diagnose des Luxationsbeckens Budin (l'Obstetr., Bd. 1, S. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 155 und Bd. 3, S. 113. <sup>2</sup>) Le Bassin dans la Luxation coxo-fémorale, Leyden 1897.

## II. Das durch Knochenauswüchse verengte Becken.

Knochenauswüchse am Becken sind der Hauptsache nach maligne Knochenneubildungen, Enchondrome, Exostosen, Fibrome vom Bandapparat der Beckenknochen ausgehend, seltener Callusbildung, und, ich kann diese



Fig. 223. Becken mit Kreuzbeintumor. Nach einer künstlichen Nachbildung.

seltenen Fälle wohl hier mit aufzählen, harte entzündliche Schwarten, abstammend von alten Entzündungen des Bekkenbindegewebes.

Die malignen und zum Teil recht grossen Knochentumoren werden wohl nur des Interesses halber in den Lehrbüchern der Geburtshilfe mit aufgeführt, denn es giebt nur ganz vereinzelte Fälle, wo Frauen mit derartigen Knochengeschwülsten noch geschwängert und entbunden

wurden. Fast immer machte sich der Kaiserschnitt notwendig.

Ich beobachtete ein enormes, das ganze Becken überlagerndes, von der rechten Darmbeinschaufel ausgehendes Osteosarkom bei einer Frau, die 4 Wochen vorher ein reifes Kiud geboren hatte. Der nach Aussage des Mannes zur Zeit der Geburt kindskopfgrosse, der rechten Darmbeinschaufel ansitzende Tumor muss also im Verlaufe des Wochenbettes rapid zugenommen, sich bis zur Grösse eines Mannskopfes ausgedehnt haben. Gyu. Journ. 1893, Nr. 311.

Weit häufiger sind fibröse Tumoren des Beckens, die zum Gebärunvermögen führen. Diese gehen zumeist vom Bandapparate der Hüftkreuzbeinfuge aus.

In einem derartigen Falle machte ich den Kaiserschnitt<sup>1</sup>); in einem zweiten erfolgte die Entbindung durch die künstliche Frühgeburt (1892, Nr. 324).

Bisweilen haben Beckenfrakturen, die ungünstig geheilt sind, durch Hervorragung der Bruchenden oder durch umfangreiche Callusbildung zu einer Verengerung der Beckenhöhle und damit zum Geburtshindernis geführt<sup>2</sup>), Beobachtungen, wie man sie auch nach Symphyseotomien macht<sup>3</sup>).

Zu den seltensten Beobachtungen gehören gewiss die Becken, die durch eine harte, entzündliche, der Linea innominata anliegende Schwarte so verengt sind, dass die Geburt erhebliche Schwierigkeiten erfährt.

Schatz<sup>4</sup>) und ich haben während unsrer Leipziger Thätigkeit wiederholt eine Frau entbunden, deren Becken wir als ein durch Coxitis stark schräg verengtes ansehen mussten. Nur je einmal gelang es jedem von uns beiden, trotz wiederholter Versuche, durch künstliche Einleitung der Frühgeburt ein lebendes Kind zu entwickeln, das am Leben blieb. Später ist die Person, in der Entbindungsanstalt entbunden, am Puerperalfieber gestorben. Bei der Sektion fand sich ein durch Synostose des rechten Heosacralfieber

C. Schmidt, Ueber die Sectio caesarea bei festen Geschwülsten im Becken. In. Diss., Marburg 1891. — Diese Dissertation enthält auch die Litteratur über die malignen Geschwülste im Becken. Siehe auch Goder's In. Diss., Halle (Neuss am Rhein) 1895.
 Mars, A. f. G., Bd. 26, S. 297. — Matz, In. Diss., Königsberg 1894.
 Chrobak, Berichte Bd. 1, S. 283.
 A. f. G., Bd. 1, S. 150.

Stachelbecken

gelenkes schräg verengtes Becken, dessen rechte Häffte durch Auflagerungen von Knochenmassen und fibrösen Schwielen im Anschluss an Coxitis dextra und chronische Periositiis so eingeengt wurde, dass bis zur Conjugata vera nur noch eschmalerStreifen übrig blieb<sup>1</sup>),

Kowalewsky²) war zum Kaiserschnitt genötigt wegen eines mit der Synchondrosis sacro-iliaca verwachsenen Lithopädions.

Die an den Beckenknochen sitzenden Exostosen haben bisweilen die Form scharfer Kanten und spitzer Gräten. Man bezeichnet derartige Becken als Stachelbecken als Stachelbecken. Besonders häufig finden sich derartigeKanten und Spitzen auf dem obern Rande der queren Schambeinäste.

Wenn diese Auswüchse nun auch gerade



Fig. 224. Beeken mit zahlreichen Exostosen und Stacheln-Nach Leopold, A. f. G., Bd. 4, Taf. VII, Fig. 1. synosi. Synosiosen zwischen einzelnen Knochenteilen. exosi. spitze, scharfe Exostosen.

nicht als Geburtshindernisse zu fürchten sind, so kommt es doch vor, dass sie das Uterusgewebe einschneiden, perforiren und zu Zerreissungen Anlass geben.



Fig. 226. Gespaltenes Becken. Nach Litzmann, A. f. G., Bd. 4, Taf. VI, Fig. 1.

12. Das gespaltene Becken.

# a) Das in der Symphyse gegespaltene Becken,

Durch einen abnormen Vorgang im
Beginne der fötalen
Entwicklungs-Periode<sup>3</sup>)
kommt es bisweilen zu
einer übermässigen Ausdehnung des Allantoisstiels, der spätern Harnblase, die mit Ruptur
der vordern Wand der
Blase und Verlust dieser
Wand endet: nur die

<sup>1)</sup> Mennel, A. f. G., Bd. 23, S. 79. <sup>2</sup>) M. f. G., Bd. 4, S. 141. <sup>3</sup>) Ahlfeld, Die Entstehung des Nabelschurrbruches und der Blasenspalte, A. f. G., Bd. 11, S. 85. — Die Missbildungen des Menschen, Leipzig 1882, Absch. H, S. 214. — Pelvis inversa, A. f. G., Bd. 11, S. 587, Bd. 12, S. 156.

hintere Wand bleibt übrig (Ektopia vesicae). Eine sekundäre Folge dieser Blasenausdehnung ist die unterbliebene Vereinigung der beiden Symphysenhälften (Symphysenspalte), wie auch der äussern Genitalien. Die meisten der so missbildeten Kinder werden tot geboren oder sterben in den ersten Lebenswochen. Einige bleiben leben, und zwar die, bei denen die Missbildung keinen höheren Grad erreicht hat.

Da gerade bei diesen weniger missbildeten Fällen die Symphysenenden durch einen starken Bandapparat, wenn auch beweglich, zusammengehalten werden, so hat sich in der That die Form des Beckens nicht in so auffälliger Weise verändert, es sei denn, dass es von vorn nach hinten mehr oder weniger abgeplattet erscheint. Möglich, dass an dieser geringen Formveränderung eine mit der Zeit eintretende Ankylose der beiden Hüftkreuzbeinfugen die Schuld trägt; bewiesen ist diese Verwachsung noch nicht.

Geburten bei vorngespaltenem Becken

Es sind nur wenige Geburtsfälle beim gespaltenen Becken bekannt geworden; kein Wunder, denn die unglücklichen Personen, denen fort und fort der Harn über die Genitalien und Schenkel wegträufelt, werden selten einen Schwängerer finden.

Die Geburten wurden wegen Unvermögens, die Bauchpresse genügend mitwirken zu lassen, oder wegen abnormer Lagerung der Frucht meist künstlich beendet.

Die Zahl der bisher bei Geburten beobachteten Fälle ist sehr gering. Bonnet<sup>1</sup>) durchschnitt die Symphysenbänder und entwickelte ein lebendes Kind; Ayres<sup>2</sup>) beobachtete die spontane Geburt eines in partu abgestorbenen Kindes in Fnsslage; Kirchhoffer<sup>3</sup>) entwickelte mit der Zange durch die enge Scheidenmündung ein faultotes Kind. Die Mutter erlag der Sepsis, Becken von Litzmann<sup>3</sup>) beschrieben. Die gleiche Enge des Scheideneingangs nötigte Gusserow<sup>4</sup>), blutig zu spalten, um das in Fusslage liegende



Kind extrahiren zu köunen. Auch Günzburg °), der dieselbe Frau zweimal entband, musste den engen Scheideneingang spalten. Verhältnismässig günstig erfolgte die Geburt in dem Falle von Klein °). Waldstein ') musste trotz sehr kleinen Kindes bei Bauchpressenunthätigkeit die Zange anwenden.

#### b) Das an Stelle des Kreuzbeins gespaltene Becken.

Eine hintere Spalte des Beckens kommt zustande bei mangelhafter Entwicklung des Kreuzbeins in seiner Längsausdehnung und bei operativer Entfernung des Kreuzbeins.

Im ersteren Falle trugen die wenigen bekannt gewordenen Fälle mehr oder weniger den Charakter des

Fig. 226. Infolge von Mangel des Kreuzbeins kindlichen, nach unten sieh vergespaltenes Becken.
Nach H. Litzmann, A. f. G. Bd. 25, S. 31, Taf. I, Fig. 2, jüngenden Beckens.

Philosoph. Transactions, Vol. 33, 1724, Nr. 384, S. 142.
 Congenital extrophy of the urinary bladder etc., New-York 1859.
 A. f. G., Bd. 4, S. 266.
 Berliner Klin. Wochenschrift 1879, Nr. 2, S. 13.
 Petersburger med. Zeitschrift, 1872—1873.
 A. f. G., Bd. 43, S. 549.
 M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 289.

Hierher gehören die Fälle von H. Litzmann 1), Albrecht, Neu-

gebaner2) und Piering3).

Der einzige bisher bekannte Fall, wo das Kreuzbein nach Kraske's Methode entfernt war, ist von Lihotzky 4) beschrieben. Die Geburt eines grossen, 4200 gr schweren Knabens erfolgte leicht. Das Hinterhaupt drehte sich, trotz Defekt des Beckenbodens, in typischer Weise nach vorn.

#### Das zu weite Becken.

begünstigt das zu schnelle Durchtreten des Kindes, wenn auch die Weichteile eine schnelle Erweiterung zulassen. Es werden sich demnach überstürzte Geburten leichter bei überweitem Becken ereignen. Frauen mit einem derartigen Beckenbau, die auch früher schon ihre Kinder sehr schnell geboren haben, mache man auf diese Eventualität aufmerksam.

Andrerseits ereignen sich aber beim überweiten Becken gar nicht selten abnorme Drehungen des Kopfes, die trotz der Weite des Beckens eine Erschwerung des Geburtsvorganges mit sich bringen. Dritte und vierte Schädellage, vor allem aber der tiefe Querstand sind Komplikationen des zu weiten Beckens. So ist es erklärlich, dass gerade das zu weite Becken gar nicht so selten Anlass zur Anwendung der Zange giebt. Siehe unter Indikationen zur Zange.

## Die abnorme Beckenneigung.

Auch die abnorme starke Beckenneigung kann unter Umständen Starke Beckender Geburt Schwierigkeiten in den Weg legen, wenn sie die Ursache eines Hängebauchs stärkeren Grades geworden ist. Sie kann so bedeutend sein, dass die Geburt in Rückenlage unmöglich ist, und der Arzt nur in der Seitenlage eine Exploration und die Entbindung vornehmen kann.

Bei einem Becken mit zu geringer Beckenneigung muss man berücksichtigen, dass sich der Damm in sehr grosser Ausdehnung dem voranrückenden Kopfe in den Weg legt und hei stürmischer Geburt leicht reisst. Da die zu geringe Beckenneigung gerade beim weiten Becken vorzukommen pflegt, so ist dies noch ein Grund mehr, an die überschnelle Geburt zu denken.

Komplizirt sich die geringe Beckenneigung auch noch mit einem breiten Damme, bei Enge der Vagina, so kommt es ab und zu zu einer ('entralruptur des Dammes'). Der vorliegende Kindesteil tritt durch Centralruptur den Damin hindurch, ohne ihn gegen die Scheide und gegen den Darm hin völlig aufzuschlitzen; es bleibt eine Brücke jederseits, mindestens nach der Scheide zu, bestehen, wie dies die Abbildung, Fig. 228, zeigt.

Des Einflusses der zu geringen Beekenneigung auf das Zustande-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 25, S. 3I. <sup>2</sup>) ebend. S. 223. <sup>3</sup>) Zeitschr. f. Heilkunde, Prag, Bd. 10. <sup>4</sup>) Wiener Kl. Woch. 1888, Nr. 34, S. 706. <sup>5</sup>) Litteratur: Matthaei, Deutsche med. W. 1894, Nr. 19, S. 417. — Baudry, Ann. de Gyn. 1894, Juli, S. 35. — Nahm, In.-Diss., Strassburg 1895. — Sitzinski, C. f. G. 1890, Nr. 8, S. 219.

kommen des tiefen Querstandes mit seinen wichtigen Folgen wird weiter unten gedacht werden.

Hier sei nur noch nachholend erwähnt, dass auch die Diagnose der



Fig. 227. Centralruptur des Dammes im Momente der Fig. 228. Centralruptur des Dammes. Entstehung, Das Gesicht erscheint zwischen After und Vulva. Nach der Natur. Nach Ribemont-Dessaignes, Précis d'Obst. S. 414, Fig. 217.

Derselbe Fall, 14 Tage nach der Geburt. Précis d'Obst. S. 417, Fig. 220,

Schwangerschaft bei dieser Abnormität Schwierigkeiten machen kann.

Wir waren in einem Falle nicht imstande, den in das Becken eingerückteu Kopf bei der äusseren Untersuchung zu fühlen (1889, J. Nr. 187).

Den höchstmöglichen Grad der Verringerung der Beckenneigung



Fig. 229. Anwendung der Walcher'sehen Hängelage auf dem Querbette. Nach der Natur.

benutzt man, um den Beckeneingang verengter Becken zu erweitern. Es geschieht dies durch die Walcher'sche Hängelage.

Walcher'sche Hängelage

Walcher<sup>1</sup>) hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Conjugata vera eine Erweiterung erfahren könne, wenn man bei einer auf dem Rücken

liegenden Frau die über Bettrand oder Tisch wegragenden unteren Gliedmassen möglichst weit nach abwärts herabhängen lasse. Das Maass der Erweiterung schätzt Walcher auf 8 his 13 mm, Klein2) auf 5 bis 6 mm. Fothergill3)fand,gegenüber der in Steinschnittlage gemessenen Coni, vera, in der Walcher'schen Hängelage eine Zunahme von durchschnittlich 9.3 mm (max. 12.0 mm).



Fig. 230. Supinirte Lage bei der Geburt — Walcher'sche Hängelage. Nach Seb. Melli, La Comare levatrice, Venezia 1738, S. 321.

Die Ursache dieser Erweiterung liegt in einer Drehung des Beckengürtels, indem sich die Hüftbeine in der Symphysis sacra-iliaca um die Querachse dieser Fuge nach vorn und unten drehen, sobald an der Sym-



Fig. 231. Stärkster Grad der supinirten Lage bei der Geburt nach Scipio Mercurio (1589). Aus Seb. Melli, La comare levatrice, Venezia 1738, S. 336, Fig. 3.

physe ein kräftiger Zug nach unten ausgeführt wird. Bei der Walcher'schen Hängelage geschieht dieser Zug durch die Masse der herabhängenden untern Gliedmassen, bei Zangenextraktion am hochstehenden Kopfe durch die Kraft des Operateurs<sup>4</sup>).

Diese Lagerung ist schon früher verwendet und abgebildet worden, (Fig. 230 u. 231), aber nicht zu dem Zwecke, eine Vergrösserung der Conj. vera

zu erzielen, sondern einesteils, um das Kind beweglich zu machen, wenn es sich darum handelte, eine fehlerhafte Lage in eine Kopflage zu verwandeln, andernteils wird der Rat gegeben, fette Frauen auf diese Weise zu entbinden. Die Walche r'sche Hängelage findet mit Erfolg Anwendung bei Extraktion des nachfolgenden Kopfes, wie auch beim vorangehenden Kopfe'); ich empfehle sie überdies zur Einleitung des Kopfes bei engen Becken in Verbindung mit Hofmeier'scher Impression.

Centralblatt f. Gyn. 1889, S. 892. — Ostermann, In.-Diss., Strassburg 1895.
 Z. f. G. u. G., Bd. 21, S. 74.
 M. f. G. u. G. 1896, Bd. 4, S. 251.
 A hiffeld, Die Zerreissung der Schamfuge in der Geburt. In.-D., Leipzig 1868, S. 26.
 Wehle, A. f. G., Bd. 45, S. 323. — Fehling, Münchener med, W. 1894, Nr. 44.

## Anomalien der weichen Geburtswege.

# Verengerungen der weichen Geburtswege.

Verengerungen des Cervix, besonders des äussern Muttermundes, können von Neubildungen ausgehen. Wir haben diese Komplikation schon besprochen (siehe S. 261). Sie können aber auch in pathologischen Verhältnissen der Gewebe selbst liegen, indem die Schleimhaut des Cervikalkanals geschwürig wird und verwächst, indem narbige Strikturen entstehen, oder indem die Rigidität des äussern Muttermundes eine Erweiterung nicht zulässt.

In älteren Lehrbüchern ist ein Teil dieser Vorkommnisse unter der Bezeichnung Conglutinatio orificii externi abgehandelt, von der Annahme ausgehend, eine Schleimhautverklebung sei das Wesen dieser auffallenden Atresie. Bei genauerer Sichtung der Beobachtungen trennen

wir die Ursachen in

narbige Stenose des Cervikalkanals,

Verwachsung des Kanals,

Stenose der äussern Ringfasern des os externum Erstgebärender (so-

genannte Conglutinatio orificii externi).

Narbige Stenose des Cervix Die narbige Stenose des Cervikalkanals ist gewöhnlich die Folge eines frühern therapeutischen Eingriffs (starke Aetzung, Amputation der Muttermundslippen, keilförmige Excision des Cervix u. s. w.) oder einer schweren Schleimhautentzündung, z. B. in einem vorausgegangenen Wochenhette.

Verwaehsung des Cervix Die Verwachsung des Cervikalkanals hingegen ist das Produkt einer erst in der Schwangerschaft abgelaufenen Entzündung der Cervixschleimhaut, wie sie nach langandauernden Cervixkatarrhen zum Teil vorkommt.

In beiden Fällen wird sich in der Eröffnungsperiode der Cervikalkanal bis zu der engen Stelle ausdehnen, und ist das Hindernis ein solches, dass es selbst hei kräftiger Wehenthätigkeit bestehen bleibt, so muss der Arzt den Cervix stumpf oder blutig eröffnen, ihn nach mehreren Richtungen hin einschneiden.

Conglutinatio orificii externi Ganz eigentümlich gestaltet sich das Bild bei der Conglutinatio orificii externi. Wie bei Erstgebärenden in der Regel, entfaltet sich unter Verkürzung des Scheidenteils der ganze Cervikalkanal, nur der äussere Muttermund bleibt geschlossen, d. h. er zeigt seine kleine Oeffnung mit feinem festen Cirkularring. Trotz kräftiger Wehen, die den Üterus immer weiter an dem Eie sich in die Höhe ziehen lassen und den Cervix zu Papierdünne ausdehnen, öffnet sich doch der Muttermund nicht, obwohl auch der feine Saum seines Ringwalles vollständig verdünnt wird, dass man ihm selbst mit dem darüber hinweggleitenden Finger nicht mehr zu fühlen imstande ist. Ja, es kommt selbst zur Geburt des ganzen Kopfes innerhalb des geschlossenen Cervix vor die äussern Genitalien, ohne dass eine Erweiterung des Muttermundes erzielt wird 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Latz, Berliner Klin. Wochenschr. 1870, Nr. 35, S. 423. — Jentzer, Archives de Tocologie 1890, Bd. 17, S. 268.

Dass der Muttermund dabei nicht "conglutinirt", auch nicht verwachsen ist, bestätigt die sehon von Schroeder1) angegebene Thatsache. dass ein Schleimtropfen aus dem Innern heraustritt. Ich konnte ausser-

dem den Studierenden in einem Falle zeigen, wie man eine Sonde ohne jeden Widerstand ein- und hindurchschieben konnte<sup>2</sup>).

Die Ausdehnung und Verdünnung des Cervikalgewebes ist dabei so hochgradig, dass Hebammen und auch ungeübte Aerzte den gedehnten, vom Kopfe ausgefüllten Cervix in der Regel für die Fruchtblase halten, wohl auch Sprengungsversuche machen, die aber fast immer

missglücken.

Auch dem geübten Geburtshelfer kann es Mühe machen, den überaus kleinen Muttermund zu finden. Wenn er mit dem Gefühl gar nicht nachzuweisen sein sollte, so bediene man sich des Gesichts, eventuell mit Zuhilfenahme eines Speculums. Ein kleiner Ring hochroter Cervix- Fig. 232. Conglutinatio orificii externi. schleimhaut, bisweilen auch ein austre- Nach Jentzer, Arch. de Tocologie, Bd. 17, S. 268. tender Schleimtropfen bezeichnet die Stelle vor die äusseren Genitalien getrieben. Gesunde des äussern Muttermundes.

Hat man einmal diese Stelle ge
Pl. Placenta; c. c. Kontraktionsring; ves. Harnfunden, so genügt in der Regel die Einbohrung der Fingerspitze oder eines Sondenknopfes, der nach verschiedenen Seiten hingedrückt wird, um die Ringfasern des äussersten

dass der Muttermund vollständig wird.

Erstgebärende von 22 Jahren.

Die eigentlichen Ursachen der Conglutinatio orif. ext. sind noch nicht bekannt. Einige vermuten, es handle sich um Fälle mit angeborner Widerstandsfähigkeit des Cervix, wie bei der konisch verlängerten indurirten Portio, andre suchen die Ursache in einer durch chronische Entzündung des Cervix herbeigeführten Gewebsinduration. Wiederholt wird der Ring des os externum als ein "sehniger" oder "narbiger" bezeichnet, der durch seine weisse Farbe bisweilen grell gegen das Rot der peripheren Partien abstach. Ich fand Placenta praevia bei Conglutinatio orif. ext. und vermutete deshalb einen Entzündungsprocess, der von innen her den Cervix verschloss, sodass erst nach kräftiger Wirkung der Wehen die Eröffnung des Cervix von innen her erfolgen konnte, während das untere Uterinsegment bereits übermässig ausgedehnt war. Löhlein 3) hat schon auf

Muttermundes zu trennen, und entweder mit einem Male oder in einer Reihe aufeinanderfolgender Wehen zieht sich der Cervix so weit zurück,

<sup>1)</sup> Schwangerschaft, Geb. u. Wochenbett, S. 80. - Weber-Breisky, Prager med, Wochenschrift 1878, Nr. 7. 2) Ber, u. Arb., Bd. 2, S. 184. 3) Z. f. G. u. G., Bd. 1, S. 373.

die Verwachsung der Eihäute in der Umgebung des innern Muttermundes aufmerksam gemacht.

Verengerungen in den unterhalb des äussern Muttermunds gelegenen Partien können der Scheide und der Vulva angehören, besonders häufig ist die Hymenalgegend ihr Sitz.

Atresia vaginae

Atresia vaginae. Im obern Teile der Scheide kommt es hauptsächlich durch schwere entzündliche Processe, wie sie durch Diphtherie, durch gangränöse Abstossung im Wochenbette, durch Verbrennungen und zu starke Aetzungen herbeigeführt werden, zur Exfoliation der Schleimhaut und narbiger Stenose des Scheidenrohrs. Auch operative Eingriffe, besonders die wegen Scheidenfisteln ausgeführte Kolpokleisis, machen die Scheide für das Kind unwegsam, während eine feine Fistelöffnung, ein Stichkanal, genügt, um Samen einzulassen und Conception zu ermöglichen.

Merkwürdigerweise habe ich binnen kurzer Zeit fünf Fälle von Verwachsung der Scheide zu Gesichte bekommen, für die sich kein andrer Grund als ein eiteriger, vielleicht gonorrhoischer Katarrh nachweisen liess. In sämtlichen Fällen endete die Scheide



Fig. 233. Puerperaler Uterns und Scheide. Breite Ruptur einer vaginalen Stenose. Tod an Eklampsie. Nach einem Präparate.

os ext. Vordere Muttermundslippe; forn. vog. ein Teil des Scheidengewöhles; Schleimhaut quer ahgerissen; rupt. 6 em hreite Wundfläche der vorher zusammengewachsenen Partie der Scheide; vog. unterer erhaltener Teil der Scheidenschleimhaut.

blind, und war entweder gar keine oder nur eine feine Fistelöffnung zu findeu. Gleiche Beobachtung referirt H. Mever 1).

Am besten ist es in solchen Fällen, man lässt die Stelle bis zur Geburt unberücksichtigt und verfährt wie bei der Behandlung der Atresia hymenalis beschrieben wird. Wie wir, so sah auch Poroschin2) bei dieser Behandlungsmethode sehr günstigen Erfolg.

In einem Falle, wo die Zerreissung der Verwachsungsstelle durch Naturkräfte bereits erfolgt war, starb die frisch Entbundene an Eklampsie. So bin ich zu dem seltenen Präparate gekommen, das ich hier in einer Abbildung (Fig. 233, vorhergehende Seite) wiedergebe. Man überzeugt sich leicht von der grossen Ausdehnung, die die cirkuläre Wundfläche erlangt hat.

Die Litteratur bringt eine genügende Zahl von Fällen, wo diese narbigen Stenosen der Scheide ein nicht zu beseitigendes Geburtshindernis abgegeben haben, und der Kaiserschnitt hat ausgeführt werden müssen. In andern Fällen, wo die verschliessende Membran nicht so diek und das Scheidenrohr noch nachgiebig war, genügten tiefer gehende Incisionen, um den vorangehenden Kindesteil durchtreten zu lassen.

Löhlein3) war zweimal zur Ausführung des Kaiserschnitts genötigt in Fällen, wo narbige Stenosen nach vorausgegangener

Geburt und Blasen-Scheidenfisteloperationen die Vagina auf das änsserste verengt hatten.

Atresia hymenalis4) nennt man den Verschluss des Scheideneingangs durch eine widerstandsfähige Hymenalmembran. Dieser angeborne Fehler macht sich schon in concubitu bemerklich, indem es dem männlichen Gliede nicht gelingt, den Hymen zu perforiren. Er wird eingestülpt; eine minimale Oeffnung aber genügt, Conception herbeizuführen

In der Geburt macht sich dies Hindernis geltend, wenn die Schamspalte anfängt sich auszudehnen. Die Fruchtblase drängt die Hymenalmembran hervor, dehnt sie aus, bringt sie zu einem hohen Grade der Spannung, oline dass die Bauchpresse imstande ist, das Hindernis zu beseitigen. Die Fig. 234. Gebart bei Atresia hymenalis. Gebärende leidet unter den Zerrungs- Aus einer kleinen Oeffnung des sonst vollständig schmerzen, ausgehend von dem kuppelschaut als gestielte Blase ein Teil der Fruchtförmig vorgedrängten Hymen. Erfolgt



Atresia hymenalis

keine Eröffnung der Membran durch sachverständige Hand, so kann es zu bedenklichen Zerreissungen und heftigen Blutungen kommen. Auch kann

<sup>1)</sup> Corresp. f. Schweizer Aerzte 1897, Nr. 12, S. 371, 2) C. f. G. 1897, Nr. 40, S. 1224. <sup>9</sup>) Kayser, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 304. <sup>4</sup>) Ahlfeld, Ueber Geburten bei nahezu verschlossenen und resistenten Hymen, Z. f. G. u. G., Bd. 21, S. 160. — Achenbach, 25 Fälle von Schwangerschaft und Geburt bei undurchbolurtem Hymen. In.-D., Marburg 1890, von Guérard, C. f. G. 1895, Nr. 15, S. 102 u. Z. f. G. u. G., Bd. 32. S. 330. - Knorr, ebend. - Koestlin, Münchener med. W. 1896, Nr. 47, S. 1162.

die Frucht, wenn ihr nicht der Austritt aus der Schamspalte zeitig genug ermöglicht wird, im letzten Stadium der Austreibungsperiode zu Grunde gehen.

Die Abbildung, Fig. 234, stellt einen Befund dar, wie ich ihn bei einer Erstgebärenden konstativen konnte, die sehon mehrere Stunden bemüht gewesen war, durch kräftige Anstrengung der Bauchpresse das Hindernis des atretischen Hymen zu überwinden. Man sicht aus der kleinen Oeffnung die Fruchtblase herausgetzeten.

In der Regel wird es sich empfehlen, nicht schon in der Schwangerschaft oder im Anfange der Geburt den notwendig werdenden Eingriff auszuführen, sondern wenn Fruchtblase und Kopf den Hymen anfangen vorzudrängen.

Man sprenge zunächst durch die kleine Hymenalöffnung die Blase und sobald der nachrückende Kopf die Hymenalmembran kräftig vorstülpt, schneide man diese mit Kreuzschnitt tief ein. Der Kopf tamponirt die blutenden Stellen. Nach der Geburt überzeuge man sich durch Besichtigung, ob sich die Vernähung einzelner Risse notwendig macht.

Ist die kleine Oeffnung im Hymen, die die Schwangerschaft ermöglichte, im Laufe der Schwangerschaft durch einen entzündlichen Vorgang gänzlich geschlossen, so bezeichnet man mit Recht dieses Jungfernhäutehen als Hymen imperforatus.

Hymenalbalken als Geburtshindernis Bisweilen zeigt sich vor dem herabrückenden Kindesteile ein median, selten schräg, ganz selten quer verlaufender Hymenalbalken. Dieser kann Kleinfingerdicke erreichen und ein wirkliches Hindernis darstellen, die Schnerzen während der Geburt auch wesentlich erhöhen.

Man unterbinde ihn doppelt und durchschneide ihn. Ist er zu massig, so trage man ihn bis zur Basis ab.

Diese Balken stellen die Andeutungen einer Zweiteilung des Hymen dar, deren Vorkommen verständlich ist, wenn man sich erinnert, dass die beiden an ihrer Berührungsfläche miteinander in breite Verbindung tretenden Müller'schen Gänge die Scheide bis zum Introitus bilden. Unterbleibt diese Kommunikation, so entsteht eine doppelte Scheide, unterbleibt sie nur am untersten Ende, so entsteht der Hymenalbalken.

Ab und zu können solche Balken wohl auch durch Abreissen einer Hymenalhälfte von ihrer Basis entstehen, sodass dieser Teil in Form einer Schleife der einen Seite des Introitus anhänet.

Die in der Marburger Anstalt beobachteten Geburtsstörungen durch hymenale Balken verursacht, sind in der In,-Diss, von Coester zusammengestellt<sup>1</sup>).

Atresia vulvae

Atresia vulvae. Auch die äussern Genitalien können narbig in hohem Grade stenosirt sein. Verbreunungen, Aetzungen, Verletzungen, narbige Verheilung ausgebreiteter Geschwüre u. s. w. können den Ausgang des Genitalschlauchs durch Narbenkontraktion erheblich verengern.

Mehrere Male habe ich zu beobachten Gelegenheit gehabt, dass ein künstlich konstruirter Damm die Vulva zu weit verschloss und in der Geburt absichtlich eröffnet werden musste, um dem Kinde den Austritt zu ermöglichen.

Auch die künstliche Frühgeburt habe ich auf Bitten einer Frau eingeleitet, die infolge eines früheren Dammrisses lange krank gelegen hatte. Doch war in diesem Falle das Becken überdies mässig verengt.

Als Kuriosum mag hier eine Beobachtung erwähnt sein, wo ich einer Patieutin das obere Dritteil eines künstlichen Dammes wieder öffnen musste, weil der aus der Harnröhrenöffnung austretende Harn gegen den Saum des Dammes autraf und zum Teil in die Scheide floss <sup>5</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Noch uicht gedruckt. <sup>2</sup>) Reimer, Das Harnen in die Scheide, In.-Diss., Marburg 1894.

Von der Geburtsbehinderung der Geburtswege durch Fibrome und Ovarialevsten ist früher schon die Rede gewesen (S. 257 u. 262).

Ganz selten sind der Scheide angehörende Tumoren zum Geburtshindernis geworden. So beschreibt Peters 1) eine grosse Cyste der Scheide (wahrscheinlich Retentionscyste), die erst punktirt werden musste, ehe der Kopf hindurchgeleitet werden konnte.

Hingegen hat wiederholt ein umfangreiches Mastdarmcareinom operatives Eingreifen, selbst Kaiserschnitt notwendig gemacht 2).

Von den Tumoren, die vom Becken ausgehend die weichen Geburtswege einengen, ist beim engen Becken (S. 336 u. flg.) gesprochen worden.

#### Abnorme Lagerung der Gebärmutter.

Von den Anomalien der Lagerung der sehwangeren Gebärmutter Hängebauch bleibt uns noch der Hängebauch, die starke Anteversionsstellung der hochschwangeren Gebärmutter zu besprechen.

Stark geneigtes, besonders von vorn nach hinten abgeplattetes Beeken, schlaffe Bauchdecken, zahlreiche vorausgegangene Geburten sind die Hauptursachen dieser Abnormität. Bei stärksten Graden des Hängebauchs liegt die Gebärmutter auf den Oberschenkeln auf, der Fundus gegen die Kniee hin.

Nur wenn man sehr hoch gegen den Vorberg mit dem untersuchenden Finger in die Höhe rückt, fühlt man den Scheidenteil oder den vorliegenden Kindesteil; bisweilen glückt es auch dann nicht.

Ueberlässt man es den Wehen der Eröffnungsperiode ganz allein, den Kopf auf den Beckeneingang aufzustellen, so bedeutet dies eine Vergeudung der Arbeitskraft. Denn was hier erst in vielen Stunden und meist nur unvollkommen erreicht wird, erlangt man durch Aufrichten des vorn übergesunkenen Uterus in kürzester Zeit. Der Kopf stellt sich richtig zum Beckeneingange, und die ersten Wehen der Austreibungsperiode drängen ihn durch die Beckenenge hindurch.

Dies Aufrichten des Uterus geschieht entweder mit einer breiten Leibbinde, die man sich am kürzesten aus Handtüehern herstellt, oder man legt die Gebärende in die Seitenlage, und durch untergeschobene Kissen hebt man den Uterus soweit in die Höhe, dass seine Längsaxe die Richtung gegen den Beckeneingang einnimmt.

Als eine Folge dieser falschen Aufstellung des Kopfes auf den Beekeneingang muss die vordere Scheitelbeineinstellung angesehen werden. Siehe Seite 313 und weiter unten.

## Schwangerschaft und Geburt bei antefixirtem Uterus.

Durch die in den letzten Jahren geübte Methode, den retrovertirten und prolabirten Uterus mittels einer blutigen, Adhäsionen herbeiführenden Operation in eine antevertirte und wieder erhobene Stellung zu bringen, ist eine eigenartige Schwangerschafts- und Geburtsanomalie geschaffen, die,

M. f. G., Bd. 34, S. 141, 2) Kürsteiner, Beitrag zur Casuistik der Beckengeschwülste, fn.-Dis., Zürich 1863. - Kaltenbach, Z. f. G. u. G., Bd. 4, S. 191. Löhlein, C. f. G. 1891, S. 193.

hoffentlich nur vorübergehend, eine besondere Besprechung im Lehrbuche nötig macht.

Man näht den Uterus, um ihn in eine wenigstens annähernd normale Anteversionsstellung zu bringen an die Bauchdecken, dicht oberhalb der Symphyse an (Ventrofixation) oder an die vordere Scheidenwand (Vaginofixation), in seltenen Fällen auch an die Blase (Vesicofixation). Richtigstellung des retrovertirten Uterus durch Verkürzung der beiden runden Mutterbänder (Alexander-Alquié'sche Operation) kommt hier nicht in Betracht, da sie für Schwangerschaft und Geburt keine Anomalien schafft.

Störungen im Geburtsverlauf

Je nachdem diese Adhäsionen im oberen oder unteren Teile der bei antefixirtem vorderen Wand der Gebärmutter liegen und je nach ihrer Flächenausdehnung werden bei einer kommenden Schwangerschaft und Geburt verschieden schwere Störungen herbeigeführt,

> Ist der Uterus nach der Operation in breiter Fläche mit der vorderen Vaginalwand fest vereinigt, steht schon in nicht schwangerem Zustande die Portio weit nach hinten und nahe dem Promontorium, so giebt diese Verlagerung zu den schwersten Komplikationen Anlass.

> Voraus muss bemerkt werden, dass dann Schwangerschaft überhaunt seltener eintritt. Ist sie aber eingetreten, so findet zunächst ein eigentümliches Wachstum der Gebärmutter statt. Da die vordere Wand infolge ihrer Flächenadhäsion sich nicht wie normal ausdehnen kann, so erweitern sich einseitig der Fundus und die hintere Wand.

> Das macht sich bei der Geburt in einer abnormen Thätigkeit der Wehen und in einer mangelhaften Erweiterungsfähigkeit des Cervix. speciell seines vorderen Teils bemerkbar. Während normaler Weise die Summe der Kräfte des sich kontrahirenden Uterus in einer Richtung sich vereinigt, die annähernd senkrecht gegen die Beckeneingangsebene liegt. so geht bei antefixirtem Uterus diese Richtung gegen den oberen Teil der hinteren Beckenwand oder gar gegen den letzten Lendenwirbel. Dorthin wird der auszutreibende Teil gedrängt.

> Erfolgt nun auch ferner die notwendige Erweiterung des Cervix und äusseren Muttermundes nicht, weil die vordere Wand des untern Gebärmutterabschnitts fixirt und deshalb nicht ausdehnungsfähig ist, so bleibt der Muttermund trotz aller Wehenthätigkeit geschlossen und der stürmischen intrauterinen Kraftanstrengung giebt der vordere in die Scheide hineinragende Teil des unteren Gebärmutterabschnitts nach und bildet eine Hervorbuchtung, die den vorliegenden Kindesteil (Kopf) enthält. Die Gefahr einer Berstung ist eingetreten.

> Kann sich der vorn fixirte Uterus im Laufe der Geburt nicht aufrichten, so muss ärztliche Hilfe einschreiten. Richtet er sich etwas auf, dass seine Längsachse gegen den unteren Kreuzbeinwirbel sich dreht, dann ist mit Herabtreten des Muttermundes noch eine Spontangeburt möglich. In beiden Fällen aber können noch die schwersten Nachgeburtsblutungen kommen, wenn die Nachgeburt auf dem Teile der vorderen Wand sitzt, der infolge breiter Verwachsung sich nicht kontrahiren kann.

> Diese schweren Schädigungen treten am ausgeprägtesten bei der Vaginofixation auf, weniger bei der Ventrofixation, da bei dieser die Ver-

wachsungsfläche keine so ausgedehnte zu sein pflegt, und weil von vornherein die Uterusaxe günstiger zum Beckeneingang steht.

Die verschiedensten Massnahmen haben sich, um die Geburt zu vollenden, notwendig gemacht. Wendung, Perforation, Zange, tiefe Spaltung der vorderen Cervixwand mit nachfolgender Extraktion des Kindes, der vaginale Kaiserschnitt, ja Laparotomie und Kaiserschnitt sind notwendig geworden. Wegen nicht zu stillender Blutung hat auch die Abtragung des Uterus stattfinden müssen.

Nur die Prophylaxe kann hier helfen: Man gebe die Operation der Vagino- und Vesicofixation gänzlich auf, mindestens für das Alter der Fortpflanzungsperiode, und wo man nicht glaubt, anders auskommen zu können, da benutze man die Ventrofixation und sehe zu, soweit sich das machen lässt, dass die Verwachsungsfläche keine zu ausgedehnte werde.

Es ist eine eigentümliche Erscheinung: Früher benutzte man — und ich thue es jetzt noch - Schwangerschaft und Wochenbett, um auf andre Weise nicht zu korrigirende Lageveränderung der Gebärmutter in puerperio dauernd zu beseitigen, jetzt schafft man sich durch eine andre Methode die schwierigsten Komplikationen für Geburt und Wochenbett.

Die Litteratur über Schwangerschaft und Geburt nach Antefixatio uteri findet sich gesammelt in einem Referate von Walther, Zeitschr. für prakt. Aerzte, 1897, Heft 13, von Noble, The Amer. Journ. of Obst. 1896, Nr. 2, in der Monographie von Rühl, Die Anatomie und Behandlung der Geburtsstörungen nach Antefixirung des Uterus, Berlin 1897 und bei Kober, In.-Diss., Breslau 1897.

### Zerreissung des Uterus und der weichen Geburtswege.

Zerreisst die Gebärmutter, so wird in der Mehrzahl der Fälle nur der Cervix betroffen, seltener geht von da aus der Riss in den Uteruskörper, ganz selten erfolgt eine Zerreissung allein des Körpers.

Cervixrisse und Gebärmutterzerreissungen erfolgen zumeist, wenn sich bei straffem, noch unnachgiebigem oder nicht genügend erweitertem Muttermunde ein Eindringen der Hand notwendig macht oder umfangreichere Kindesteile herausbefördert werden müssen (Wendung bei verschleppter Querlage, Operationen bei stark gedehntem Collum, Extraktion bei Placenta praevia u. s. w.).

Nach Kaiserschnitten und Myomotomien entwickeln sich bisweilen Gebärmutter-Fisteln zwischen Gebärmutterhöhle und Bauchwand oder Harnblase, die sich bei einer Schwangerschaft sehr unliebsam bemerkbar machen. Auch kann in ebenso seltenen Fällen die Uteruskörper-Blasenfistel als Folge einer Druckgangrän gelegentlich einer vorausgegangenen Geburt geblieben sein.

In den wenigen Fällen dieser Art 1), in denen erneut Schwangerschaft eintrat, kam es zu heftigen Blutungen aus der Fistel und zu früherer Ausstossung der Frucht. In dem Falle von Savor2 (Chrobak) starb die

<sup>)</sup> Woyer, M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 563, mit Litteraturangabe, 2) Savor, C. f. G. 1897, Nr. 49, S. 1436.

Frau angeblich infolge der Kommunikation der Blase mit der Uterushöhle an Sepsis post partum.

Ursachen der Gebärmutterzerreissung

Diesen artificiellen Uterusrupturen folgen an Häufigkeit die spontanen. Sie schliessen sich an Geburten an, in denen es dem Uterus nicht gelingt, die Frucht in das Becken einzutreiben; statt dessen zieht sich der Uteruskörper über den umfangreichen Fruchtkörper zurück, der nur in dem stark erweiterten und verdünnten unteren Uterinsegment und Cervix liegt. Selbst die Scheide kann unter solchen Umständen bis über den Beckeneingang hinaufgezogen und zur Aufnahme der Frucht verwendet



Fig. 235. Nicht penetrirender Cervix-Uterusriss. Nach frischem Präparat.

eine verhältnismässig geringe Gewalt (Veränderung der Lage der Gebärenden, Hin- und Herwerfen, Druck auf den Unterleib), die verdünnte Wand des Fruchthalters zurZerreissung zu bringen. Findet diese Zurückziehung des Uterus statt, während der Muttermund von dem im Beckeneingange eingekeilten Kopfe eingeklemmt und festgehalten wird, dann betrifft die Zerreissung den oberen Teil des Cervix und das untere Uterinsegment 1). Beide Arten der Entstehung beobachtet man besonders beim engen Becken, bei eingekeilten, verschleppten Querlagen,

werden. Es genügt nun

Der Riss reicht mit seiner Spitze bis in den Kontraktionsring hinein. bei langdauernden Geburten, bei verengtem Beckeneingange, beim Hydrocephalus, bei Doppelmissbildungen u. s. w.

Der Mechanismus der spontanen Uteruszerreissungen zeigt eine solche Mannigfaltigkeit, dass mit dem obigen nur die häufigsten und wichtigsten Vorkommnisse geschildert sind. Man studire das System der Uterusrisse nebst den einzelnen Rissformen von Saenger, Verh. der D. Ges. f. Gyn. VI (Wien) S. 34 u. flg., so bekommt man einen Begriff, wie nach anatomischer und ätiologischer Seite die grössten Verschiedenheiten herrschen können. Siehe auch Koblanck, Beitrag zur Lehre von der Uterusruptur, Stuttgart 1895.

Sehr selten sind die Spontanrupturen im Anfange der Geburt oder gar in der Schwangerschaft. Für diese Fälle kann, wenn eine Ver-

<sup>1)</sup> Freund jr., Verf. d. D. Ges. f. G. W., Wien, S. 296. - Z. f. G. u. G., Bd. 23, S. 436. - Festschr. z. Feier des 50. J. d. G. f. G. u. G. in Berlin, Wien 1894, S. 223.

letzung von aussen ausgesehlossen ist, nur eine Erkrankung (Verdünnung, Brüchigkeit) des Uterusgewebes eine Erklärung geben. In einer kleinen Reihe von Fällen war die Ursache eine alte Kaiserschnittnarbe 1). Vielleicht prädisponirt häufiger die Uteruswand, von der wiederholt die Placenta hat abgeschält werden müssen 2).

Ueber traumatische Rupturen in der Schwangerschaft siehe S. 265. Wird bei der Gebärmutterzerreissung auch das bedeekende Peritoneum mit zerrissen, so bezeichnet man die Ruptur als eine totale, andernfalls als eine unvollkommene.

In Entbindungsanstalten entstandene Uterusrupturen gehören zu den grössten Seltenheiten; Cervixrisse sind häufiger. In der allgemeinen Praxis hingegen kommen beide Arten der Verletzungen noch häufig genug vor.

Die drohende Uterusruptur zu erkennen, ist in der Regel Erkennnng der nicht schwer. Schon die erfolglosen langdauernden Versuche der Gebärmutter, ein ungünstig gelagertes Kind bei bestehendem Missverhältnisse in das Beeken zu drängen, müssen den Arzt auf die überweite Dehnung des unteren Gebärmutterabschnittes aufmerksam machen. Der Nachweis des Kontraktionsringes in der Nähe des Nabels beweist die gefürehtete Ausziehung. Auch fällt besonders bei Querlagen die Breite des Uterns dieht über dem Beckeneingange auf, und ist man imstande, die runden Mutterbänder oder wenigstens eins davon zu fühlen, das hoch oben seinen Abgang hat, vielleicht auch auffallend gespannt ist, so ist dies eine weitere Bestätigung. Die heftigen Schmerzen der Frau, der ängstliche Ausdruck ihrer Züge lassen einen kritischen Zustand vermuten.

Bisweilen deutet Luftknistern, subperitoneales Emphysem, mit der aufge-

legten Hand fühlbar, auf eine unvollkommene Zerreissung hin.

Leider werden die drohenden Zeiehen in praxi häufig unbeachtet gelassen, und unerwartet tritt die Ruptur ein. Ein plötzlicher fixer Sehmerz an einer umsehriebenen Stelle, plötzliches Aufhören der bis dahin ununterbroehen wiederkehrenden Wehen, Abgang von Blut, Zurückweiehen der vorher auf den Beckeneingang aufgepressten Kindsteile, leichtes Durchfühlen des Kindes durch die Bauchdecken und nach einiger Zeit die Zeichen einer innern Blutung und Verfall der Gebärenden sind die Symptome der erfolgten vollkommenen Gebärmutterzerreissung. Die untersuehende Hand gelangt durch den Riss in die Bauchhöhle oder fühlt die vorquellenden Darmsehlingen.

Erfolgt danach nicht sehnell ein entschiedener ärztlicher Eingriff, so ist die Prognose sehr schlecht. Innere Verblutung, Shoek, oder eine sehnell verlaufende septische Peritonitis bringen einen letalen Ausgang.

Heilungen sind selten.

Bei der Therapie der Uterusrupturen spielt die Prophylaxe eine wesentliche Rolle. Mit welchem Erfolge beweisen die Entbindungsanstalten, in denen man kaum eine Gebärmutterzerreissung sieht, die in der Anstalt selbst entstanden wäre.

Droht eine Uterusruptur, so ist alles Mitpressen zu untersagen. Man

drohenden

Ruptur

Prognose

Prophylaxe

<sup>1)</sup> Woyer. M. f. G. u. G., Bd. 6, Heft 2. 2) Jellinghaus, A. f. G., Bd. 54, S. 105.

lagere die Frau so, dass der den Gebärschlauch übermässig ausdehnende Teil des Kindes womöglich nach der entgegengesetzten Seite etwas abweicht. Die Geburt ist bald zu beenden und zwar auf eine Weise, bei der keine stärkere Ausdehnung des gefährdeten Bezirks erfolgt.

Da der praktische Arzt meist zu Geburten mit drohender Uterusruptur gerufen wird, bei denen das Kind bereits abgestorben ist, so treten die Zerstückelungsoperationen in den Vordergrund, und es wäre ein grober Fehler, würde der Geburtshelfer bei konstatirtem Tode des Kindes ein Entbindungsverfahren anwenden, das die Zerreissungsgefahr noch erhöhen würde.

Bei Geburten mit vorangehendem Kopfe und lebendem Kinde dürften Versuche mit der Walcher'schen Hängelage zu empfehlen sein.

Therapie bei eingetretener Zerreissung Ist die Zerreissung aber einmal eingetreten, so ist das einzuschlagende Verfahren wesentlich abhängig von den äusseren Bedingungen, unter denen das Unglück eingetreten war.

Es giebt kaum ein anderes geburtshilfliches Vorkommnis, bei dem der Arzt des platten Landes in der Hilfeleistung um so vieles ungünstiger situirt ist, als der Arzt der Grossstadt, besonders aber als der Krankenhausarzt. Der erstere ist nur in den seltensten Fällen imstande, bei den schweren Gefahren einer Uterusruptur auch nur annähernd das zu leisten, was man vom Krankenhausarzte fordern muss und was, wenn nicht schon eine schwere Infektion vorliegt, die Frau retten kann und in der Mehrzahl der Fälle auch rettet.

Für ein Lehrbuch, das auch dem praktischen Arzte ein Berater sein soll, ist es daher notwendig, die Indikationsstellung und das Verfahren für die allgemeine Praxis getrennt zu besprechen von dem Verfahren in einer Entbindungsanstalt.

Verfahren in der Anstaltspraxis

Ich beginne mit der Darstellung des Anstaltsverfahrens, d. h. mit der Therapie der Fälle, die entweder in der Anstalt sich ereigneten oder bald nach eingetretener Ruptur dem Krankenhause in noch leidlichem Zustande überwiesen wurden.

Einig ist man darin, zunächst die Geburt per vias naturales zu beenden, wenn bei tiefstehendem Kindesteile ohne Aufschub die Entbindung leicht vorgenommen werden kann; bei totem Kinde eventuell nach schnell vorgenommener Verkleinerung.

Die weitere Behandlung, Wegnahme der Placenta und Behandlung der Ruptur modificirt sich nach den Nebenumständen: Sitz und Grösse des Risses, Grad der Verblutung, Zeichen stattgefundener Infektion.

Nur wenn der für die tastende Hand fühlbare Riss im untersten Teile der Gebärmutter sitzt und eine schwere Infektion nicht zu erwarten ist, entfernt man sofort die Placenta, lässt von oben den Uterus herabdrängen und näht die Wunde nach Art der Cervixrisse. Man muss bei der Prognose dieser Behandlungsmethode berücksichtigen, dass schwere Blutungen nicht so selten auch aus dem paracervikalen Gewebe stammen, also bei dieser Nahtmethode Nachblutungen dieser Art nicht verhütet werden können. Nur in einer kleinen Zahl von Fällen treffen die günstigen Bedingungen zusammen, die diese Behandlung aussichtsvoll erscheinen lassen. Meist liegen die Verhältnisse anders.

Ist die Placenta in die Bauchhöhle geschlüpft, die Wunde gross und von der Vagina in ihrem ganzen Umfange nicht erreichbar, ist sie zerquetscht und zerfetzt, drängen sich Därme in die Wunde hinein, hat die Frau viel Blut verloren, dauert der Blutverlust noch fort, zeigen sich bereits Symptome einer Infektion, oder ist viel von Aerzten und Hebammen an der Gebärenden manipulirt worden, dann ist unstreitig, wie Fritsch¹) und Ludwig²) ganz besonders hervorheben, die Laparotomie das richtige Verfahren.

Nicht zweifelhaft kann es sein, dass bei vorhandener Infektion die Entfernung des Uterus (supravaginale Amputation mit extraperitonealer Stielbehandlung, Drainage durch die Bauchwunde eventuell auch durch das hintere Scheidengewölbe) ausgeführt werden muss.

Hingegen halte ich es noch nicht für entschieden, ob diese Methode auch dann angewendet werden soll, wenn es sich um reinliche Fälle handelt; ob man nicht vielmehr den Uterus erhalten und eine genaue Naht vornehmen soll. Die Befürchtung Ludwig's, die Nahtnarbe könne bei einer späteren Geburt reissen, stützt sich auf ein nicht genügend grosses Material. Die Fälle, wo Frauen wiederholt die Sectio caesarea durchgemacht haben, sind doch nicht so selten.

Also, ich meine, bei reinlichen Fällen, besonders auch bei glatten Rissen, soll, analog dem konservativen Kaiserschnitte, der Uterus exakt genäht werden, und um der Gefahr des Fortschreitens einer bereits begonnenen Peritonitis etwas entgegenzutreten, kann man mittels Mikulicz'scher Drainage die Bauchhöhle noch ein bis zwei Tage offen erhalten.

Anders ist die Therapie, wenn die Entbindung auf natürlichem Wege Schwierigkeiten, die zeitranbende Operationen erfordern, begegnen würde, oder wenn die Frucht ganz oder zum grossen Teil in die Bauchhöhle geschlüpft ist. Mit Recht betont Ludwig, dass im letzteren Falle die Entbindung durch das Becken, die Zurückziehung durch den Riss in die Gebärmutterhöhle die Gefahr einer Vergrösserung des Risses und einer stärkeren Blutung mit sich bringe. Man soll für diese Kategorie von Fällen überhaupt von Entbindungsversuchen abstehen und ungesäumt die Laparotomie machen, bei der es sich dann um die Entfernung des Uterus nach Porro oder um eine Wegnahme des Kindes und der Placenta mit nachmaliger Vernähung des Risses handelt.

Ausser den oben schon erwähnten Momenten, die diese letztere Frage entscheiden werden, kommt noch die weitere hinzu, ob die Rissstelle überhaupt in ihrer ganzen Ausdehnung dem Operateur sich zugängig machen lässt. Wenn nicht, so lasse man Versuche, die Zeit fordern und doch zu keinem definitiven Resultate führen und benutze sofort den Gummischlauch, um die supravaginale Amputation auszuführen.

Blutungen aus Rissen der dem Uterus anliegenden Beckengewebe müssen durch Umstechung (cave Ureteren!) gestillt werden, eventuell durch Tamponade.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verh, d. Deutsch, G. f. Gyn., Bd. VI (Wien), S. 14. <sup>2</sup>) Wiener med. Woeb. 1897, Nr. 12, S. 391.

Ahlfeld, Lehrb. d. Geb.

Die Exstirpation des zerrissenen Uterus per vaginam, wie sie Neugebauer 1) ausführte, steht zweifellos an Sicherheit hinter der eben beschriebenen Methode zurück. Sie gestattet eine weniger gute Uebersicht über etwa vorhandene Verletzungen der ligamenta lata<sup>2</sup>).

Behandlung der Gebärmutter-

Wie soll nun der praktische Arzt verfahren, zumal, wenn er allein gebarmutter-zerreissung aus- steht? Von vornherein ist zu berücksichtigen, dass er häufiger zu Fällen serhalb der An-gerufen werden wird, in denen überhaupt nichts mehr zu machen ist, da das Kind bereits abgestorben, die Frau in einem hoffnungslosen Zustande

> Andererseits ist der Arzt häufiger als die Anstaltsärzte Zeuge der Entstehung einer Uteruszerreissung, oft die schuldige Ursache derselben, Umsomehr ist er verpflichtet alles zu versuchen, um der Frau das Leben zu erhalten. Es ist unverantwortlich, wenn der Arzt in solcher Situation die Frau verlässt und der Hebamme die ganze weitere Behandlung übergiebt.

> Liegen die Verhältnisse derart, dass ohne grosse Schwierigkeiten der Transport in ein Krankenhaus mit chirurgischer Abteilung geschehen kann, so ist dies unter allen Umständen anzustreben, der Anstaltsarzt umgehend zu benachrichtigen, damit er seine Vorbereitungen treffen kann.

> Auch nach der etwa noch ausführbaren Entbindung ist der Transport noch möglich, wenn eine feste Tamponade der Uterushöhle und der Scheide ausgeführt wird, während von den Bauchdecken aus der Uterus in der Hand gehalten wird.

> Natürlich wird es auch ab und zu möglich sein, dass der behandelnde Arzt selbst im Verein mit einem oder mehreren hinzugezogenen Kollegen die chirurgische Behandlung vornimmt.

> Nehmen wir aber den weit häufigeren Fall an, der Arzt ist auf sieh selbst angewiesen und nicht in der Lage, die Laparotomie zu machen, so wird er zunächst gerade so verfahren, wie oben beschrieben; er wird die Frau per vias naturales entbinden und zwar nicht nur bei tiefstehenden Kindesteilen, sondern unter allen Verhältnissen.

> Bei hochstehendem, querliegendem oder in die Bauchhöhle ausgewichenem Kinde muss er nach gründlicher Desinfektion in den Uterus oder durch die Risswunde in die Bauchhöhle eingehen, das Kind, wenn möglich an den Füssen zu greifen suchen und es durch das Becken entwickeln, Gleicherweise muss die Placenta, längs der Nabelschnur in die Höhe gehend, gefasst und extrahirt werden.

> Ist der Riss kein sehr grosser und von der Scheide aus erreichbar, muss der Versuch ihn zu schliessen gemacht werden (siehe Behandlung der Cervixrisse). Bei umfangreicheren Rissen - immer unter der Voraussetzung, dass keine andere Hilfe möglich ist - tamponire man mit langen sterilen Gazestreifen (Jodoformgaze) die Gebärmutterhöhle samt der Scheide aus und drücke andauernd die Gebärmutter von aussen fest zusammen. Muss man die Frau verlassen, so lege man einen walzenförmigen Sandsack auf den Unterleib, der die Gebärmutter umgiebt, und applicire

<sup>1)</sup> Verh. d. D. Ges. f. Gyn., Bd. VI (Wien), S. 356. 2) Johannovsky, Prager med. W. 1894, Nr. 28,

eine grosse Eisblase auf das Corpus uteri. Innerlich Opium. Gelingt es, der Frau die Schmerzen zu nehmen und sie dadurch zum ruhigen Liegen zu bringen, so sind die Aussichten bei nicht inficirten Fällen gar nicht so ungünstig.

Bei etwaigem Heraustreten der Därme in die Vagina spüle man zunächst mit sterilem warmem Wasser unter nicht zu hohem Drucke die Scheide aus, reponire die vorgefallenen Därme und schliesse sofort die Uterus-Scheidentamponade an.

Unter Gebrauch die Kräfte hebender Mittel sucht man zwei bis drei Tage die Frau so zu erhalten und entfernt dann vorsichtig die einge-

legte Gaze.

Die Behandlung unvollkommener Uterusrupturen geschieht am zweckmässigsten zuerst durch die Uterustamponade mit sterilisirten Gazestreifen oder Jodoformgaze. Die Cervixrisse sind zu vernähen.

Tiefere Scheidenverletzungen nähe man ebenfalls. Bluten sie stark und kann man nicht ankommen, so tamponire man die Scheide, trage aber dann Sorge, dass der Uterus möglichst kontrahirt erhalten werde.

# Die mehrfache Schwangerschaft und Geburt.

Bis jetzt sind beim menschlichen Weibe in maximo sechs Früchte zugleich beobachtet worden; doch ist der einzige Fall von Sechslingen, obwohl er aus neuester Zeit stammt und von mehreren Aerzten beobachtet wurde<sup>1</sup>), wieder angezweifelt worden<sup>2</sup>).

et

Vassalli weist die Vorwürfe zurück, da er selbst sämtliche sechs Früchte geschen, bei der Geburt von fünf derselben zugegen gewesen sei, während die Geburt der ersten Frucht vom Vater, der zugleich Standesbeamter sei, beobachtet wurde. Wenn er nicht sämtliche Placenten dem Mailänder Museum überschickt habe, so liege dies daran, dass ein Teil der Placenten bei der Geburt zerfetzt sei <sup>3</sup>).

Ein Fall von Siebenlingen, der in Hamelu sich ereignet haben soll, ist, trotzdem die Mutter mit den sieben Früchten auf dem Leichensteine abgebildet ist (Fig. 236), nicht ereifigend herdenbied ist.

genügend beglaubigt 1).

Zwillinge kommen 1 Mal unter 80 Geburten, Drillinge unter 10000, Vierlinge unter einer Million Geburten 1 Mal vor.

Von den Ursachen der mehrfachen Schwangerschaft ist nur bisher die Erblichkeit bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vassalli, Caso di gravidanza sesquigemellare; Gazetta medica Italiana-Lombardia, 1888, Nr. 38, p. 216. <sup>2</sup>) Guzzoni, A proposito di un caso di gravidanza seigemellare, Modena 1889. <sup>3</sup>) Mündliche Mittheilung (1895). — A rivendicazione del primo caso di gravidanza seigemellare. Boll. med. della Svizzera Italiana 1894, Nr. 3 u. 4. <sup>4</sup>) Barfurth, Ein Zeugniss für eine Geburt von Siebenlingen beim Menschen, Anat. Anzeiger 1894, Nr. 10, S. 330.

Es ist ausser Zweifel, dass in einigen Familien durch Generationen hindurch wiederholt Zwillinge und Drillinge geboren werden, und zwar scheint es, als ob dies nur in der weiblichen Linie forterbe, da bisher keine Beispiele existiren, wo der Sohn aus einer

Fig. 236. Leichenstein einer Mutter mit Siebenlingen. Nach einer Photographie.

Entstehung der zwei Eiern

Die nach Zwillingsgeburten untersuchten Eierstöcke ergeben bald

Eier zur Befruchtung gekommen sein; in der Regel aber ist es nur eins, das durch Teilung seiner Anlage zur Bildung zweier Früchte führt.

Der Beweis für letztere Behauptung ist durch Hinweis auf Doppelmissbildungen leicht zu führen, denn die nur noch mit einer schmalen Gewebsbrücke vereinigten Brustbeinzwillinge (Thoracopagi) wie die Steissbeinzwillinge (Pygopagi) sind zweifellos aus einem Keime entstanden. Denkt man sich das schmale Verbindungsband weg, so hat man getrennte Zwillinge, wie thatsächlich dieses Resultat bei lebenden Doppelfrüchten auf operativem Wege auch erreicht worden ist 4).

Wege auch erreicht worden ist ). Ueberdies haben wir in der Beschaffenheit des Dotterbläs- Fig. 237. Graaf'scher Fol-likel, enthaltend ein Ei cheus bei Zwillingen einen weitern Beweis, denn bei Zwillingen, die sich auf einem Dotter entwickeln, liegen die durch Teilung



Der von Valenta1) wieder ausgegrabene, von Hen. Xav. Boër2) 1808 veröffentlichte Fall, wonach eine Frau in 11 Geburten 32 Kinder gebar und in der 12, vom Arzte beobachteten Schwangerschaft bereits im 3. Monate einen Leib vom Umfange entsprechend dem 9. Monate hatte, ist wohl, "um die Mildthätigkeit der Bewohner Wiens für die arme Frau anzuregen", etwas stark übertrieben publizirt worden. Wenn man noch hinzunimmt, dass der Mann ein Zwilling, sie selbst ein Vierling gewesen sein soll, und dass ihre Mutter 38 Kinder gebabt haben soll, so treten die Eigenschaften einer Fabel noch deutlicher hervor.

### Die Zwillingsschwangerschaft.

Nach Rumpe3) finden sich zweieiige Zwillinge besonders bei Mehrgeschwängerten und bei Frauen im Alter von 26 bis 30 Jahren. Eineige Zwillinge kommen bei Erst- und Mehrgeschwängerten gleich häufig vor.

Macht man sich die Entstehung von Zwillingen klar, so hat man damit auch die der Drillinge u. s. w.

zwininge aus mehrere Corpora lutea, bald nur ein solches, sodass also Zwillinge aus mehreren Follikeln, die einem oder beiden Eierstöcken angehören können, oder aus einem Follikel stammen. Auch in einem Follikel können zwei



mit zwei nuclei. Nach v. Herff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wieuer med. Woch. 1897, Nr. 3. <sup>2</sup>) Vaterländische Blätter für den österreich. Kaiserstaat 1808. 3) Z. f. G. u. G., Bd. 22, S. 344. 4) Schönfeld, M. f. G., Bd. 14, S. 378. — Böhm, Virchow's Arch., Bd. 36, S. 152.

des Dotters entstandenen zwei Dotterbläschen entweder dicht bei einander, oder sie scheinen zu fehlen. Das in solchem Falle gemeinsame Dotterbläschen liegt wahrscheinlich im Nabelstrange 1).

Stammen die beiden Eier aus verschiedenen Eierstöcken oder aus verschiedenen Follikeln eines Eierstocks, so setzen sie sich getrennt in der Gebärmutterschleimhaut nieder und werden, wenn sie nicht ganz nahe bei einander haften, jedes von einer besonderen Reflexa überwuchert, im andern Falle kann eine einfache Decidua reflexa über beide Eier hinweggehen.

Der gleiche Verlauf ist auch möglich, wenn aus einem Graaf'schen Follikel zu gleicher Zeit zwei Eier ausgetreten sind.

Niemals öffnen sich zwei mit ihren äussern Häuten (Chorion) dicht aneinander grenzende Eier gegen einander, sodass sich Zwillinge, die anfangs in zwei getrennten Eiern lagen, später in einem gemeinsamen Ei vorfinden.

Der einzige Ausnahmefall von dieser Regel ist beim Kalb von Rathke2) beschrieben. Es handelt sich um einen sehr komplizirten Befund, indem die Nabelschnur eines weiblichen, reifen, aber etwas kleinen Fötus durch eine Oeffnung des Schädeldachs in die Schädelhöhle eines männlichen, reifen und normal grossen Kalbsfötus hineinführte, wo sie sich in eine Placenta inserirte, die der Dura mater aufsass.

Erklärungsversuche für die Entstehung dieses Unikums sind verschiedene gemacht worden 3).

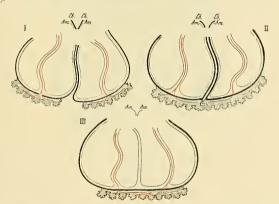

Verhalten der Eihäute und Placenten bei einund zweieiigen Zwillingen

Fig. 238-240. Schematische Darstellung der Eihaut- und Placentaverhältnisse bei zweieiigen und eineiigen Zwillingen.

- I. Zweielige Zwillinge. Placenten gänzlich getrennt.
- Zweietige Zwillinge. Placenten sieh berührend, Zotten ineinander verfilzt.
   Einelige Zwillinge. Gemeinsame Placenta. Blutgefässe kommunizirend.
- Am. Amnion: Ch. Chorion.

Die Eihäute gestalten sich daher schliesslich so, dass, wenn die sich nebeneinander entwickelnden Eier an ihren Berührungsflächen miteinander verkleben, diese zwischen den Fruchtsäcken liegende Zwischenwand vier

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Das Verhalten der Nabelbläschen bei eineigen Zwillingen, A. f. G., Bd. 11, S. 160. 2) Meckel's Archiv, 1880, S. 380. 3) Schultze, Virchow's Arch., Bd. 7, S. 525. — Ahlfeld, A. f. G., Bd. 9, S. 254. — Kutzky, In.-Diss., Königsberg 1896.

Häute (2 Chorien, 2 Amnien), bisweilen auch sechs Häute (noch 2 Deciduae reflexae) enthalten wird, während, wenn nur ein Ei befruchtet ist, die Zwischenwand nur aus zwei Häuten besteht (2 Amnien).

In den ersten Monaten der Schwangerschaft kann zwischen den beiden Eiern sogar ausser einer doppelten Reflexa die Bildung einer doppelten Reflexaplacenta stattfinden. wie ich das selbst noch im 5. Schwangerschaftsmonate sah und wie die folgende, genau von mir nach einem frischen Präparate gezeichnete Abbildung es darstellt,

Zwillinge im gemeinsamen Amnionsacke

In seltenen Fällen fehlt die Amnionzwischenwand bei Zwillingen; dann liegen beide Früchte in einem Amnion.

Die Entstehung dieses seltenen Vorkommnisses lässt sich einigermassen erkläreu, wenn man die Insertion der Nabelstränge berücksichtigt. In Fällen, wo nur ein Amnion vorhanden ist, liegen die Insertionspunkte beider Nabelschnüre so dicht hei einander, dass es wahrscheinlich wird, dass die in diesem Winkel liegenden Amnionfalten zur Usur kommen, und sich die Höhlen vereinigen. Diese von mir seiner Zeit aufgestellte Hypothese 1) ist mir noch wahrscheinlicher geworden, seit ich eine Nabelschnur gesehen habe, in der die Amnionscheide, wo sie über Gefässschlingen der Nabelschnurgefässe (sogen, falsche Knoten) wegging, ebenfalls verloren gegangen war, sodass die Gefässschlingen offene Henkel bildeten.

Eine Zusammenstellung von 1157 Fällen, die ich mir aus eigenen Beobachtungen und aus den Statistiken von Resinelli2), Rumpe3), Lissner4) und Schauta5) gemacht habe, Zwillingen. Eiern, 180 aus einem Eie. Unter letzteren waren 3 mit einem gemeinsamen Amnion.



Fig. 241. Bildung der Placenta bei zweieiigen

Wichtig ist, dass sich in der Zwischenwand der beiden ergab 977 Zwillinge aus zwei Chorien (die beiden Amnien sind nicht eingezeichnet) noch reichliches Placentargewebe vorfindet, ein Befund, der am reifen Eie stets fehlt.

Abortivei, halh-schematisch gezeichnet.

Verhalten der Placenten hei ein- und zweieiigen Zwillingen

Die Niederlassung der Zwillingseier in der Gebärmutter bestimmt für die Zukunft den Sitz und das Verhältnis der beiden Placenten. Sind bis zum Abschluss der Reflexakapsel die beiden Eier auf der Decidua serotina dicht nebeneinander zu liegen gekommen, so verfilzen sich die Zotten gegenseitig, d. h. die Zotten der einen Placenta wachsen zwischen die Zotten der andern, und schliesslich erscheinen beide Placenten als eine gemeinsame. Sassen aber die Eier weit voneinander entfernt, so zeigt

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 7., S. 266. 2) Gli annessi nella gravidanza multipla. In.-Diss., Pavia 1895, S. 22. 3) Z. f. G. u. G., Bd. 22, S. 344. 4) In.-Diss., Würzburg 1894. 5) Torggler, Berichte etc., Prag 1888, S. 49.

sich auch am Ende der Schwangerschaft zwischen beiden Placenten eine breite Eihautbrücke.

Zwillinge auf einem Ei haben natürlich nur eine Placenta, auf der die beiden Nabelstränge inseriren. Die Blutgefässe dieser Placenten kommuniziren stets.

Einmal sah ich eine Ausuahme von dieser Regel. Es handelte sich um eine doppelte Placenta bei eineiigen Zwillingen ohne Gefässkommunikation. Die zwischen den beiden Placentahälften liegende schmale Zone liess mikroskopisch zu Grunde gegangene Zotten nachweisen. Damit ist dieselbe Entstehungsweise wahrscheinlich geworden, wie sie für die Bildung der Placenta bipartita oder duplex bei einfacher Frucht anzunehmen ist. Siehe unter Pathologie der Geburt, Anomalien der Placentabildung.

Vielleicht gehört hierher auch die Beobachtung von Gottschalk'), der an einer eineigen Zwillingsplacenta eine deciduale Scheidewand zwischen den Zotten fand und abbildet.



Fig. 242. Doppelte Placenta bei eineitgen Zwillingen ohne Kommunikation der Gefässe. Nach injizirtem Präparate,

Im ganzen sind die Abschnitte der Placenten eineiger Zwillinge an beide Früchte ungefähr gleichmässig verteilt. Dem entspricht auch die meist gleichmässige Entwicklung der Zwillinge.

In dieser Beziehung kommen aber bemerkenswerte Ausnahmen vor"). Ich konnte in einem Eie in drei Fällen verschieden entwickelte Zwillinge konstatiren: 2320 gr 46 cm: 1120 gr 37,5 cm; 2700 gr 50 cm: 1650 gr 44 cm; 1920 gr 40 cm: 790 gr 35 cm. Die Xabelschnüre der kleineren Früchte waren länger oder ebenso lang als die der größseren.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) A. f. G., Bd. 51, S. 389 und Taf. XII, Fig. 2. <sup>2</sup>) Rumpe, Z. f. G. u. G., Bd. 22, S. 348,

An der Berührungszone der beiden Blutkreisläufe findet in grösserer Ausdehnung ein Blutaustausch statt.

Schatz') spricht von diesem der Cirkulation gemeinschaftlichen Terrain als von einem "dritten Kreislaufe". Diese Bezeichnung erschwert das Verständnis sehr. Derartige Gewebspartien, in denen sich zwei Gefässsysteme begegnen, giebt es im Körper viele, ohne dass von einem dritten Blutkreislaufe gesprochen wird.

Verhalten der beiden Eiblasen zu einander

Im weitern Wachstume können die beiden Eiblasen die Uternshöhle in verschiedener Weise füllen. Meist vergrössern sie sich so, dass der untere Pol jeder Eiblase auch im untern Gebärmutterabschnitte liegt; doch



Fig. 243-245. Schematische Darstellung der verschiedenen Kindeslagen und der Lagen der Fruchtblasen zu einander bei Zwillingen.

- I. Beide Früchte in Schädellage,
- II. Eine Frucht in Steisslage, eine in Schädellage.
- III. Beide Früchte in Querlage.

kommen auch Fälle vor, wo ein Ei die ganze untere Hälfte der Gebärmutter für sich einnimmt, während das andre nur im obern Teile liegt, sodass bei der Geburt die obere Frucht durch die Eihäute der untern hindurchgehen muss, wenn sie geboren werden will 2). Ja Rosner 3) beschreibt Fälle, in denen das Ei das andre fast gänzlich umwachsen hat, so dass das zweite Ei wie ein Kern in der Masse des ersten lag, bis auf die Stelle, wo die Nachgeburt der Uteruswand ansass.

Die Entwicklung der Zwillinge bleibt für jeden einzelnen hinter der einer einfachen Frucht zurück, während das Gewicht beider zusammen das einer einzelnen Frucht zu übertreffen pflegt.

Da aus später zu erörternden Gründen Zwillinge häufig vor dem richtigen Ende der Schwangerschaft geboren werden, so ist dies ein Grund mehr, weshalb Zwillinge durchschnittlich nicht so entwickelt sind als Einlinge.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 19, S. 329 u. Bd. 30, S. 169 u. 335. <sup>2</sup>) Budin, Arch. de Tocol., 1883, S. 140. <sup>3</sup>) M. f. G. u. G., Bd. 5. S. 609.

Liegen Zwillinge in zwei Eiern, so gehen sie sich in ihrer Entwicklung weiter nichts an, als dass sie sich vielleicht gegenseitig räum-

lich beengen.

Anders ist es bei eineigen Zwillingen. Da diese nicht nur von Entwicklung hoeinem Dotter, einem Keime stammen, sondern auch während der ganzen Schwangerschaft fortdauernd Blutaustausch untereinander haben, indem ihre Placentagefässe miteinander kommuniziren, so ist ihre Entwicklung eine homologe. Sie sind stets einerlei Geschlechts, haben stets dieselbe Haar- und Augenfarbe und ähneln sich auch sonst in vielen körperlichen und geistigen Eigenschaften dermassen, dass noch weit in die extrauterine Entwicklung hinaus die in Einzelfällen an das Wunderbare grenzende Uebereinstimmung Gegenstand der Beobachtung sein kann 1).

Besonders auffallend ist es, wenn sich bei homologen Zwillingen beiderseits ganz gleiche Missbildungen nachweisen lassen. Derartige Fälle beobachteten Naegele2), Nesensohn3), Siebold4), Delbaere5), Schmidtmüller6), Velpeau7). Ich sah emen Fall,

wo beide Zwillinge mit grosser rechtsseitiger Hydrocele geboren waren 8).

Doch kommen auch Fälle vor, wo die gleiche Erkrankung bei eineiigen Zwillingen in ganz verschiedener Form auftritt. Ich sah dies bei anererbter Lues (1892, J. Nr. 287 9).

Ehe sich bei eineilgen Zwillingen eine Placenta gebildet hat, zur Abnorme Ent-Zeit, wo die beiden Allantoisblasen der Zwillinge um das Amnion herum-eiger zwillinge wachsen und die Gefässe in die Zotten hineinbringen, wuchern die Gefässe der einen Allantois bisweilen auch denen der andern Allantois entgegen in den Körper der andern Frucht hinein und machen ihn zu ihrem Parasiten. Da bei dieser Gelegenheit die Allantois von A den ganzen Zottenbezirk der Serotinafläche für sich in Anspruch nimmt, und für B kein oder nur ein sehr kleiner Placentaranteil bleibt, so geht das Herz von B zu Grunde und der Fötus B wird, unter Verstümmelung seiner Form, zum Acardiacus 10).

Diese Auffassung der Entstehung des Acardiacus erklärt das Zustandekommen dieser eigentümlichen Zwillingsmissbildung weit besser, als die Annahme einzelner Autoren, wonach die Herzlosigkeit der einen Frucht das primäre sein soll; auf eine bisher noch nicht festgestellte Weise sei dann diese herzlose Frucht in Gefässverbindung mit dem wohlgebildeten Zwilling gekommen 11).

Liegen Zwillinge in einem Amnion, so können sich ihre Nabelschnüre derartig verschlingen und verknoten, dass die Cirkulation darin aufhört und der Tod eintreten muss. Eine Zusammenstellung dieser Beobachtungen bis zum Jahre 1889 findet sich in der unten eitirten Dissertation 12). Siehe Anomalien der Nabelschnur.

Die Diagnose der Zwillingsschwangerschaft ist in den ersten Monaten ganz unmöglich. Bisweilen spricht für ihr Vorhandensein eine frühzeitige starke Vergrösserung der Gebärmutter. Auch habe ich

Diagnose der Zwillingsschwangerschaft

<sup>1)</sup> Ahlfeld, A. f. G., Bd. 9, S. 220. 2) Meckel's Archiv, Bd. 5, S. 136. 3) Eine Beobachtung von Verknöcherung der grossen Fontanelle bei Zwillingen. In.-Diss., Tübingen, 1857. <sup>1</sup>) Neue Z. f. G., Bd. 13, S. 213. <sup>5</sup>) Specimen de polydactylio congenito in gemellis. Lugd. Bat., 1847. <sup>5</sup>) Lucina, Bd. 4, S. 252. <sup>7</sup>) Embryologic ou Ovologic humaine. Bruxelles, 1834, S. 65 u. Taf. XIII. <sup>8</sup>) A. f. G., Bd. 9, S. 224. <sup>9</sup>) Marchand, C. f. Blg. Path. u. path. Anat. 1896, Bd. 7, S. 278. <sup>19</sup>) Ahlfeld, Missbildungen, Abschn. I, S. 36, <sup>11</sup>) Breus, Wiener med. Jahrb., 1882. Hirschbruch, In.-Diss., Berlin 1895. 12) Noll, Ein Fall von Verschlingung nebst Knotenbildung und Umschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen im gemeinsamen Wassersack, In.-Diss., Marburg, 1889.

mehrere Male bemerkt, dass schon sehr zeitig Oedeme der untern Extremitäten, auch Oedeme der grossen Schamlippen auftraten.

Eine auffallende Grösse des Uterus, die dem wirklichen Schwangerschaftstermine nicht entspricht, könnte auch schon um die Mitte der Schwangerschaft den Verdacht auf Zwillinge rege machen.

Bestimmt lassen sich Zwillinge aber nur diagnostiziren, wenn man das Vorhandensein zweier Früchte feststellt. Dies kann geschehen durch den Nachweis

1) verschiedener Herztöne, sei es, dass sie in ihrer Frequenz differiren, sei es, dass ihre Art sehr auffällig verschieden ist, sei es, dass sie, auf beiden Seiten gleich deutlich hörbar, in der Mitte durch eine Zone, in der keine Herztöne zu hören sind, getrennt werden.

Der Nachweis verschieden schneller Herztöne lässt sich am sichersten führen, wenn zwei geübte Untersucher zu gleicher Zeit mindestens eine Minute hindurch auf beiden Seiten auskultiren '). Für die Praxis, wo dies nur selten möglich ist, schlage ich vor, wiederholt eine Minute bald auf dieser, bald auf jener Seite zu zählen, dann jederseits die Durchschnittszahl zu ziehen, und findet eine Differenz der beiden gewonnenen Zahlen von mehr als 10 Schlägen in der Minute statt, so kann man Zwillinge annehmen; bleibt die Differenz unter dieser Zahl, so ist es unbestimmt.

Nimmt nur ein Arzt die Auskultation vor, so hüte man sich, die Schwangere bei den aufeinander folgenden Behorchungen anders zu lageru, da derartige Bewegungen die Frequenz der kindlichen Herztöne beeinflussen können.

Einen derartigen Fall, der für die Diagnose viele Schwierigkeiten machte, habe ich

der Z. f. G. u. G. Bd. 35, S. 180 beschrieben.

2) von Kindesteilen, die nicht einer Frucht angehören können. Dieser Nachweis kann auch geführt werden, wenn ein über dem Becken liegender grosser Teil von einem im Fundus liegenden grossen Teile mehr als 30 cm entfernt ist.

Zu den weniger verlässlichen, den sogenannten wahrscheinlichen Zeichen gehören, neben der übermässigen Ausdehnung des Uterns, das Fühlen kleiner Teile in beiden Seiten des Uterns, das Vorhandensein mehrerer grossen Teile, die Bildung einer Furche, die den Uterus in der Längsrichtung oder in einer schrägen Richtung trennt, der Nachweis zweier verschiedener Fluktuationszonen im Uterus.

Dieses letztere von Keilmann²) angegebene diagnostische Hilfsmittel bedarf wohl

noch einer eingehenderen Prüfung.

Besteht einmal Verdacht auf Zwillinge, dann muss von Geübten die Diagnose mit nahezu absolnter Sicherheit gestellt werden, wenn sie sich der obenerwähnten Hilfsmittel bedienen. Meist begnügen sich die Aerzte und Hebannnen mit einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose. In der allgemeinen Praxis kommen die meisten Zwillinge ganz unerwartet, d. h. wenn die eine Frucht geboren ist, wird in der Regel erst das Vorhandensein einer zweiten Frucht entdeckt.

Hat sich der Muttermund in der Geburt eröffnet, so kommen noch eine Anzahl wichtiger Erkennungsmittel hinzu, die weiter unten Erwähnung finden sollen.

Drillinge sind nur äusserst selten vor der Geburt sicher diagnostizirt worden, Vierlinge noch niemals.

Naegele, Geb. Auskultation, Mainz 1838. — Credé, Klin. Vorträge, Berlin 1853, S. 364. — Tillmann, In.-Diss., Marburg 1898.
 M. f. G. u. G., Bd. 1, S. 442.

#### Die Zwillingsgeburt.

Zwillinge werden in der Regel vor beendeter Reife geboren. Die übermässige Ausdehnung der Uterushöhle bedingt eine frühzeitigere Dehnung des untern Uterinsegments und Entfaltung des Cervix. Wird auch der untere Teil des Cervix eröffnet und damit der äussere Muttermund, so ist die Geburt unaufhaltbar. Meistens fehlen einige Wochen an der Reife, und berücksichtigt man noch den Umstand, dass jede einzelne Frucht an und für sich unter dem Durchschnitte von Einlingen in der Entwicklung zurückbleibt, so resultirt daraus die Thatsache, dass die Mehrzahl der Zwillinge wenig günstige Chancen zum Weiterleben mitbringt. Kommt nun noch hinzu, dass die Mutter häufig nicht imstande ist, beide Kinder genügend zu stillen, so erklärt sich die grosse Sterblichkeit der Zwillinge im ersten Jahre, die auf 75% angegeben wird.

Diagnose: Das Vorhandensein von Zwillingen ist während Diagnose der der Geburt selbst durch Ausnutzung der Resultate der innern Untersuchung Zwillinge in der leichter nachzuweisen, als während der Schwangerschaft. Vor allem ist es die Kleinheit des vorliegenden Kindesteils bei ungemein ausgedehnter Gebärmutter oder bei nachweislich sehr entfernt im Fundus liegenden anderen Kindesteilen, die den Verdacht auf Zwillinge begründen. Sicher wird die Diagnose zu stellen sein, wenn Frucht- oder Eiteile vorliegen, die nicht einer Frucht angehören können.

Hierher gehört der Nachweis zweier Fruchtblasen, zweier Nabelschnüre. Extremitäten, die nicht zu einer Frucht passen, Teile, die einem abgestorbenen Kinde angehören, während doch Herztöne oder Pulsation einer Nabelschnurschlinge das Vorhandensein eines lebenden Kindes be-

Der Nachweis zweier Fruchtblasen ist von Smellie, der Lachapelle u. a. bereits geführt. In neuerer Zeit haben Haas1), Weber2), Resinelli3) Fälle der Art berichtet. Gaulard 4) fand neben dem Steiss eine zweite Blase.

Die Zwillingsgeburt zeichnet sich durch trägen Verlauf der Eigentümlichersten Periode und der Geburt des ersten Kindes aus. Der Grund dieser keiten der Zwillingsgeburt Erscheinung liegt in der übermässigen Dehnung der Gebärmutterwand und Auseinanderzerrung ihrer Muskelbündel. Ehe sich diese, nach teilweiser Entleerung der Gebärmutter, nicht in dichteren Lagen anordnen können, kann auch die Wehenkraft keine Zunahme erfahren.

Eine weitere Anomalie bringen die abnormen Fruchtlagen. Nur in 53% der Fälle liegen beide Früchte in Schädellage, also sind in 47% abnorme Lagen vorhanden. Der Häufigkeit nach findet man bei letzteren die Früchte in Schädel- und Steisslage 29%, dann beide in Beckenendelage 9 %, dann eine in Geradelage, die andre in Querlage, endlich der seltenste Fall, beide in Querlage,

Eine dritte Komplikation der Zwillingsgeburt ist bedingt durch die

1 Heber Einstellung zweier nebeneinander liegender Fruchtblasen im Muttermund bei Zwillingen, I.-D., Marburg (Halberstadt) 1889, 2) Dieses Lehrb, I. Aufl., S. 128, Ann. 3) Gli annessi nella gravidanza multipla, Diss., Pavia 1895, S. 87. 1) l'Obstétr., Bd. 1, S. 485.

grosse Ausdehnung der Placentarinsertionen. Sitzen die Placenten untereinander, so muss die eine mit ihrem untern Rande nahe dem Muttermunde sich befinden, und es liegt dann die Gefahr vor, dass sich bei Entfaltung des untern Uterinsegments der untere Lappen löst und Blutungen auftreten. Mindestens aber ist nach Geburt des ersten Zwillings dieser Vorgang zu erwarten, und dies selbst dann, wenn die Placenten nicht gerade untereinander liegen, die eine aber wenigstens etwas tiefer im Corpus uteri angeheftet ist.

Nach der Geburt der ersten Frucht, die, wenn sie sich in Längslage befand, in der Regel spontan geboren wird, im andern Falle durch Kunsthilfe herausbefördert wird, tritt in der Regel eine Pause in der Thätigkeit der Gebärmuttermuskulatur ein. Erst wenn sich die Muskelbündel wieder geordnet haben, und damit ihre Kontraktionen einen ergiebigen Effekt erzielen, beginnen die Wehen kräftig einzusetzen, die die Austreibung der

zweiten Frucht besorgen.

Diese Zwischenzeit zwischen Geburt der ersten und der zweiten Frucht beträgt durchschnittlich 15 bis 30 Minuten. Pausen von mehreren Stunden sind nicht selten. War die Geburt der ersten Frucht eine Frühgeburt oder gar ein Abort, so können Wochen und Monate zwischen den Geburten liegen.

Ich habe in Leipzig eine Frau entbunden, die fünf Monate vorher in Halle den

ersten Zwilling (Abort) geboren hatte.

Nach Geburt der ersten Frucht oder, besser gesagt, während des Austritts der ersten Frucht und gleich darauf vollzieht sich häufig eine wichtige Lageveränderung des zweiten Kindes<sup>1</sup>). Mit der Verkleinerung der Gebärmutter wird der zweite Zwilling genötigt, sich aus einer Querlage in eine Längslage zu legen, und es geht nun die Geburt dieser Frucht spontan vor sich, wo vorher eine Wendung nötig schien. Aber auch der umgekehrte Vorgang findet sich in der Litteratur häufig berichtet, dass beide Früchte in Längslage sich befanden und nach Geburt des ersten der zweite eine Querlage einnahm. Dieser Vorgang scheint nur bei sehr reichlich vorhandenem Fruchtwasser des zweiten Zwillingseies möglich zu sein.

Ich konnte unter 3000 Geburten bei 44 Zwillingsgeburten die sekundäre Lageveränderung des zweiten Zwillings achtmal beobachten. Darunter befindet sich auch eine Drehung aus zweiter Schädellage in eine erste, sodass beide Früchte hintereinander in

erster Schädellage geboren wurden (1893, J. Nr. 129).

Im Verlaufe der Geburt können Kollisionen der beiden Zwillinge eintreten, indem beide zugleich in das Becken einzudringen bestrebt sind. So ist beobachtet worden, dass sich, nachdem der Kopf des ersten Kindes bereits geboren war, das Beckenende der zweiten Frucht neben dem des ersten Kindes in und durch das Becken zwängte und neben dem geborenen Kopfe heraustrat<sup>2</sup>). Häufiger sah man, dass sich der nachfolgende Kopf des in Beckenendelage geborenen ersten Kindes mit dem vorangehenden des zweiten Kindes kreuzte, sodass das Gesicht des einen gegen den Hals des andern angepresst wurde.

Kollisionen der Zwillinge

Mechanismus des zweiten

Zwillings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rüdlin, Ueber den Mechanismus des zweiten Zwillings, In.-Diss., Marburg, (Berlin) ohne Jahresangabe (1892). <sup>2</sup>) Fred. C. Cory, C. f. G., 1883, S. 615.

Es sei hier gleich angedeutet, dass im letzteren Falle die Entwicklung des in Schädellage befindlichen Kindes, sei es durch Zange, sei es durch Perforation und Extraktion zuerst vorgenommen werden muss: dann erst folgt der Kopf des sich in Becken-

endelage einstellenden Kindes.

Da die Pause zwischen den Geburten der beiden Kinder bisweilen Behandlung der Blutungsgefahren mit sich bringt, da ferner der häufig vorkommenden ab- ten Zwillings normen Lagen halber ein Eingriff bei der Geburt so wie so notwendig wird, so pflegt man gern in der Praxis die Geburt der zweiten Frucht künstlich zu fördern, teils indem man die Blase sprengt, teils indem man die Extraktion der zweiten Frucht vornimmt.

periode

Da bei einiger Vorsicht Gefahr für Mutter und Kind hieraus nicht entspringt, so ist nichts dagegen zu sagen, doch bleibt als Regel bestehen, nur dann einzugreifen, wenn der natürliche Verlauf zu Ungunsten von Mutter oder Kind gestört wird.

Die Nachgeburtsperiode verläuft zumeist mit etwas reich- Nachgeburtslicherem Blutabgange, weshalb auch hier ein Einschreiten häufig not-

wendig wird.

Bei 45 Zwillingsgeburten, bei denen die Blutmengen gewogen wurden, fanden wir einen Durchschnittsblutsverlust von 698 gr. Dabei waren elfmal die Blutverluste höher als 1000 gr.

Sind zwei Placenten vorhanden, so folgen diese doch erst gemeinsam nach Geburt der zweiten Frucht. Ausnahmen von dieser Regel sind sehr selten.

Ab nud zu kommt es vor, dass nach Geburt der ersten Frucht nicht nur die dieser angehörende Placenta geboren wird, sondern auch die der zweiten Frucht. Natürlich kann dann nur schleunige Extraktion des zweiten Zwillings diesen vom Tode retten.

In Hinsicht auf die Möglichkeit des Vorhandenseins einer gemeinsamen Placenta mit kommunizirenden Blutgefässen muss die Nabelschnur der ersten Frucht vor der Durchtrennung auch nach dem placentaren Teile hin unterbunden werden; es könnte sonst eine Verblutung des noch nicht geborenen Zwillings durch die Schnur des geborenen erfolgen.

Zweckmässig unterbindet man den Nabelschnurrest des Erstgehorenen mit einem Nabelbande, des Zweitgeborenen mit zwei. Es kann sein, die Zwillinge sind durch nichts zu unterscheiden, dann hat man bis zum Abfalle des Nabelschnurrestes an der Zahl der Nabelbänder ein Erkennungszeichen für den Erstgeborenen.

# Anomalien in der Geburt ausgehend von der Entwicklung der Frucht.

L'ebergrosse Entwicklung der ganzen Frucht und einzelner Teile.

Kinder von übermässigem Gewichte und Umfang, sogenannte Ricsen-Ricsenkinder kinder, sind sehr selten. Ueber 5000 gr Gewicht bekommt man selten ein Kind zu sehen. Doch sind in einzelnen Fällen enorm grosse Kinder, die dann auch bei der Geburt auffallende Schwierigkeiten geboten haben, beobachtet worden. Bei der grossen Seltenheit derartiger Vorkommnisse

verlangt man natürlich eine Gewährleistung für die Glaubwürdigkeit. Laien gehen mit einer staunenswerten Nonchalance an die Veröffentlichung der Maasse solcher Wunderkinder.

Als grösste bisher bekannt gewordene menschliche Neugeborene werden in der ausführlichen Arbeit von Henri Dubois') angegeben ein Fall von Ortega, Gewicht 11300 gr. Länge 70 cm and ein Fall von Rachel und Neumer, Gewicht 11250 gr ohne Blut. In einem dritten Falle, von Beach, soll das 10750 gr wiegende Kind 76 cm! lang gewesen sein.

In der dentschen Litteratur ist die Zahl hierher gehöriger Publikationen sehr klein.

A. Martin 2) entwickelte durch Perforation ein Kind, das ohne Blut und Hirn 7470 gr, also vollkommen wohl über 8 kg wog; Ludwig3) ein solches von 7100 gr ohne Schädelknochen, Blut und Gehirn; Eberhart4) ein Mädchen von 5950 gr und

59 cm durch Wendung.

In Bayern scheinen sehr grosse Kinder häufiger vorzukommen, referirt doch Marx 5) allein aus der Erlanger Klinik über 3 Fälle von 4260, 5340, 5870 gr Gewicht bei Längen von 61, 60, 62 cm. Die Längenmaasse sind zum Teil durch forcirte Extraktionsverfahren zu gross ausgefallen. Ich selbst war nie in der Lage, ein Kind von enormem Gewicht zu entwickeln. Hingegen wies mir ein Kollege eine Dame zn, nm zu entscheiden, ob die Frühgeburt eingeleitet werden müsste, da trotz überweitem Becken die Gebnrt der überaus grossen Kinder grosse Schwierigkeiten geboten habe. Ich konstatirte Zwillinge, die dann nach Wägung des Arztes 3700 und 4100 gr wogen 6).

In der Marburger Klinik war das grösste Kind (1883—1898) das einer Zweitgebärenden von 165 cm Grösse. Es wog 5100 gr, war 55 cm lang. (1887, J. Nr. 217.)

Besonders der grosse Kopf derartiger Riesenkinder kann das Hauptgrossem beson-ders hydrocepha- hindernis abgeben. Bei der Diagnose der übermässigen Grösse des Kopfes lischem Schädel berücksichtige man mehr die Härte der Knochen als etwa die Grösse der Fontanellen, denn gerade diese sind bisweilen auffallend klein.

Die grosse Ausdehnung des Kopfes bedingt zunächst sein häufiges Abweichen vom Becken, und da der umfangreiche Kopf im Fundus uteri am besten Raum findet, so tritt das hydrocephalische Kind auffällig häufig in Beckenendelage ein, während Querlagen selten sind.

Nach v. Winckel<sup>7</sup>) kamen auf 279 Fälle 206 Schädellagen, 72 Beckenendelagen

und nur eine Querlage,

Bei Beckenendelage ist vor und im Beginne der Geburt eine Diagnose gar nicht zu stellen. Liegt der Kopf vor, so muss auf das Vorhandensein eines Wasserkopfes der Umstand aufmerksam machen, dass beim Fehlen jeglicher Hindernisse trotz kräftiger Wehen der Kopf nicht herabrücken will. Fühlt man dabei breite klaffende Nähte, vielleicht Schaltknochen darauf, so wird die Diagnose sehr wahrscheinlich. Sieher aber kann man die Diagnose nur durch Eingehen mit der ganzen Hand stellen. Auch für den nachfolgenden Kopf ist dies die einzige Möglichkeit.

Keilmann's) will bemerkt haben, dass beim Hydrocephalus die Herzthätigkeit in

auffälliger Weise vermehrt sei.

Sehr grosse, mit verhältnismässig dünnen Schädeldecken versehene Hydrocephali schmiegen sich wurstförmig dem Beckenraume ein und gehen leichter hindurch als die mittelgrossen, die relativ härtere Schädelknochen haben.

Kinder mit über-

Les gros enfants an point de vne obstétrical, Thèse de Paris, 1897.
 Z. f. G. n. G., Bd. 1, S. 44.
 C. f. G. 1896, Nr. 3, S. 65.
 Deutsche med. W. 1892, S. 192. 5) Ueber die geburtshilfliche Bedeutung der übermässigen Entwicklung nengeborener Kinder, In. Diss., Erlangen (Nürnberg) 1893. <sup>9</sup>) Ber. und Arb., Bd. 3, S. 100. <sup>7</sup>) Lehrb. d. Geb., 2. Aufl., S. 391. <sup>8</sup>) D. med. Woch. 1895, Nr. 28, Vereinsbeil. S. 194, Nr. 46.

Wird der in Schädellage liegende Hydrocephalus zu spät erkannt, so kann es zu einer übermässigen Ausdehnung des untern Uterinsegments und zu dessen Berstung kommen.

Da das Leben eines Hydrocephalus keinen Wert hat, so darf man

zur Beendigung der Geburt niemals Methoden anwenden, durch die die Mutter geschädigt werden könnte. Um aber, wenn es sich um einen relativ kleinen Kopf handelt, die Möglichkeit eines Weiterlebens doch zu beriicksichtigen, so wird man, statt direkt zu perforiren, den Versuch machen können, das Wasser mit einem feinen Trokar abzulassen. und zwar an einer Stelle einzustechen, wo kein Hirnblutleiter getroffen werden kann 1).

Die Behandlung des hydrocephalischen nachfolgenden Kopfes, der auf die gewöhnliche Methode nicht durch das Becken hindurchzuführen ist, besteht in der Perforation der Hinterhauptsschuppe.

Sollte der Kopf, besonders bei engem Becken, so hoch stehen, dasses grössere Schwierigkeiten macht, an das Hinterhaupt heranzukommen, so versuche mannach van Huevel's



Fig. 246. Iniencephalus als Geburtshinderniss. Nach einem Präparat.

und Cohnstein's<sup>2</sup>) Vorgange durch den Wirbelkanal die Flüssigkeit abzulassen<sup>3</sup>). Siehe Genaueres in der geburtshilflichen Operationslehre, spinale Entleerung.

Der Schädel kann ausserdem vergrössert sein durch Anhänge ab-

¹) Schilling, Münch, med. W. 1896, Nr. 1, S. 8. ²) A. f. G., Bd. 6, S. 503. ³) Berichte und Arbeiten, B4. 1, S. 240.

normer Bildung. Hirnbrüche (Encephalocele) können grosse Säcke bilden, die vor allem dem Hinterhaupte und der Orbitalgegend anhängen, seltener dem Scheitel. Rudimente eines Zwillingsbruders können aus der Mundhöhle herausragend (Epignathi) oder in der Schädelhöhle eingebettet (Intrafötation) den Umfang des Schädels wesentlich vergrössern.

Bei Hemicephalie, komplizirt mit Rachischisis kann eine ganz besondere Geburtserschwerung dadurch erwachsen, dass der Kopf in stark zurückgebogener Haltung fest



Fig. 247. Umfangreiche Lymphangiektasien als Geburtshindernis. Nach der Natur.

dem Rücken angefügt ist (Iniencephalus¹), wie Abbildung Fig. 246, Seite 367, der 38 cm langen und 2770 gr sehweren Missbildung zeigt.

Uebermässige Breite der Schultern, besonders komplizirt mit Einstellung der Schultern über den geraden Durchmesser des Beckeneingangs, können die Geburt des Kindes nach Austreten des Kopfes aufhalten.

Nach Versuchen der Seite 155 für solche Fälle beschriebenen Mass-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lewis, The Amer. J. 1897, Bd. 35, S. 11. — H. Schmid, In.-Diss., Zürich (Stuttgart) 1897.



Fig. 248. Doppelseitige Cystenniere, ein Geburtshindernis. Oesterlen, N. Z. f. G. 1840, Bd. 8, S. 384.

r.d. r.s. rechte und linke Niere; h.h. verdrängte Leher.



Fig. 249. Uebermässige Füllung der Ureteren und der Blase, A. f. G., Bd. 4, S. 161, Taf. III, Fig. 1. Reifes Kind. Bauchumfang 50.5 cm. Der zwischen

den Schenkeln hängende Bentel erwies sich als die ansgedehnten grossen Labien. Scheide fehlt, n.n.n. Narben in den Hantdecken; ur. Mündung der Urethra.



l'ig. 250 und 251. Ausdehnung der kindlichen Harnblase (Kloake) mit Ansicht der Russeren Genitalien, Berichte und Arbeiten, Bd. 2, Taf. VI. Fig. 250. Ansicht der Frucht, Fig. 201. Ansicht der Genitalien, Kein After; zwei Hautwülste, in deren Mitte eine 8 mm tiefe Grube.

nahmen, gehe man mit vier Fingern hinter der vordern Schulter ein und suche die Schultern in den gueren Beckeneingangsdurchmesser zu bringen. Bei abgestorbenem Kinde kann die Cleidotomie in Frage kommen.

Am Halse kommen ausgedehnte Strumen vor und umfangreiche Lymphektasien, die das Weiterrücken des Schädels wohl verhindern

kännen

In allen diesen Fällen wird am besten die Untersuchung mit der ganzen Hand, eventuell in der Narkose, über die Ursache des Zögerns der Geburt Aufschluss geben.

Die Marburger Sammlung enthält ein Präparat einer Frucht mit ganz euormen Lymphektasien, wie es die Abbildung (Fig. 247) zeigt. Doch konnte das Kind, ohne zer-

stückelt zu werden, austreten.

Am häufigsten ist der Bauch Sitz umfangreicher Wasseransammin Körperböhlen lungen, die Geburtsschwierigkeiten herbeiführen. Hier sind es die Niere bilden ein Ge- (Cystenniere, Hydronephrose), die Kloake (Verschluss der Harnröhre mit Ansammlung von Flüssigkeit in der Kloake), die Bauchhöhle (fötaler Ascites), seltener die Ureteren, die die Flüssigkeit bergen.

Cystennieren, Hydatidennieren, beträchtlichen Umfangs sind öfters beobachtet worden. Sie kommeu nicht selten mit audern Missbildungen vor. Die Ureteren erscheinen dabei normal. Die Abbildung, Fig. 248, macht es anschaulich, wie die Cysten-

niere ein Geburtshindernis darstellen kann,

Hydronephrose, enorme Erweiterung des Nierenbeckens bei Verschluss des Ureters, hat wiederholt zu Geburtsstörungen geführt.

Erweiterung der Ureteren neben Vergrösserung der Harnblase sah ich als mässiges Geburtshindernis bei lebendem Kinde. Siehe Fig. 249.

Verhältnismässig häufig findet sich die Erweiterung der Harnblase und ihre Anfüllung. Diese Fälle bedürfen, was ihre Entstehung anbelangt, einer Kritik, denn, wie in einem Falle, den ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, der grosse an Stelle der Blase gelegene, mit Flüssigkeit gefüllte Sack nicht die Harnblase, sondern die Kloake darstellte, so verhält es sich wahrscheinlich ausnahmslos mit den in der Litteratur als Erweiterung der Harnblase beschriebenen Fällen. Diese Vermutung bestätigt die auf meine Veranlassung vorgenommene Untersuchung von Reischauer 1).

Von hinten mündete der Darm in die Blase ein. Die Flüssigkeit in dem Sacke braucht daher auch nicht Harn allein zu sein, sondern kann als Harnkot gedeutet werden, in welchem Falle zu dem Kote auch noch verschlucktes Fruchtwasser gehören kann?).

Ansammlung von Flüssigkeit in der Bauchhöhle findet sich hauptsächlich beim Foctus sanguinolentus, bei Lebererkrankungen, hei Syphilis, bei fötaler Peritomitis 3) und in vielen Fällen, wo durch eine schwere Cirkulationsstörung allgemeine Hydropsie der Frucht herbeigeführt wird. Hierher gehört auch die fälschlicherweise fötale Rhachitis genannte Erkrankung des Knochengerüsts, bei der es zu enormen Oedemen der Haut und Ausschwitzungen in die verschiedenen Höhlen des Körpers kommt,

Diese Erkrankung beginnt bereits in einer frühen Entwicklungsperiode und ist nicht selten mit Körperverbildungen komplizirt, die auf eine Beteiligung des Amnion hinweisen. Sehr auffällig sind die Abnormitäten der Knorpelbildung, auf die zuerst

H. Müller4) hingewiesen hat,

Vier Fälle unsrer Klinik hat Marchand mit seinen Schülern 5) genau untersucht. Im übrigen sehe man die Litteratur in der ausführlichen Abhandlung von Kaufmann6).

Ansammlung von Flüssigkeiten

<sup>1)</sup> Inwieweit lasseu sich die Fälle von angeborenem Harnröhrenverschluss in der Frage von der Abstammung des Fruchtwassers verwerten? In.-Diss., Marburg 1895. — Schwyzer, In.-Diss., Zürich (Leipzig) 1892. 2) Berichte und Arbeiten, Bd. 2, S. 199. 3) Jungklaus, fötale Peritonitis, Iu.-Diss., Marburg 1898. - 4) Ueber die sogen, fötale Rhachitis, Würzburger med. Zeitschrift, Bd. 1. 5) A. Kirchberg u. F. Marchaud, Ziegler, Beiträge, Bd. 5. - Lampe (Marchand). In.-Diss., Marburg 1895. 6) Untersuchungen über die sogen, fötale Rhachitis (Chondrodystrophia foetalis), Berlin 1892.

Ein sehr grosses Aortenaneurysma beschreibt Phaenomenow¹) als Geburtshindernis,

In einzelnen Fällen waren es auch festere Tumoren, die den Leib übermässig ausdehnten, so Lebercarcinom<sup>2</sup>), fibrocystische Tumoren der Hoden<sup>3</sup>), Foetus in foetu<sup>4</sup>) u. s. w.

An der Oberfläche der Frucht können es verschiedenartige Gebilde sein, die, wenn sie umfangreich sind, zu Geburtsstörungen Veranlassung geben. Hierher gehören vor allem die parasitären Anhänge, Teile einer Zwillingsfrucht, grosse Nabelschnurhernien, deren Inhalt ziemlich derb ist



Fig. 252 u. 253. Sogenanute fötale Ithachitis (Chondrodystrophia foetalis) als Geburtshindernis. Nach einem Präparate.

(Leber<sup>5</sup>), Spina bifida, wenn sie grosse Säcke bildet, Lipome, Carcinome, Cystenhygrome u. s. w.

Von manchen Seiten wird auch die Leichenstarre 6) als Geburts- Leichenstarre hindernis angegeben. Bedeutend kann dies jedenfalls nicht sein.

A. f. G., Bd. 17, S. 133.
 Noeggersth, Deutsche Klinik 1854, Nr. 44.
 Rogers, A. f. G., Bd. 17, S. 133.
 Buht, Hecker und Buhl, Klinik d. Geb., Bd. 1, S. 391.
 Joulin, Des cas de dystocie app. au foetus, Paris 1863, S. 75.
 Költsch, M. f. G., Bd. 10, S. 13.
 Zusammenstellung von Feis, A. f. G., Bd. 46, S. 384.

Ich beobachtete kindliche Leichenstarre in einem Falle, in dem die Mutter in der Geburt eine Apoplexie bekam und gleich post partum starb. Der Starrheit der untern Extremitäten halber musste man bei der Extraktion des Rumpfes diesem eine etwas andre Richtung geben, als normal.

Verhältnismässig häufig wurde nach Eklampsie der Mutter kindliche Leichenstarre

bemerkt.

Lange<sup>1</sup>) vermutet, Leichenstarre komme intrauterin bei allen abgestorbenen Kindern vor, sei aber selten nachzuweisen, weil bei hoher intrauteriner Temperatur die Starre sehr schnell eintrete und nur kurz dauere. Nach seiner Ansicht sind daher die Todesursachen sehr mannigfaltige, die Leichenstarre des Neugeborenen im Gefolge haben.

Von grösserer Bedeutung, zum Glück recht selten, sind die Geburts-

missbildungen störungen durch Doppelmissbildungen hervorgerufen<sup>2</sup>).

An den Schädeln zusammenhängende Früchte (Craniopagen — sehr selten) und Steisszwillinge (Pygopagen) wie die ihnen verwandten Beckenzwillinge (Ischiopagen) werden zu Geburtsstörungen seltener Anlass geben, da die beiden Früchte hintereinander geboren werden können.

In der That sind auch diese Formen der Doppelmissbildungen häufig lebend geboren worden und haben, mit Ausnahme der Ischiopagen, die durch Verunstaltung ihrer Beckenorgane an Lebensfähigkeit eingebüsst haben, weiter gelebt 3).

Anders steht es mit den an Brust und Bauch zusammenhängenden Zwillingen (Thoracopagen), den Früchten mit gemeinsamem Rumpf, aber

Fig. 254. Umschlingung der Nabelschnüre von Zwillingen in einem Amnion.
Nach einem Präparate. Beschrieben von Nöll.

a komplizirter Knoten beider Schnüre, in Fig. A deutlicher und Füsse des andern Zwillings holt vergrössert dargestellt.

Die Geburt der Thoracopagen geht meist so vor sich, dass zunächst der eine Kopf eintritt, bis zur Schamspalte geboren wird, nun aber nicht weiter vorwärts kann. Der hinzugerufene Arzt, wenn er durch Untersuchung mit der ganzen Hand die richtige Diagnose stellt, wird jeden Zug andem vorliegenden Kopf aufgeben, da er ganz unnütz ist, wird zu den Füssen zu gelangen versuchen und diese neben dem Kopfe herabholen. Auch die

doppelten (oder gar dreifachen) Köpfen (Dicephali und Tricephali) und den am untern Rumpfende getrennten Früch-

ten (Janiceps).

der zweite Kopf. Siehe geburtshilfliche Operationslehre, das Verfahren

bei der Geburt von Doppelmissbildungen.

Die meisten Thoracopagi sterben während der Geburt ab, oder wenn sie lebend gehoren werden sollten, sterben sie in den ersten Tagen des Lebens, da ihre Banchein-

Geburtserschwerung bei Doppelmissbildungen

C. f. G. 1895, Nr. 48.
 G. Veit, Samml. Klin. Vortr., Nr. 164 u. 165.
 Ahlfeld, Die Missbildungen des Menschen, Leipzig 1880, 1. Abschn.

geweide in ausgedehnter Weise miteinander zusammenhängen, häufig auch ein grosser Nabelschnurbruch vorhanden ist.

Nur die Brustbeinzwillinge (Sternopagi) haben Aussicht weiter zu leben, da sie nur eine bandartige Verbindung von einem Processus xiphoideus zum andern und von einer Leber zur audern aufzuweisen haben. Das bekannteste Beispiel dieser Art sind die siamesischen Zwillinge, die ein Alter von 63 Jahren erreichten. Ihre Lebensgeschiehte findet sich in Ahlfeld, Missbildungen, Bd. 1, S. 12.

Schönfeld1) diagnostizirte die Verwachsung vor der Geburt und durchtrennte sie mit einem Bistouri. Danach nahm er die Extraktion der Früchte einzeln vor. König<sup>2</sup>) und Böhm3) trennten die lebend geborenen Kinder durch Ligatur und Messer. Das eine Kind Böhm's starb, das andre blieb am Leben.

Ein längeres Leben eines Brustbein-Bauchzwillings berichtet Fanzago4).

Auch getrennt nebeneinander liegende Zwillinge können Geburtsanomalien bieten, die unter Umständen dem Arzte die grössten Schwierigkeiten bereiten. Siehe Kollision der Zwillinge, S. 364.

Für den Geburtsakt unwichtig, sonst aber interessant, sind die Verschlingungen der Nabelschnüre eineiger Zwillinge, die in einem Amnion liegen.

Es kommt dabei zu den wunderlichsten Versehlingungen und Verknotungen. Siehe Fig. 254. Die meisten der betroffenen Zwillingspaare starben frühzeitig ab und wurden abortiv ausgestossen. Die Litteratur bis zum Jahre 1889 nebst einem Falle aus der Marburger Sammlung findet sich in der Dissertation von Ph. Nöll<sup>5</sup>).

#### Kurze Uebersicht über die menschlichen Missbildungen in ihrem Einflusse für die Geburt und für das Neugeborene.

Während wir bisher die Missbildungen der Frucht berücksichtigt haben, insofern sie Geburtserschwerungen hervorrufen, verdient eine Reihe von ihnen auch noch Erwähnung, weil sie die Diagnose erschweren können, weil die missbildete Frucht gleich nach der Geburt ärztlicher Hilfe bedarf, oder allein deshalb, weil das wissenschaftliche Interesse des Geburtshelfers eine Aufklärung fordert.

An andrer Stelle ist ausführlicher abgehandelt (siehe Hydramnion), Erschwerung der durch wie bei Vorhandensein missbildeter Früchte und aus welchem Grunde sich Missbildung der fast regelmässig grosse Mengen von Fruchtwasser bilden. Für die Diagnose von Missbildungen ist daher das Uebermaass von Fruchtwasser, besonders wenn Zwillinge bestimmt ausgeschlossen werden können, von grösster Wichtigkeit.

Liegen verunstaltete Organe im Muttermunde vor, so bedarf es unter Umständen einer sehr exakten Untersuchung, um den Sachverhalt festzu-

Das defekte Schädeldach eines Hemicephalus zeichnet sich durch die verhältnismässig scharfen, frei endigenden Knochenränder, die meist um eine schwammige Masse herum fühlbar sind, aus. Auch die Knochengrenze dicht über den fühlbaren Bulbi gelegen, muss den Verdacht auf Hemicephalus erwecken. In einem Falle war das Foramen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Monatsschr. f. Geb., Bd, 14, S, 378. <sup>2</sup>) Miscellanea curiosa sive Ephemeridum Dec. 11, Ann. VIII, 1689. Obs. 145, S. 305. 3) Virchow's Archiv, Bd. 36, S. 152. 1) Storia del mostro di due corpi, Padova 1803. 6) Ein Fall von Verschlingung nebst Knotenbildung und Umschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen im gemeinsamen Wassersack, Marburg 1889. - Ribemont-Dessaignes u. Lepage, Précis d'Obst., Paris 1894, S. 873.

magnum für mich das die Diagnose entscheidende Moment. Einmal gelang es mir den Hemicephalus, der sich in Beckenendelage gelagert hatte, durch äussere Untersuchung, aus

dem palpatorisch nachweisbaren Mangel des Schädeldachs zu diagnostiziren,

Es sei hier erwähnt, dass sich Hemicephali bisweilen durch sehr kräftige Schulterentwicklung auszeichneu, und nicht selten kostet es Mühe, die Schultern, die nicht genau im queren Beckeneingangsdurchmesser eintreten wollen, sondern sich über den schrägen oder geraden Durchmesser einstellen, hindurchzuziehen.

Die Hirnbrüche (Encephalocele) können mit vorliegendem Placentargewebe

verwechselt werden.

Zu wiederholtenmalen hahen ich oder meine Assistenten Gelegenheit gehabt, bei prolabirten Baucheingeweiden (Even tration) oder bei einem zerrissenen Sacke einer grossen Nabelschnurhernie (Hernia funiculi umbilitaalis) die Intestina der Bauchhöhle zu palpiren; die Leber, die Milz, die Därme. In dem jüngsten Falle, wo dies geschah, fühlten sich die peristaltischen Bewegungen der Därme höchst eigentümlich an. (1892, J. Nr. 270). Eine Verwechslung mit der Nabelschnur kann man Ungeübten wohl nicht übelnehmen.

Bei angebornen Herzfehlern, auch bei Verlagerung des Herzens, wie bei der Hernia diaphragmatica, habe ich wiederholt in der letzten Zeit der Schwangerschaft so auffallend lautes, die Herztöne verdeckendes, uunterbrochen fortdauerndes Sausen anstatt der Herztöne gehört, dass die Diagnose einer Nabelschnurkompression zu Gunsten der einer Herzanomalie fallen gelassen werden musste.

Oftmals gestatten selbst unbedeutende Anomalien der vorliegenden Extremitäten (überzählige Finger, abnorme Stellung der Füsse, seltener der Hände, Oedeme der Haut, Schwimmhäute etc.) den Verdacht auf schwerere Verbildungen und erklären dadurch vielleicht Erscheinungen im Verlaufe der Geburt, deren Grund bisher nicht nachgewiesen

werden konnte.

Die Diagnose einer Missbildung während oder vor der Geburt beeinflusst das geburtshilfliche Handeln des Arztes insoweit, dass er in derartigen Fällen die Rücksicht auf das Kindesleben zurücktreten lässt und die Mutter so schonend wie möglich entbindet.

Eine Reihe Missbildungen bedürfen nach der Geburt direkt ärztlicher

Hilfe, andre in späterer Zeit des Lebens.

Hasenscharte und Wolfsrachen<sup>1</sup>). Der Arzt muss bestimmen, auf welche Weise das Kind ernährt werden soll. Kinder mit Hasenscharte können die Warze fassen und saugen; auch bei Kindern mit Wolfsrachen geht dies an, wenn die Gaumenspalte schmal ist und die Warze breit und lang. Bei breiter Gaumenspalte muss die Ernährung mit dem Löffel stattfinden.

Die Operation ist im Laufe der ersten Monate anzuraten.

Ektopia cordis<sup>3</sup>). Liegt das Herz frei, so ist bisher noch kein Kind leben geblieben. Circa 20 bis 30 Minuten nach der Geburt starben sie. Man könnte wohl versuchen, das Herz durch schnell ausgeführten operativen Eingriff unter die Hautdecken zu bringen.

Hernia funiculi umbilicalis<sup>3</sup>). Immermehr hat sich bei dieser Missbildung die Behandlung auf operativem Wege Geltung verschafft. Handelt es sich um gestielte Tumoren, deren Inhalt leicht zurückdrängbar ist, so kommt man mit der einfachen Ligatur aus. Bei grösseren Nabelschnurbrüchen mit weiter Bauchöffnung, bei denen die Bauchdecken sich nicht aneinanderlegen lassen, wird man wenigstens das Amnion über den zurückgedrängten Eingeweiden vernähen und durch einen aseptischen Okklusivverband (Alkohol) den Zerfall verhindern. Vom Rande aus beginnt dann Epidermisbildung. Bei diesem Eingriffe braucht das Peritoneum nicht eröffnet zu werden.

Ist die Bruchpforte eng, der Bruch nicht in toto reponirbar, so ist die Laparotomie indicirt. Die exspektative Behandlung kommt nur noch in Frage, wenn die Operation verweigert wird, und wenn durch ausgedehnte Verwachsungen des Inhalts mit

Behandlung missbildeterNeugeborenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ahlfeld, Missbildungen II, S. 156. <sup>2</sup>) A. Missbildungen II, S. 178. <sup>3</sup>) Ahlfeld, A. f. G., Bd. 5, S. 230. — Missbildungen II, S. 196.

den Wandungen des Bruchsacks eine Operation unmöglich wird. In solchen Fällen wird immerhin ein aseptischer Okklusivverband anzulegen sein.

In einem Falle von irreponibeln, gestielten, soliden, apfelgrossen Nabelschnurbruche, in dem sich Darmteile nachweisen liessen, der uns mit bereits exuleerirter Oberfläche zugeführt wurde, haben wir zunächst mit absolutem Alkohol den Zerfall aufgehalten, und als wir im weiteren Verlaufe der Beobachtung gewiss wurden, es handle sich um ein grosses Meckel'sches Divertikel, das den Inhalt bildete, haben wir 14 Tage nach der Geburt den Tumor abgetragen. Vollständige Heilung<sup>1</sup>).

Bei kleinen bis Taubenei grossen Nabelschnurbrüchen muss man beim Abnabeln vorsichtig sein, dass man nicht die in der Nabelschnur liegenden Darmschlingen abschnürt.

Ve sica fissa oder Ektopia ve sicae<sup>2</sup>). Blasenspalte erheblichen Grades erschwert die Bestimmung des Geschlechts. Bisweilen ist es absolut numöglich, zu entscheiden, ob man einen Knaben oder ein Mädchen vor sich hat.

Die Operation kann erst in vorgerückteren Jahren (im 4. bis 10.) vorgenommen werden. Nur die grösste Reinlichkeit erhält solchen Kindern das Leben.

Ist die Blasenektopie mit Kloakenbildung komplizirt, so stirbt das Kind bald nach der Geburt.

Epispadie bedarf zunächst keines Eingriffes. Ist das Glied entwickelter, so muss die offene Rinne geschlossen werden.

Ebenso ist es bei der Hypospadie. Diese giebt häufig, zumal wenn das Glied in der Entwicklung auffällig zurückgeblieben ist, die Hoden nicht in den Hodensack herabgetreten sind (Cryptorchismus) und der Hodensack gespalten ist, d. h. aus zwei Hantfalten besteht, Anlass zu Geschlechtsverwechslung. Die so verbildeten Geschlechtsteile können den weiblichen sehr ähnlich sehen. Jahraus jahrein entdeckt man Knaben in Mädchenkleidern; ja, es kommt sogar bis zur Verheiratung als Weib.

Nach jeder Geburt haben sich die Hebamme und der Arzt zu überzeugen, ob die Harnwege und der After offen sind. Verschluss des Afters ist meist gleich zu sehen, Verschluss der Harnröhre würde, wenn nicht Auftreibung des Unterbauches darauf hindeutet, am Trockenbleiben der Windeln zu erkennen sein.

Der Verschluss der Harnröhre ist in der Regel durch Katheterisation mit feinem Katheter zu beseitigen, da er bei sonst lebensfähigen, wohlgebildeten Früchten meist nur in einer Verklebung besteht.

Atresia ani hingegen kann bald leicht, bald unmöglich zu beseitigen sein. Kommt der Kot mit dem Harn vermischt aus dem Gliede oder aus der Vulva heraus, so handelt es sich um eine abnorme Einmündung des Enddarms in die Harnblase, Harnröhre, Vagina oder Vulva (Atresia ani vesicalis, vaginalis\*) etc.). Auch diese widernatürliche Austrittsöffnung bereitet dem Kinde später derartige Beschwerden, dass der Arzt besser thut, wie es bei der reinen Atresia ani notwendig ist, einen künstlichen After anzulegen. Zuerst versucht man dies an der normalen Stelle, sucht zum geschlossenen Enddarme zu gelangen und näht den Darm im künstlichen After an. Gelingt dies nicht, so muss ein Bauchafter angelegt werden.

Kinder, denen auf diese Weise nicht geholfen werden kann, gehen nach 3 bis 4 Tagen unter schnellem Verfalle zu Grunde.

Steissteratome. Am untern Wirbelsäulenende sitzen bisweilen Rudimente eines Zwillings, die von der Glutäeumuskulatur und Haut überwachsen werden und umfangreiche Tunnoren darstellen können. Sie stören die Lebensfähigkeit nicht, bleiben im Wachstum in der Regel zurück. Die Exstirpation ist gefährlich, da der Wirbelkanal geöffnet werden kann, die Wundflächen auch sehr gross zu sein pilegen.

Spina bifida; Wassersäcke, die sich aus dem Wirbelkanale herausdrängen und die Rückengegend überragen. Vorzugsweise kommen sie in der Lendengegend vor.

von Both, Z. f. G. u. G., Bd. 1, S. 38. — Breus, Sammlung kl. Vortr. 1893,
 Nr. 77. — Pöppelmann, Die Behandlung des Nabelschnurbruchs, Marburg 1894, In.-Diss.
 Piering, Prager med. W. 1896, Nr. 31, S. 342. 2) Ahlfeld, Missbildungen II, S. 205.
 Ahlfeld, Missbildungen II, S. 235 u. flg.

Unter antiseptischen Kantelen lassen sie sich abtragen, wie ich es selbst bei einem apfelgrossen Tumor mit Erfolg thun konnte,

Ueberzählige Finger und Zehen trägt man zeitig ab. Sind sie in den Phalangen mit dem Nachbarfinger vereint, so muss die Auslösung mit Vorsicht geschehen, dass nicht die Gebrauchsfähigkeit des stehenbleibenden Fingers geschädigt wird.

Beteiligung der Eihänte und der Missbildungen

Eine weitere Reihe von Missbildungen verdient nicht aus geburts-Eihänte und der hilflich praktischen oder aus kurativen Gründen Beachtung, sondern sie interessirt den Geburtshelfer in der Hauptsache ihrer Entstehung und ihrer eigentümlichen Endbilder halber. Es können hier natürlich nicht alle Formen der Missbildungen aufgeführt werden, soudern ich erwähne in der Hauptsache nur die, hei denen auch die Fruchtanhänge (Placenta und Eihäute) an der Verbildung beteiligt sind.

Amniotische Verwachsungen 1). Das in der zweiten Entwicklungswoche der Oberfläche des Embryo noch verhältnismässig dicht anliegende Amnion (siehe Figg. 46 u. 47, Seite 31) verwächst ab und zu mit der Oberhaut des Embryo, besonders an den Rändern der embryonalen Spalten und der aus ihnen herausragenden Organe. Je frühzeitiger und umfangreicher, desto eingreifender sind die Hemmungsmissbildungen, desto schwerer die Verstümmelungen.

Zu den typischen Formen dieser amniotischen Verwachsungen gehören:

Encephalocele oder Hemicephalie mit Gesichts-, Gaumen- und Lippenspalte2). Die Eihäute haften am Schädel fest. Oft sitzt die Placeuta dicht am Schädel an. Die Früchte sind natürlich lebensunfähig.

Thoraxspalte mit Ektopia cordis: Das Amnion bildet mit der Oberhaut meist eine bis zum Nabel hinreichende Falte.

Eventratio mit Hernia funiculi um bilicalis 3): Verwachsung des Amnion und häufig auch der Placenta mit den Organen und der Wandung des Bauchbruchs. Frucht lebeusunfähig.



Amniotische Fäden und Schlingen an den unteren Extremitäten einer viermonatlichen Frucht. Nach einem Präparate. Genauere Beschreibung des Präparats in der Dissertation von Bremmenkamp<sup>1</sup>).

Amniotische oder Simonart'sche Fäden entstehen, wenn sich das mit der Frucht verwachsene Amnion mit zunehmender Füllung seiner Höhle mit Fruchtwasser abhebt, und die verwachsenen Partien zu Fäden ausgezogen werden. Diese Fäden können von einer Stelle der Frucht zur andern hinziehen, sie können aber auch zwischen Fruchtoberfläche und Eihautinuenfläche liegen.

<sup>1)</sup> Ueber einen Fall von amniotischen Schlingen an deu Extremitäten beim Fötus. I.-D., Marburg 1889.

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Die Verwachsungen des Amnion mit der Oberfläche der Frucht, Berichte u. Arb., Bd. 3, S. 158. 2) Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 160 u. 161, Taf. II, Fig. 2 u. 3. 3) Das. Taf. II. Fig. 6.

Sie geben Anlass zu Spontanamputationen, indem Gliedmassen von diesen Fäden umschlungen und abgeschnürt werden. Man hat die abgeschnürten Teile (Arm und Fuse) im Fruchtwasser nach der Geburt des Kindes in einzelnen Fällen gefunden<sup>1</sup>); man hat auch die bis auf den Knochen abgeschnürten Weichteile noch im Zusammenhange mit den amniotischen Strängen gesehen<sup>2</sup>). Vielleicht ist das eine oder das andere Mal die Abstossung eines Gliedes auch durch intrauterin erfolgte Gefässverstopfung eingeleitet worden<sup>3</sup>).

In einigen wenigen Fällen bildeten die Amnionverwachsungen hohle cylindrische Schlänche zwischen Oberhant der Frucht und Amnion. Beim Abreissen dieser Hohlfäden von der Oberfläche des Kindskörpers bleibt eine hautfreie Fläche zurück, die einen wunden Hautdefekt darbietet.

Geschieht dies einige Zeit vor der Geburt der Frucht, so kann die Hautwunde noch in frischem Zustande zur Beobachtung des Arztes kommen, und vergebens hat man bisher diese frischen, im geschlossenen Eie entstandenen Wunden zu erklären versucht. Eine typische Form dieser Anomalie besteht in einem cirkulären Hautdefekt, meist in der Gegend des Hinterhaupts. Wir konnten allein vier solcher Kinder beobachten ').



Fig. 256. Tubulöser Amnionstrang noch im Zusammenhange mit dem Schädel. Nach Pinard.



Fig. 257. Hautdefekt nach Abfall eines tubnlösen Amnionstranges. Nach der Natur.

Umgiebt das Amnion fest augeheftet die Gewebssprossen, aus denen einzelne Glieder eutstehen, so können diese in ihrem Wachstum vollständig verhindert werden. Es resultiert daraus Mangel der Extremitäten, die dann auf ihrem Stumpfe rudimentäre Fingerentwicklung zeigen. Anch Spaltung einzelner Gewebsknospen können durch Amnionfäden hervorgerufen werden. So sah ich einen gespaltenen Daumen, an dem der Faden noch hing by

Mangel der Nabelschnur kann nur dann eintreten, wenn die Hülle einer grossen Nabelschnurhernie direkt in das Placentaramnion übergeht. Die Nabelschnurgefässe laufen dann in dem Bruchsacke und bilden selbstverständlich keine Schnur<sup>8</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Martin, Jenaer Annalen f. Phys. u. Med., Bd. 1, S. 349. <sup>2)</sup> C. Bleck Lancet 1838. — Hamburger Zeitschr. f. d. ges. Med. 1838, Bd. 9, S. 530. <sup>3)</sup> Vogler, Med. Jahrb, f. d. Herzgth. Nassau, 9. Heft, 1851, S. 499. <sup>3)</sup> Ahlfeld, Festschrift zur 50 jähr. Jubelfeier der Ges. für Geb. u. G. zu Berlin 1894. — Matthes, Ueber angeborene, noch nicht verheilte, umschriebene Hantdefekte bei Neugebornen, In.-D., Marburg 1891. — Friedrich, Feber Filamenta annii tubulosa und deren Folgezustünde (Ahlfeld'sche Annionstränge), In.-Diss., Marburg 1897. <sup>5)</sup> Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 160, Taf. II. Fig. 1. <sup>5)</sup> Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 251, Taf. 1, Fig. 2.

Entstehung der herzlosen Früchte Zwillinge, besonders solche, die sich auf einem Dotter gebildet haben und als homologe Zwillinge später in einem Chorion liegen, disponiren ganz besonders zu Missbildungen, wie auch die Eihautverhältnisse sehr häufig abnorm sind. Etwas genauer muss ich auf die Bildung der herzlosen Früchte eingehen, da dem Geburtshelfer sonst die eigentümlichen Gebilde gänzlich unaufgeklärt bleiben.

A cardius (Acardiacus). Am Ende der ersten Entwicklungswoche umwächst die Allantois mit grosser Schnelligkeit die ganze Amnionböhle, legt sich an die Innenfläche des Chorion allseitig an und sendet ihre bindegewebigen Ausläufer mit den fötalen Gefässchen in die Chorionzotten hinein. Liegen zwei Früchte innerhalb des Chorion, so teilen sich die beiden Allantoiden ungefähr gleichmässig in den Bezirk und es bilden sich homologe Zwillinge, die an der Placenta in gleichen oder nahezu gleichen Teilen partiziniren.

War aber die Allantois des einen nur eine geringe Zeit in der Entwicklung der des andern voraus, so nimmt die erste den Placentarbezirk ganz oder zum grössten Teile für sich ein; die zweite Allantois trifft bei ihrem Wachstum entweder gar keine freie Stelle des Chorion mehr, dann muss sie sich mit der ersten Allantois verbinden; oder sie erwirbt noch einen kleinen Zottenbezirk des Chorion, der übrige Teil aber inserirt in die erste Allantois.

Der zweite Fötus mit seiner mangelhaft angelegten Ernährungsfläche würde unfehlbar verkümmern (und wahrscheinlich gehen nicht selten derartige Anlagen unter), wenn nicht die Allantoisgefässe der ersten Frucht den Weg in den Amnionnabel der zweiten Frucht fänden, sei es, indem dies auf den Bahnen der durch Kommunikation miteinander in Verbindung getretenen Allantoisgefässen geschieht, sei es, dass diese Umkehrung des Kreislaufs im Allantoisbindegewebe neben den bestehenden Gefässen von Fötus II vor sich geht.

So dringen die Gefässe von Fötus I in den Körper von Fötus II ein und die Ernährung von Fötus II wird vielleicht in diesem Stadium durch zwei nebeneinander herlaufende Allantoiskreisläufe besorgt, bis der ungenügend ernährte Kreislauf II zu Grunde geht, und der Fötus II allein noch vom Fötus I aus erhalten wird.

Das Herz des Fötus II ist dabei nur soweit zur Ausbildung gekommen, als noch ein eigner Kreislauf bestand. Dann ging es zu Grunde und fehlt später ganz oder ist rudimentär vorhanden. Ebenso haben sich nicht ausbilden können die um das Herz herum liegenden Organe, Lungen, Zwerchfell, Leber etc.; hingegen sind gut ausgebildet alle die Organe, die an der Eintrittsstelle der Allantoisgefässe in den Körper des Fötus II, also am und im Becken liegen, und so sehen wir Becken, Genitalien, Nieren, Darm, untere Extremitäten in der Mehrzahl der Fälle verhältnismässig gut ausgebildet; doch kommen auch Ausnahmen vor.

Dabei muss die Form des Fötus im höchsten Grade verkümmern, und es zeigen sich folgende vier Haupttypen der Acardiaci:

Ac. acephalus, die häufigste Form, kopf- und armlose Missbildung, Becken und untere Extremitäten gut ausgebildet;

Ac. amorphus, eine Form, die auf der frühesten Stufe der Entwicklung stehen geblieben ist und sich als ein mit Haut umgebener Tumor darstellt;

Ac. acormus, eine nur in drei Exemplaren bekannte Form, bei der nur der Kopf ausgebildet ist, die übrigen Teile als kleines Anhängsel ihm anhängen;

Ac. anceps, die am weitesten ausgebildete Form, Kopf und Oberarm rudimentär. Wahrscheinlich ist nicht selten ein rudimentäres Herz vorhanden, dementsprechend finden sich auch bisweilen Lungen-, Kehlkopf-, Zwerchfellrudimente vor. Doch sind auch gut entwickelte Thoraxorgane, ohne dass Spuren eines Herzens vorhauden, gefunden worden.

Der Zusammenhang dieses herzlosen Parasiten mit der wohlgebildeten Frucht ist schliesslich derart, dass von deren Placentargefässen eine Arterie in den Nabelstrang und Körper des Acardiaeus geht, ihn ernährt und als Vene wieder zur Placenta zurückkehrt.

Nach dieser Darstellungsweise wäre der Acardiacus am berechtigtsten als Allantoisparasit (Gemellus placento-parasiticus) aufzufassen.

<sup>1)</sup> Ahlfeld, A.f.G., Bd. 14, S. 321. — Missbildungen I, S. 36. — Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 273.

# Anomalien, hervorgerufen durch atypischen Geburtsmechanismus, durch abnorme Haltung und Lage der Frucht.

Weit häufiger, als durch Störungen in ihrer Entwickelung giebt die Frucht durch einen ungeeigneten Mechanismus, durch abnorme Haltung

und Lage Anlass zu Geburtsstörungen.

In diesem Kapitel wird die Rede sein vom regelwidrigen Mechanismus bei Schädellagen - tiefer Querstand, 3. und 4. Schädellage - von der Geburt bei Haltungsabweichungen des Kopfes -Vorderhauptslage, vordere und hintere Scheitelbeineinstellung, Stirn- und Gesichtslage - von den Haltungsabweichungen der Extremitäten und der Nabelschnur - Vorliegen von Arm und Fuss, Umschlingung und Vorfall der Nabelschnur - von der Geburt bei abnormer Lage der Frucht - Beckenendelage, Querlage.

### Der tiefe Querstand.

Ursachen

Rückt der Kopf in derselben Stellung, wie er sie normalerweise im Beckeneingang einnimmt, bis zum Beckenboden herab, ohne dass die Drehung des Hinterhauptes nach vorn erfolgt, so bezeichnet man diesen abnormen Vorgang als tiefen Querstand. Ueberweites Becken, geringe Beckenneigung, auffallende Weite der Beckenmitte, besonders nach hinten zu, wie beim plattrhachitischen Becken, Vorliegen eines Arms zwischen Kopf und vorderer Beckenwand sind die Hauptursachen dieser wichtigen Anomalie, die sich ganz besonders bei Erstgebärenden findet, da bei diesen der Kopf schon in der Schwangerschaft tief in das kleine Becken in querer Stellung herabtritt.

Nach einer Zusammenstellung aus den Jahren 1883 bis 1893 faud ich unter 3000 Geburten 38 Mal (1,26%) tiefen Querstand. Die Becken waren 12mal überweit, 3mal weit, 3mal relativ weit (Zwillinge, kleines Kind), 4mal platt mit weiter Mitte und weitem Ausgange, 4mal gleichmässig allgemein verengt. Von den Gebärenden waren 27 Erstgebärende,

11 Mehrgebärende.

Kommt nicht noch spät die Drehung mit dem Hinterhaupt nach vorn zustande, so ist der Austritt des Kopfes im queren Durchmesser nur selten möglich. Deshalb giebt diese Stellung vielfach Gelegenheit zum ärztlichen Einschreiten.

Ich beobachtete in drei auseinanderfolgenden Geburten bei mässig plattem, in der Beckenhöhle aber sehr weitem Becken zweimal tiefen Querstand, einmal Vorderhauptslage

(1893, Nr. 18).

Die Bedeutung des tiefen Querstands ergiebt sieh aus der Thatsache, Bedeutung dass in 38 Fällen 29mal Kunsthilfe zur Beseitigung der falschen Ein-stands und ärztl. stellung des Kopfes hat in Anwendung kommen müssen, abgerechnet die Maassnahmen Versuche, durch Lagerung der Gebärenden und Erhöhung der Wirkung der austreibenden Kräfte (Geburtsstuhl) eine Spontangeburt zu erzielen. Die Kunsthilfe bestand 24mal in Anwendung der Zange, 5mal in Korrektion der Kopfstellung durch Druck auf das hintere Scheitelbein an einer

Stelle nahe dem Hinterhaupte, 15mal fand die Drehung spontan statt. 4mal trat der Kopf im queren oder schrägen Durchmesser durch den Beckenausgang. Unsere Beobachtungen in Marburg bis zum Jahre 1889 sind in einer Dissertation von Münch niedergelegt 1).

Nur bei Schauta2) habe ich bisher eine genügende Würdigung dieser so wichtigen Anomalie gefunden. Auch war das Vorkommen ebenso häufig, wie bei uns (1,5%)

und in 34 Fällen musste Schauta 33 Mal zur Zange greifen.

Korrektion des Kopfes

Die Korrektion durch Hebelung haben wir in letzter Zeit immer zuerst quer stehenden versucht, ehe wir die Zange genommen haben, die gewiss in einzelnen Fällen entbehrlich gewesen wäre, wenn wir früher die guten Erfolge der Korrektion durch Hebelung gekannt hätten. Die Zange ist stets erst in Anwendung gekommen, wenn die Austreibung stundenlang über die normale Zeit hinaus gedauert hatte, und wenn Versuche in Seitenlage, da, wo das Hinterhaupt liegt, und in sitzender Stellung unter kräftiger Anwendung der Bauchpresse die Geburt zu fördern, fehlgeschlagen waren. Beim Einschieben des binter dem Hinterhaupte zu liegen kommenden Zangenlöffels findet, ebenfalls durch Hebelwirkung, in der Regel schon eine Drehung des Hinterhauptes nach vorn zu statt, sodass ein doppeltes (nochmaliges) Anlegen der Zange nicht notwendig wird.

> Ab und zu tritt der Kopf auch in der Beckenmitte derart tiefer, dass das Hinterhaupt nach einer der beiden Hüft-Kreuzbeinfugen sich wendet, oder der im gueren Durchmesser herabrückende Kopf wendet sich, statt

mit dem Hinterhaupte nach vorn, nach hinten.

Bei zweiter Lage ist dieser Vorgang häufiger, weil schon vor Beginn der Geburt der Rücken nach hinten zu lag, und bei Erstgebärenden der Kopf schon in der Schwangerschaft tiefer in das Becken und zwar in dieser ungünstigen Stellung eingerückt war.

# Die Geburt mit nach hinten gewendetem Hinterhaupte.

### Dritte und vierte Schädellage.

Sonst sieht man 3. und 4. Schädellage häufiger entstehen bei kleinen Früchten und weitem Becken, bei Zwillingen, bei Vorliegen eines Arms. Ganz besonders aber disponirt zu dieser Anomalie der Eintritt des Kopfes bei mässig plattem Becken, weil hier der Kopf mit tief stehendem Vorderhaupte den Beckeneingang zu passiren pflegt. Rückt der Kopf mit tief stehendem Vorderhaupt an der hinteren Wand des Beckens herab, so berührt zuerst der Vorderscheitel den schief abfallenden Teil des Beckenbodens, der bei normaler Haltung das Hinterhaupt nach vorn dirigirt (zweite Drehung). Demgemäss dreht sich in diesen Fällen ausnahmsweise das Vorderhaupt nach vorn, das Hinterhaupt weicht gegen die Articulatio sacro-iliaca ab, und beim Tiefertreten in den Beckenausgang stellt sich die zwischen grosser Fontanelle und Stirnhöcker gelegene Partie des Schädels unter den Schambogenwinkel.

Ist dies an und für sich schon ein ungünstiges Moment für das Zustandekommen der dritten Drehung und für das Herumrollen des Schädels um die Schamfuge, so wird dies noch besonders erschwert durch die ge-

<sup>1)</sup> Münch, Der tiefe Querstand bei Hinterhauptslage, In.-Diss., Marburg 1889, 2) Torggler, Bericht über die Thätigkeit der geb. gyn. Kliuik zu Inusbruck, Prag 1888, S. 15. - Siehe ausserdem Muret, Rev. méd. de la Suisse rom. 1894, Bd. 14, Nr. 1; ref, Schmidts Jahrb, 1864, Bd, 243, S. 167.

ringe Streckbarkeit des Nackens. Während, wenn das Hinterhaupt und im spätern Verlaufe der Geburt die Nackengegend unter dem Schambogenwinkel steht, die ungemein grosse Streckungsfähigkeit des Halses die Geburt über den langausgedehnten Damm möglich macht, lässt der Nacken eine solche Streckung nicht zu, und das den Damm ausdehnende Hinterhaupt wird dicht gefolgt von der vorausgehenden Schulter. Dieser Austrittsmechanismus geht sehr langsam vor sich und bedarf des öftern ärztlicher Unterstützung, wie dies weiter unten bei der Behandlung der Vorderhauptslagen beschrieben ist.

#### Dritte und vierte Vorderhauptslage.

Kam es zu einer ausgesprochenen Vorderhauptslage, so erwachsen dem Austritte des Kopfes weitere Schwierigkeiten. Der Umfang des aus-



Fig. 258. Geburtsmechanismus bei 3. Schädellage. Aus American Text-Book of Obst. Seite 447, Fig. 260.

tretenden Kopfabschnittes ist fast ebenso gross, wie bei Stirnlagen. Beim Herumrollen um den Schambogenwinkel stellt sich ein breiter Stirnhöcker unter den Schambogen, deshalb muss der Kopf sehr tief den Beckenboden vor sich herdrängen, ehe er um den Schambogen herum aus dem Becken austreten kann. Damit erhöht sich die Gefahr der Zerreissung des Introitus und des Dammes. Bei künstlieher Beendigung der Geburt vermehren sich die Schwierigkeiten der Herausbeförderung.

Sobald die Rotation des Hinterhauptes nach hinten bemerkt ist, lagere man die Frau auf die Seite, wo der Kindesrücken sich befindet. Ergiebt die spätere Untersuchung eine Neigung des Hinterhaupts sich nach vorn Theraple

zu drehen, so kann, wie beim tiefen Querstand (S. 380), die Hervorhebelung des Hinterhaupts versucht werden. Handelt es sich um ein Tiefstehen der grossen Fontanelle (Vorderhauptslage), so ist, wenn der Kopf durch den Beckenausgang strebt, der Vorschlag von v. Weiss¹) empfehlenswert, durch einen Druck mit zwei Fingern gegen die Stirn (Fig. 260) das Kinn der Brust zu nähern und aus der Vorderhauptslage eine Hinterhauptslage zu machen. Diese ist für das Austreten des Kopfes günstiger.





Fig. 259. Durchtritt des Kopfes durch den Beckenausgang bei 3. u. 4. Hinterhauptslage. Nach v. Weiss, Samml. Kl. Vortr. 1892. Nr. 60. S. 613.

Fig. 260. Korrektur der Vorderhauptslage in eine Hinterhauptslage. v. Weiss, ebend.

Bei keiner Geburt mit abnormer Kopfhaltung, Stirnlage mitgerechnet, ist Geduld und Anspannung der natürlichen Austreibungskräfte so viel wert, wie bei den eben besprochenen Lagen. Man lasse den Kopf sehr tief heraustreten, ehe man etwa zur Zange greift. Legt man die Zange zu früh an, so kommt man ohne grosse Verletzungen nicht um den Schambogen herum. Prophylaktische tiefe, seitliche Incisionen des Dammes können sehr nützlich sein. Versuche, die unterbliebene Drehung des Hinterhauptes mittels der Zange zu bewerkstelligen, haben fast immer zu schweren Gewebszerreissungen geführt.

Dreht sich bei der Extraktion mit der Zange der Kopf mit dem Hinterhaupte nach vorn, ehe er den Beckenausgang erreicht hat, so ist ein Abnehmen des Instruments und Wiederanlegen im queren Durchmesser nötig.

### Vordere und hintere Scheitelbeineinstellung.

Bei der Beschreibung des Geburtsmechanismus bei plattem Becken (S. 313) ist schon angegeben, dass sich bisweilen der Schädel sehr ungünstig auf den Beckeneingang aufstellt und zwar relativ häufig in vorderer Scheitelbeineinstellung, seltener in hinterer.

<sup>1)</sup> Samml. Kl. Vortr. 1892, Nr. 60.

Bei der vordern Einstellung liegt das vordere Scheitelbein dem Vordere Scheitel-Beckeneingang in voller Ausdehnung auf, die Pfeilnaht verläuft nahe dem Promontorium in querer Richtung. Im Laufe der Geburt wird das hintere Scheitelbein tiefer vor dem Promontorium herabgeschoben, die Pfeilnaht nähert sich dem queren Beckendurchmesser, und die Geburt kann weiter erfolgen.

Kommt diese Selbstkorrektur nicht zustande, so kann man bei noch beweglichem Kopfe an die Wendung denken; andrerseits habe ich auch mit Erfolg in Narkose den Kopf, mit der vollen Hand eingehend, richtig gestellt (1893, Nr. 105).

Bei der hinteren Scheitelbeineinstellung 1) liegt das hintere Hintere Scheitel-Scheitelbein auf dem Beckeneingange auf, die Pfeilnaht verläuft dicht hinter

und oberhalb der Symphyse.

Selten korrigirt sich diese abnorme Haltung des Schädels von selbst. Kräftige Wehenthätigkeit vermehrt nur die seitliche Flexion des Kopfes. Nur, wenn die räumlichen Verhältnisse des Beckens es gestatten, dass der Kopf tiefer und tiefer herabtreten kann, so wird das vordere Scheitelbein herabgedrängt, das hintere schmiegt sich dem oberen Teile der Kreuzbeinaushöhlung an und erlaubt so dem vordern ein tieferes Herabrücken. Die Pfeilnaht nähert sich mehr dem queren Durchmesser der Beckenmitte. d. h. das vorher nicht eingetretene Scheitelbein gewinnt mehr und mehr Raum. Dann kann die Geburt noch spontan erfolgen.

Bemerkt der Arzt die ungünstige Einstellung des Kopfes zu einer Zeit, wo der Kopf noch beweglich ist, so kann in einzelnen Fällen in Narkose die Korrektion der Haltungsabweichung möglich sein. Die volle Hand muss den Kopf zurückdrängen und das Hinterhaupt einzuleiten ver-

suchen.

Glückt es nicht, ist die abnorme Stellung sehr ausgeprägt, und ist gar eine Indikation für Geburtsbeschleunigung vorhanden, so ist die Wendung auf die Füsse indicirt. Ist der Kopf aber schon tiefer getreten, so ist, wenn man geduldig gewartet hat, ein Versuch, mit der Zange den Kopf zu richten, berechtigt. Häufiger kann nur die Perforation des Schädels Abhilfe schaffen.

In der Marburger Anstalt 2) wurden auf ca. 3000 Geburten 10mal vordere. 7mal hintere Scheitelbeineinstellung beobachtet und zwar bei 15 platten, einem allgemein ver-

engten und einem normalem Becken.

11 Geburten verliefen spontan; 2mal kam die Zange, 2mal die Perforation, 2mal die Wendung in Anwendung. Die Mütter blieben sämtlich gesund. Von den Kindern starben ausser den perforirten noch drei. Von den sieben in Hinterscheitelbeineinstellung geborenen Kindern starb nur eins nach der Wendung.

Wie ungünstig die Hinterhauptseinstellung für die Kinder ist, sieht man aus dem Berichte von Motta") aus der Dresdener Frauenklinik. Von 83 Kindern mussten 19 lebend perforirt werden. Nur 41% der Kinder verliessen lebend die Anstalt.

Sehr selten ist eine andre Ursache, als das platte Becken schuld an der starken Dellexion des Schädels gegen die Schulter. Wendt<sup>4</sup>) sah eine grosse einseitige Struma die Vorderscheitelbeineinstellung herbeiführen.

Litzmann, A. f. G., Bd. 2, S. 433. — J. Veit, Z. f. G. u. G., Bd. 4, S. 229.
 Goenner, Z. f. G. u. G., Bd. 31, S. 402.
 Holm, Ueber Ursache, Verlauf und Therapie der hinteren und vorderen Scheitelbeineinstellung. In.-Diss., Marburg 1896. A. f. G., Bd. 54, S. 506, (1) In.-Diss. Strassburg, 1894.

### Die Geburt in Gesichtslage.

Unter 200 Geburten stellt sich einmal die Frucht mit dem Gesichte voran zur Geburt, Gesichtslage.

Die Ursachen für das Zustandekommen der Gesichtslagen sind doppelter Art: Die abnorme Haltung des Kopfes zur Brust kann in ihren Anfängen schon vor dem Auftreten des Kopfes auf den Beckeneingang



Fig. 261. Gesichtslagenschädel; primäre Dolichokephalie. ½ nat. Grösse.

bemerkbar sein, ja es kann sich, wenn auch in seltenen Fällen, die Haltung schon ganz ausgebildet haben <sup>1</sup>); die Verhältnisse, die diese Haltungsanomalie bedingen, bezeichnen wir als primäre Ursachen. In der Regel vervollständigt sich die bereits vorher angelegte Gesichtslagenhaltung beim Auftreten auf das Becken und in die tieferliegenden Geburtswege zur ausgebildeten Gesichtslage. Die Ursachen, die dies bewirken, bezeichnen wir als setzen.

kundäre Ursachen.

Die primären Ursachen sind hauptsächlich solche, bei denen das Hinterhaupt mehr als gewöhnlich gegen den Nacken hin hervorragt. Dies kann bewirkt werden, indem der Schädel eine auffallend dolichokephale

Form aufweist, indem Geschwülste der Hinterhauptsgegend z. B. eine Encephalocele occipit. den hintern Hebelarm verlängern, oder indem aus irgend welcher Ursache das Kinn nicht genügend der Brust aufliegt, wie dies bei Früchten der Fall ist, die eine angeborene Struma haben, bei denen zahlreiche Nabelschnurumschlingungen zwischen Kinn und Brustkasten liegen, die einen im Durchmesser von vorn nach hinten stark vergrüsserten Tho-



Fig. 262. Schädelvon extrem dolichokephaler Form. Von einer Erstgeb, in Steisslage geberen. Kopfumfang 32 cm. Durchm.: M.O. 12,1, F.O. 11,5, Bit. 7,28, Bip. 8,0, V. 6,85. Aus der Sammlung der Hallenser Frauenklinik. Nach Jellinghaus, A. f. G., Bd. 51, Taf. I.

rax haben (sehr fette und dabei kurze Kinder, Fig. 265), bei hydropischer Ausdehnung des Bauches und der Brusthöhle, beim zweiten Zwilling. Auch wenn die Reflexthätigkeit der Halsmuskulatur anfhört, bei asphyktischen, toten und macerirten Früchten, weicht das Kinn von der Brust ab, und die Disposition zur Entstehung der Gesichtslagenhaltung ist gegeben.

Primäre Ursachen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Goldschmidt, Zwei Fälle von primärer Gesichtslage, In.-Dis., Marburg 1890. v. Weiss, Sammlung Kl. Vorträge, Neue Folge, Nr. 74, S. 687.

Die in Gesichtslage, besonders auch die in Stirnlage geborenen Kinder sind, was ihre Entwicklung anbetrifft, etwas unter dem Mittel zurückgeblieben; für Marburg berechnete ich 2947 gr Gewicht zu 49,4 cm Länge.

Die Mehrzahl dieser primären Ursachen habe ich, teils aus theoretischen Gründen, teils durch Beobachtungen veranlasst, in einer Arbeit über Entstehung der Stirn- und



Fig. 263 u. 264. Haltung des Kopfes zur Brust beim Einrücken in das Becken bei magerem Kinde.

Gesichtslagen (Leipzig 1873) aufgestellt, habe dann 1879 in einer weitern Mitteilung<sup>4</sup>) über diesen Gegenstand meine damaligen Hypothesen fester begründen können und bin auch nun nach weiteren 19 Jahren wiederum in der Lage, meine Ansichten bestätigt zu finden.

Für die Hypothese Heekers<sup>2</sup>), die dolichokephale Gestalt des Schädels, habe ich in meiner schon eitirten Arbeit ein Beispiel gebracht, das den dieser Theorie gemachten Einwürfen standzuhalten imstande ist. Wenn der Einwurf auch volle Berechtigung hat, dass die Dolichokephalie des Schädels erst eine durch den Geburtsakt erworbene sein kann



Fig. 265. Haltung des Kopfes bei einem Kinde mit einer Brust mit auffallend grossem Tiefendnrehmesser. Nach der Natur.

und aus diesem Grunde die Gesichtslagenschädel nicht immer als schon vor der Geburt nit einem verlängerten hintern Hebelarme versehen anzusehen sind, so hat dieser Einwarf keine Berechtigung für Kinder Mehrgebärender, deren Kopf auffallend schnell durch das Becken hindurchgegangen ist. Und einen solchen Kopf habe ich in Fig. 261 dargestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 16, S. 45, <sup>2</sup>) Klinik der Geburtskunde, Bd. 2, S. 46, — Ueber die Schädelform bei Gesichtslagen, Berlin 1869, S. 22.

Der gleiche Einwand ist auch gegen die Hypothese, dass die angeborene Struma die Ursache der Gesichtslagenhaltung, gemacht worden; sie sei vielmehr ihre Folge. Ohne Zweifel ist ein Anschwellen der Thyreoidea ein häufiges Ereignis bei Gesichtslagen. Ein solches lässt sich aber sehr wohl von der Vergrösserung bei krankhaften Vorgängen



Fig. 265. Entstehung der Gesichtslage aus Schieflag e.

trennen. Ueberdies sieht man auch die Struma bei sehr schnell abgelaufenen Gesichtslagengeborten. Die neuere Litteratur bringt zahlreiche Beispiele für dieses ätiologische Moment.

Einen Fall, wo primäre Dolichokephalie und primäre Struma vereinigt schon vor dem Blasensprunge das Zustandekommen einer Gesichtslage veranlassten — das Kind wurde binnen 10 Minuten durch das Becken an die Aussenwelt getrieben — habe ich in einer Dissertation<sup>1</sup>) veröffentlichen lassen, Gerader Kopfdurchmesser 13.2, schräger 13.6. Die doppelseitige Struma war am Tage der Entlassung noch ebenso, wie gleich nach der Geburt, Halsumfang 20 cm (1889, J. Nr. 58).

Zu den primären Ursachen, und zwar als eine der wichtigsten, ist die stark seitliche Verlagerung des Uterus zu rechnen, sodass das Kind vor Eintritt in das Becken

mit der Stirn auf der linea innominata aufsteht. Beim Zurückbringen eines derartig gelagerten Uterus in die Mittellinie, wie dies auch spontan



Fig. 266. Hemicephalus in Gesichtslagenhaltung bei Erhaltung der Halswirbelsäule. (Schnauzengeburt.)



Fig. 267. Gesichtslagenhaltung eines Hemicephalus mit Wirbelsäulenspalte, Iniencephalus. Nach Präparat.

<sup>1)</sup> S. Goldschmidt, Zwei Fälle von primärer Gesichtslage, L.D., Marburg 1890, Fall I.

geschehen kann, wenn die Kreissende die Lage wechselt, bleibt unter Umständen die Stirn auf der ungenannten Linie hängen, während sich der Fruchtrumpf senkrecht stellt. Dabei weicht das Kinn von der Brust ab und beim Tieferrücken entwickelt sich eine Stirn- oder Gesichtslage, Siehe Fig. 265.

Eine ganz besondere Ursache bieten die Hemicephali. Die eigentümliche Stellung des rudimentären Schädels bei mangelhafter Entwicklung der Nackenpartien bedingt, wenn die Früchte mit dem Kopfe gegen das mütterliche Becken zu liegen, meist eine Gesichtslage. (Fig. 267.) Ist aber nur eine Hemicephalie geringeren Grades vorhanden, ist die Wirbelsäule nicht gespalten, und artikulirt die Schädelbasis beweglich auf der Wirbelsäule, so nimmt der Schädel eine Haltung zum Brustkasten an, ähnlich der normalen Haltung der Säugetierjungen. (Fig. 266.) Ich bezeichnete diese Haltung mit Schnauzengeburten 1).

Uebrigens sah ich auch die blossliegende Schädelbasis vorangehen. In einem Falle traten Schulter und Schädelbasis dicht nebeneinander gedrängt gleichzeitig zum Beckenboden herab. Frucht 1690 g 38.5 cm (1889, J., Nr. 296).

Die Bedeutung der primären Haltungsveränderung tritt besonders deutlich an meinem Marhurger Materiale hervor, weil hier die Schwangeren und Kreissenden sehr zeitig zur Untersuchung kommen. Unter 16 Fällen von Stirn- und Gesichtslagen (auf 3000 Geburten) konten wir 11 mal die abnorme Haltung vor und im Beginne der Geburt bei noch stehender Blase diagnostiziren. Wiederholt sahen wir die Gesichtslage sich aus Schädellage herausbilden, sahen aber auch zweimal eine ausgeprägte Stirn-Gesichtslage sich durch Seitenlagerung der Frau in bleibende Schädellage verwandeln. Zweimal gelang es bei stehender Blase durch bimanuelle Korrektion die Gesichtslage in eine Schädellage überznführen.



Fig. 268, Gesichtslagenhaltung. Nach der Natur.

Alle engeren Stellen des Genitaltractus, an Schundare Urdenen der Kopf beim Herabrücken hängen bleiben zustandekomkann, sodass sich aus einer bis dahin nur an- men der Gegelegten jetzt eine vollkommene Gesichtslage herausbildet, bezeichne ich als sekundäre Ursachen.

Hierher gehören vor allem: das enge Becken, besonders das im queren Durchmesser verengte, die unnachgiebige Muttermundslippe, der hervorragende Rand einer Placenta praevia, eine stark hervorspringende Spina ischii.

Ganz besonders deutlich lässt sich bei Gesichtslagen nachweisen, wie nicht eine Ursache allein die Gesichtsgeburt hervorbringt, sondern wie die Summe einer Reihe von Momenten zusammenkommen muss, um eine Geburt in dieser abnormen Haltung zu ermögliehen. Daher die grosse Zahl der Erklärungen für die Aetiologie und die relative Seltenheit der Gesichtslage.

Gesichtslagen wiederholen sieh ab und zu bei einer und derselben Frau. Es sind dies Zufälligkeiten.

Ich sah zweimal Gesichtslagen bei sehr engen Becken bei derselben Frau, einmal mit Placenta praevia komplizirt2).

sichtslage.

<sup>1)</sup> Leber Schnauzengeburten, A. f. G., Bd. 12, S. 159. 2) G. Kern, Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Gesichtslagen, I.-D., Marburg 1885, Fall III.

Diagnose

Die Diagnose der Gesiehtslage kann bei noch uneröffnetem Cervix bisweilen allein durch äussere Untersuchung gemacht werden. Der Schädel wird über den Beekeneingangsring hervorragend gefühlt, wie beim engen Beeken: an der der Hervorragung gegenüberliegenden Seite fühlt man kleine Teile und hört auch dort die Herztöne.

Von innen geben Nase, Mund, Kinn eventuell auch die Augen Aufschluss. Aus dem Verlaufe der Gesichtslinie (Nasenwurzel bis Kinn) und der Stellung des Kinns kann man die Lage bestimmen. Bei erster Gesichtslage steht Stirn links, Kinn reehts, umgekehrt bei zweiter.

Da sich bei vorliegendem Gesicht der Schädel mit einem sehr grossen Umfange zum Becken stellt, so tritt das Gesicht in der ersten Geburtsperiode auch bei Erstgebärenden nicht in den Beckeneingang ein. Unter Umständen muss man daher sehr hoch hinaufgehen, ehe man das vorliegende Gesicht fühlt. Die Diagnose kann dadurch sehr erschwert werden.

Beim Untersuchen hüte man sich, die Augen zu schädigen. Auch Infektion der Augenlidspalte ist zu vermeiden.

Verwechslung des Mundus mit dem After kommt bei ungeübten Untersuchern wohl vor. Das lebende Kind saugt am untersuchenden Finger.



Fig. 269. Gesicht im Beckenausgang. Nach Smellie.

Geburtsmechasichtslagenhaltung

Beim normalen Gesiehtslagenmechanismus steht die Gesiehtsnismus bei Ge-linie im Beckeneingange wenigstens annähernd im queren Durchmesser. Beim Herabrücken dreht sich das Kinn nach vorn, und steht das Gesicht auf dem Beckenboden, so stellt sich, wenn der Kopf den Beckenausgang passiren will, die Gesichtslinie in den geraden Durchmesser.

> In der Schamspalte werden zuerst der Mund und die vorliegende Wange sichtbar; über den Damm hervor treten nacheinander Nase, Augen, Stirn, Scheitel, und mit Geburt des Hinterhauptes ist der Kopf durch die Schamspalte hindurchgetreten. Nun veranlassen die in das Becken eingetretenen Schultern eine weitere Drehung des geborenen Kopfes, und zwar dreht sieh das Gesicht nach dem Schenkel der Seite, nach der schon vorher das Kinn hinzeigte.

Nicht selten beobachtet man den Austritt der Gesichtslinie im queren Durchmesser,

ein Vorgang, der sich nur bei kleinen Früchten und Becken mit sehr weitem Ausgange abspielen kann. Ich sah diesen Mechanismus zweimal<sup>1</sup>).

Bei wenig Fruchtwasser sieht mau wohl auch neben dem Gesichte einen Fuss oder gar Fuss und Hand vorliegen <sup>2</sup>).

Die Geschwulst des vorliegenden Teiles bildet sich an den Lippen,

den Wangen, der Augengegend.

Die Lippen sind bisweilen so geschwollen, dass das Kind die ersten Tage nicht saugen kann. Einmal beobachteten wir eine überaus starke Schwellung der Papillarkörper der Zunge (1884, J. Nr. 97). Auch die Haltung des Kopfes, mit dem Hinterhaupte dem Rücken zugewendet, bleibt anter Umständen noch einige Tage. Die erst in der Geburt erworbene (sek und däre) Dolichokephalie, ebenso die während des langdauernden Geburtsakts entstandene Struma gehen nach der Geburt wieder zurück.



Fig. 270. Gesicht bei Gesichtslagengeburt. Nach der Natur.

Unter ungünstiger Einstellung des Gesichts versteht man Ungünstige Einstellung mit dem Kinne nach hinten. Dabei steht die Stirn vorn stellung des Gesichts dem queren Schambeinaste auf, und wenn nicht noch eine günstige Drehung der Gesichtslinie in den queren Durchmesser des Beckeneingangs zustande kommt, so kann überhaupt der Kopf nicht in das Becken ein-

treten, das Kind ohne Kunsthilfe nicht geboren werden. Steht die Stirn vorn über dem queren Schambeinaste und das Kinn hinten in einer der beiden seitlichen Ausbuchtungen des Beckens, so wird, bei kräftiger Aktion der

 G. Kern. Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Gesichtslagen, In-Diss., Marburg 1885, Fall I und V.
 Ahlfeld, Ber. u. Arb. Bd. 3, S. 114. — Briefl. Mitth. von Dr. Weber, Frankfurt a, M.



Fig. 271. Gesichtslagenschädel in der Gebur modelliert, sekundäre Dolichokephalie, 1/2 natürl. Grösse.



Fig. 272. Umwandlung der Gesichtslage in eine Hinterhauptslage nach Thorn, Z. f.G.u.G., Bd.13, S.212. Die Richtung der Pfelle  $\alpha$ e bedentet, in welcher Weise, an dem Kinn, an den Backenknochen anstemmend oder über das Hinterhaupt weggreifend die Finger der von der Scheide aus thätigen Hand wirken sollen. Die Brust wird dann in zweiter Linie von aussen in der Richtung des Pfells b gedrängt, während der Steiss, wie Pfell e andeutet, dem Gesichte genähert wird.

Wehen, der Teil des Kindes in das Becken hineingedrängt, der in der Richtung der Fruchtwirbelsäule liegt, also das Kinn, später der Hals, selbst der obere Teil des Brustkastens, während die Stirn eher noch weiter über den Beckenring hinausgedrängt wird.

Nur bei überaus weitem Becken ist es einmal möglich, dass Brustkasten und Schädel zugleich durch das Becken hindurchgepresst werden.

Die Berichte über Geburten reifer oder gar lebender Früchte in ungünstiger Gesichtseinstellung sind mit grosser Reserve entgegenzunehmen. Doch sind derartige Fälle von sicheren Gewährsmännern beobachtet worden <sup>1</sup>5.

Als ganz seltene Beobachtung führe ich einen Fall an, wo das hintenstehende Kinn seinen Weg über das Promontorium nach der andern Seite nahm und sich dann die Gesichtslinie im queren Durchmesser einstellte <sup>2</sup>).

Wenn auch Boër ganz ausgezeichnete Erfolge mit einem rein abwartenden Verfahren erzielte (unter 80 Fällen 4 Totgeburten), so zeigten doch weitere gründliche Beobachtungen die Gefahren für Mutter und Kind sehr deutlich, und es mehrten sich die Versuche, die Gesichtslage, wenn möglich in eine Hinterhauptslage zu verwandeln, oder aus einer Gesichtslage zu machen.

Schon J. L. Baudelocque³) versuchte das herabgedrängte Kinn mit zwei Fingern durch Anstemmen gegen die Vorsprünge des Gesichts in die Höhe zu schieben, um so das Kinn der Brust wieder zu nähern und das Hinterhaupt von aussen herabzuführen. Oder er that das letztere direkt durch Umgreifen des Hinterhaupts. Diese Methoden bürgerten sich nicht ein,

Korrektnr der Gesichtslagenbaltung

C. Braun, Wiener Medizinal-Halle 1860, Nr. 1 u. 2. — v. Steinbüchel, Ueber Gesichts- und Stirnlagen, Wien 1894, S. 31, Fall Nr. 169.
 S. Goldschmidt, L.-D., Marburg 1890, cit. S. 102, S. 8 u. 9.
 Principes sur L'art des acconchements, 1787, S. 430.

weil in der vorantiseptischen Zeit die unglücklichen Ausgänge zu häufig waren.

Schatz<sup>1</sup>) glaubte daher, indem er die abnorme S-förmige Biegung der Wirbelsäule durch allein äussere Handgriffe in die normale )-förmige zu bringen vorschlug, die Gefahren des intrauterinen Eingriffs umgehen zu können. Seine Methode bestand darin, durch Heben der vorderen Schulter eine Beweglichkeit des Rumpfes herzustellen und unter Fixiren

des Steisses und Druck gegen die Brust des Kindes die Rückbiegung der Wirbelsäule herbeizuführen.

Eine wesentliche Verbesserung erfuhr diese Methode durch Thorn2), der die inneren Griffe Bandelocque's mit den äusseren Schatz's vereinigte, also mit zwei Fingern von innen das Hinterhaupt umgriff, um es auf den Beckeneingang herabzuleiten oder mit zwei Fingern das Kinn in die Höhe drängte, während die äussere Hand den Brustkasten des Kindes gegen die Rückenseite hin zu drängen hat. Viel seltener, wie bei den Methoden von Baudelocque und Schatz glitt das Hinterhaupt wieder in die Höhe, das Gesicht trat an seine frühere Stelle.

Diese kombinirte Methode Thorn's wird jetzt zumeist geübt, wenn es sich

No. 202 Variable and day Salvida formula history

Fig. 273. Veränderung der Schädelformnach Geburt in Gesichtslage in den ersten 12 Tagen des Lebens.

Konturen gleich nach der Geburt,
Konturen am 12. Tage.

darum handelt, einen noch beweglichen in Gesichtslage sich präsentirenden Kopf in eine Schädellage umzuwandeln. Siehe Fig. 272.

Der Arzt auf dem Lande zieht es vor, bei ungünstiger Einstellung des Kopfes, Kinn nach hinten, wenn irgend möglich, die Wendung auf die Füsse zu machen.

Sonstige Verfahren

Ist das Gesicht tiefer in das Becken getreten, dass an eine Wendung und eine Rektifikation der Gesichtslage in eine Schädellage uicht mehr gedacht werden kann, dann kommt nur, je nach den Indikationen in Bezug auf Mutter und Kind in Frage: Abwarten, ob spontane Geburt eintritt, Zange, Perforation.

Volland 3) befürwortet zwar, bei ungünstiger Gesichtseinstellung (Kinn hinten),

<sup>1</sup>7 A. f. G. 5, S. 306. <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Z. f. G. n. G. 13, S. 186, spec. 211. <sup>3</sup>/<sub>2</sub> C. f. G. 1887, Nr. 46. Therap. Mon. 1894, Aug. — Peberdies siehe: I hm, Geschichte der Methoden, I.-D., Berlin 1895. — Jungmann, A. f. G. 51, S. 189, berichtet von Fällen, wo die Rektifikation der Lage bei schon ziemlich feststehendem Konfe noch gelang. — K norr, C. Ruges Festsehr. S. 141.

wenn wegen Tieftretens des Gesichts eine Wendung nicht mehr möglich ist, das Kinn andauernd nach der Seite, nach der es in der Wehe sich zu drehen Neigung hat und nach unten zu ziehen, doch müssten wohl erst weitere Versuche feststellen, ob mit dieser Methode ein bleibender Erfolg erzielt wird.

Die Perforation bei Gesichtslage kann durch die Augenhöhle und den

harten Gaumen ausgeführt werden.

Leitung der Gesichtslagen sichtslagengeburt bei Gesichtslagen bei verschieden können daher gelten:

gestalteten Becken

- a) Normales Becken: Abwarten, wie Mechanismus und austreibende Kräfte die Geburt leiten;
  - Spontane Geburt bei Einstellung mit dem Kinne nach vorn und bei kräftigen Wehen;
  - Umänderung der Haltung nach Thorn, wenn nach dem Blasensprunge der Kopf sich nicht alsbald günstig einstellt;
  - 3. Wendung auf die Füsse, wenn eine schnelle Entbindung nötig ist;
  - 4) Zange, wenn Kopf im Becken, Kinn seitlich oder vorn.
  - 5) Perforation bei tiefstehendem Gesichte und totem Kinde; vielleicht auch beim lebenden, wenn das Kinn tief am Kreuzbein entlang herabgedrängt ist.
- b) Allgemein verengtes Becken: Umwandlung in Schädellage und Abwarten der Spontangeburt.
- c) Plattes Becken: Wendung.

## Die Geburt in Stirnlage.

Für die Entstehung der Stirnlage gelten dieselben primären ursächlichen Momente, wie für Gesichtslagen. Als eine bisher nicht besprochene Ursache kommt die Zwillingsschwangerschaft hinzu. Liegen die Zwillinge so, dass sich eine Bauchfläche an der andern befindet, so wird dadurch häufig die scharfe Krümmung der normalen Fruchthaltung verhindert, und das Kinn kann nicht fest der Brust aufliegen, es entsteht eine Vorderhaupts- oder Stirnlage. Wird der Kopf aber zufällig in einem Augenblicke, wo er sich gerade in Stirnlagenhaltung befindet, infolge einer Wehe in den Beckeneingang und die Beckenmitte hinabgetrieben, so ist eine Umwandlung in Hinterhaupts- oder Gesichtslage nicht mehr möglich, da für eine derartige ausgiebige Drehung des Schädels in der Beckenmitte der Raum mangelt. Wir reden daher von einer b ewe glich en Stirnlage, wenn die Stirn noch über dem Beckeneingang verschiebbar steht, von einer fixirten Stirnlage, wenn die Stirn in den Beckeneingang und die Beckenmitte herabgetreten ist.

Der Eintritt in das Becken erfolgt wie bei Gesichtslage, d. h. die verlängerte Gesichtslinie, die Stirmnaht, stellt sich in den queren Durchmesser. Beim Herabrücken tritt der eine Stirmhöcker nach vorn, bis er hinter den absteigenden Schambeinast und weiter unter den Schambogenwinkel zu stehen kommt. Die dritte Drehung, die Rotation um die Schambeine, kommt nur sehr langsam, oft nur unter Kunsthilfe zustande.

was nicht zu verwundern ist, wenn man bedenkt, in welchen ungünstigen Durchmessern der Kopf bei Stirnlage eintritt.

Nur änsserst selten findet der Durchtritt mit nach hinten gewendetem Kinne statt 1).

Würde es sich bei Stirnlage hauptsächlich um grosse Kinder handeln, so würde wohl ärztliches Einschreiten in der Mehrzahl der Fälle notwendig werden. Da aber thatsächlich auffallend viele kleine Früchte in dieser Haltung geboren werden, so verlaufen die Geburten, wenn auch langsam, doch meist noch spontan zu Ende.

Gegeuüber dieser von Hecker, Spiegelberg, Heinricius und mir festgestellten Thatsache behauptet v. Weiss"), die Stirnlagenkinder seien sehr grosse, besouders aber sehr kräftige, gutgenährte Kinder. Diese Differenz ist leicht verständlich, wenn man berücksichtigt, dass bei dem grossen Wiener Materiale die Assistenzärzte nur zu den Geburten gerufen werden, die einen Eingriff nötig erscheinen lassen.

Da sich in der Regel eine sehr grosse Stirngeschwulst zu bilden pflegt, so ist die Diagnose in der Geburt bisweilen recht schwer zu stellen.

Die Konfiguration des in Stirnlage geborenen Kopfes ist nach langer Geburtsdauer eine höchst auffällige. Siehe Fig. 274.

Bei der Therapie der Stirnlagengeburten ist es am wichtigsten, die fixirte Stirnlage zu verhüten. Sobald also der Arzt das Kind in beweglicher Stirnlage vorfindet, muss er versuchen, eine Hinterhauptslage, eventuell eine Gesichtslage herzustellen. Dieselben Manipulationen, wie sie bei der Korrektur der Gesichtslage empfohlen sind, kommen auch hier in Anwendung. Bei kleinen Kindern und Zwillingen könnte man auch ohne Rektifieirung der Haltung die Geburt der Natur überlassen.



Therapie bei Stirnlagen

dern und Zwillingen könnte man Fig. 274. Kopfform eines in Stirnlage geborenen auch ohne Rektifieirung der Haltung Kindes. Die punktirte Linie zeigt die Form am 12. Lebenstage. Nach der Natur.

Lässt sich der bereits in das Beeken eintretende Kopf noch zurückschieben, und ist noch reichlich Fruchtwasser im Uterus, so würde bei mässig platten und bei normalem Beeken die Wendung angezeigt sein. Bei allgemein verengtem Becken bietet diese woniger Aussicht auf Erhaltung des Kindeslebens, als die freilich langdauernde Spontangeburt, mit schliesslicher Anwendung der Zange.

Ist der Kopf schon fest eingetreten, und hat sich bereits eine grosse Stirngeschwulst gebildet, dann kann nur geduldiges Abwarten unter Anspannung der austreibenden Kräfte zum Ziele führen, wenn nicht bei gauz tiefstehender Stirn die Geburt noch mit der Zange abgekürzt werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> v. Hecker, Beobachtungen und Entersuchungen aus der Gebäranstalt zu München 1881, S. 26. — Leopold, C. f. G., 1885, S. 123. — Derselbe Fall genauer beschrieben von Rasch, L.D., Wützburg 1885. — v. Weiss, Sammlung Kl. Vortr., N. Folge, Nr. 74, S. 713. <sup>5</sup>) v. Weiss, Sammlung Kl. Vortr., N. Folge, Nr. 74, S. 711.

Nicht selten ist in diesem Stadium, nach Absterben des Kindes oder bei Fieber der Mutter, die Perforation indicirt.

#### Die Geburt mit dem Beckenende voran.

Beckenendelagen finden sich bei der Geburt reifer Früchte 3 bis 4 mal unter 100.

In der Marburger Entbindungsanstalt ¹) fielen auf 7221 Geburten 268 =  $3.9\,^{\circ}/_{\circ}$  Beckenendelagen und zwar 189 =  $70.5\,^{\circ}/_{\circ}$  Steisslagen, 77 =  $28.7\,^{\circ}/_{\circ}$  Fusslagen,  $2 = 0.74\,^{\circ}/_{\circ}$  Knielagen.

Sie entstehen, kurz gesagt, wenn die Bedingungen zum Zustandekommen einer Schädellage ungünstig sind. Das trifft zu beim engen, besonders dem platten Beeken, bei macerirten Früehten, bei Hemicephalen, bei Vorliegen eines Arms, bei übermässiger Menge von Fruchtwasser, bei kugelig geformtem Uterus, bei Zwillingen. Demzufolge sind sie in den früheren Monaten der Schwangerschaft wesentlieh häufiger.



Fig. 275. Fig. 276. Zwei Stadien der Steissgeburt. Nach photographischen Aufnahmen.

Geburtsmechanismus bei Beckenendelagen. Vor dem Eintritt in das Becken befindet sich der Rücken in einer der beiden Seiten, häufiger links vorn als rechts hinten. Der Eintritt des Steisses in den Beckeneingang erfolgt so, dass sich die Hüftenbreite annähernd in den queren Durchmesser stellt, während sich der Rücken der vordern Bauchwand zukehrt. In der Beckenmitte stellt sich die Hüftenbreite in den schrägen Durchmesser, und zwar bei erster Beekenendelage in den linken. Hier vollzieht sich also eine rückläufige Bewegung als "zweite Drehung", was darauf zurückzuführen ist, dass die hintere Steissbacke, die sich ja durch ihr Auftreten auf die schiefe Ebene des Beckenbodens zuerst nach vorn drehen müsste, über und seitlich vom Vorberge lange zurückgehalten wird. Infolgedessen bedingt die vordere Hüfte den

<sup>1)</sup> P. Schürmann, Ueber Beckenendelagen, In.-Diss., Marburg 1898.



Fig. 277. Steisslage, Geburt des Kindes bis zum Halse. Précis d'Obst., S. 506, Fig. 280.



Fig. 278.

Darskeilung der intrauterinen Haltung der Frucht. Durchseinitt einer Hochschwangeren. – Tod nach schwerer Verletzung; Ahrennung beider Oberschenkel durch Lokomotive, Ausserdem Fraktur des I. Kreuzbeinwirbels. Nach Walde yer. Mediansehnitt einer Hochschwangeren. Bom 1886, Kind in I. Steiselage. Verhalten des untern Gebäruntterabschritts und des Gertis wie bei einer Vielgeschwängerten (9. p.) – Der I. Kreuzbeinwirbel ist nach Fraktur seines Bogens vor den 2. Kreuzbeinwirbel herabigseiltten, nach Art einer spondyblisteitsehen Verschiebung (siehe über das spondybdistehtsehe Becken). F. Nabelstrauß

Mechanismus, indem sie sich unter den Schambogen drängt, und so der Rücken wieder ein Stück zurückgehen muss.

Erst nachdem die vordere Hälfte den Schambogenwinkel füllt, tritt die hintere auf den Damm, wölbt diesen hervor und wälzt sich über ihn heraus. In dieser Stellung rückt nun der Rumpf weiter vor, bis die Schultern in den Beckeneingang eintreten. Da diese sich dem queren Durchmesser anpassen müssen, so dreht sich der schon geborene Teil des Kindes mit dem Rücken gegen den Schamberg zu. Den dritten Mechanismus bringt der Durchtritt des Kopfes hervor. Auch dieser muss sich mit seinem grössten Durchmesser zunächst in den queren des Beckeneingangs, weiter in den schrägen der Beckenmitte und den geraden des Beckenausgangs stellen. Alle diese Drehungen des Kopfes teilen sich dem schon geborenen Rumpfe mehr oder weniger deutlich mit.

Die Diagnose der

Diagnose der Beckenendelagen Beckenendelage kann ohne grosse Schwierigkeiten vor und während der Geburt durch äussere und innere Untersuchung gestellt werden.

Bei der äusseren Untersuchung ist es wichtig, nachzuweisen, dass der Kopf im Fundus liegt, was aus seiner Form und aus dem Ballottement erkannt werden kann. Ueberdies sind die Herztöne oberhalb einer durch den Nabel gezogenen Linie deutlicher zu hören, als unterhalb.

Bei der innern Untersuchung bietet die Steisskerbe, besser noch die Geschlechtslinie (Geschlechtsteile-After-Steissbein) deutlich erkennbare Punkte, aus deren Lage im Becken und deren Stellung zu einander man die Steisslage diagnostiziren kann.

Zu diesen Punkten gehört auch die Foveola coccygea, eine starke Einziehung der Haut oberhalb des Steissbeins, die unter Umständen so tief sein kann, dass sie einen After vortäuscht (1897, J. Nr. 306).

Steht das Steissbein zu den übrigen genannten Punkten nach links hin, so handelt es sich um eine erste, umgekehrt um eine zweite Lage.

Sind die Füsse fühlbar, wie bei Steiss-Fusslage oder bei der reinen



Fig. 278. Stellung der vorliegenden Partien bei 1. Steissfusslage a.
Précis d'Obstétr. S. 475, Fig. 258.

Fusslage, so entscheidet die Stellung der Ferse zu den Zehen, wo sich der Rücken befindet. Knielagen sind durch innere Untersuchung schwer zu diagnostiziren, solange man nicht die Geschlechtslinie oder die Füsse erreichen kann.

Eine besondere Haltungsabweichung bieten die Kinder, deren Unterschenkel gegen das Gesicht in die Höhe gestreckt sind¹). Man findet diese Haltungsanomalie besonders im wasserarmen Uterus. S. Fig. 279.

Die Schwellung des vorliegenden Teils trifft bei Steisslagen die vordere Steissbacke, bei Fusslagen die vorliegende Extremität, eventuell auch einen Teil des Steisses. Auch die Geschlechtsteile, besonders die männlichen, können bei trägem Verlaufe der Geburt Erstgeschwängerter erheblich anschwellen.

Die gleichen Ursachen, die eine Geschwulst des vorliegenden Teiles

¹) Griffith und Lea, M. f. G. u G., Bd. 5, Ergänzungsh. S. 234. — Leopold, Uterus und Kind, Taf. XII, Fig. 19.

veranlassen, bedingen bei Beckenendelagen noch eine andre Erscheinung, nämlich den Abgang von Kindspeeb aus dem After. Sobald nämlich der Steiss aus dem Kontraktionsringe oder durch den jeweiligen Umschnürungsring tiefer herabgetreten ist, erfährt der Bauch mit seinen Därmen einen höhern Druck als Mastdarm und After. Auch ohne dass der

Abgang von Kindspech







Fig. 280. Kopfhaltung desselben Kindes von vorn gesehen.

Schliessmuskel des Afters, wie bei der Asphyxie, seine Funktionen einstellt, wird Kindspech herausgepresst und fliesst fort und fort aus der Schamspalte ab.

Die Beckenendelagengehurten sind für Mutter und Kind Prognose für Gefahr bringend. Die Weiehteile der Mutter werden nicht, wie durch den vorangehenden Schädel, genügend erweitert, um den nachfolgenden Schädel schnell genug hindurchzulassen; am wenigsten bei der vollkommenen Fusslage, relativ noch am besten bei der ausgeprägten Steissfusslage. Schnell aber muss der zuletzt kommende Kopf die Weichteile, besonders den letzten Teil des Schlauchs passiren, wenn das Kind lebend geboren werden soll. Von dem Zeitpunkte an, wo der Steiss die Schamspalte passirt, erfährt der Blutkreislauf von der Placenta zum Kind eine Störung, und damit wird dem Kinde der Sauerstoff entzogen zu einer Zeit, wo es noch nicht atmosphärische Luft atmen kann. Dieser Zustand wird erst wieder aufgehoben, wenn das Gesicht über den Damm tritt. Da nun zwischen dem Anfange dieses gefährlichen Stadiums und seinem Ende eine zu lange Zeit liegen kann, so geht ein erheblicher Teil der Kinder an Er-

Mutter und Kind

stickung zu Grunde. Will man aber die Zeit künstlich abkürzen, oder presst die Gebärende ungestüm den Kopf durch die Schamspalte hindurch, so reisst der nicht genügend vorbereitete Damm und meist sehr tief ein. Bei Erstgebärenden ist unter diesen Umständen der Damm kaum zu erhalten.

Die Gefahr für das Kind liegt bei Beckenendelagen weniger darin, dass die Nabelschnur bei ihrem Durchgange durch das Becken komprimirt wird, sondern darin, dass sich, wenn der Kopf aus dem Gebärmutterkörper herausgetreten ist, die Gebärmutter derartig kontrahirt, dass die placentare Cirkulation erheblich beeinträchtigt wird, wenn nicht gar die Placenta sich teilweise oder ganz löst. In vielen Fällen folgt dem Kopfe die Placenta sofort nach oder liegt wenigstens sofort tief in der Scheide.

Behandlung der Beckenende-

Die Behandlung der Beckenendelagen bedarf sachverständiger Ueber-Beckenende-lagen-Geburten wachung und Nachhilfe. Wenn auch die Geburt der sich in Beckenendelage einstellenden Früchte, wie oben auseinandergesetzt wurde, aus mancherlei Gründen mit Gefahr für Mutter und Kind verknüpft ist, so muss doch als erste Regel für die naturgemässe Leitung der Beckenendelagen gelten: Der Arzt mache niemals ohne strenge Indikationen Extraktionsversuche. Es steht ausser Zweifel, dass die Aerzte die besten Resultate für Mutter und Kind aufzuweisen haben, die die Natur in der ausgiebigsten Weise wirken lassen.

> Eine Gefahr für das Kind kann bei einer unkomplizirten Beckenendelage erst eintreten, wenn der Steiss des Kindes aus der Schamspalte über den Damm ausgetreten ist. Bis dahin hat also ein rein beobachtendes Verfahren stattzufinden, auch wenn, wie bei Erstgebärenden, die Erweiterung der weichen Geburtswege nur sehr langsam vor sich gehen sollte. Geduld ist gerade bei Beckenendelagen eine Haupttugend des Geburtshelfers.

> Zweckmässig ist es, besonders für noch Ungeübte, die Geburt auf dem Querbette vor sich gehen zu lassen. Atypische Drehungen, die vielleicht zu einer schnellen Korrektur nötigen, lassen sich bei Benutzung der Rückenlage (Querbett mit gespreizten Schenkeln) besser erkennen, da der Mechanismus partus meist an Abbildungen und am Phantom in Rückenlage studirt wird und daher in praxi in dieser Lage übersichtlicher ist als in der ungewohnten Seitenlage. Geübtere bevorzugen dem entgegen die Seitenlage. - Der Arzt nimmt bei Rückenlage zwischen den Schenkeln Platz.

> Nach Austreten des Steisses lockere man die Nabelschnur, d. h. man ziehe sie in einer längeren Schlinge herab, damit nicht bei schnellerem Tiefertreten des Kindes oder bei einer schnell notwendig werdenden Extraktion ein allzu starker Zug am Nabelkegel stattfinde, der ein Abreissen der Schnur zur Folge haben könnte.

> Alle weiteren Eingriffe bei anomalem Verlaufe der Beckenendelagegeburten sind in der Operationslehre einzusehen.

# Die Quer- und Schieflage.

Die Lage, in der das Kind, wenige Fälle ausgenommen, überhaupt nicht geboren werden kann, ist die Querlage, richtiger Schieflage.

Die Frucht rückt dann, am häufigsten mit der Schulter, in andern Fällen mit der Seite auf den Beckeneingang auf, und je tiefer dieser vorangehende Teil des Kindes in das Becken getrieben wird, desto mehr nähern sich Steiss und Kopf oberhalb des Beekens. Beide können aber unter normalen Grössenverhältnissen unter sich und zum Becken nicht zugleich in das Becken eintreten, und damit ist ein nahezu unüberwindliches Geburtshindernis gegeben.

Bei reifen Früehten findet man Querlagen in 20/a der Geburten. Weiter zurück in der Sehwangerschaft sind sie häufiger.

Liegt der Kopf in der linken Gehärmutterhälfte, so bezeichnet man die Querlage als erste, liegt er in der rechten, als zweite. Befindet sich der Rücken vorn, so nennt man dies erste Unterart, Rücken hinten zweite Unterart. Siehe System der Lagen, Seite 105.

Querlagen kommen dann zustande, wenn der Uterus in seinem untern Pole eine kugelige Form zeigt und der Beckeneingang für den sieh aufstellenden Kopf eine ungeeignete Form hat, oder das Aufrücken des Kopfes auf den Beckeneingang durch Tumoren gehindert wird. Daher sind das enge Beckeu, besonders das platte, Uebermaass von Fruchtwasser, Zwillingsschwangerschaft, Tumoren an oder neben dem Uterus, die Hauptursachen für Querlagen. Aber auch Missproportionen im Körperbaue der Frucht, indem das Beckenende zu Ungunsten des Schädels an Gewicht überwiegt, sind zur Entstehung von Querlagen geeignet. Hier spielen macerirte, hemicephalische und mikrocephalische, durch Tumoren in ihrer normalen Haltung beeinträchtigte Früchte eine Rolle.

Da in der Schwangerschaft früherer Zeit relativ reichlich Fruehtwasser vorhanden zu sein pflegt, so kommen Schief- und Querlagen in früheren Monaten häufiger vor. Unter normalen Verhältnissen korrigirt sich diese Lage bis Ende der Schwangerschaft. Geschieht diese Korrektur selbstwendung aber erst im Beginne der Geburt oder während ihres Verlaufs, so bezeichnet man den Vorgang als Selbstwendung. Wie wir diesen natürlichen Process unterstützen, um in der Geburt eine Schädellage herbeizuführen, ist im Absehnitte über "Wendung durch Seitenlage und äussere Handgriffe" genauer dargelegt.

Die Diagnose der Querlage ist nicht schwer. Zunächst fällt der Leib durch seine Breitenausdehnung auf; vor allem aber ist über dem Beeken ein grosser Kindesteil nicht zu fühlen. Palpiert man darauf zur Kontrolle den Fundus uteri und fühlt auch da keinen grossen Kindsteil, so wird man in einer der beiden Seiten den ballotirenden Kopf nachweisen können, und damit wäre die Frage, oh es sich um erste oder zweite Querlage handelt, beantwortet. Bei der innern Untersuchung findet man das Scheidengewölbe leer, wenn nicht ein kindlicher Teil vorgefallen ist. Die Unterart bestimmt man entweder durch direkten Nachweis des Rückens, der kleinen Teile oder durch Auskultation.

Die mannigfaltigen Bilder, die sich im Verlaufe einer Geburt in Proguose für Querlage dem Arzte zeigen können, die Prognose für Mutter und Mutter und Kind Kind in diesen verschiedenen Stadien der Geburt, demonstrire ich im Unterricht meinen Schülern gern dadurch, dass ich ihnen beschreibe, wie

Ursachen

Diagnose

sich eine Geburt bei Querlage, bei der jegliche sachverständige Hilfe mangelt, abspielen würde:

lage beim Mangel Hilfe

Die Eröffnungsperiode würde sich in nichts von der unter normalen Geburt in Quer- Verhältnissen verlaufenden unterscheiden. Der Blasensprung bringt aber sachverständiger schon eine folgenschwere Anomalie, denn, da kein vorliegender Kindesteil den Beckeneingang sofort abschliesst und der vorliegende Kindesteil nicht eng von einem Berührungsgürtel umgeben sein kann, so fliesst in der Regel mit einemmal fast das gesamte Fruchtwasser ab, wobei es zum Vorfall des Arms und der Nabelschnur kommen kann.

> Der wasserleere Uterus zieht sich eng um das querliegende Kind zusammen und fängt nach einiger Zeit mit einer besonders starken Wehenthätigkeit an, die von der Frau wahrscheinlich kräftig unterstützt werden wird, das Kind in das Becken hineinzutreiben.

> Die Schulter rückt in die Beckenmitte, der Arm tritt vor die Schamspalte vor, der Kindskörper wird, Kopf gegen Steiss, eng zusammengepresst. Nach einer Anzahl von Stunden nehmen die Wehen einen krampfartigen Charakter an, es entwickelt sich ein Spasmus der Muskulatur und Tetanus. Das Kind stirbt infolge Kompression ab (Verschleppte oder eingekeilte Schulterlage).

> Das abgestorbene Kind, dessen Arm an der Aussenluft liegt, beginnt bald zu faulen. Gase entwickeln sich und sammeln sich hinter dem Kinde in der Gebärmutter an, treiben diese auf (Tympania uteri, Physometra).

> Die Frau wird davon sehr bald in Mitleidenschaft gezogen. Sie bekommt Fieber. Der septische Charakter zeigt sich in der schnell steigenden Pulsfrequenz und im Verfall. Die Wehen hören ganz auf, der Leib treibt sich trommelartig auf; die Frau stirbt unentbunden an akutester Sepsis.

> Aber auch andre Ausgänge sind möglich: Zunächst kann sich nach Einkeilung des Fruchtkörpers die Gebärmutter soweit über das Kind zurückziehen, dass ihr unteres Segment in hohem Grade ausgedehnt und verdünnt wird, infolgedessen leicht einreisst, und das Kind in die Bauchhöhle austritt. Die Folgen dieser Ruptura uteri würden dann natürlich schwere Blutung und Bauchfellentzündung sein, der die Frau ebenfalls erliegen würde.

Partus conduplieato corpore

Nur einen Ausgang giebt es, der mit Erhaltung der Frau enden kann. Ist das Kind nach dem Absterben erweicht, so kann es bei relativ räumlich günstigen Beckenverhältnissen so zusammengequetscht werden, dass Kopf und Becken zusammen in das Becken herabgetrieben, entweder nebeneinander durchgedrängt werden (Partus conduplicato corpore), oder ein grosser Teil schiebt sich im Becken neben dem andern vorbei und wird dann zuerst geboren; der Rumpf und der andre grosse Teil folgen nach (Selbstentwicklung).

Selbstentwicklung

Der Mechanismus bei der Selbstentwicklung kann verschiedenartig sein. Bei der ersterwähnten Form, conduplicato corpore, füllen eine Zeit hindurch Kopf und Steiss zugleich die Beckenhöhle, während Bauch und Brustkasten stark gebogen zum Beckenausgange herausgedrängt sind. Meist wird dann der Steiss zuerst herausgedrängt und die Frucht schnellt aus der Schamspalte heraus. Ich sah unter diesen Umständen ausnahmsweise den Kopf zuerst hervortreten. Dieser Modns ist nur bei macerirten und sehr kleinen Früchten möglich.

Der andre Modus verläuft nach Jungmann 1), dessen Arbeit auch die folgenden



Fig. 2s1. 1. Stadium, Fig. 2s3. 3. Stadium. Fig. 282. 2. Stadium. Fig. 284. 4. Stadium.

Nach Jungmann.

Abbildungen entnommen sind, in der Weise, dass das über dem Beckeneingang liegende Kind mit der Schulter und Brust voran tief in das Becken herabgetrieben wird, während der Kopf über der Linea innominata (nicht über der Symphyse, wie man aus Jung-

<sup>1)</sup> Beiträge zur Lehre von der Wendegeburt bei Achsellage, L.D., Giessen 1850. Ablfeld, Lehrb, d. Geb.

manns Abbildungen entnehmen muss) hängen bleibt (Fig. 281). Bei kräftigen Wehen tritt sodann neben dem vorliegenden Arme der Brustkasten (Fig. 282) und der Bauch hervor (Fig. 283) und immer noch ist der Kopf verhindert, in den Beckeneingang einzutreten. Hat aber erst der Bauch den Beckeneusgang passirt, so folgt der Steiss nach, und die Beckenendelage ist beendet (Fig. 284).

Der Kopf kann nun durch- und austreten.
Chiara') war in der Lage, einen Gefrierdurchschnitt durch eine Hochschwangere
abbilden zu können, deren Frucht sieh im zweiten
Stadium der Selbstentwicklung befindet, Fig. 285.

Der Vorgang der Selbstentwicklung kommt natürlich bei macerirten und faulenden Früchten am leichtesten zustande; bei frischtoten Kindern wird er nur beobachtet, wenn sie klein sind und das Becken sehr weit ist. Von lebend auf die Weise gebornen Kindern berichten nur Kuhn²) und Jakesch³). Grasemann⁴) sah, eine ungemein seltene Ausnahme, ein Kind von 3700 gr Gewicht und 51 cm. Länge frischtot geboren werden. Die Maasse des Beckens sollen normal gewesen sein.

Der Arzt darf sich niemals auf diesen Modus der Entbindung verlassen, da sich die Frau, während er sich abspielt, in zu grosser Gefahr befindet.



Fig. 285. Im 2. Stadium der Selbstentwicklung. Nach Chiara,

Verfahren bei Schief- und Querlagen

Wird der Arzt zeitig genug zu einer Querlagengeburt gerufen, so muss sein Bestreben darauf gerichtet sein, das Fruchtwasser so lange wie möglich zu erhalten. Er untersuche deshalb selten und recht vorsichtig innerlich, und zeigt sich die Hervorwölbung der Blase durch den noch engen Muttermund erheblich, droht die Blase zu bersten, so lege er einen Kolpeurynter in die Scheide <sup>5</sup>), um so das Eindringen der Blase und des vorliegenden Kindesteils in das Becken und damit auch das Bersten der Blase zu verhindern. Sind Gründe da, die Geburt beschleunigt zu wissen, so kann statt dessen auch ein Barnes'scher Dilatator über den Cervix in die untere Partie des Uterus geschoben werden.

Ist das Wasser abgeflossen, ehe der Muttermund die innere Wendung erlaubt, dann ist ebenfalls mit Erfolg der stark ausgedehnte Scheidenkolpeurynter zu verwenden, der zugleich für Erweiterung des Muttermundes sorgt. Nach Herausnahme des Kolpeurynter kann dann die Wendung durch innere Handgriffe vorgenommen werden.

Welches Eingreifen von ärztlicher Seite in den verschiedensten Phasen des eben geschilderten Geburtsvorgangs sonst notwendig wird, ist im Abschnitte über "Wendung" u. s. w. genauer geschildert.

La evoluzione spontanea etc., Mailand 1878.
 Wochenblatt der Zeitschrift d. Gesellsch. Wiener Aerzte, 1864, Nr. 24 u. 25.
 Prager med. Wochenschr. 1877, Nr. 13 und 14.
 C. f. G. 1895, Nr. 43, S. 1134.
 Rosenthal, A. f. G., Ed. 45.

# Geburtsstörungen veranlasst durch Vorfall der Extremitäten und der Nabelschnur.

Vorliegen und Vorfall der Hand und des Arms bei Kopflagen.

Sind Kopf und Arm (Hand) über oder im Becken zusammen fühlbar, so bestand vorher entweder eine Schieflage mit vorliegendem Arme, neben den nach und nach der Kopf tiefer herabgetreten ist, oder der Arm ist neben dem Konfe durch einen grösseren Strom Fruchtwassers mit herabgeschwemmt worden. In beiden Fällen konkurrirt zumeist ein enges, besonders plattes Becken. Auch die Aufhebung oder Verminderung der Reflexthätigkeit des Fötus begünstigt das Herabfallen von Gliedmassen. Daher so häufig Vorfall des Arms bei macerirten, frischtoten und scheintoten Kindern.

Fällt der hintere Arm herab, so fühlt man die Hand in der Gegend Einflussdes Armdes Promontoriums. Eine Bedeutung für den Gang der Geburt kann man Geburtsmechadem Herabfallen des hintern Armes nicht beimessen. Anders ist es mit dem vordern. Steht die Blase noch, - man spricht dann vom "Vorliegen des Arms", während man nach dem Blasensprunge, wo der Arm tiefer herabkommt, von "Vorfall" spricht - so pflegt der vorliegende Arm noch beweglich zu sein und lässt sich unter Umständen schon dadurch beseitigen, dass man die Frau auf die Seite lagert, wo sich der Rücken des Kindes befindet. Ist aber der Blasensprung erfolgt, und der Kopf mit dem Arme zugleich in das Becken eingetreten, so muss dadurch der Geburtsverlauf irritirt werden. Erstens verzögert sich der Durchtritt des Kopfes durch das Becken oder wird gar unmöglich, zweitens wird der Geburtsmechanismus beeinträchtigt, indem die zweite Drehung, die Drehung des Kopfes mit dem Hinterhaupte nach vorn und schliesslich unter dem Schambogen, unterbleibt. So entsteht tiefer Querstand oder 3. und 4. Schädellage. Ja, bei kleineren Kindern kommt als Korrektur dieser Anomalie der Uebergang aus 4. in 3. (resp. umgekehrt) Schädellage vor, wodurch der anfangs vorn liegende Arm nach hinten hin dirigirt und dadurch un-

Bei hochstehendem Kopfe kommt ausser Seitenlagerung der Frau Reposition des noch die Reposition des Arms, eventuell die Wendung in Betracht, und zwar diese, wenn es angezeigt ist, die Geburt bald zu beenden oder, wie beim platten Becken, den Kopf als nachfolgenden durch das Becken zu leiten.

schädlich gemacht wird.

Soll der neben dem Kopfe vorliegende Arm zurückgeschoben werden, so fasse man ihn mit drei Fingern am Handgelenk und dränge ihn in der Richtung gegen das Gesicht des Kindes in die Höhe. Können drei Finger, Raummangels halber, nicht mehr in die Höhe, so schieben ihn Mittel- und Zeigefinger weiter, bis er über der grössten Circumferenz des vorliegenden Teiles verschwindet. Bei Gesichtslagen schiebe man den Arm über das Kinn auf die Brust.

Damit er nicht wieder vorfalle, lässt man die Finger noch einige Wehen hindurch am zurückgebrachten Arme liegen und lagert die Frau so, dass sie auf die Seite zu liegen kommt, wo sich bei Schädellage der Rücken des Kindes, bei Gesichtslage der Bauch befindet. Bei Quer- und Beckenendelagen soll der hervortretende Arm nicht reponirt werden.

Ist der Kopf mit dem Arm so tief in das Becken gerückt, dass die Reposition nicht mehr gelingen kann, und ist es notwendig, die Geburt zu beenden, so muss dies mit der Zange, beim toten Kinde durch Perforation geschehen.

### Vorliegen eines oder beider Fiisse neben dem Kopfe.

Diese verhältnismässig seltene Anomalie kommt zustande, wenn bei kleinen Früchten nach dem Wasserabflusse eine starke Kompression des

Kindskörpers möglich ist.

Je nach der Menge des noch vorhandenen Fruchtwassers und der davon abhängigen Beweglichkeit des Kindes ist ein verschiedenes Verfahren einzuschlagen. Ist der Kopf noch beweglich, so macht es keine Mühe, den neben ihm liegenden Fuss über den Kopf zurückzudrängen. Anders, wenn beide nebeneinander schon tief in das Becken eingetreten sind; dann kann es unter Umständen nicht mehr glücken, den Fuss zurückzudrängen. Ein grosser Fehler wäre es, bei dieser Sachlage an dem Fusse zu ziehen, um die Wendung zu machen. Das glückt um diese Zeit nicht mehr. Man lasse den Fuss ruhig liegen, und macht sich die schnellere Entbindung notwendig, so extrahire man den Kopf mit der Zange.

Ich beobachtete bei Gesichtslage Vorliegen eines Fusses und einer Hand. Der Arm

war durch eine Nabelschnurschlinge festgehalten 1).

## Umschlingung der Nabelschnur.

Cirkuläre

Die Nabelschnur, die eigentlich in einem Konvolut von Schlingen am Umschlingungen Bauche des Kindes liegen soll, findet sich verhältnismässig sehr häufig auf den Boden der Eihöhle herabgesunken und umgiebt den vorliegenden Kopf oberhalb des Berührungsgürtels in einer oder mehreren Schlingen. Rückt der Kopf dann nach Eröffnung des Cervikalkanals tiefer, so kommen diese Schlingen um den Hals zu liegen und ziehen sich beim Tieferrücken etwas fester an.

> Derartige Nabelschnurumschlingungen trifft man durchschnittlich bei der fünften Geburt. Auch um andre Körperteile kommen, wenn

auch nicht so häufig, Umschlingungen vor.

Grosse Länge der Nabelschnur ist die Hauptbedingung und wohl auch die Hauptursache dieser Anomalie. Sie bildet dann gleichsam ein Korrektiv gegen den Vorfall, d. h. wäre die lange Nabelschnur nicht um den Hals des Kindes geschlungen gewesen, so wäre sie unter begünstigenden Umständen nach dem Blasensprunge vorgefallen. Es sind bis neun Umschlingungen beobachtet worden.

GeringerEinfluss auf das Leben des Kindes

Die Umschlingungen um den Hals haben selten einen ungünstigen Einfluss auf das Leben des Kindes. Er könnte hervorgerufen werden

<sup>1)</sup> Berichte und Arbeiten, Bd. 3, S. 114.

durch relative Kürze der Nabelschnur; denn wenn ein grosser Teil der Schnur um den Hals geschlungen ist, so kann der zur Placenta hinführende freie Teil so gespannt werden, dass teils eine Zerrung der Schnur mit Kompression der Schlingen, teils eine Zerrung an der Placentarinsertion stattfinden kann. Andrerseits kann eine über den Nacken des Kindes laufende Schlinge bei der Rotation des Nackens um die Schamfuge herum komprimirt werden; dies Ereignis wird noch eher eintreten bei mehrfacher Umschlingung um den Hals. Ueberhaupt werden die ungünstigen Erscheinungen nur beim Tieferrücken des Kopfes, meist erst im letzten Akte der Geburt eintreten.

Nicht selten sind Strangulationserscheinungen am Halse zu beobachten: von seiten des Kindes eine Rinne - wir konnten sie bis zwölf Stunden wahrnehmen — starke Hyperämie des Kopfes mit Vortreten der Bulbi; von seiten der Nabelschnur bandartige Abplattung des Teiles der Schnur, der um den Hals lag, starke Stauung in der Vena umbilicalis bis zur Umschlingungsstelle. Auch in diesen Fällen beobachtete ich keine tiefe Asphyxie.

Zu ähnlichen Resultaten kam Bruttau¹) unter Benutzung des Dorpater Materials (500 Fälle, 1:3,5 Geburten),

Die Litteratur selbst der neuesten Zeit bringt Beispiele von zahlreichen festen Umschlingungen der Nabelschnur um den Hals mit Kompression des Halses auf ein Minimum. Meist handelt es sich in diesen Fällen um postmortale Verdünnung des Halses.

Auch Störungen im Geburtsmechanismus, besonders Ueberdrehung des Kopfes in und ausser dem Becken kann man bei straffer Umschlingung und relativer Kürze beobachten (1893, J. Nr. 311).

Wenn daher die durch Nabelschnurumschlingung hervorgerufene Gefahr auch gering ist, so mag doch der Arzt, wenn er Verdacht auf eine Cirkulationsstörung hat, sobald der Kopf geboren ist, mit dem Finger unter dem Schambogen eingehen und nachfühlen, ob sich dort die Schnur befindet, und ob sie etwa sehr scharf dem Nacken anliegt. Druck auf den Fundus uteri, um den Rumpf tiefer zu drängen, genügt in der Regel, die Frucht austreten zu lassen. Nur, wenn diese Manipulation nicht ausreicht und der Kopf nicht austreten will, die Cyanose des Kindes zunimmt, so schneide man die Nabelschnur durch, entwickle alsbald das Kind und unterbinde den fötalen Teil.

Etwas gefährlicher können komplizirte Nabelschnurum-Komplizierte schlingungen werden, d. h. solche, bei denen die Schnur teils um den Hals, dann aber auch noch um andre Körperteile, besonders um die untern Extremitäten geschlungen ist. Diese Umschlingungen sind dann auch nicht immer einfache, sondern sie verbinden sich mit Verschlingungen und auch Knotenbildungen.

Wenn in solchen Fällen die Schnur an zwei Stellen ihrer Länge fixirt und das dazwischen liegende Stück sehr gespannt ist, so kann die Entwicklung des Kindes leiden, es kann absterben; einzelne seiner Extremitäten können eingeschnürt, niemals aber abgeschnürt werden, denn bei beträchtlicher Dehnung der Schnur, wie sie zur Einschnürung notwendig

<sup>1)</sup> Küstner, Berichte und Arbeiten, S. 222.

Gefabr bei komplizirter Umschlingung

ist, leidet die Cirkulation in der Schnur derartig, dass das Kind eher abstribt, ehe eine Abschnürung beendet wäre.

Tiefere Einschnürungen in Muskelpartien und gar in den Knochen, die nur durch die Nabelschnur bewirkt sein sollen, sodass Rinnen darin entstehen, selbst

Fig. 286. Komplizirte Nabelschnurumschlingung mit Absterben des reifen Kindes. Nach der Natur. 1897, J. Nr. 29.

Spontanamputation erfolgen kann, halte ich für unmöglich, wenn auch Hennig 1) 70 "beglaubigte" Fälle publizirt hat.

Hingegen kann beim Akte der Geburt, auch ohne Zuthun einer von Aussen wirkenden Gewalt, wie bei Sturzgeburten, bei brüskem Herausziehen des Kindes u. s. w., also spontan bei Umschlingung um verschiedene Körperteile eine Zerreissung der Nabelschnur erfolgen.

Ich beobachtete einen derartigen seltenen Fall\*) am ausgetragenen Kinde (3550 gr, 54 cm). Die Schnur, im ganzen nur 44 cm lang, verlief vom Nabel rings um die linke Ellenbogenbeuge, umschnürte dann den rechten Unterschenkel und ging dann straff über die Genitalien zur Placenta, S. Fig. 286 und 287. Beim Austritte der Schultern zeigte sich die Schnur 3 cm vom kindlichen Nabel abgerissen. Kind schon vorher abgestorben.

Schlüpft ein Fötus durch eine Nabelschnurschlinge mit dem Kopfe und Rumpfe hindurch, so entsteht ein wahrer Knoten der Nabelschnur. Für die Gesundheit des Kindes hat er keine Bedeutung. Nur wiederum bei komplizirten Umschlingungen und dadurch entstandener relativer Kürze der Schnur ist es denkbar, dass eine feste Zusammenziehung des Knotens entsteht. Siehe Fig. 65.

#### Vorfall der Nabelschnur.

Weit wichtiger als die Umschlingung ist der Vorfall der Nabelschnur, denn nur allzu leicht findet beim Vorfall eine Kompression statt, die die Sauerstoff-

zufuhr unterbricht und dadurch das Kindesleben in Gefahr bringt.

Ursachen des Vorliegens und Vorfalls

Die früher beschriebene Lage der Schnur auf dem Boden der Eihöhle begünstigt ihr Hervorfallen beim Blasensprunge in den Fällen, wo der vorliegende Kindesteil dem untern Gebärmutterabschnitte nicht eng anliegt, wo der Beckeneingang eine Form hat, die der vorliegende Teil nicht ausfüllen kann. Quer- und Schieflagen, enges, besonders plattes Becken, Gebärmutterhöhle, kugelige Fruchtwasser, bewegliches Kind, lange Nabelschnur, das sind die Hauptursachen für das Zustandekommen des Nabelschnurvorfalls.



Fig. 287. Tiefe und seichte Schnürfurche hei Nabelschnurumschlingung. Nach der Natur-1897. J. Nr. 29.

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 11, S. 383. 2) Z. f. G. u. G., Bd. 36, S. 467.

Das Vorliegen der herabgesunkenen Schnur in der Fruchtblase kann natürlich erst bemerkt werden, wenn der untersuchende Finger ein grösseres Segment der Eiblase abtasten kann. Bei pulsirender Nabelschnur wird der fühlbare Puls, sonst nur der eigentümlich gestaltete, in der Blase verschiebbare Körper die Diagnose ermöglichen. Ist die Blase gesprungen und die Nabelschnur vorgefallen, so bedarf es Keiner langen Ueberlegung, sie zu erkennen. Höchstens mit dem Darm bei bestehendem Bauchbruche könnte sie unter Umständen verwechselt werden.

Diagnose

Sobald die Nabelschnur während der Geburt einem längern Drucke Gefahr für das ausgesetzt wird, muss das Kind in die grösste Lebensgefahr kommen, denn mit der Unterbrechung des Blutlaufes in der Schnur wird ihm der Sauerstoff entzogen. Einige Minuten hält ein Kind diesen Mangel wohl aus. aber nach 10 bis 15 Minuten tritt unabwendbar der Tod ein.

Wollen wir helfen, so müssen wir das Kind aus seiner prekären Lage befreien, entweder indem wir es schnell an die atmosphärische Luft bringen, dass es atmen kann, oder indem wir die Nabelschnur aus ihrer Einklemmung freimachen. Eine dritte Möglichkeit, dem Kinde atmosphärische Luft zuzuführen ehe es geboren ist, wird nur in äusserst seltenen Fällen vorhanden sein.

Therapie

Als Hauptsatz in der Therapie gilt es daher: Wo die Eröffnung der Geburtswege es gestattet, beende man, wenn sonst keine zwingenden Gegengründe vorhanden sind, die Geburt. Je nach der Lage des Kindes und dem Stande des vorliegenden Teils kann dies durch Wendung, Zange, Extraktion am Steiss oder an den Füssen u. s. w. geschehen,

Ist aber die Entbindung noch nicht möglich, da der Muttermund noch nicht die genügende Weite zeigt, so reponire man die Schnur, d. h. man suche sie über eine Partie des vorliegenden Kindesteils soweit zurückzubringen, dass sie nicht mehr komprimirt werden kann. Gestattet es bei Tiefstand des vorliegenden Teils die Weite des Muttermunds, mit zwei bis vier Fingern durchzugehen, so nimmt man die Reposition mit der Hand vor und bringt die Schnur bei Schädellagen über das Gesicht hinter das Kinn, bei Gesichtslagen über das vordere Ohr auf den Rücken, bei Steisslagen über die vordere Hüfte auf den Bauch. Bei Fusslagen ist das Bemühen in der Regel umsonst, da kein vorliegender Teil die Schnur zurückhalten kann. Ganz aussichtslos, aber auch meist unnütz, ist sie bei Querlage, denn bei dieser Lage des Kindes kann die Schnur kaum gedrückt werden, auch lässt sie sich nicht mit Sicherheit zurückhalten.

Am ungünstigsten für Erhaltung des Kindeslebens sind die Aussichten, wenn der Muttermund noch eng, der Cervikalkanal noch lang und unnachgiebig ist. Die Reposition mit der Hand ist dann nicht möglich und die Reposition mit einem stäbehenförmigen Nabelschnurrepositorium. um die Schnur in den obern Teil der Gebärmutter zu bringen, bietet sehr wenig Aussicht auf Erfolg. Man thut in diesen Fällen vielleicht besser. die Zurückhaltung der Schnur im Cervikalkanale dadurch zu ermöglichen, dass man nach Zurückbringung der vorliegenden Schlinge in den Kanal des Cervix die Scheide austamponirt (mit Gummiblase oder aseptischen Mulltampons), und zwar so stark, dass der Kopf über dem Becken beweglich ist. Glückt es dann, den Kopf zum seitlichen Abweichen zu bringen, so kann man bis zur Eröffnung des Muttermunds den Tampon liegen lassen und dann die Entbindung auschliessen.

Die Praxis bietet den Beweis, dass mit den Nabelschnurrepositorien kaum etwas auszurichten ist. Xirgends findet man aus neuerer Zeit Berichte von erfolgreicher Anwendung eines Repositoriums. Empfohlen wird meist das Nabelschnurrepositorium von Carl Braun.

Liegt eine grosse Schlinge soweit herab, dass sie aus den Genitalien zwischen die Schenkel herausgefallen ist, so muss man sie, auch wenn eine Reposition nicht möglich oder nicht thunlich ist, doch wenigstens in die Scheide zurückbringen und dort mit einem Tampon zurückhalten. Bei niedriger Aussentemperatur könnten sich die Nahelstrangarterien dermassen kontrahiren, dass die Cirkulation gehemmt würde, auch wäre zu befürchten, dass die Mutter mit Steissbacken und Schenkeln die Nabelschnur komprimiren, auch wohl so an ihr zerren könnte, dass Loslösung des Placentarandes die Folge wäre.

Bei Vorliegen der Schnur in der geschlossenen Eiblase versuche man durch Lagerung der Frau auf die Seite, wo sich der Rücken des Kindes befindet, den vorliegenden Teil zum Tiefertreten zu veranlassen, wodurch er die Nabelschnur beiseite schiebt. Ist dann der Muttermund bald eröffnet, so sprenge man vorsichtig die Blase, ohne die Finger aus der Scheide herauszunehmen, und stelle mit der andern Hand den Kopf fest auf den Beckeneingang auf, während man das Wasser mehr und mehr abfliessen lässt. (Fixirung des Kopfes beim Blasensprung.)

Eine seltene Art des Vorfalls der Nabelschnur bei Beckenendelagen bezeichnet man mit dem Ausdruck: das Kind reitet auf der Nabelschnur, wenn nämlich die Nabelschnur straff zwischen den Schenkeln hindurch dem Rücken des Kindes anliegend in die Höhe geht. Die Behandlung dieser Anomalie wird bei der Behandlung der Beckenendelagen in der geburtshilflichen Operationslehre besprochen werden.

# Anomalien der Placenta.

# Placenta praevia.

Während sich normalerweise das Ei, aus der Tube kommend, in den beiden obern Dritteilen des Uteruskörpers niederzulassen pflegt, und zwar an der vordern und hintern Wand, trifft man ausnahmsweise das Ei auch tief unten, im untern Dritteil, dicht über dem innern Muttermunde inserirt.

Aetiologie

Die Ursachen dieses tiefen Sitzes der Placenta haben bisher noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden können. Einerseits sind wir noch nicht genügend orientirt über die Art und Weise, wie sich das Ei unter normalen Verhältnissen inserirt, und auf welche Weise die Flächenausdehnung der Placenta vor sich geht, um Schlüsse auf pathologische Verhältnisse machen zu können, andrerseits fehlen die anatomischen Belege



Fig. 288. Placenta praevia in situ. Der erste bisher veröffentlichte Fall, in dem keine Entbindungsversaude die topographischen Verhältnisse gestört haben, Z. f. G. u. G., Ed. 21, Taf. IX, Fig. 2.

für Placenta praevia aus frühester Zeit. Es sprieht aber nichts dagegen, dass es sich um eine primäre tiefe Niederlassung des Eies handelt. Der dieser Anschauung gemachte Einwurf, das Ei könne sich nicht im untern Teile der Gebärmutter niederlassen, denn ein Ei, das höher oben in der Uterushöhle keinen Halt gefunden habe, finde diesen erst recht nicht in der Nähe des innern Muttermundes, da es dort mit dem Säftestrome zum Cervix hinausgespült werden würde, ist hinfällig, da sich einmal mit Bildung der Schwangerschaftsdecidua der innere Muttermund durch einen mehr oder weniger dieken Deeiduawulst zu verengen pflegt, da sich ausserdem zur selben Zeit der Cervikalkanal mit einem zähen Schleimpfropf verstopft, und der Uterus excentrisch hypertrophirt (Seite 21), also überhaupt Uterusinhalt wahrscheinlich nicht mehr in den Cervix gelangt.

Durch die deciduale Wucherung in der Umgebung des innern Mutter-

mundes ist der Boden für die Niederlassung des Eies auch über, selbst auf dem innern Muttermunde geschaffen. Sollte der innere Muttermund zur Zeit der Niederlassung des Eies sehr weit sein, so ist auch die Möglichkeit gegeben, dass sich das Ei mit seiner Reflexa über den innern Mutter-

mund weglegt, oder dass, ehe die Einkapselung des Eies von seiten der Decidua erfolgt, das Ei über den innern Muttermund wegwächst, und der innere Muttermundsring mit der Oberfläche des Chorion sich auf eine kleine Strecke entzündlich verbindet. und dadurch der Abschluss gegen die Cervikalhöhle zustande kommt. Auch ein hufeisenförmiges Umwachsen des Muttermundes ist denkbar, bei dem schliesslich der offene Raum im Hufeisen, der also über dem innern Muttermunde liegt, bis auf ein Minimum sich verengt oder ganz verschwindet.

Ich konnte diese Form durch Untersuchung des puerperalen Uterus mit ziemlicher Bestimmtheit nachweisen (1898, J. Nr. 47).

Die primäre Niederlassung des Eies konnte ich wiederholt mit aller Bestimmtheit aus den Grössenverhältnissen der Placenta zum ganzen Uterus nachweisen. Denn wenn in den beiden Fällen der ganze Uterus vom innern Muttermunde an 27,5 und 28,0 cm lang, die Placenta aber, das den innern Muttermund überdachende Stück mitgerech- Fig. 289. Einzweiter Fall von Placenta praevia sie nur im untern Gebärmutterahschnitte gesessen haben 1).

Fig. 294 giebt die Abbildung eines amme herbeigernfen zu haben, nach mehreren voraus-Abortiveis aus der vierten Woche, das sich im einer heftigen Blutung erlag. Kind in 1. Steisslage. tiefsten Teile des Uterus niedergelassen

(Hunter<sup>2</sup>). Ebenso beschreibt Gottschalk<sup>3</sup>) ein Ei der 3.—4. Woche, das im Schleimhautrande der innern Muttermundes inserirt war.

Ausser der primären Niederlassung als Ursache des tiefen Sitzes der Placenta wäre auch noch an starkes Wachstum des Eies vor seiner Einkapselung in die Decidua reflexa zu denken. Wenn sich, was sehr wohl denkbar ist, das Ei längere Zeit bereits in der Gebärmutter befindet, ehe es von der Reflexa umwuchert wird, so könnte es mit seinem untern Eipole die Schleimhaut bis zum innern Muttermunde einnehmen, und die Placenta könnte später mit ihrem Rande über dem innern Muttermund zu liegen kommen. In solchen Fällen würde dann die Placenta eine sehr grosse Fläche des Eiumfangs einnehmen. Diese grosse Flächenausdehnung



Beweis der primären Nieder-

lassing am

os int.



net, nur 10 und 15 cm hoch war, so konnte in sitn, bei dem kein geburtshilflicher Eingriff stattgefunden hat. Tibone, Sulla placenta previa, Torino 1894, mit Atlas. 36 jäbr. Zweitgeschwängerte, die, ohne Arzt und Heh-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Centralbl. f. Gyn. 1892, Nr. 12 u. 1898, J. Nr. 47. <sup>2</sup>) Anatomia uteri humani grav., Taf. XXXIV, Fig. 4. 3) Verh. d. D. Ges. f. Ggn. Bd. VII (Leipzig) S. 289.

kann vielleicht auch durch ein excessives peripheres Flächenwachstum der Placenta herbeigeführt werden, indem die Zotten des Placentarandes die Decidna vor sich her spalten und nach oben gegen den Fundus, nach unten gegen den innern Muttermund gelangen ').

Ich habe ferner darauf hingewiesen, dass ähnlich, wie bei der Incarceratio uteri gravidi reflexi und bei den Fällen von Vaginofixation des Uterus an der vordern Wand der Scheide eine einseitige Vergrösserung der nicht behinderten Uteruswand vorkommen und zu excessiv grosser Placentabildung führen kann <sup>2</sup>).

In dem Falle, den ich zur bildlichen Darstellung der anatomischen Verhältnisse benutze (Fig. 288), ein Fall, in dem der Uterus ein 4000 gr schweres Kind und circa 1500 gr Fruchtwasser enthielt, reichte die Placenta vom innern Muttermunde bis ziemlich zum Fundus uteri.



Fig. 290 n. 291. Darstellung der Entstehung der Placenta praevia marginalis nach Ahlfeld.

Fig. 290. Niederlassung des Eies am Muttermunde. Der innere Muttermund durch Wucherung der Decidua vera verengt.

Fig. 291. Plac, praevia marginalis im 5. Monate der



Fig. 292 u. 293. Darstellung der Entstehung der Placenta praevia centralis nach Ahlfeld.

Fig. 292. Niederlassung des Eies auf den durch Wucherung der Decidua vera vollständig geschlossenen Muttermund.

Fig. 293. Plac. praev. centralis im 5. Monate der Schwangerschaft.

Klinische Beobachtungen sprechen dafür, dass Placenta praevia besonders bei Vielgebärenden, bei Frauen, bei denen früher Placentarlösungen stattgefunden, bei Frauen, die an Uteruskatarrh gelitten haben, vorkommen.

Ich habe fast in allen Fällen, wo ich Frauen nach Geburten mit Placenta praevia komplizirt am 9.—10. Wochenbettstage intrauterin touchirte, eine ganz abnorme Beschaffenheit der Schleimhaut des Corpus konstatiren können. Die Schleimhaut fühlte sich fast in ihrer ganzen Ausdelmung lederartig an, die Thromben der Placentastelle traten einzeln nicht

Pathogenese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) v. Herff, Hofmeier, Verh. d. D. G. f. G., Bd. VII, Leipzig, S. 251 u. flg. <sup>2</sup>) ebend. S. 271 u. Z. f. G. u. G., Bd. 32, S. 11. <sup>3</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 21, Heft 2, S. 325.



Theorie von Hofmeier-Kaltenhach

Fig. 294. Abortiv ausgestossener Decidnasack. Ei im tiefsten Teile der Gebärmutter inserirt. Plac. praev. Nach Hunter. "Der kleine Fötus war gänzlich aufgelöst. Das Amnion flottirte,

vom Chorlon getrennt, frei in dessen Höhle. Von den zwei konzentrischen hellen Kreisen ist der innere ein Durchschnitt durch das Chorion; auf dessen äusserer Seite sieht man ein schwammiges Gewebe, in das hinein die Gefässe vom Chorion sich einsenken. Der äussere helle Ring stellt in seinem untern Teile die Decidua, wo sie die Placenta bedeckt, dar, in seinem obern Teile die Decidua reflexa."

Placenta praevia aus einem in der Rand-Reflexa gebildeten Teile der Placenta entwickeln soll, der, in frühern Monaten der Schwangerschaft höher oben in der Gebärmntter gelegen, später auf den innern Muttermund zu liegen kommen soll.

Die Abbildung (Fig. 295) möge diese Entstehungsweise erklären.

Hofmeier wurde auf diese Theorie durch ein Präparat einer Zwillingsschwangerschaft des 5. Monats geführt, bei dem sich zwischen dem über dem Muttermunde liegenden Placentarlappen und dem untern Uterinsegmente eine doppelte Lage Schleimhaut mit intaktem Epithel befand. Hofmeier glaubt, wenn in diesem Falle die Schwangerschaft weiter gegangen wäre, so würde der Placentarlappen auf den innern Muttermund zu liegen gekommen sein, und es würde sich das typische Bild der Placenta praevia ergeben haben.

Die Hofmeier-Kaltenbach'sche Theorie stützt sich auf drei nicht realisirbare Hypothesen: 1) sie setzt die Persistenz einer umfangreichen Reflexaplacenta auch für die letzten Monate der Schwangerschaft voraus. Es ist aber noch niemals eine Reflexaplacenta von erheblicher Grösse an den Nachgeburtsso deutlich hervor, waren aber in grösserer Flächenausdehnung als sonst zu finden. Weiche, glatte Schleimhautpartien fehlten fast vollständig.

Um wie viel mehr Vielgegenüber geschwängerte heim Erstoeschwängerten Vorkommen der Placenta praevia beteiligt sind, dafür bringt Chrobak eine vortreffliche Statistik (30796 Geburten 1). Placenta pr. fand sich bei

1. Geb. in 0,17%, 2. Geb. in 0,48 %, 3. Geb. in 0,65 %, 4. Geb. 1,37 %, 5. Geb. in 1.28 %, 6. Geb. in 3,39 %, 7.-x. Geb. in 5,51 %.

In die Lehrbücher der Geburtshilfe ist in nenerer Zeit eine Theorie der Aetiologie der Placenta praevia, von Hofmeier2) und Kaltenbach³) aufgestellt, übergegangen, wonach sich die



Fig. 295. Schema der Entstehung der Placenta praevia nach Hofmeier-Kaltenbach. (5. Schwangerschaftsmonat.) Nach Kaltenbach, Z. f. G. u. G., Bd. 18, Fig. 1.

<sup>1)</sup> Berichte, Bd. 1, S. 81. 2) Verhandl, d. D. G. f. G., zweiter Kongress, Halle 1888, S. 169. - Hofmeier, die menschliche Placenta, Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie derselben, Wiesbaden 1890. 3) Z. f. G. u. G., Bd. 18, Heft 1, S. 3.

teilen eines reifen Kindes beobachtet worden, - sie kanu m. E. überhaupt uicht vorkommen - von einer Grösse, die es 2) gestattete, dass der Reflexateil der Placenta eines im Körper der Gebärmutter inserirten Eies im weiteren Wachstum bis an oder gar über den innern Muttermund zu liegen kommen könnte. 3) Und wenn das letzte auch möglich wäre, so könnte sich niemals in einer spätern Zeit der Schwangerschaft (nach dem 5. Monat, Hofmeier) die Reflexaplacenta mit der Decidua des untern Uterinsegments zu einem Gebilde vereinigen, das die Eigenschaften und Funktionen einer Placenta aufzuweisen hätte.

Zu Satz 1) ist zu berücksichtigen, dass der vorliegende Placentarand bei der gegen Ende der Schwangerschaft und im Anfange der Geburt stattfindenden Ausdehnung des untern Uterinsegments mehrere Centimeter lang mit ausgedehnt werden kann und dann einen präformirten Reflexalappen vortäuscht, wie dies sicher in unserem in Fig. 288 abgebildeten Falle, vielleicht auch in dem von Hofmeier1) beschriebenen stattgehabt hat.

Ebensowenig lasseu sich die klinischen Vorkommnisse bei Placenta praevia mit der Hofmeier-Kaltenbach'schen Theorie vereinbaren. Ausführlich habe ich die neue Lehre zu widerlegen versucht in einer Arbeit über Entstehung der Placenta praevia, Zeitschr. für Geb. u. Gyn. Bd. 21, S. 297 und Bd. 32, S. 118. Siehe auch Verh. d. D. G. f. G. Bd. VII (Leipzig), S. 268.

Seit der ersten dieser Publikationen hat Hofmeier<sup>2</sup>) sich dahin ausgesprochen,

dass die Bildung einer Plac. pr. aus einem Reflexalappen nur erfolgen könne, weun die Insertion des Eies primär schon eine tiefere wäre.

In meinen Arbeiteu habe ich auch klargelegt, dass die von Hofmeier und Kaltenbach als anatomische Beweismittel herangezogenen Präparate normale Verhältnisse bieten, dass es sich um Entwicklungsphasen des spätern Chorion laeve handelt, die im Laufe der Schwangerschaft uormalerweise verschwinden. So verweise ich hier nur auf die Seite 358 reproduzirte Abbildung, Fig. 241. von Zwillingen, die zwischen ihrer Charion-Berührungsfläche ausgebildetesPlacentargewebe aufzuweisen haben. Ebenso, wie dieses im Laufe der gänzlich Schwangerschaft schwunden wäre. - denn noch niemals ist in der Zwischenwand von reifen Zwillingen ein Teil der Placenta gefunden worden - so wäre im Hofmeier'schen Falle auch die dem Muttermunde zu ge-



Tiefer Sitz des unteren Placentarendes ein normales Entwickelungsstadium des Chorion laeve

Fig. 296. Ei aus dem 4. Monate, Plac. pr Nach der Natur.

legene Reflexaplacenta geschwunden.

Schwangere Uteri aus den 4 ersten Monaten zeigen so ungemein häufig das Ei mit seinen Zotten dicht bis zum innern Muttermunde ragend, dass gar kein Zweifel mehr bestehen kann, es handle sich um normale Verhältnisse, bei denen das Chorion frondosum noch nicht in gewöhnlicher Ausdehnung atrophisch geworden und bei denen die Ausziehung des untern Uterinsegments noch nicht begonnen. Ein Beispiel aus der Sammlung des pathol. Instituts diene als Paradigma. Fig. 296.

Der Kaltenbach'sche Einwand gegen die alte Theorie, es sei noch niemals ein Ei von unten nach oben wachsend gefunden worden, ist thatsächlich nicht richtig. Man

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Verh. d. D. G. f. G., Bd. VI., Wien, S. 621, <sup>2</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 29, S. 6.

sehe z. B. das von Hunter abgebildete Ei (Fig. 294), das von Dickinson (Seite 29, Fig. 40) und das von Gottschalk 1) beschriebene.

So finde ich nach keiner Seite hin einen Punkt, der zur Annahme einer derartigen Theorie zwänge,

Bayer2) hält die primäre Niederlassung des Eies im untern Uterinsegment aus dem Grunde für unmöglich, weil dieser Teil der Gebärmutter nach Bayer's Annahme keine Fähigkeit sich zu kontrahiren besitzt, und sich demnach alle Frauen mit Placenta praevia verbluten müssten. Diese Annahme fällt mit der Wegnahme der Grundhypothese.

Plac. praev. marginalis und centralis

In der Regel wächst die Reflexa des tief inserirten Eies nicht über den innern Muttermund hinweg, der Muttermund bleibt ausserhalb des Reflexawalles liegen (Placenta praevia marginalis); sehr selten überwuchert das Ei den innern Muttermund, der innerhalb des Reflexawalles zu liegen kommt (Placenta praevia centralis). Eine Bedeutung hat dieser verschiedene Sitz nur insofern, als bei vollständiger Ueberwucherung des innern Muttermundes durch Placentargewebe die Entfaltung des Cervikaltrichters nicht in der Schwangerschaft, sondern erst mit der Geburt stattzufinden pflegt, und aus diesem Grunde die nachher zu besprechenden Blutungen erst mit Beginn der Geburt auftreten.

Das in den Statistiken angegebene Verhältnis des Vorkommens von Plac. praevia marginalis zur Pl. praevia centralis ist nicht zu verwerten, da man in der Geburt selbst nur in seltenen Fällen noch in der Lage ist, festzustellen, ob früher der innere Muttermund von Placentargewebe überwuchert war oder nicht. Pinard3) giebt an, trotz grossen Beobachtungsmaterials habe er niemals eine wirkliche Plac, praevia centralis gesehen.

Folgezustände der tiefen Nieder-

Das auf dem Boden der Gebärmutterhöhle inserirte Ei wächst in den der ueren Nieder-lassung des Eies ersten Monaten, ohne Erscheinungen, die auf seinen abnormen Sitz deuten, hervorzubringen. Wahrscheinlich wird eine Reihe dieser tief sitzenden Eier abortiv ausgestossen (Dohrn4), eine Reihe aber füllt die Gebärmutterhöhle aus, was infolge ihrer excentrischen Erweiterung in den ersten Schwangerschaftsmonaten sehr wohl möglich ist, obwohl das Ei von unten nach oben hin zu wachsen hat.

> Da sich die Placenta an einer Stelle der Gebärmutterwand gebildet hat, die notwendigerweise, um der Eispitze mitsamt dem vorliegenden Kindesteile bei der Geburt den Durchgang zu gewähren, über den untern Eipol sich zurückziehen muss, so ist eine Trennung des untern Uterinsegments von der Eispitze unausbleiblich; mit andern Worten: die tief sitzende Placenta löst sich frühzeitig von ihrer Serotina; die dadurch geöffneten Sinus deciduac ergiessen ihr Blut in den Cervix und nach aussen. In diesen Blutungen liegt die grosse Gefahr, die Placenta praevia mit sich bringt.

Blutungen bei Plac. praev.

> Die Erweiterung des untern Uterinsegments allein bewirkt noch keine Loslösung der Chorionzotten, sondern eine Auseinanderzerrung, wie man diesen Vorgang bei übermässiger Ausdehnung der Gebärmutter, wie bei Hydramnion, sehr schön konstatiren kann. Beginnt aber die Entfaltung des Cervikalkanals und damit die Verschiebung zwischen Ei und Gebärmutterwand, dann ist die Loslösung der Zotten und damit die Blutung gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Verh. d. D. G. f. G., Bd. VII, Leipzig, S. 289. <sup>2</sup>) Verhandl. der D. G. f. G., Bd. I, München 1886, S. 29. <sup>3</sup>) Annal. de Gyn. 1886 und Maggiar, Thèse de Paris, 1895, S. 10. 4) Verhandl. D. G. f. G., Bd. II, Halle 1888, S. 166.

Budin 1) bezieht ausserdem einen Teil der Blutungen, und zwar die schweren und plötzlich auftretenden, auf Zerreissung der Randvene der Placenta, des sinus circularis.

Gewöhnlich beginnen die Blutungen im 8. und 9. Schwangerschaftsmonate, treten erst mässig auf, werden nach und nach stärker. In einer kleineren Zahl von Fällen beginnen sie im 10. Monate, noch etwas seltener erst am Ende der Schwangerschaft mit Eintritt der Geburt und in früheren Schwangerschaftsmonaten.

Blutungen aus den Genitalien bei einer Schwangeren der zweiten Diagnose des Schwangerschaftshälfte deuten mit ziemlicher Sicherheit auf tiefen Sitz und Fruchtknehens frühzeitige Lösung der Placenta hin. Zwar kann ab und zu auch eine Blutung in dieser Zeit der Schwangerschaft durch Platzen eines Varix, durch ein Neonlasma, durch eine Verletzung der Vulva und Vagina herbeigeführt werden. Darüber wird man nicht lange in Zweifel bleiben, stellt man nur fest, dass das Blut aus dem Cervikalkanale hervorquillt. Ausserdem wird die Diagnose der Placenta praevia noch gestützt durch die auffallende Weichheit des Cervix und des untern Uterinsegments; bisweilen fühlt man auch zwischen Kopf und untersuchendem Finger deutlich ein weicheres Polster. Ist der Muttermund durchgängig, dann kommt der Finger auf zottiges, schwammiges Placentargewebe, oder wenigstens auf eine Lage dicker Randreflexa.

Die Statistik sagt uns, welche Gefahr für Leben und Gesundheit diese Gefahren für Komplikation bringt. Es sterben in der allgemeinen Praxis wahrscheinlich Mutter und Kind 25% der Frauen mit Placenta praevia, teils infolge von Verblutung, teils infolge von Infektion, die sich an die nötigen oder nicht nötigen geburtshilflichen Manipulationen anschliesst. Dem entgegengehalten beweist der äusserst günstige Ausgang in Entbindungsanstalten, sobald man die Schwangeren zeitig genug in Beobachtung hat, wie aussichtsvoll eine richtige geburtshilfliche Behandlung ist.

Ganz besonders muss hervorgehoben werden, dass vornehmlich in der Hebammenpraxis das geburtshilfliche Vorgehen über Gebühr hinausgeschoben zu werden pflegt, weil "keine Wehen da seien". In der That sind die Wehen bei Placenta praevia anfangs sehr wenig bemerkbar, besonders sehr wenig schmerzhaft. Dies hat seinen Grund in der Erweichung des unteren Uterinsegments und des Cervix, wodurch die bei der Ausdehnung dieses Gebärmutterabschnitts wichtigen Nervenendigungen keinen erheblichen Druck erfahren. Thatsächlich ist aber der Cervikalkanal in der Regel so weich und nachgiebig, dass die nun zu beschreibenden therapeutischen Vornahmen sehr wohl schon im Anfange der Geburt ausführbar sind.

Eiuschreiten

Das Ziel dieser Therapie muss sein, die Geburt zu beenden; denn Das ärztliche erst mit Entleerung der Uterushöhle und Eintreten der Dauerkontraktion ist die Quelle der Blutung gestopft. Das Leben des Kindes darf man bei Behandlung der Placenta praevia niemals in den Vordergrund stellen, sondern die Mutter zu erhalten muss man im Auge haben. Am besten natürlich ist das Verfahren, bei dem beide Teile günstig wegkommen.

Das geburtshilfliche Eingreifen richtet sich demnach nicht nach dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Femmes en couches et Nouveau-nés, Paris 1897, S. 125.

Befinden des Kindes, sondern einesteils nach dem Grade des Blutverlusts, andernteils nach der Vorbereitung in den weichen Geburtswegen.

Den nun zu beschreibenden Verfahren werde die allgemeine Regel vorausgeschickt: Alle Untersuchungen und Eingriffe müssen in Hinsicht auf die Gefahr der Luftembolie in Rückenlage vorgenommen werden. Zur Reinigung der Scheide darf niemals Sublimat und stärkere (5 %) Karbolsäurelösung genommen werden, da Vergiftung zu befürchten ist!

Geburtsh, Eingriffe je nach

Ist der Blutverlust hochgradig gewesen, oder dauert er bei Ankunft der Vorbereitung des Arztes noch in heftiger Weise fort, und sind die Gehurtswege der Geburtswege für die Entbindung vorbereitet, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Muttermund, sehr weich und dehnbar, auch wenn er noch nicht vollständig eröffnet war, einer sanft ausgeführten Ausdehnung nachgiebt, so beende der Arzt die Geburt, wie es nach dem Stande des vorliegenden Kindesteils angezeigt ist.

Ist der Muttermund aber noch nicht so weit eröffnet, dass man an die Geburt denken kann, so können verschiedene Verfahren in Anwendung kommen, die alle die Blutstillung und die Erweiterung des Muttermundes im Auge haben.

In erster Reihe wird es sich dabei um die intrauterine Ballonbehandlung (Hystereuryse) und um das Herabholen eines Fusses und Zug an dem gestreckten Schenkel handeln, zwei Verfahren, die beide in der Weise wirken, dass zugleich mit einer mässig foreirten Erweiterung des Cervix eine Tamponade der blutenden Stelle ausgeführt wird. Bei der erstgenannten Methode bewirkt dies der über dem Cervix liegende mit Flüssigkeit gefüllte Gummiballon, an dessen Schlauch eventuell noch ein Gewicht angebracht wird, um dauernd einen mässigen Zug auszuführen; bei der zweiten Methode der dicke Teil des Oberschenkels und die Steissbacke, die bei vorsichtigem Zuge am geborenen Fusse in den Cervix hineingepresst werden.

Hystereuryse

Wir üben die Hystereuryse mit denselben Barnes-Fehlingschen Ballons aus, die wir auch bei der Einleitung der künstlichen Frühgeburt benutzen. Den Einwurf, dass diese Gummiblasen sich allzuleicht der Kanalform anpassen, also wurstförmig werden und deshalb leicht ausgestossen werden, können wir nicht bestätigen, sobald man sie nicht zu klein nimmt. Wir haben daher den Ballon von Champetier de Ribes, (Figg. 297 u. 298), der durch eine Stoffeinlage so steif gemacht ist, dass er seine bestimmte Form behalten muss, nicht zu verwenden nötig gehabt. Er ist überdies, wie auch der Colpeurynter, in den Fällen nicht zu benutzen, wo der Cervix noch sehr eng ist, während wir mit den kleinen Barnes-Fehling schen Ballons in jeden Cervix hineingelangen können.

Die Ausführung des Einschiebens unterscheidet sich nicht von der Methode bei der Einleitung der künstlichen Frühgeburt. der Regel ist es nicht nötig, die Blase vorher zu sprengen. Der sich füllende Ballon drängt den kleinen über dem Muttermunde liegenden Placentalappen zur Seite, ohne dabei eine grössere Loslösung zu bewirken. Nur bei sogenannter Placenta praev. centr., wo man nirgends mit dem Finger an die Eihäute gelangt, empfiehlt es sich, die vorliegende Partie der Placenta zu durchbohren und den Ballon hindurchzudrängen oder den kleinen vorliegenden Lappen zu lösen, bis man die Eiblase erreicht.

Blutet es nach Füllung des Ballons nicht, und sind gute Wehen vorhanden, dann kann man von einem Dauerzuge abstehen. bindet man an den Schlauch ein Band mit einem Pfundgewicht, das über den untern Bettrand herabhängt.

Das Herabholen des Fusses, um mittels des Schenkels zu tam-Herabbolen des Fusses, ev. nach poniren, wird folgendermassen ausgeführt:

kombinirter Wendung







Fig. 298. Derselbe in gefülltem Zustande.

Um einen Fuss erreichen zu können, muss bei Schädellagen und Querlagen ein kombinirtes Verfahren angewendet werden. Die beiden durch den Cervix dringenden Finger schieben den Kopf zur Seite, während zu gleicher Zeit die von den Bauchdecken aus arbeitende Hand das Beckenende der Frucht gegen den Beckeneingang drängt. Sobald auf diese Weise ein Unterschenkel oder Fuss den intrauterin liegenden Fingern entgegengebracht ist, wird er mit dem gekrümmten Finger angehakt und durch den Cervix in die Scheide gezogen.

Ein sanfter, fortgesetzter Zug an dieser Extremität vermindert die Blutung, indem der losgelöste Placentarlappen gegen die blutende Sero-Ablfeld, Lehrb, d. Geb. 27



Zur Geschichte Fig. 299. Uterus mit Kind und Placenta praevia in der intrauterinen situ. Das Kind ist gewendet, der vordere Schenkel in die Ballonbehand- Scheide heralgezogen.

Nach Stratz, Z. f. G. u. G., Bd. 26, Taf. IV.

c.r. Kontraktionsring; o.i. innever Mutternund; o.e. äusserer
Mutternund.

tinapartie gegengedrängt wird und tamponirt; zugleich erweitert er auch den Muttermund, da die an Umfang zunehmenden obern Teile der Extremität nach und nach in den Muttermund hineingezogen werden. Dieser Zug wird fortgesetzt, bis der Steiss den Muttermund passirt hat, da nun die vollständige Entwicklung des Kindes vor sich gehen kann.

Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Methoden spricht mancherlei für die erstere. Sie ist zweifellos schonender, denn bei der Wendung und dem Schenkels Herabziehen des durch den nur mässig erweiterten Cervikalkanal kommen nicht selten Cervix- und Uternsrupturen zustande; sie giebt aber auch für das Kind günstigere Resultate, das bei der zweiten Methode nur allzuhäufig abstirbt.

Kurze historische Bemerkungen über intrauterine Ballonbehandlung bei Plac, praevia und Litteratur: Schauta<sup>1</sup>) hat das Verdienst zuerst, den Colpeurynter intrauterin benutzt zu haben, um Blutungen zu stillen

uud den Cervix zu erweiteru. Die Verbiudung dieser Methode mit einem konstanten mässigen Zuge hat Mäurer?) vorgenommen. In Frankreich war es Champetier de Ribes³), der für diese Methode eintrat und einen besonders konstruirten Ballon empfahl. Ueber grössere praktische Erfahrungen berichtet Küstner⁴), der 1897 bereits über 21 Fälle verfügte.

Sprengen der Blase Bei stehender Blase kann auch das Sprengen der Blase in Frage kommen, doch natürlich nur bei Längslagen; bei Schief- und Querlagen müsste sich die eben beschriebene kombinirte Wendung anschliessen.

Der Blasensprung wirkt in doppelter Hinsicht. Ist die Blase gesprungen, wird der untere Eipol nicht weiter nach unten herabgedrängt, so findet auch keine neunenswerte Verschiebung der Placenta gegen den untern Gebärnutterabschnitt statt, und weitere Loslösungen der Placenta werden vermieden. Der nach dem Blasensprung einrückende Fruchtteil wirkt ebenfalls tamponirend. Die Geburt wird nach dem Blasensprung der Natur überlassen. Der Arzt muss beobachten, um bei wiederkehrender Blutung die Geburt auf die geeignetste Weise zu beenden.

Unter Umständen kann oder muss die Sprengung der Blase durch die den Mutter-

Centralbl, f. d. ges. Therapic 1883, I u. M. f. G. u. G., Bd. 4, S. 584.
 C. f. G. 1887, S. 393.
 A. Müller, M. f. G. u. G., Bd. 4., S. 424.
 Verh. d. D. G. f. G.. Bd. VII, Leipzig, S. 281.

mund vollständig bedeckende Placenta hindurch geschehen (Perforation der Placenta1), was mit einer Sonde leicht ausführbar ist. Nyhoff2) will dabei das Amuion erhalten wissen.

Dass die Infektionsgefahr bei intrauterinen Manipulationen bei Placenta praevia eine sehr grosse ist, will ich hier nochmals hervorheben. Strengste Händedesinfektion und Auswischen der Scheide vor dem Eingriffe mit 20/eigem Seifenkresol ist absolut notwendig.

Viertens kann auch die Tamponade der Scheide in Anwendung Tamponade der kommen. Die volle, straffe Ausfüllung der Scheide mit einem aseptischen Stoff (Watte, Jodoformmull, Gaze) verhindert die Blutung, indem der untere Gebärmutterabschnitt kräftig gegen den Gebärmutterinhalt angedrängt wird, und erweitert den Muttermund, indem die Ausdehnung des Scheidengewölbes Kontraktionen hervorruft.

Die Tamponade der Scheide ist ein gefährliches, aber auch ein treffliehes Mittel: gefährlich, wenn die Scheide nicht gründlich gereinigt und das Tamponadematerial nicht steril ist. Die Infektionsstoffe werden dann direkt in das Gewebe der Deeidua serotina hineingedrängt, und Fieber ist die Folge. Gefährlich ist sie auch, wenn nicht genügend, d. h. nieht sehr reichlich tamponirt wird. Die Blutung dauert hinter den Tampons fort, und Arzt und Hebamme leben des guten Glaubens, sie hätten die Blutung zum Stehen gebracht, bis dann plötzlich Zeichen hoher Anämie bemerkbar werden,

Hat man hingegen die Scheide gründlich gereinigt, verfügt man über steriles Material und stopft man soviel ein, dass die Scheide nach allen Richtungen hin fest gefüllt ist, so ist der Erfolg fast sicher. Lässt man die Tampons mehrere Stunden liegen, so findet man nun den Muttermund soweit eröffnet, dass die Geburt beendet werden kann.

Während die Tampons liegen, muss der Arzt oder die Hebamme zweistündlich Temperaturmessungen machen, um bei beginnendem Fieber die Tampons zu entfernen.

Ist der Muttermund für den Finger nicht durchgängig, lässt sich auch eine kleine Nummer der Gummiballons nicht hindurchführen, ist der Blutverlust aber derart, dass etwas geschehen muss, so ist einzig die Tamponade der Scheide ausführbar. Bei richtiger Anwendung wird sie ihren Zweck auch nicht verfehlen.

Mit der Geburt des Kindes ist die Gefahr für die Mutter noch nicht Störungen bei Plac, praev, in vorüber, denn die Nachgeburtszeit bringt einerseits weitere Komplikationen, der Nachgeburts andrerseits erfordert die Anämie häufig ärztliches Einschreiten. Die Behandlung der Blutleere ist Seite 452 besprochen.

Die tief sitzende Placenta löst sich in einer nicht geringen Reihe von Fällen nieht normal. Da der untere Abschnitt schon gelöst ist, wenn das Kind geboren wurde, der obere aber noch festhaftet, so folgt der Geburt des Kindes häufig eine Blutung. Bei der an und für sich schon anämischen Frau muss jede weitere Blutung vermieden werden; daher ist der Uterus zu überwachen, eventuell zu massiren und die Nachgeburt zeitiger auszudrücken, als unter normalen Verhältnissen.

Eine andre Komplikation wird durch die auch nicht seltene Verwachsung der Placenta mit der Decidua herbeigeführt, und die Notwendigkeit, die Placenta manuell lösen zu müssen, wird in einer verhältnismässig grossen Zahl von Berichten erwähnt3).

Scheide

<sup>1)</sup> Justine Siegemundin, Die Chur-Brandenburgische Hoff-Wehe-Mutter, Cölln an der Spree 1690, S. 110. - Ahlfeld, Deutsche med. Wochenschr. 1888, S. 514. 2) C. f. G. 1895, Nr. 8, S. 210. - M. f. G. u. G., Bd. 1, S. 405. 3 Ahlfeld, Z. f. G. u. G., Bd. 16, S. 314. - Chrobak, Berichte I, S. 89.

Die Placenta praevia ist häufig in ihrer Form, in ihrem Gewebe auffällig verändert. Die gewöhnlichsten Abweichungen von der Form sind Placenta succenturiata, Placenta membranacea, Placenta marginata, Auch Insertio velamentosa und marginalis sind ganz gewöhnliche Komplika-

Im Abschnitte über Anomalien der Placentabildung (S. 424 u. flg.) habe ich auseinandergesetzt, dass diese Form- und Gewebsanomalien ihren Hauptgrund in einer abnormen Beschaffenheit der Decidua serotina haben. Auch für Placeuta praevia und ihre abnorme Bildung ist diese Erklärung wahrscheinlich, indem sich in der Nähe des innern Muttermundes am ehesten durch den Einfluss der Cervixmikroorganismen chronische Schleimhautentzündungen entwickeln können,

Ebenso lässt sich die Entstehung der Insertio velamentosa am untern Placentarande erklären.

Prolapsus pla-

Ein verhältnismässig seltenes Ereignis bei Placenta praevia ist der centae bei Plac. Prolapsus placentae. Es kommt ab und zu vor, dass sich die Placenta vor dem Kinde löst und eher geboren wird, als das Kind. Mit Absicht geschieht diese Lösung bisweilen, wenn der Fruchtkuchen die ganze vorliegende Eipartie bedeckt und der Arzt, um zu den Eihäuten zu gelangen, den Kuchen lostrennt.

> Natürlich ist damit das Kind verloren, wenn es nicht schnell noch entwickelt werden kann.

> Ueber den Prolapsus placentae bei normal sitzender, frühzeitig total gelöster Placenta ist weiter unten, Seite 423, die Rede.

#### Cervikalschwangerschaft.

Wabre und

Graviditas cervicalis spuria. Darunter versteht man das falsche Cervikal-Herabrücken eines noch mit einem Stiele mit der Decidua corporis uteri zusammenhängenden Eies in den ampullenförmig erweiterten Mutterhals. Dieser Zustand besteht nie lange. Das Ei wird abortiv ausgestossen.

> Während hier die Einiederlassung auf der Schleimhaut des Uteruskörpers stattgefunden hat, also über dem inneren Muttermunde, sind auch einzelne Fälle beschrieben, wo das Ei, wenigstens mit einem Teile der Placenta, seinen Sitz auf der Cervixschleimhaut gehabt haben soll, Graviditas cervicalis vera.

> Leicht können bei der schwer bestimmbaren Grenze zwischen Uterus und Cervix hier Täuschungen vorkommen, und es bedarf noch genauer Beobachtungen, ehe die Lehre von der wirklichen Cervikalschwangerschaft genügend gestützt ist 1),

> Die wenigen bisher gemachten Beobachtungen sind beschrieben von Stocker<sup>2</sup>), v. Weiss<sup>3</sup>), Frotta<sup>4</sup>) und Keilmann<sup>5</sup>).

### Die vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta.

Die vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta kommt vor, wenn die Verbindung der Zotten mit der Decidua durch

Ahlfeld, Von der Cervikalschwangerschaft und der Cervikalplaceuta, C. f. G., 1897, Nr. 48. 2) Corresp. f. Schweizer Aerzte, 1893, Nr. 23, S. 790. 3) C. f. G., 1897, Nr. 22, S. 641. 4) Archivio di Ohstetr, e Ginev., Bd. 2, 1895. 5) C. f. G., 1897, Nr. 27, S. 857.

Ursachen der vorzeitigen

Lösnng

krankhafte Entartung einer der beiden Gewebsflächen gelockert ist, und ein geringer Tonus der Gebärmuttermuskulatur eine Blutansammlung zwischen Gebärmutterwand und Placentarfläche gestattet.

Dies ist bisher bei akuten Infektionskrankheiten, wo hämorrhagische Infarkte die Gewebszerreisslichkeit herbeiführen, besonders aber bei Nephritis beobachtet worden (Winter'), Fehling'). Auch von Morbus Basedowii wird das Gleiche berichtet's). Ich habe in einigen Fällen, wo die Placenta direkt mit dem Kinde geboren wurde, sie mit Kalkkonkrementen übersät gefunden. Einzelne derartige Berichte bringt auch die Litteratur').

Für die Fehling'sche Annahme, dass die bei nephritischer Erkrankung häufiger vorkommenden weissen Fibrininfarkte der Placenta die Ursache der vorzeitigen Lösung



Fig. 300. Frühreitige Lösung der Plaeenta bei Eklampsie. Nach Pinard n. Varnier, Taf. 28. Pl. die abgehohene Plaeenta; h. retroplaeentares Hämatom; inst. Iusertion des Nabelstrangs; i. innerer Muttermund; oc. äusserer Muttermund.

Fig. 301. Frische hämorrbagische Infarkte der Placenta. Nach Schilling, In.-Diss. Basel 1896.

seien, bedarf es noch einer grösseren beweisenden Statistik. Diese Infarkte finden sich ungemein häufig auch bei Personen, die nicht nierenkrank sind, und ebenso häufig werden trotz dieser Erkrankung die Kinder lebend geboren.

von Weiss<sup>5</sup>) berichtet über 8 Fälle aus den Wiener Kliniken. Fünf schlossen sich an Nierenerkrankungen an, drei hatten andere Ursachen, und zwar war zweimal eine Myonetritis, Infiltration der Muskelwand nachweisbar. In den übrigen Fällen stellte er eine kleinzellige Infiltration der Decidua und vielfach Gefässveränderungen fest. Die beiden Fälle, in denen die Muskelwand selbst betroffen, zeichneten sich durch die Unstellung von der Vertreiten sich durch die Unstellung von der Vertreiten von der Vertreiten sich durch die Unstellung von der Vertreiten von der

<sup>1</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 11, S. 398. <sup>2</sup>) C. f. G., 1885, S. 617. — Wiedow, A. f. G., Bd. 31, S. 482. <sup>2</sup>) Benicke, Z. f. G. u. G., Bd. 1, S. 408. — Wyder-Hacherlin, C. f. G., 1890, Nr. 14, S. 457. Normaler Sitz der Placenta nicht bewiesen. — v. Weiss, cit. Frommels Jahresb. 1893, S. 579. <sup>4</sup>) Rigler, M. f. G., Bd. 31, S. 324. — Rosenberg, cit. Frommels Jahresb. 1893, S. 580. <sup>5</sup>) C. f. G., 1893, S. 1926. — A. f. G., Bd. 46, S. 256.

fähigkeit des Uterus, sich zu kontrahiren aus. Eine Frau verblutete sich; bei einer musste der Uterus entfernt werden.

Ich sah in einem typischen Falle von vorzeitiger Placentarlösung zahlreiche frische Infarkte in der Placenta, deren einzelne so frisch waren, dass sie erst nach dem Tode des maeerirt gebornen Kindes entstanden sein konnten, die älteren hingegen konnten wohl

den Tod des Kindes zur Folge gehabt haben (1893, J. Nr. 227).

Die vorzeitige Lösung kann auch durch kräftige andauernde Kontraktionen des Uterus ermöglicht werden, wenn sich der Uterus dabei in seiner Höhle verkleinern kann. Schon früher habe ich darauf hingewiesen, dass dies bei jeder normalen Geburt geschehen kann, wenn sich das Corpus uteri über das tief getretene Kind zurückzieht, und nur wenig Fruchtwasser zurückgeblieben ist. Bei verschleppten Querlagen und bei engem Becken kommt die vorzeitige Lösung gewiss häufiger vor. Auch ohne Nierenaffektion und ohne nachweisbare rein mechanische Ursachen ist die frühzeitige Lösung beobachtet worden 1).

Endlich prädisponirt zur vorzeitigen Lösung die tiefsitzende Placenta. Gewiss ist mancher Fall von Prolaps des scheinbar normal inserirten Fruchtkuchens anzusehen als durch tiefen Sitz hervorgerufen, wenn auch im Muttermunde der Rand des Fruchtkuchens nicht zu fühlen war.

Zeichen der frühzeitigen Lösung Sitzt die Placenta bei der Lösung nicht nahe dem innern Muttermunde, so kann die Abschälung von der Gebärmutterwand erfolgen, ohne dass eine Blutung nach aussen eintritt, denn die losgelöste Placenta wird durch den intrauterinen Druck gegen die Gebärmutterwand angedrückt, und da sich unterhalb der Placenta die Eihäute nicht gelöst haben, kann die geringe Menge Blut nicht abfliessen.

Nicht immer geschieht aber die Lösung ohne wesentlichen Bluterguss. Eine Reihe dieser Fälle sind im Gegenteil mit einer vehementen innern Blutung verbunden, die dem klinischen Bilde das Hauptgepräge giebt. In andern Fällen ist die innere Blutung mit einer äussern verbunden, wenn nämlich das hinter die Placenta ergossene Blut, die Eihäute vor sich her von der Gebärmutterwand abschälend, einen Weg nach aussen findet.

Die Frauen, bis dahin scheinbar gesund oder nur die Symptome der chronischen Nephritis aufweisend, bekommen in wenigen Stunden eine bedeutende schmerzhafte Auftreibung des Leibes, während sich zugleich die Erscheinungen der Anämie bemerkbar machen. Die Kindsbewegungen hören auf.

Der herbeigerufene Arzt wird aus diesen Symptomen mit grösster Wahrscheinlichkeit die Diagnose machen, die in etwas erleichtert wird, wenn auch eine äussere Blutung die innere begleitet.

Therapie

Da in diesen Fällen das Kind fast immer verloren ist, eine Fortdauer der Blutung aber die Mutter nicht ertragen würde, so muss unbedingt der Blasenstich ausgeführt werden, wenn nicht die Eröffnung des Muttermundes eine sofortige Entbindung gestattet. Der Blasenstich lässt Fruchtwasser abfliessen und ermöglicht dadurch die Verkleinerung der Gebärmutter. Kräftigere Kontraktionen führen zur Erweiterung des Mutter-

 $<sup>^{\</sup>rm 1)}$  Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte, 1891, Nr. 7, S. 193. — Ocker, In.-Diss., Berlin 1892.

mundes und Geburt des Kindes. Hinter dem Kinde stürzt die gelöste Placenta und meist eine grosse Menge Blutes nach.

Die Endresultate deser im ganzen seltenen Komplikationen sind nicht günstige zu nennen. In einzelnen Fällen wird berichtet, habe auch nach dem Blasensprunge, selbst nach der beendeten Entbindung eine Atonie des Uterus fortgedauert und die bereits bestehende Anämie durch weitere Blutungen zu einer tödlichen gemacht. Aus diesem Grunde schlagen einzelne Geburtshelfer vor, lieber den Kaiserschnitt als die schnelle Geburt auf natürlichem Wege auszuführen. Dieser Vorschlag ist wohl zunächstnoch, aus Mangel an Erfahrung, verfrüht.

Ich beobachtete typische Fälle in der Marburger Entbindungsanstalt (1892, J. Nr. 159, 1894, J. Nr. 73): 1) Frau, zum 13. Mal schwanger. Im 5. Monate Ausdehnung des Leibes auf 108 cm Umfang, Schwangerschaftsnephritis. Auämie. Geburt einer missgestalteten Frucht mit losgelöster Placenta und einem Hämatom von 2050 gr¹). 2) Chron. Nephritis. 2. Geburt. Kind 3 Tage ante partum abgestorben. Altes Hämatom von 920 gr. Blu-

tungen vor der Geburt.

Es sind einige gute Beobachtungen vorhanden, wonach auch die im rechate bei vorher Fundus sitzende Placenta nach erfolgter vorzeitiger totaler Ablösung in-normal sitzender folge einer Rotation des ganzen Eies auf den Muttermund herabgesunken ist, Prolapsus placentae²). Nicht verständlich aber sind mir die Beobachtungen, wonach auch die seitlich im Uterus sitzender Placenta nach Ablösung prolabirt sein soll. Denn eine Rotation des ganzen Eies kann nur erfolgen, wenn sich die Eihäute allerwärts von der Gebärmutterwand zugleich mit der Placenta gelöst hatten; das scheint mir aber nur möglich, wenn die Placenta im Fundus uteri sass, denn von dort aus kann das peripher sich ausbreitende retroplacentare Hämatom die Eihäute bis zum Muttermunde trennen.

Ich sah den Prolapsus placentae nur in einem Falle, wo es sich nicht mehr feststellen liess, ob die Placenta vorher tief gesessen hatte oder nicht 3).

Vorfall der ersten Zwillingsplacenta, bisweilen auch der des zweiten Zwillings vor seiner Geburt, kommt nicht so selten vor.

#### Anomalien im Baue der Placenta.

Die Form der normalen Placenta ist die eines Kreises oder eines Ovoides, entsprechend der Berührungsfläche eines kugeligen oder eiförmigen Körpers, der an der Innenwand eines Kugel- oder Ovoidsegments angeheftet ist.



Fig. 302. Placenta dimidiata. Nach einem Präparate (1888, J. Nr. 78).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Brauns, Eeber vorzeitige Lösung der Placenta vom normalen Sitz in den letzten Monaten der Schwangerschaft. In.-Diss., Marburg 1893. <sup>2)</sup> Litteratur über Prolaps der normal inserirten Placenta; Münchmeyer, A. f. G., Bd. 33, S. 486. — Feinberg, C. f. G., 1893, S. 86. — Ingerslev, C. f. G., 1893, S. 941. — Koffer, C. f. G. 1898, S. 1025; daselbat auch die Zusammenst, von v. Weiss. <sup>3)</sup> Ber, u. Arb., Bd. 1, S. 206.

die Ursachen der Formverande-

Diese Form kann Abänderungen erfahren, wenn die Form der Uterushöhle eine abnorme ist (z. B. bei spindelförmigem Uterus; siehe Seite 249), rung der Placenta oder wenn einzelne Partien der Gewebe der Berührungsfläche einen ungünstigen Haft- oder Nährboden für die Chorionzotten abgeben.

Sitzt die Placenta einzig und allein auf der gleichmässigen Decidualfläche der vordern oder hintern Wand, dann erlangt sie ihre kreisrunde



Fig. 302. Uterus mit Doppelplacenta von Cercocebus cynomolgus, Javaaffe. Nach Selenka, Studien über Entwicklungsgeschichte 1892, 5. Heft,

Taf. XI, Fig. 4.

ut. ut. Aufgeschnittene und auseinandergelegte Uteruswand; Pt. I Pt. II Placenten der vorderen und hinteren Wand, verbunden durch eine grössere Arterie und Vene (v.com.) und drei kleinere Gefässe (1, 1; 2, 2; 3, 3).



Fig. 303. Doppelplacenta mit centraler Insertion, Nach Ribemont-Dessaignes, Annales de Gynée., Bd. 26, 1887, S. 25. Zwischenraum zwischen den heiden ziemlich gleich grossen Placentascheiben 4-5 cm.

oder ovoide Gestalt und grenzt sich an ihrem Rande scharf ab.

Entwickelt sie sich aber über die Grenze dieser Fläche hinaus, so befinden sich die Zotten zum Teil in dem sehr dürftig ernährten, dünnen Deciduagewebe der Kanten und Ecken des Uterus (s. Fig. 17, S. 16 und Fig. 144), wodurch einzelne Partien der Placentaanlage atrophisch werden müssen, gerade wie die Zotten des mangelhaft ernährten Teils der Decidua reflexa (Chorion laeve).

So lassen sich die Placenta duplex s. dimidiata, die Placenta succenturiata, die Tubeneckenplacenta mit ihrer abnormen Gestaltung klären.

mannigfaltig-Amsten müssen danach die Abnormitäten bei der in der Nähe des inneren Muttermundes sich bildenden Placenta (Pl. praevia) sein, da hier die wachsende Placenta teils über dem Muttermunde, teils

in den beiden Uteruskanten Wachstumsbeeinträchtigung erfahren kann.

Placenta bipartita

Placenta dimidiata oder bipartita. Die Placenta besteht aus zwei vollständig getrennten Hälften. Der Nabelstrang inserirt in der Regel velamentös zwischen den beiden Hälften und zwar an der Peripherie; bisweilen inserirt er auch auf einer der Hälften und zwar näher dem Rande, der der andern Hälfte zugewendet ist. Bei 3000 Geburten sah ich eine ausgesprochene Form fünfmal.

Diese Form ähnelt der Placenta einer Reihe von Affenarten. Siehe Fig. 302. An der vordern und hintern Wand der Gebärmutter befindet sich je ein Diskus. Zwischen ihnen liegt normales Eihautgewebe. Doch unterscheiden sich beide auf den ersten Blick. Bei der Affenplacenta inserirt der Nabelstrang stets in der Mitte des einen Diskus und die Gefässe laufen ringförmig um den ganzen Uterus herum; beim Menschen inserirt, wie gesagt, der Nabelstrang in der Regel intermediär und sendet die Gefässe gabelförmig zu beiden Hälften der Placenta.

Beim Menschen zeigt das zwischen den beiden Hälften liegende Stück der Chorionoberfläche mehr oder weniger deutliehe Spuren zu Grunde gegangener Chorionzotten;
beim Affen ist das Zwischengewebe normal. Ieh habe die Vermutung ansgesprochen!),
diese Bildung hänge damit zusammen, dass das Ei in der Uteruskante zur Entwicklung
komme, wo die Schleimhaut nur eine höchst dürftige Deciduabildung zu zeigen pflegt
(siehe S. 16, Fig. 17), während sich die Zotten an den angrenzenden Teilen der vordern
und hintern Wand üppig entwickeln können.

Keilmanun<sup>2</sup>) sah eine Placenta duplex in situ bei der Sektion einer Gravida. Seine Anschauung, die eine der Placenten habe sich als Reflexaplacenta entwickelt, entbehrt der überzeugenden Begründung.

Eine grössere Reihe hierher gehöriger Abnormitäten bilden Hyrtl<sup>3</sup>) und Ribemont-Dessaignes<sup>4</sup>) ab.

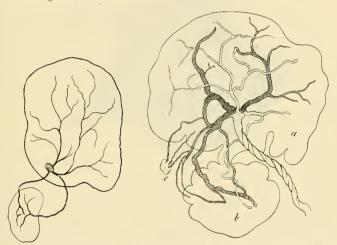

Fig. 301. Placenta succenturiata, Halbschematisch.

Fig. 305. Placenta (a) mit Placenta succenturiata (b) und einer Placentula succenturiata (c). Nach der Natur.

Als eine bisher noch nie beschriebene Seltenheit gebe ich in Fig. 242 die Abbildung einer Placenta dimidiata bei eineiligen Zwillingen. Auch die mikroskopische Untersuchung der frisch injizirten Placenta hat nirgends einen Uebergang von Gefässen von einer Hälfte auf die andre ergeben, sodass hier in der That zwei getrennte Placenten bei eineiligen Zwillingen vorhanden sind.

Auch andre Stellen der Gebärmutterauskleidung zeigen häufig Abnormitäten der Decidua, sodass die Placenta dort inserirter Eier abnorme

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Berichte und Arbeiten, Bd, 3, S, 43, <sup>2</sup>) Deutsche med, W, 1895, Nr, 44, Vereinsb, S, 195, <sup>3</sup>) Die Blutgefässe der menschlichen Nachgeburt, Wien 1870. <sup>4</sup>) Annales de Gynécol, 1887, Bd, 27, S, 12.

Formen anzunehmen imstande ist (siehe unter Endometritis atrophicans, Seite 253, Fig. 144). Erhalten sich auf diese Weise kleine, von der Hanptmasse der Placenta getrennte Placentarlappen, die durch ein über den Rand der Placenta weglanfendes arterielles Gefäss ernährt werden, so bezeichnet man diese Lappen als Nebenplacenten, Placentae succenturiatae 1.

Placenta succenturiata

Diese Nebenplacenten haben insofern eine praktische Bedeutung, als sie leicht mit deu Eihäuten zusammen abreissen, im Uterus zurückgehalten werden und zu Nachblutungen Anlass geben.



Fig. 306. Placeuta membranacca. Teil einer vorliegenden Placenta, Z. f. G. n. G., Bd. 21, Taf. IX.

Placenta membranacea Placenta membranacea nennt man teils die sehr dünnschichtige Placenta, wie sie infolge von Kompression oder starker Auszerrung entsteht; man bezeichnet aber damit auch eine eigentümliche Degeneration des Gewebes, die sieh durch Kürze und dichtes Aneinanderliegen der Zotten auszeichnet; man möchte das Gewebe mit Plüschstoff vergleichen. Diese Zöttchen mit sehr wenig Nebenzweigen scheinen eher atrophisch zu sein. Man findet diese Placenta membranacea besonders als Teil der Placenta praevia und zwar an ihrem untern, vorliegenden Rande. Küstner²) bezeichnet diese Form als Atelektase der Placenta.

Das in Fig. 306 abgebildete Exemplar habe ich bei tiefem Sitze der Placenta manuell entfernt<sup>3</sup>).

Placenta marginata Placenta marginata. Bisweilen zeigt die Placenta auf der fötalen Seite einen deutlichen Fibrinring, der meistens das Zottengewebe um ein bis zwei Centimeter in der Peripherie überragt. Vom innern

 $<sup>^1)</sup>$  O. Küstner in Müller's Handbuch, Bd. 2, S. 624, § 124.  $^2)$  Müller's Handbuch der Geburtshilfe, Bd. 2, S. 617, § 116.  $^3)$  Z. f. G. u. G., Bd. 21, S. 329.

Rande des Ringes hebt sich das Amnion ab, während das Chorion über den Fibrinstreifen hinweggeht und leicht von ihm gelöst werden kann, während es an der Peripherie fester ansitzt.

Dieser Ring stellt abgelagertes und kanalisirtes Fibrin dar, wahrscheinlich auf keiner andern Entstehungsursache beruhend, als die weissen Infarkte der Placenta, von denen unten die Rede sein wird.

Oft bilden die Eihäute über diesen Fibrinring eine cirkuläre Falte,

die den ganzen Ring oder einen Teil davon einnimmt. Auch mehrere konzentrisch verlaufende Falten finden sich. Schnitte durch diese Falten zeigen, dass nicht nur Chorion und Amnion daran teilnehmen, sondern auch Zottengewebe, das sich freilich meist im Zustande der Atrophie und Nekrose befindet.



Fig. 307. Konzentrische Eihautduplikatur. Nach einem Präparate, beschrieben von Wulff\*). Falten von den Eihäuten gehildet. f Insertionsstelle des Nabeistrangs. \*) Wulff, Ueher konzentrische Eihautduplikaturen, I.-D. Marhurg.

Der erste Eindruck, den mir diese cirkulären Falten machten, war der, als ob im Laufe der Schwangerschaft eine Verkleinerung der Anheftefläche der Placenta stattgefunden haben möchte, wodurch der Placentarand nach dem Centrum hin zusammengeschoben worden wäre. Am wahrscheinlichsten schien mir dieser Vorgang, wenn die Placenta im Tubenwinkel gesessen und durch Verminderung des Uterusinhalts (Fruchtwasser) eine Verkleinerung der Höhle stattgefuuden hätte.

Jetzt würde sich eine Erklärung wohl am ehesten auf der Basis der Anschauung Placenta eireumermöglichen, wonach die Zotten in der Peripherie der Placenta noch eine Zeitlang sich ausbreiten können, nachdem bereits die Eihäute definitiv den Ring abgeschlossen haben

(Plac, circum vallata).

Placenta

Hämorrhagische Infarkte der Placenta. Eine Hämorrhagie Hämorrhagische in der gewöhnlichen Bedeutung kann in den intervillösen Räumen nicht vorkommen, da das Blut in einem Raume ohne Wandungen sich befindet. Anders aber ist es, wenn von den Blutgefässen der Decidua aus geronnene Blutmassen in die intervillösen Blutmassen hineingedrängt werden. Dann wird durch Verschiebung und Kompression der Zottenstämme die an und für sich schon träge intervillöse Cirkulation sistirt und es kommt zu abgeschlossenen Herden zwischen den Zotten. Die Zottendecke, wie auch die decidualen Elemente gehen zu Grunde und es tritt mannigfache Gewebsnekrose ein 1). Siehe Fig. 301.

Verhältnismässig sehr häufig findet man im placentaren Gewebe weisse Iufarkte weisse feste Knoten, den sogenannten weissen Infarkt, Fibrinkeile, die im gesunden Gewebe drin liegen und über die fötale Fläche hervorragen. Langhans2), Ackermann3) und Küstner4) haben gezeigt, dass es sich

fibrinösen Massen umgewandelt sind.

um Teile der Kotyledonen handelt, die durch Koagulationsnekrose zu

<sup>1)</sup> v. Franqué, Anat, u. kl. Beobachtungen über Placentarerkrankungen, Habil. Schr. 1894. — Schilling, In.-Diss., Basel 1896. 2) A. f. G., Bd. 1 u. 3. 4) Virchow's Arch., Bd. 96. ') Müllers Handb, d. Geb. Bd. 3, S. 608.

Diese Art der Umwandlung des placentaren Gewebes gehört zu seinen häufigsten Veränderungen, was sich wohl aus den eigentümlichen Cirkulationsverhältnissen in der Placenta erklärt, indem an einzelnen Partien bei der Trägheit der Cirkulation des zwischen den Zotten fliessenden Blutes zuerst Niederschläge von Fibrin stattfinden, an die sich dann immer weitere Schichten ablagern und so die Kompression von Zottenbäumehen und Zottengruppen und deren Untergang im Fibringewebe berbeiführen. Besonders wird der Rand der Placenta leicht derartigen Veränderungen ausgesetzt sein. — Fehling 1) hat zuerst darauf auffmerksam gemacht, dass diese Infarkte besonders auch bei Nephritis der Mutter häufig vorkommen. Eine Bindegewebswucherung der Adventitia (Periarteriitis fibrosa) soll in diesen Fällen die Ursache zum Gefässverschluss und zur Nekrose abgeben. Ich hahe nicht gefunden, dass die Fibrinkeile bei nephritischen Frauen häufiger waren, als bei nicht nephritischen.

Es leuchtet ein, dass ausgedehnte derartige Zerstörungen des Placentargewebes das Leben der Frucht beeinträchtigen müssen, indem die Verbindung mit der Mutter mehr und mehr eingeschränkt wird. Ausserdem scheint es, als ob sich diese Placenten leichter von ihrer Haftfläche loslösten, und selbst in der Schwangerschaft wird dieser Vorgang beobachtet (Seite 421).

Ab und zu können diese weissen Knoten auch abgeblasste hämorrhagische Infarkte sein, Freilich müssen sie dann schon ziemlich zeitig in der Schwangerschaft entstanden sein, um sich zu speckigen festen Knoten umwandeln zu können.

Auf der Aussenfläche der Eihäute, bis zum Placentarande sieht man häufig dicke, weissgelbliche Auflagerungen, die als alte Blutgerinnsel zu deuten sind, die, zwischen Decidua vera und reflexa liegend, dort ihre fettige Umwandlung durchgemacht haben. Gewöhnlich ist dann einige Wochen vor der Geburt auch etwas Blut nach aussen abgegangen.

Verkalkung der Zotten

Die Zerstörung placentarer Gewebe durch Nekrose, durch Hämorrhagien führt zu weiteren Formen der retrograden Metamorphose der Gewebe, von denen wir hier zunächst die Verkalkung der Zotten und der Placenta materna erwähnen wollen. Sehr häufig fühlt und sieht man auf der maternen Fläche der gebornen Placenta kleine harte Knötchen, die sich wie Sandkörnchen anfühlen und über die ganze Fläche zerstreut sind. Es sind dies kleine Kalkablagerungen in den Zottenästchen und der Decidua, besonders in den gefässarmen Zotten, die man als Haftzotten bezeichnet.

Es ist wohl nur zufällig, dass Fränkel²) diese verkalkten Zotten häufiger an Placenten Luetischer fand. Sie siud sehr häufig bei gesunden Frauen und Föten. Uebrigens sah ich bei einem syphilitischen Kiude Verkalkung in der Peripherie der Nabelschuurgefässe³).

Ein Einfluss auf das Leben des Kindes ist nicht bemerkbar; doch glaubte ich einigemal eine vorzeitige Lösung der Placenta ätiologisch auf die grosse Zahl von verkalkten Zotten zurückbeziehen zu dürfen. Einmal war das Kind einen Tag vor der Geburt abgestorben (1887, J. Nr. 223).

Placentargeschwillste Placentargeschwülste, die als Myxome, Fibrome, Angiome, Gefässgeschwülste, Hypertrophie der Chorionzotten, Sarkome etc. beschrieben

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vers. deutsch. Naturf. z. Strassburg 1885; C. f. G. 1885, S. 647. <sup>2</sup>) A. f. G., Bd, 2, S. 373, <sup>3</sup>) A. f. G., Bd, 3, S, 311,

Cysten der Placenta

werden, sind nicht so selten 1). Es wäre sehr wünschenswert, wenn von berufener Seite eine kritische Sichtung und Klassifizirung dieser Placentar-

geschwülste erfolgte.

Cysten der Placenta sieht man nicht selten auf der fötalen Oberfläche, bald von recht erheblicher Ausdehnung, bald von miliarer Grösse und Ausbreitung. Sie sitzen unter dem Chorion und sind gegen die Zotten hin durch eine Zellmembran abgeschlossen, die die Erscheinungen der Koagulationsnekrose trägt. Ich habe diese Cysten zum Teil als aus myxomatös entartetem Allantoisgewebe<sup>2</sup>), zum Teil aus Verklebungen von Falten des Amnionepithels entstanden 3) aufgefasst. Nicht selten sieht man sie auf der Oberfläche weisser Infarkte. Küstner4) und Phenomenow<sup>5</sup>) beschreiben sie als verflüssigte Fibrinpartien, bisweilen auch, mit blutiger Beimischung, als Hämatome. Ehrendorfer<sup>6</sup>) und Lutochin<sup>7</sup>) leiten sie von dem Chorionepithel ab.

Eine ausführliche kritische Studie mit zahlreichen eignen Untersuchungen über cystische Gebilde der menschlichen Nachgeburt mit vollständiger Litteratur hat Ehren-

dorfer6) geliefert.

In Fällen, wo ein kräftiger Zug an der Nabelschnur ausgeführt wird, kommt es zur Zerreissung der auf der fötalen Fläche der Placenta laufenden Blutgefässe und zu subamniotischen Blutergüssen<sup>8</sup>). Ich habe diese Blutergüsse niemals nach einer normalen Lösung und Ausstossung der Placenta gesehen.

# Anomalien im Baue der Nabelschnur.

Während die Nabelschnur normalerweise 55 bis 65 cm lang zu sein Uebermässige pflegt, erreicht sie nicht so selten die Länge von einem Meter und darüber. Die längste bisher beobachtete Schnur war ca. 180 cm lang<sup>9</sup>).

Die Länge der Schnur ist abhängig von der Fruchtwassermenge, sobald dessen Zunahme von frühester Zeit an und stetig erfolgt. Beim akuten Hydramnion pflegt die Nabelschnur nicht länger als normal zu sein.

Zu lange Nabelschnur giebt Anlass zu zahlreichen Umschlingungen und unter begünstigenden Umständen zum Nabelschnurvorfall.

Allzugrosse Kürze der Nabelschnur ist ein sehr seltenes Ereignis. Bei einem reifen, nicht missbildeten Kinde wird man niemals eine Sehnur

Länge

Allznerosse Kürze

<sup>1)</sup> Hyrtl, Die Blutgefässe der menschlichen Nachgeburt, Wien 1870, S. 121, Taf. XVI. - Virchow, Geschwülste, Bd. 1. S. 403. - Hildebrand-Neumann, Monatsschr. f. Geb., Bd. 31, S. 346. — Merttens, Z. f. G. u. G., Bd. 31, S. 60 u. 66. - Alin, Nouvelles Arch. 1895, Nr. 9, Rep., S. 350. - Bode, C. f. G., 1895, Nr. 34, S. 922. - v. Mars, M. f. G. u. G., Bd. 4, S. 229. - Gueniot, l'Obstetr., Bd. I, S. 275. — V. Mars, M. I. G. u. G., Bd. 4, S. 225, — Otterfield, Polsaka Bell, S. 275. — Niehergall, M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 475 (mit ziemlich vollständiger Litteraturangabe). <sup>2</sup>) Ueber die Cysten der Placenta, A. f. G., Bd. 11, S. 397. <sup>3</sup>) Ueber Annioncysten, A. f. Gyn., Bd. 13. <sup>4</sup>) P. Müller's Handbuch der Geburtsh., 2. Bd., S. 626. <sup>5</sup>) A. f. G., Bd. 15, S. 343. — <sup>6</sup>) Wiener Kl. W. 1896, Nr. 15. — Ueber Cysten und cystoide Bildungen der menschlichen Placenta, Leipzig und Wien 1893. 7) Frommel, Jahresh, 1896, S. 701, \*) A h1feld, Ueber subamniotische Blutergüsse auf der Placenta, A. f. G., Bd. 10, S. 194. 9) Neugebauer, Caspers Wochenschr, 1849, Nr. 41.

unter 25 cm Länge finden. Würde sie kürzer sein, so würde es nicht zur Ausbildung einer strangförmigen Nabelschnur gekommen sein, sondern vor Verschluss der Bauchhöhle würden umfangreiche Teile der Bauchintestina in die Nabelschnurscheide eingetreten sein und eine grosse Hernia funiculi umbilicalis verursacht haben.

Nur Dyhrenfurth') berichtet, bei einem reifen Kinde eine Nabelschnur von nur 3,5 cm gefunden zu haben. Dieser Mitteilung muss ich hinzufügen, dass in der neueren Litteratur, soweit mir bekannt, kein Fall existirt, in dem die Nabelschnur eines reifen wohlgebildeten Kindes zwischen 25 cm und 3,5 cm lang gewesen sein soll.

Die kurze Nabelschnur kann mancherlei Störungen im Geburtsverlaufe veranlassen: Zug an der Placenta beim Tieferrücken und Austreten des Kindes, Ablösung eines Teils der Placenta, Beeinträchtigung des Geburtsmechanismus, Abreissen am fötalen Ende, wenn die Frucht mit zu grosser Kraft von der Schamspalte weg zwischen die Schenkel gelegt wird, ja selbst bei spontaner Austreibung, Umstülpung der Gebärmutter.

Zerreissung der Nabelschnur



Fig. 308. Zerreissung der Nabelschnur beim reifen Kinde während des Geburtsaktes. Nach der Natur.

Ich sah eine Schnur von 25 cm Läuge bei einem Kinde von 3600 gr und 47 cm, Sturzgeburt, Nabelschuurzerreissung (1891, J. Nr. 12). Bei einem Kinde von 2815 gr Gewicht, 48,5 cm Länge machte die 25,25 cm lange Nabelschnur die Durchschneidung der Schnur in der Vulva nötig, da das Kind nicht weiter vor die äussern Genitalien herausgezogen werden konnte (1884, J. Nr. 77).

In einem Falle (1897, J. Nr. 29) riss die 44 cm lange Nabelschnur, die dem 3550 gr schweren, 54 cm langen Kinde vom Nabel über den Oberarm, dann, den Unterschenkel umschlingend, zurück zur Placenta ging, bei spontaner Geburt vor Austritt der Schultern aus der Schamspalte 3 cm vom Nabel ab. Das Kind war 5 Stunden vorher in utero abgestorben <sup>2</sup>). Siehe Fig. 308.

Auch einzelne Gefässe der Nabelschnur können zerreissen. Das Blut fliesst dann frei ab oder bildet ein Hämatom des Nabelstrangs. Die Kinder wurden zumeist totgeboren unter den Zeichen hochgradiger Anämie <sup>3</sup>).

Eine typische Art der Gefässverletzung des Nabelstranges scheint durch Abreissen der Amnionhülle hervorgerufen zu werden, die, da sie an der Aushreitungsstelle der drei Gefässe auf der Placenta mit den Gefässwandungen wegen des dort herrschenden Maugels an Sulze fester verwachsen ist, bei einem stärkeren Zuge die Gefässwandung mit einreisst.

Diese bandartigen Loslösungen des Amnion man kann sie wohl in ihrer Form am besten mit den Streifen, die beim Spargelschälen entstehen, vergleichen

 kommen nicht selten auch ohne Verletzung der Gefässe vor. Am frischen Nabelstrange hat die vom Amnion entblösste Stelle eine leicht rosarote Farbe gegenüber dem Weiss der Amnionhülle.

Bei tief sitzender Nabelschnur können durch den herabrückenden Kopf schon vor dem Blasensprunge derartige Zerrungen an dem Amnion der placentaren Insertion stattfinden, dass Verletzungen eintreten (Verblutung des Kindes bei geschlossenen Eihäuten).

<sup>1)</sup> C. f. G., 1885, S. 802. 2) Ahlfeld, Zerreissung der Nabelschnur eines reifen Kindes während der Geburt, Z. f. G. u. G., Bd. 36, S. 467. 3) Naegele, Heidelberger Annalen, 1827, Bd. 4. — Stocker, Corresp. Blatt für Schweizer Aerzte, 1884, S. 87. — Hamill, Americ. Journ. of obst. 1888, S. 781. — Wiere, In.-Diss., Kiel 1893. — Derselbe Fall bei Westphalen, A. f. G., Bd. 45, S. 94. — H. Meyer, A. f. G., Bd. 53, S. 1.

Ueber Umschlingungen der Nabelschnur und über Bildung wahrer Knoten bei einfachen Früchten siehe Seite 404, bei Zwillingen in einem Amnion Seite 372.

Anomalien im Bane des Nabelstrangs. Gewöhnlich ist der Nabelstrang links torquirt, d. h. die Spirallinie bewegt sich vom obern Rande des Nabelkegels an gerechnet in der Richtung nach links. Bei 50 cm Länge rechnet man ungefahr 7 Torsionen.

Diese Torsionen können nicht allein auf die Kaliberverschiedenheit der beiden Arterien zurückgeführt werden, denn auch bei nur einer Arterie im Nabelstrange sind Torsionen vorhanden; sondern sie kommen wahrscheinlich auf Rechnung fötaler Bewegungen.

Die Torsionen können ganz fehlen, dann hat man es mit einer bandartigen Nabelschnur zu thun. Gewöhnlich ist dann auch Mangel an Sulze vorhanden.

Häufiger als diese Anomalie sind aber die zu zahlreichen und zu starken Torsionen. Man findet sie fast nur bei früh- oder unreifen Früchten und dann meist bei zu langer Nabelschnur. Da fast immer bei dieser Anomalie der Fötus abgestorben zu sein pflegt, so ist die Frage viel diskutirt, ob diese Torsionen den Tod der Frucht veranlasst haben. oder ob es erst postmortale Produkte sind. Ich glaube, es trifft beides zu. In einzelnen Fällen ist der Tod der Frucht die Folge der zahlreichen Torsionen, die durch passive Bewegungen des Fruchtkörpers bei sehr langer Nabelschnur entstehen; in andern Fällen ist die Frucht aus andern Ursachen abgestorben. In beiden Fällen aber vermehren und verstärken sich die Torsionen nach dem Tode.

Dass an letztgenannter Thatsache nicht zu zweifeln ist, beweisen die Fälle von vollständiger Abdrehung der Frucht, sodass die Frucht frei in der Amnionhöhle liegt. Natürlich kann sich dieser Vorgang nur in den ersten Monaten der Schwangerschaft abspielen.

Der fötale Hautkegel des Nabelstrangs ist bisweilen isolirt torquirt und sticht dann gegen die sulzige Nabelschnur auffallend ab, sodass man auf den ersten Anblick den etwa eingetretenen Tod auf diese partielle Torsion zu beziehen geneigt ist. Da ich wiederholt lebende Kinder, besonders bei Oedem des Nabelstranges und Hydramnion, mit dieser ventralen Torsion geboren gesehen habe, so bin ich geneigt, stärkere Torsionen dieser Art als postmortale aufzufassen. Auch habe ich bei dieser Art der Torsionen wiederholt mit Leichtigheit Wasser durch die verengte Stelle hindurchspritzen können.

Anomalien der Gefässe. Von den zwei Nabelstrangarterien kann Anomalien der eine fehlen. Man beobachtet dies sehr häufig bei Missbildungen. Wenn es bei normal gebildeter Frucht vorkommt, so ist aus dem Mangel einer Arterie doch sonst keine weitere Störung in der Gewebs- und Organentwicklung der Frucht nachzuweisen.

Obwohl die Frucht in den ersten Wochen ihrer Entwicklung zwei Allantoisvenen aufweist, hat man noch niemals in der Nabelschnur einer einfachen Frucht zwei Venen persistiren sehen.

Ich mache darauf aufmerksam, dass, wenn ein Acardiaeus unbeachtet bleibt, in dieser Beziehung eine Täuschung stattfinden kann; denn der wohlgebildete Zwillingsbruder des Acardiacus kann sehr wohl 4 Gefässe im Nabelstrang haben 1).

Torsionen der Nahelschnur

Nabelsehnurgefässe

<sup>1)</sup> Barkow, Ueber Pseudacormus, Breslau 1854. — Brandau, Veber eine menschliche Missgeburt mit zwei abnormen Nabelvenen, In.-Diss., Marburg 1862.

Mehr als drei Gefässe finden sich regelmässig im Nabelstrange von symmetrischen Doppelmissbildungen.

Die Arterien des Nabelstrangs bilden bisweilen grössere Gefässschlingen, an denen auch ab und zu die Vene teilnimmt. Ragen diese Gefässschlingen aus dem Nabelstrange seitlich stärker hervor, so bezeichnet man sie als falsche Knoten. Sie können sulzreich und sulzarm sein.

Ich sab eine mir frisch zugesendete Nabelschuur, an der grosse sulzarme Schlingen vorhanden waren, in deren Centrum die doppelte Amnionscheide resorbirt war, sodass die Schlingen wie Henkel an der Nabelschnur ausassen.

Tumoren des Vahelstrangs

Die Tumoren des Nabelstranges können Cysten darstellen 1), meist dem Gewebe der Wharton'schen Sulze entstammend, oder es finden sich Hämatome<sup>2</sup>), bisweilen vielleicht Ueberreste der embryonalen zweiten Vene. Budin 3) beschreibt auch eine Dermoidevste des Nabelstrangs.

Miliare Knötchenbildung an der Nabelschnuroberfläche, ausgehend vom Bindegewebsteile der Nabelschnurscheide, bei einer sonst

wohlgebildeten Frucht ist mir einmal vorgekommen 4).

Abnorme Einsenkung der Nabelschnur

Insertio

velamentosa

Die abnorme Einsenkung der Nabelschnur. Trennen sich die drei Gefässe des Nabelstrangs, schon ehe sie die Placenta erreicht haben, weiter voneinander, so spricht man von gabelförmiger Einsenkung der Nabelschnur. Jedes Gefäss läuft dann in einer Amnionfalte zur Fötalfläche des Kuchens. Normalerweise inserirt die Nabel-



Fig. 309, Insertio velamentosa. Eihautriss läuft längs einer Arterie, ohne sie zu zerreissen. Ber. u. Arb., Bd. 2, Taf. IV, Fig. 1.

schnur nahe dem Centrum der Placenta, nur seltener genau im Centrum. Sitzt sie am Rande, so bezeichnet man diese Insertion als Insertio marginalis; senkt sie sich in die Eihäute hinein, und gehen ihre Gefässe dann getrennt zur Placenta und wieder zurück, so spricht man von Insertio velamentosa.

Für das Verständnis der Entstehung der Insertio velamentosa hat uns Schultze den Weg gezeigt, indem er darauf hinwies, dass sich bei Insertio velamentosa stets das Dotterbläschen in der Nähe der Insertionsstelle befindet4) und meist auch der Dotterstrang sichtbar ist, der in den Nahelstrang hineinführt.

Während normalerweise das Amnion bei seiner Füllung und Ausdehnung alle aus der Bauchspalte des Embryo austretenden Gebilde (Dotterblase mit Dotterstrang und Dottergefässe, Allantoisstrang mit den 4 Gefässen) strangförmig zusammenschnürt und sie dorthin drängt, wo die Ernährung der Chorionzotten am üppigsten stattfindet (siehe

Budin, Arch. de Tocol, Bd. 15, S. 41.
 Wolterdorff, L-D. Halle 1895.
 Arch. de Toc., Bd. 15, S. 44.
 A. f. G., Bd. 13, S. 164.
 Schultze, Das Nabelbläschen, ein konstantes Gebilde in der Nachgeburt des ausgetragenen Kindes, Leipzig 1861, S. 10.

S. 24), kann die umfangreiche Dotterblase diesem Bestreben der Amuionblase ein Hindernis in den Weg legen, sobald sie an der Innenwand des Chorion festgewachsen ist. Dann werden die Intestina des künftigen Nabelstrangs dahin geleitet werden, wo die Dotterblase (später Nabelbläschen genannt) adhärirt. Dies ist die Ursache, weshalb dann der Nabelstrang an einer Stelle des Chorion laeve, abseits von der Placenta, inserirt, und weshalb sich dann in der Nähe der Insertionsstelle immer die Dotterblase befindet 1).

Ein Präparat aus der vierten Woche der Schwangerschaft, in dem das Dotterbläschen der Einsenkungsstelle des Eies in die Decidua serotina gegenüber festgewachsen war, sodass im späteren Verlaufe des Wachstums wahrscheinlich eine Insertio velamentosa entstanden sein würde, habe ich im Archiv für Gynäkologie, Bd. 9. S. 329, beschrieben,

Ist es nicht die Dotterblase, die sich dem vordringenden Amnion in den Weg legt, sondern der noch feste, unnachgiebige Dotterstrang, so stülpt sich das Amnion zu beiden Seiten über den Dotterstrang weg und bildet eine mehr oder weniger grosse Falte, die sich von der Insertion des Nabelstranges abhebt, die Schultze'sche Falte2). In dem obern Rande dieser Falte muss stets der Dotterstrang verlaufen.

Auch die Insertio marginalis ist auf die gleiche Ursache zurückzuführen wie die Insertio velamentosa 3).

Ueberaus häufig ist die Insertio velamentosa bei Zwillingsschwangerschaften. Unter 45 von uns in Marburg beobachteten Fällen fand sich 6mal Insertio velamentosa und zwarbei 9 eineiigen und 36 zweieiigen Zwillingen ie 3mal.

Ausser dem eben beschriebenen Modus ist hier noch der eine oder der andre möglich: Bei eineiigen Zwillingen könuen ein oder beide Nabelbläschen zwischen den Platten der Amnionscheidewand fixirt werden und dorthin die Richtung des Nabelstranges lenken. Fig. 310. Placenta mit Schultze'scher Falte. Es wird dann der velamentös inserirende Nabelstrang der Zwischenwand beider Eisäcke ansitzen. Oder: Nur der eine Eisack hat eine Verbindung mit dem Chorion frondosum, dann müssen die Gefässe des andern Fötus an dem Eisacke der ersten Frucht lang gehen,

Jv.omphe. Sch. F.

Insertio.velamentosa bei Zwillingen

(Sch.F.), in deren Umschlagsstelle der Duetus omphaloenterious (v.omph.e.) und die Dotterhlase (ves.u.) liegen. Zwei vasa omphalo-ent. (v.omph.e) mit Bint gefüllt

gehen durch den ganzen Nabelstrang. Der Nabelstrang enthält nur eine Arteric und eine Vene. Die Frucht hat 6 Finger an jeder Hand. Nach einem frischen Präparat,

um zur Placenta zu gelangen; dann inserirt der Nabelstrang der zweiten Frucht in die Eihänte, und die Gefässe laufen zum Rande der gemeinsamen Placenta 4).

Je weiter von dem Placentarande entfernt die Einsenkung der Gefässe stattfand, desto verzweigter sind die Gefässe, bis sie zur Placenta gelangen.

In einem Falle sah ich die Gefässe als acht Arterien zur Placenta hin, als fünf Venen wieder zurückgehen<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Schultze, Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaften, 1867, Bd., S. 198 u. 344. — A hlfeld, Ueber Entstehung der Insertio centralis, velamentosa und der Schultze'schen Falte, Berichte und Arbeiten, Bd. 2, S. 13. 2) Ahlfeld, Die Schultze'sche Falte, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 21. 9 Stern, Veber excentrische Nabel-schnurinsertion und deren Ursachen, In.-Diss. Marburg 1873. 1 Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 16. — A. f. G., Bd. 9, S. 329. 5) Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 146, Taf. IV, Fig. 2,

Verblutung ans den Gefässen der velamentös inserirten Nabelschnur



Fig. 311. Insertio velamentosa. Zerreissung einer Arterie beim Blasensprung (1890, J. Nr. 23).

Ziehen sich diese isolirten Gefässe zwischen den Platten der vorliegenden Fruchtblase hin, so ereignet sich, dass beim Durchrücken des Kindesteils und der Ruptur der Fruchtblase eines dieser Gefässe zerreisst, und das Kind sich verblutet, ehe es geboren ist. In andern Fällen rückt das Kind durch die Gefässe hindurch, ohne eins davon zu zerreissen 1).

In der Marburger Anstalt ereignete sich ein Verblutungstod bei Insertio velamentosa, der darauf zurückzuführen war, dass beim Herabrücken des Kopfes das Amnion,

mit den Gefässen fest verwachsen, an der tief inserirten Placenta einen Zug an der Venenwand ausübte, wodurch die Vene einriss 2).

Knapp<sup>3</sup>) sah beide Zwillinge aus einer Anreissung eines velamentös inserirten Ge-







Fig. 313. Derselbe Sack die Insertio velamentosa zeigend, Nach der Natur.

fässes sich verbluten. Dr. Rössing sandte mir eine Zwillingsplacenta zweieiger Früchte mit Insertio funiculi velamentosa in der Placentascheidewand. Tod des ersten Kindes durch Verblutung aus einem Gefässriss in der Fruchtblase. Das mit kindlichem Blut vermischte Fruchtwasser liess Hebamme und Arzt anfangs Placenta praevia vermuten. Siehe Fig. 312 u. 313.

Fühlt man vor dem Blasensprunge pulsirende Gefässe in der Frucht-

<sup>1)</sup> Hamer, Ein Fall von Durchtritt des Kindes durch die Gefässe der velamentös inserirenden Nabelschnur, In.-Diss., Marburg 1884. — Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 2. S. 144, Taf. IV, Fig. 1. — Leopold, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 167. <sup>2</sup>) Ber. u. Arb. Bd. 2, S. 144, Taf. IV, Fig. 3. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 51, S. 586.

blase, kann man sie als Gefässe einer velamentös inserirten Schnur unterscheiden von den Gefässen einer vorliegenden Nabelschnur, so nützt der vielfach gemachte Vorschlag, die Eihäute da zu sprengen, wo eine Lücke zwischen den Gefässen ist, nichts, denn der Riss könnte sich ebenso leicht gegen die Gefässe hin fortsetzen. Vielmehr trage man Sorge, wenn der Muttermund nahezu vollständig eröffnet ist, dass man alsbald die Geburt beenden kann.

#### Anomalien der Eihäute.

Ueber die schon in der ersten Entwicklungszeit beginnenden pathologischen Veränderungen, die zur Bildung amniotischer Verwachsungen, zur Entstehung einer Blasenmole u. s. w. führen, ist schon früher berichtet worden. Hier haben wir es mit den Störungen zu thun, die die Eihäute in der Geburt herbeiführen können,

Es kommt vor, dass schon im Beginne der Geburt, ja, selbst ehe die Der zn frühe Wehen fühlbar geworden sind, die Fruchtblase zerreisst und das Fruchtwasser abgeht. Man schiebt diesen zu frühen Blasensprung in der Regel auf eine grössere Zerreisslichkeit der Eihäute; doch mangelt hierfür bisher der Beweis, da uns eine Abschätzung über den Grad der Zerreisslichkeit fehlt, und da wir die Bedingungen, unter denen die Zerreissung bei noch geschlossenem Muttermunde vorkommt, noch nicht kennen, nicht einmal ahnen,

Blasensprung

Die Eihäute sind, sobald der Muttermund genügend erweitert ist, um so zerreisslicher, je grösser die Spannung innerhalb der Eihöhle ist. Bei starker Spannung genügt ein Nadelstich, die breite Zerreissung herbeizuführen; bei schlaffen Eihäuten kann man mit der Pravaz'schen Spritze das Fruchtwasser tropfenweise ablassen, ohne dass es zum breiten Bersten

Ich habe nachgewiesen, dass die Partie des Amnion, die als Schultze'sche Falte in die Höhe gehoben ist, auffallend leichter zerreisst als die übrigen Amnionpartien 1).

Der frühzeitige Blasensprung erfolgt auch nicht immer an tiefster Stelle, bisweilen hoch oben am Placentarande. Dann kann bei der Geburt des Kindes noch ein zweiter Eihautriss entstehen 2).

Im ganzen sind die Folgen des frühzeitigen Blasensprungs nicht so gefährlich, wenigstens nicht, wenn es sich um Längslagen und normale Becken handelt. Bei Querlage hingegen und engen Becken führt der frühzeitige Wasserabgang zu verhänguisvollen Anomalien, da bei diesen Komplikationen der Wasserabfluss ein nahezu vollständiger werden kann,

Ist die Uterushöhle durch frühzeitigen Wasserabfluss geöffnet, und zieht sich der Uterus nicht regelmässig kräftig zusammen, so ist das Eindringen von Infektionsstoffen zu fürchten, um so mehr, je länger die Geburt nach dem Blasensprunge andauert. Fieber in der Geburt erklärt sich

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 22. 2) Schrader in Ahlfeld, Ber. u. Arb. Bd. 2, S. 74.

häufig auf diese Weise. Es ist daher dringend geboten, bei auffallend langer Dauer der Geburt nach dem Blasensprunge nur selten und nach peinlichster Desinfektion zu untersuchen.

Allzugrosse Restistenz der Eihänte

Auch die allzugrosse Resistenz der Eihäute ist ein relativer Begriff; denn das Nichtspringen der Eihäute zur Zeit, wo sie eigentlich zerreissen sollen, kann ja ebensogut von der Verminderung der austreibenden Kräfte abhängen.

Es scheint mir, als ob die Eihäute widerstandsfähiger wären, wenn Chorion und Amnion sehr fest aneinanderliegen, die Zwischenschicht minimal ist.

Wird in früherer Schwangerschaftszeit das Ei in toto geboren, so sehen wir dies als den normalen und günstigen Verlauf einer Fehlgeburt an (siehe über den einzeitigen Abort, Seite 277); wenn aber bei der Geburt

reifer und fast reifer Kinder die Blase nicht springt, sondern tief herabtritt, so führt dieser Umstand unzweifelhaft ungünstige Verhältnisse herbei.

Das Kind kann in den Eihäuten geboren werden, oder diese



Fig. 314. Amuionepithol in gesundem und krankem Zustande. Nach Präparateu, (Ber. u. Arb., Bd. 2, Taf. III). I. Normales Amnionepithel. II. Amnionepithel bei Hydramnion. III. Desgleichen, mit Riesenzelle.



Fig. 315. Dermoide des Amnion. Nach Präparaten (Ber. u. Arh., Bd. 2, Taf. VII, Fig. 1 n. 2). I. Eine Anzahl Dermoide (42).

I. Eine Anzahl Dermoide (1/2).
II. Eins dieser Dermoide mit Tochtercyste.

können, nachdem sie am Placentarande abgerissen sind, dem Kinde als Kopfkappe ("Glückshaube") aufsitzen. Ist bei der Geburt niemand zugegen, der die Hülle schnell entfernt, so muss das Kind ersticken.

Die Bezeichnung "Glückshaube", die eigentlich Unglückshaube heissen sollte, mag ihren Grund, wenn sie nicht einfach einem alten Aberglauben entspringt, wohl daher haben, dass die Geburten, in denen die Kinder so geboren werden, in der Regel für die Mutter leicht und schnell vou statten gehen.

Für die Mutter ergiebt sich aus dem späten Blasensprung eine erhebliche Gefahr durch die Zerrung, die beim tiefen Herabdrängen der Ei-

häute der Placentarand erleiden kann. Löst sich dieser los, so kommt eine atypische Placentalösung zustande; der untere Rand ist bereits gelöst, während der obere noch festhaftet. Die Folge davon ist ein Blutverlust gleich nach Geburt des Kindes, der sich unter Umständen wiederholt, wenn die Gebärmutter nicht bald durch kräftige Zusammenziehungen anch den übrigen Teil der Placenta löst und ihn aus dem Cavum uteri herausbefördert.

Ich sah bei verspätetem Eihautriss sofort nach der sonst gauz normal beendeten Geburt des Kindskörpers 600 gr flüssiges Blut austreten (1885, J. Nr. 64).

Es ist daher dringend geboten, den künstlichen Blasensprung auszuführen, sobald nach vollständiger Eröffnung des Muttermundes bei regelrechter Thätigkeit der austreibenden Kräfte die Blase tiefer und tiefer tritt.

Anomalien im Baue des Amnion sind ohne praktisches Interesse. Ich beobachtete am Amnion Karunkeln¹), Zotten²) und Cysten³). Einmal fand ich zwischen den Brustwarzen eines neugebornen Kindes einen Faden hängen, der mit einem Faden an der Nabelschnurscheide korrespondirte. Er erwies sich als vom Dotterstrange ausgehend⁴). Ueber amniotische (Simonart'sche) Fäden ist Seite 376 berichtet worden. Dermoide des Amnion habe ich in meinen Berichten und Arbeiten, Bd. 2, S. 200, beschrieben. Sie schwammen im Fruchtwasser als kleine glatte Körperchen umher. Siehe Fig. 315. Als gestielten Tumor sah ich ein Dermoid auf dem Amnion einer abortiv ausgestossenen Frucht⁵) und in neuester Zeit brachte mir wiederum ein Arzt ein gestieltes Dermoid des Amnion, das nach der Expressio placentae dem zuletzt sich entwickelnden Eihautstrange anhing.

Dass sich das Epithel des Amnion in abnormer Anordnung und in starker Kernproliferation befand, habe ich bei Hydramnion beobachtet <sup>6</sup>). Siehe Fig. 314.

# Die Pathologie der Nachgeburtsperiode.

## Anomalien bei der Lösung und Ausstossung der Secundinae.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal kurz die Bedingungen, unter denen die normale Lösung und Ausstossung der Placenta stattfindet, so lässt sich leicht zeigen, welche Abweichungen sich im Verlaufe der Nachgeburtsperiode entwickeln werden, wenn eine oder mehrere der Bedingungen nicht zutreffen:

Die Placenta muss normalerweise in den beiden obern Drittteilen des Uterus inseriren — sie muss, bis das Kind extrauterin atmen kann, im Zusammenhange mit der Uteruswand bleiben — sie muss sieh zuerst im Centrum abheben, damit sieh ein retroplacentares Hämatom bilden kann

A. f. G., Bd. 7, S. 567.
 A. f. G., Bd. 6, S. 358, Taf. V.
 A. f. G., Bd. 13,
 S. 165.
 Arch, für Gyn., Bd. 12, S. 154. Ucber einen eigentümlichen Amnionfaden.
 Bremmenkamp, Veber einen Fall von amniotischen Schlingen an den Extremitäten beim Fötus, In-Diss., Marburg 1889, S. 13.
 Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 110.

periode

Allgemeines über — dieses darf keine ungewöhnliche Höhe erreichen — die Randzone der die Entstehung von Störungen in Placenta mit dem Reflexawall muss etwas fester haften als die Hauptder Nachgeburts- fläche der Placenta — doch darf sie wiederum nicht pathologisch adhärent sein, da sonst leicht Teile des Placentarandes abreissen — die Eihäute müssen dem Zuge der tiefer tretenden Placenta folgen.

Die Gebärmutter muss nach Austritt des Kindes in dauernder mässiger Spannung bleiben - von Zeit zu Zeit muss eine kräftige Wehe eintreten - das untere Uterinsegment und der Cervix dürfen sich nicht isolirt kontrahiren, sondern müssen schlaff bleiben — nach Ausstossung der Placenta muss die Gebärmutter in Dauerkontraktion beharren — die Thrombenbildung in den Sinus der Placentastelle muss eine kräftige sein.

Die Bauchpresse muss imstande sein, die tief in die Scheide herab-

gerückte Placenta bis vor die äusseren Genitalien auszutreiben.

Es ist, wie man sieht, eine grosse Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn sich die Lösung und Ausstossung der Nachgeburtsteile glatt abwickeln soll. Leider erfahren die physiologischen Vorgänge in der Nachgeburtsperiode sehr häufig Störungen, teils von dem Organismus der Frau selbst ausgehend, teils durch assistirende Personen künstlich erzeugt. Haben sich auch die der zweiten Reihe, dank den Bemühungen der Geburtshelfer, die einer naturgemässen Behandlung der Nachgeburtsperiode das Wort reden, wesentlich gemindert, so wird doch in der grossen Breite der Praxis noch unendlich viel in der Nachgeburtsperiode gesündigt. Auch die erste Reihe der Störungen kann prophylaktisch wesentlich gemindert werden, wenn besonders in der Austreibungsperiode das Auge bereits auf die sich anschliessende Nachgeburtsperiode gerichtet sein wird.

Jedes unnütze und zu frühe Eingreifen in der Austreibungsperiode lässt Störungen in der Nachgeburtsperiode erwarten.

Die Zahl der Frauen, die infolge von Anomalien der Nachgeburtsperiode zu Grunde gehen und schwer erkranken, ist enorm gross. Schon die infolge direkter Verblutung zu Grunde gehenden Gebärenden geben eine sehr grosse Zahl.

Weit mehr aber sterben und erkranken ohne Zweifel inficirt bei Ge-

legenheit der notwendig werdenden Eingriffe.

Die Anstaltsstatistik der letzten Jahre beweist mit absoluter Sicherheit, dass die Todesfälle in der Nachgeburtsperiode und im Anschluss an sie mit wenigen Ausnahmen verhütbar sind.

Wenn sich dennoch in der ärztlichen und besonders in der Hebammenpraxis noch immer zahlreiche Todesfälle ereignen, so liegt das für die Aerzte hauptsächlich daran, dass sie sich im gegebenen Falle nicht schnell genug orientiren können, welches der eigentliche Grund der Blutung ist. Von den Hebammen kann man eine solche schnelle Orientirung kaum erwarten, da nur wenige von ihnen in der Lage sind, die physiologischen Vorgänge in der Nachgeburtsperiode vollständig zu begreifen und zu verwerten.

Für die Aerzte gilt als eine berechtigte Entschuldigung, dass die Lehrbücher bisher so gut wie nichts über die physiologische Lösung und Ausstossung der Placenta gebracht haben, und die Aerzte nach einem Schematismus unterrichtet worden sind, der sich auf zum Teil vollständig unrichtige Prämissen stützte.

"Verwachsung der Placenta" und "Atonie" der Gebärmutter galten noch vor einigen Decennien als die beiden Hauptursachen von Retention der Placenta und schweren Nachblutungen. Die "Verwachsung" ist seit Einführung der Credé'schen Expressio placentae seltener und seltener geworden; die "Atonie" spielt aber noch eine grosse Rolle, obwohl kaum ein Organ seine Pflicht in dem Maasse thut wie die Muskulatur der Gebärmutter, die selbst nach dem Tode noch fortarbeitet.

Das Gesagte begründet die Berechtigung, diesen Abschnitt etwas ausführlicher zu besprechen. Für das Verständnis des folgenden ist es ratsam, die Abschnitte über Physiologie der Placentalösung, Seite 123, und über Behandlung der Nachgeburtsperiode, Seite 158, noch einmal vorher durchzulesen.

Die partielle Lösung der Placenta. Hat sich schon im Laufe Die partielle Löder Geburt oder gleich nach Geburt des Kindes ein Teil der Placenta ge- eenta löst, ein Teil sitzt aber noch an, so kann sich der Uterus, wenn er sich auch gnt zusammenzieht, nicht in dem Maasse verkleinern, wie dies zum Verschlusse der grossen, zur Placentastelle führenden Gefässe und der abführenden venösen Sinus notwendig ist. Es blutet daher so lange aus der zerrissenen Serotina, bis auch die noch nicht gelöste Partie der Placenta gelöst ist. In der Mehrzahl der Fälle geschieht dies bei der ersten oder zweiten Nachgeburtswehe, und damit hört dann die Blutung auf, die je nach der Grösse der blutenden Fläche gering oder bedeutend gewesen

Die partielle Lösung muss zustande kommen bei Placenta praevia; denn die tiefsitzende Partie der Placenta löst sich schon vor oder in der Geburt. Sie kommt ferner nicht selten zustande, wenn Entbindungsverfahren notwendig wurden, bei denen die Hand in den Uterus eindrang und das Verhältnis der Placenta zur Uteruswand alterirte, wenn die tief herabrückende Fruchtblase den untern Placentarand zerrte, besonders aber, wenn gleich nach der Geburt des Kindes kräftig auf den kontrahirten Uterus gedrückt wurde, wodurch das retroplacentare Hämatom genötigt wird, sich gegen den Muttermund hin einen Ausweg zu suchen und so den untern Placentarand oder die es noch zurückhaltenden Eihäute zu lösen. Infolge-

Einen ähnlichen Einfluss auf die Gebärmutterwand übt auch die Die unvollstänunvollständige Geburt der Placenta aus. Diese kann sich in die Geburt der zweierlei Form abspielen, indem

1) die Placenta, in ihrem Hauptteile aus dem Uteruseavum ausgestossen, durch Adhärenz eines kleineren Teiles aber an der vollständigen Geburt behindert wird;

dessen unterbleibt die günstige, die Thrombose in den Placentagefässen

befördernde Wirkung des Hämatoms.

2) indem ein kleiner adhärenter Teil zurückbleibt, die Hauptmasse abreisst und ausgestossen wird (Retention eines Placentarestes).

Die Ursachen können teils in einer Striktur des untern Gebärmutter-

abschnittes, teils in zu fester Adhärenz eines Placentaläppichens oder einer Placenta succenturiata liegen.

Bei der Retention von kleinen Placentateilen tritt es am auffälligsten auf, dass mit wenigen Ausnahmen diese kleinen Teile vom Rande stammen. Sie zeigen dann wohl mehr oder minder eine Entartung ihres Gewebes und es hängt bisweilen eine derbe Schicht des Deciduareflexawalles an ihnen.

Das übergrosse Hämatom

Das übergrosse Hämatom und die zu frühe Spontangeburt. Während sich die Blutmenge hinter der Placenta normalerweise auf ca. 200 gr beschränkt, sehen wir unter Umständen eine weit grössere Menge Blut hinter der Placenta ergossen. Meist waren es sehr umfangreiche Placenten mit ausgedehnter Haftfläche, seltener eine nicht genügende uterine Kontraktionsfähigkeit, die Anlass zu Blutungen gaben.

Die grösste Menge, die wir beobachteten, betrug 1280 gr (1891, J. Nr. 104) und 1250 gr (1896, J. Nr. 121); 800 gr bis 900 gr sahen wir öfter bei Kindern von 3750 bis 4250 gr Gewicht. Placentaansdehnung und -gewicht schwankten zwischen 20:20 cm und

800 bis 1000 gr.

Die grosse Placenta und das dahinter befindliche ausgedehnte Hämatom füllen dann die Scheide und den Cervix derart an, dass die Gebärende, reflektorisch zur Anwendung der Bauchpresse angeregt, diese ganzen Massen

spontan, in der Regel nach 20 bis 30 Minuten herauspresst.

Eine etwa grössere Unruhe, Klagelaute während einer Nachwehe und der Drang mitzupressen sind die gewöhnlichen Symptome einer grösseren Blutansammlung. Die aufgelegte Hand fühlt den Uterus selbst etwas grösser, weicher, höher hinaufgestiegen und über der Symphyse eine umfangreichere Flüssigkeitsansammlung, die von der gefüllten Harnblase durch Katheterisiren leicht unterschieden werden kann.

Eine interne Blutung, das heisst, eine so umfangreiche Zurückhaltung von Blut hinter der den Kontraktionsring verlegenden Placenta, dass bei der Halbentbundenen anämische Erscheinungen auftraten, sah ich bei abwartender Methode niemals. Die Furcht vor derartigem Ereignisse scheint mir unbegründet.

Retention der Placenta

Die Retention der Placenta mit und ohne Blutung. Die Placenta kann im Uterusinnern zurückgehalten werden durch Verengerung tiefer liegender Partien des Durchgangsschlauchs oder durch abnorme Adhäsion in toto oder einzelner ihrer Teile. Nicht selten beobachtet man heide Ursachen nebeneinander.

Die pathologische Adhäsion der ganzen Placenta ist ein sehr seltenes Ereignis.

Verwachsung der

Ich beobachtete die totale Verwachsung der Placenta in den letzten 10 Jahren Placenta in toto (3000 Geburten) zweimal, beidemal nach Fieber in der Geburt und eingetretener Sepsis (1888, J. Nr. 289 und 1893, J. Nr. 206). Nach Geburten bei Placenta praevia kommt die feste Verwachsung des nicht gelösten Teils ebenfalls vor.

Langhans 1) fand, dass bei Verwachsung der Placenta die Septa mehr als gewöhnlich Interzellularsubstanz aufzuweisen hatten, daher fest waren. Er vermutet ferner, dass sich bei vorher bestehender Endometritis die ampulläre Schicht nicht zu einer so lockeren Membran herausbilden könne, wie dies zur normalen Lösung der Placenta nötig sei.

<sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 8, S. 295.

Anatomische Präparate, die den Zusammenhang der pathologisch verwachsenen Placenta mit der Uteruswand demonstriren können, sind sehr selten, da in der Regel der Geburtshelfer die krankhaft vereinigten Teile künstlich trennt. Doch erinnere ich mich eines schönen Präparates des Leipziger pathologischen Instituts.

In neuerer Zeit sind einige auch anatomisch gut beobachtete Fälle beschrieben 1), aus denen hervorgeht, dass bei derartigen festen Verwachsungen die Serotina mit ihrer Drüsenschicht schwindet, und statt dessen ein mehr oder minder starkes Bindegewebe, das weit zwischen die Muskellamellen hineinragen kann, die Zotten mit der Uteruswand verbindet.

Chronische Endometritis, vorausgegangene Placentalösungen, abnorme Bildungen der Placenta (Plac. membranacea, circumvallata), Endometritis in partu entstanden, scheinen die Hauptursachen der festen Verwachsung zu sein,

Häufiger trifft man partielle Adhäsionen, wie oben schon erwähnt, hauptsächlich der Randpartien. Es handelt sich dabei thatsächlich um teilweise sehr feste Verbindungen zwischen Placenta und Muscularis. die auch der geübten Hand bei der Loslösung Mühe machen können.

Unverhältnismässig oft finden sich solche Verwachsungen am vorliegenden Teile einer Placenta praevia, worauf ich schon früher aufmerksam gemacht habe 2), und in den Tubenwinkeln. Für das erstere Vorkommnis darf man wohl endometritische Processe, die vom Cervix aus die tiefsitzende Serotina ergriffen haben, verantwortlich machen. In den Tubenwinkeln hingegen scheinen die Zotten in die Tubenmündungen einwuchernd mit der Muscularis eine innigere Verbindung einzugehen.

Sehr lehrreich für die Aetiologie der wirklichen Verwachsungen sind die Fälle, wo von Sachverständigen und Geübten bei derselben Frau wiederholt die Placenta verwachsen gefunden wurde. Wir verfügen über einen Fall, wo sich dreimal derselbe Vorgang wiederholte (1895, J. Nr. 1).

Wenn man, wie es ab und zu vorkommt, an der vor die äusseren Genitalien tretenden Gebärmutter die Placenta noch zum Teil adhärent sehen und die Losschälung unter Zuhilfenahme des Gesichts vornehmen kann (1894, J. Nr. 99), so zweifelt man nicht mehr daran, dass wirklich pathologische Verwachsungen die Schwierigkeiten hervorrufen.

Aber auch ohne bestehende Verwachsung kann eine Retention Retention ohne stattfinden, sobald sich eine Stelle des kontraktilen Schlauches vor der Placenta zusammenzieht. Diese spastischen Kontraktionen, die hauptsächlich an der Stelle des Kontraktionsringes entstehen, haben ihre Ursache zumeist in einer mechanischen Reizung des untern Gebärmutterabschnittes.

Wenn Hebammen noch die Unmanier haben, zu versuchen, die Placenta durch Ziehen am Nabelstrange und durch Eingehen mit der Hand herauszubefördern, so können diese Manipulationen leicht die spastische Kontraktion hervorbringen. Aber auch ungeschicktes Manipuliren bei Ausführung der Expressio placentae kann sie hervorrufen. Ferner habe ich ihr Entstehen beobachtet, wenn bei Beckenendelage der nachfolgende Kopf durch einen noch verhältnismässig engen Cervikalkanal herausbefördert werden musste.

Lange 3) und Cuvilan 4) glauben im Vorhandensein eines unteratmosphärischen Druckes in der Bauchhöhle eine seltene Ursache der Placentarctention gefunden zu haben. Kaschkaroff<sup>5</sup>) in einer ungenügenden Entwicklung der Museularis an der Placentastelle.

Partielle Verwachsung

Verwachsung

Leopold, A. f. G., Bd. 40, S. 446.
 V. Weiss, Fronnel's Jahresb. 1893,
 S. 582.
 Neumann, M. f. G. u. G., Bd. 4, S. 311.
 Z. f. G. u. G., Bd. 16.
 Z. f. G. u. G., Bd. 45, S. 30. 4) Arch. de Toc. et Gyn. 1893, März. 5) Dissert. Petersburg 1880 russisch), cit. von Chazan, Samml, klin, Vorträge, 1894, Nr. 93, S. 65.

Die Diagnose der Retention der Placenta macht man gewöhnlich erst, wenn sich die Expressionsversuche als erfolglos erweisen und eine interne Untersuchung darauf stattfindet. Bei Gebrauch einer Marke, die gleich nach Geburt des Kindes an den aus der Schamspalte herausschauenden Teil der Nabelschnur angebracht wird, kann man das Herabrücken der Placenta kontrolliren. Ist das Vorrücken der Marke unterblieben, oder ist gar die Marke in die Scheide hineingezogen worden, so muss an eine Retention der Placenta gedacht werden. Wenn bei kräftigem Drucke auf den Uterus die Nabelschnurvene in der aus der Schamspalte heraushängenden Schnur sich auffällig füllt, so wird die Placenta noch ganz oder zum grössten Teile in der Gebärmutter zurückgehalten.

Die Retention kann auch in der Scheide stattfinden, wenn die Frau nicht in der Lage ist, die zum Austritt bereite Nachgeburt durch den

Scheideneingang herauszupressen.

Atonie der Gebärmutter

Unter Atonie der Gebärmutter in der Nachgeburtsperiode versteht man den Verlust der tonischen Spannung der Gebärmutterwand und den Mangel von Kontraktionen. Siehe auch Seite 284. Fehlen diese Zusammenziehungen der Gebärmutter, so kann eine Lösung der Placenta nicht geschehen, und wenn sich bereits ein Teil davon mit Geburt des Kindes gelöst hatte, so müssen heftige Blutungen auftreten, bis die Lösung vollendet ist.

Man giebt als Ursachen der Atonie in der Regel an: 1) übermässige Ausdehnung der Gebärmutter bei Hydramnion und mehreren Früchten, 2) Ermüdung der Gebärmutter nach langdauernden Anstrengungen, um ein Kind durch ein enges Becken zu treiben.

Aus meinen Aufzeichnungen kann ich diese Genese der Atonie nicht stützen. Nach Hydramnion habe ich niemals Atonie beobachtet. Nach Zwillingsgeburten sah ich in Marburg nur einmal Blutung infolge von Atonie, wohl aber erhebliche Blutungen, die auf partielle Lösung der Fruchtkuchen zurückzuführen waren. Nach Ausstossung der Placenten reagirte der Uterus in der Regel ganz ordnungsmässig.

Die wenigen Fälle von schwerer Atonie, die ich seit Einführung der abwartenden Methode der Placentabehandlung beobachtet habe, kamen meist unerwartet, in Fällen, wo sich ein Grund nicht erkennen liess. Aus früherer Zeit erinnere ich mich, schwere Atoniefälle nach frühzeitiger und ungeschickter Herausbeförderung der Placenta nach Credé's Methode beobachtet zu haben.

Als eine seltene Ursache sind periphere Adhäsionen des Uterus an den Bauchdecken und Organen der Bauchhöhle angegeben, die den Uterus am Herabsteigen hindern sollen. Graily Hewitt, der dieser Ursache zuerst gedenkt<sup>1</sup>), führt ein freilich nicht beweisendes Beispiel an. Bei dem als Missed labour bezeichneten Gebärunvermögen habe ich schon von diesem Vorkommnis gesprochen. Siehe Seite 289.

Leichte Atonie des Uterus, also Fälle, in denen sich der Uterus schlaff anfühlt, aber auf Massage regelmässig zu Kontraktionen genötigt werden kann, sind nicht selten. Sie schliessen sich, wie oben beschrieben,

<sup>1)</sup> Transactions of the obstetr. Society of London 1869, Vol. XI, S. 108.

an die partielle Lösung der Placenta, an Zurückbleiben von Placentaresten und umfangreichen Eihautmassen an; häufig beobachten wir sie aber, wenn der Uterus nach Geburt des Kindes allzuschnell entleert wird, wie dies bei dem Credé'schen Verfahren der Fall war.

Eine partielle Atonie des Uterus, sich besonders auf die Placentarstelle erstreckend, wird ab und zu beobachtet. Auch für diese Erscheinung fehlt noch eine greifbare Ursache. Verständlich ist sie für die ganz seltenen Fälle, wo die Placenta sich auf der muskelarmen Zwischenwand eines Uterus septus gebildet hat 1).

Die Blutungen in direktem Anschlusse an die Ausstos-Blutungen nach Ausstossung sung der Placenta haben dieselben Ursachen. Entweder sind kleinere der Placenta Placentareste oder umfangreichere Eihautfetzen zurückgeblieben, oder die Gebärmutter ist zu schnell nach Ausstossung des Kindes entleert worden; die Muskeleruppen haben sich noch nicht so anordnen können, dass eine Dauerkontraktion zustande kommen konnte.

Wirkliche Atonie, d. h. eine Erschlaffung und Unthätigkeit des Uterus, die auch nach vollständiger Entleerung des Uterus noch fortdauert, gehört bei abwartender Methode der Nachgeburtsbehandlung zu

den grössten Seltenheiten.

Nur fünfmal unter ca. 4000 Geburten sah ich diese Atonia uteri in stärkerem Grade: einmal nach einer normalen Geburt und normal verlaufenen Placentarperiode (1883, J. Nr. 119); einmal nach Zurückbleiben von Eihäuten und Placentarresten, auch fortdauernd nach deren manueller Entfernung (1892, J. Nr. 48); einmal nach einer Zwillingsgeburt, 2700 gr, der grösste von mir überhaupt beobachtete Blutverlust während der klinischen Beobachtungsjahre 1881 bis 1897 (1891, J. Nr. 185); einmal nach normaler Geburt des Kindes, dem die Placenta sofort folgte (1897, J. Nr. 184) und das letztemal nach normaler Geburt bei einer Zweitgebärenden, die als Bluterin bezeichnet werden konnte. In ca. 20 Minuten gingen, trotz guter Massage, 2600 gr. Blut ab. (1897, J. Nr. 310). Alle Frauen überstanden den Blutverlust gut.

Bei Herzfehlern, Hämophilie, Gefässentartung im Zusammenhang mit Bright'scher Nierenerkrankung sind, wie gegebenen Orts beschrieben,

Blutungen in der Nachgeburtsperiode zu erwarten.

#### Die Diagnose der Quelle der Postpartum-Blutungen und die Therapie dieser Blutungen.

Schnelles Erkennen der Blutungsursache und schnelles Eingreifen sichern bei Postpartumblutungen den Erfolg. Ein schematisches Verfahren, ohne die Ursachen der Blutung zu kennen, lässt chenfalls in einer grossen Zahl von Fällen das richtige treffen; aber in einer kleinen Zahl von Fällen bleibt der Erfolg aus. Ein planloses Handeln hingegen ohne jegliche Untersuchung nach der Ursache der Blutung lässt oft im Stich.

Ist der Arzt während der Geburt zugegen gewesen, so kann er schon aus den Erscheinungen während der Geburt unter Umständen die Quelle stärkerer Blutungen vermuten. Tiefer Sitz der Placenta, intrauterine Eingriffe zum Zweck der Entbindung, Zwillinge lassen auf Blutung infolge partieller Lösung der Placenta schliessen; widerstandsfähige Weichteile Erstgebärender, Zange bei Erstgebärenden, Extraktion am Beckenende bei

<sup>5</sup> Siebold's Jahrb., Bd. 13, S. 208.

Erstgebärenden machen Rissblutungen wahrscheinlicher; Extraktion des Kindes durch einen noch nicht genügend eröffneten Muttermund muss an Cervixriss denken lassen; grosse Varicen am Introitus vaginae Vielgebärender zwingen zu einer Besichtigung dieser Teile.

Diagnose der Quelle der Blutung

Handelt es sich um Blutungen vor Austritt der Placenta, so gehe die Hand zunächst an den Uterus und konstatire, ob er hoch in die Höhe gerückt ist, oder ob er sich in Nabelhöhe befindet, ob er gut und fest zusammengezogen, oder ob er schlaff und weich ist.

Ist der Uterus zusammengezogen, und es blutet dennoch dauernd weiter, so handelt es sich wahrscheinlich um eine Verletzungsblutung, und es muss sofort eine Besichtigung der sichtbar zu machenden Teile des Genitalschlauchs stattfinden. Zwei Hände halten die Schamlippen auseinander, und mit steriler Watte tupft man schnell hintereinander die äussern Teile bis zum Scheideneingang und über ihn hinaus ab, da man auf diese Weise die blutenden Stellen am leichtesten wahrnehmen kann.

Alle Rissblutungen des Dammes der Vulva und des Introitus vaginae sind durch Naht oder Umstechung zu schliessen. Wird durch ihre Schliessung der Scheideneingang sehr verengt, dann exprimire man erst die Placenta.

### Die Behandlung der Dammrisse.

Der Verschluss des Dammes geschieht am besten mit Seide. Catgut hält bei starker Spannung den Zug nicht aus; auch kommen bei Gebrauch von Catgut häufiger Infektionen vor.

Methode der Dammnaht Ist die Risswunde eine komplizirte, so versuche man die Wunden so aneinander zu legen, wie die Gewebe vor der Verletzung angeordnet waren, und schneide vor dem Verschlusse die fetzigen mortifizirten Partien der Wundoberflächen weg. Hat man es mit einer bis in den Darm hineingehenden Verletzung zu thun, so lege man zuerst Darmnähte (feine Seide oder Catgut), die in das Darmlumen hineingeknotet werden, dam Scheidennähte und endlich tiefgehende Dammnähte (dicke Seide). Siehe Fig. 316—318.

Die Knotung der Darmnähte in das Darmlumen hinem hat mir weit bessere Resultate geliefert, als die Knotung nach dem Damm mit Versenkung der kurz abgeschnittenen Fäden.

Die Nachbehandlung der komplizirten Dammrisse bedarf einer besonderen Sorgsamkeit. Am 3., spätestens 4. Tage lasse man durch Rieinusöl eine ausgiebige Stuhlentleerung herbeiführen. Die Wöchnerin muss bei der Entleerung in Seitenlage über den vordem Bettrand hervorgehoben werden, damit der Kot in ein untergesetztes weites Gefäss (Zuber u. dgl.) direkt gelassen werden und die Hebamme nach beendeter Defäkation sofort eine Abspülung der beschmutzten Partien vornehmen könne. Einen Unterschieber zu benutzen, ist gefährlich. Man gebe nun Opium und lasse die zweite Entleerung, wiederum durch Ricinusöl hervorgerufen, am 7. oder 8. Tage folgen.

Am 5. oder 6. Tage nach der Naht sehe man zu, ob einzelne Nähte, die tief einschneiden, weggenommen werden müssen. Sind es Dammnähte,

die entfernt werden, so müssen breite, gut klebende Heftpflasterstreifen über beide Steissbacken so gelegt werden, dass eine dauernde Entspannung des genähten Dammes stattfindet. Die übrigen Dammnähte werden spätestens bis zum 11. oder 12. Tage zu entfernen sein, die Scheidennähte



Fig. 316, 317, 318. Naht des totalen Dammrisses. Naht des Darms. Naht der Scheide. Aus An Amer. Text-Book of Obstett. 1896, S. 673.

Naht des Dammes.

nach vollständiger Verheilung des Dammes; die Darmnähte lässt man ruhig liegen, sie werden nach und nach ausgestossen.

In der Regel näht man den Damm gleich nach beendeter Geburt. In Fällen, wo die Frauen sehr erschöpft sind, sehr viel Blut verloren haben, wenn der Arzt zu einer komplizirten Dammnaht einiger Vorbereitung bedarf oder Assistenz nötig hat, darf man bis zu 12, höchstens 24 Stunden mit der Ausführung der Dammoperation warten. Später ausgeführt, sind die Chancen für primären Erfolg schlecht.

Ist die Dammwunde nicht geheilt und doch zu umfangreich, um sie allein der Natur zur Heilung zu überlassen, so nehme man die sekundäre Naht<sup>1</sup>) vor. Sobald sich die Wunde vollständig gereinigt hat, nur gesund aussehende Fleischwärzehen die Oberfläche der Wunde bedecken,

gesühn ausseinen Fielschwalzenen die Oberhachte der Wunde bedecken,
— gewöhnlich am 8. bis 11. Tage des Wochenbettes — nehme man nach
einer sehr gründlichen Reinigung der Scheide, der Wunde, eventuell auch
des Darms, eine Wiedervereinigung durch Naht vor. Ein Abschaben der
Granulationen ist nur notwendig, wenn die Wundfläche durch Granulationswucherungen sehr uneben ist. Man lasse die Nähte 4 bis 6 Tage
liegen und ersetze sie dann durch breite Heftpflasterstreifen. Der Erfolg
ist nach meinen Erfahrungen ganz überraschend. Fieber haben wir nach
sekundärer Naht nur einmal, nur einen Tag dauernd, auftreten sehen.

Sekundäre Dammaht

If olst, M. f. G., Bd. 21, S. 303. — Ahlfeld, Deutsche med. W. 1888, S. 554.
 Cholmogoroff, Moskauer Kongress 1897, ref. M. f. G. v. G., Bd. 6, S. 429.

Wird der Damm primär oder sekundär mit der Naht geschlossen, so heilt die Wunde, wenn sie vor dem Verschlusse gehörig gesäubert war, in der Regel reaktionslos. Sind die Fäden wohl zu scharf angezogen, oder ist ein grösseres venöses Gefäss mitgefasst, so entwickeln sich Schamlippenödeme. Die entsprechende Naht ist dann wegzunehmen.

Oedeme können aber auch eine Folge von Wundinfektion sein, was die genaue Besichtigung ergeben wird. In diesen Fällen tritt in der Regel Fieber ein. Wegnahme der Nähte, Reinigung der Wunde ist dann unumgänglich notwendig. Die vereitelte Verheilung muss dann durch sekundäre Naht versucht werden.

Sind durch schwere Quetschungen, wie nach eingreifenden Zangenoperationen, die Wunden sehr zahlreich, und ist das Gewebe sehr mürbe, sodass die Fäden gleich wieder durchschneiden, so versuche man mit kalter Douche die Blutung zu stillen, glückt dies aber nicht, so ist die Tamponade der Scheide mit Jodoform- oder steriler Gaze unter Umständen das einzige Mittel. Muss man bei einer frisch entbundenen Frau die Vagina Blutung halber tamponiren, so ist es ganz unumgänglich notwendig, den Uterns ein bis zwei Stunden mit der Hand zu überwachen, damit er sich nicht selbst ausdehne oder in die Höhe zurückweiche und für imnere Blutung Raum schaffe.

#### Die Bekämpfung der aus der Uterushöhle stammenden Blutungen vor Austritt der Placenta.

Ist der Uterus während der Blutung schlaff, handelt es sich nicht um eine Rissblutung der äussern Genitalien, so kommt die Blutung mit grösster Wahrscheinlichkeit aus dem Uterus, und abnorme Lösung der Placenta, selten Atonie, ist die Ursache.

Massage des Uterus Das souveräne Mittel für diese Art von Blutungen ist die Massage. Wer sie auszuüben versteht, wird nur in wenigen Fällen zu andern Mitteln greifen müssen.

Mit breit gespreizten Fingern fasse man den Uterus so, dass vier Finger auf der Hinterwand des Körpers und Fundus liegen, der Daumen und eventuell der Ballen auf der vordern Wand. Der so gefasste Uterus wird zunächst in die Mittellinie gedräugt. Die Harnblase muss, wenn sie am Eingreifen hindert, vorher entleert werden. Die sich in Krallenform zusammenziehenden und wieder spreizenden Finger massiren Fundus und Körper, hüten sich aber wohl, zu tief gegen den Kontraktionsring hinabzudringen, damit nicht isolirte, spastische Zusammenziehungen erfolgen, wodurch eine Retention der Placenta eingeleitet werden kann.

Diese so ausgeübte Massage hat in der Regel den Erfolg, dass sich der Uterus kontrahirt, die Placenta noch vollends löst und in den untern Teil des Genitalschlauchs herabdrängt. Damit steht die Blutung, und man kann mit der Herausbeförderung der Placenta warten.

Die frühzeitige Expressio placeutae

Steht die Blutung nicht, so schliesse man an die Massage die frühzeitige Expression an, d. h. man presse, wenn der Uterus auf kurze Zeit erhärtet, während dieses Hartwerdens die Placenta durch einen ausquetschenden Druck heraus, sodass sie vor die äusseren Geschlechtsteile tritt.

Dieser Druck besteht aus zweierlei Manipulationen. Die vorn und hinten aufliegenden Finger der Hand quetschen die Gebärmutter von vorn nach hinten mässig zusammen,

und zugleich drückt die ganze Hand die so komprimirte Gebärmutter gegen die Kreuzbeinaushöhlung hin. Durch letzteren Handgriff werden das retroplacentare Hämatom und die aus dem Gebärmuttercavum ausgetretene Placenta gegen und durch den Scheideneingang herab- und herausgedrängt,

Nach der frühzeitigen Expression bedarf der Uterus einer Ueber-

wachung, da er leicht schlaff wird und Blut austreten lässt.

Kommt der Arzt mit Massage nicht aus, und glückt ihm die früh- Manuelle Entzeitige Expression nicht, da der Uterus dauernd schlaff bleibt, blutet die Frau derart fort, dass ein Zuwarten auf bessere Uterusthätigkeit nicht möglich ist, so muss er zur manuellen Entfernung der Placenta schreiten.

centa

Er übergiebt für kurze Zeit die Gebärmutter der Hebamme, um die Hand zu desinfiziren, und dringt längs des Nabelstranges in die Höhe. die Gebärmutter von aussen mit der andern Hand sich entgegendrängend.

Placenta

Findet der Arzt den Kontraktionsring verengt, und die Placenta mit Extraktion der einem Rande aus ihm herausschauend, so versuche er die Extraktion der Placenta am vorliegenden Teile. Ist die Placenta gänzlich zurückgehalten, so muss man sich mit der keilförmig zusammengelegten Hand Zugang zur Uterushöhle verschaffen, und findet man dort die Placenta gelöst, so fasse man den vorliegenden Teil mit den Fingerspitzen und führe die Placenta durch den engen Ring hindurch nach aussen.

centa

Ist aber die Placenta noch zum Teil oder gänzlich adhärent, so ist Lösung der Plaman zur Lösung der Placenta genötigt. Vom Rande aus dringe man mit sägeförmigen Bewegungen der Kleinfingerseite der Hand zwischen Placenta und Gebärmutterwand vor, etwa festere Stränge kneife man nötigenfalls mit zwei Fingern durch, und hat man auf diese Weise die Placenta losgemacht, so ziehe man die Hand zurück, fasse den tiefsten Rand der Placenta und extrahire sie.

Der Vorschlag Burckhardt's 1), man solle, um beim Einführen der Hand ein Hinaufschleppen von Scheideninhalt zu vermeiden, breite Scheidenspecula einlegen, ist für die Praxis nicht ausführbar, für die Anstalten nicht notwendig. Besser schon wurde man mit den Aermeln von Haun2) und v. Mars2) die Gefahr vermeiden. Doch halte ich dafür, dass bei einiger Vorsicht die Gefahr auch so vermieden werden kann, besonders mit Hilfe der postoperativen intrauterinen Alkoholausspülung. In der Praxis werden sich solche Manipulationen nicht einbürgern.

Revision des Uterus

An jede Extraktion oder Lösung der Placenta schliesse man, wenn die Blutung noch fortdauern sollte, eine Revision der Uterushöhle an. Man stülpe die nun verkleinerte Gebärmutter über zwei oder drei Finger der eingeführten Hand und entferne durch Abstreichen mit den Fingerspitzen alle etwa noch zurückgebliebenen Placentar- und Eihaut- samt Deciduafetzen.

Seit die frühzeitige Expressio placentae (Credé's Verfahren) nur noch auf bestimmte Indikationen hin ausgeführt wird, seit bei normalen Geburten ein abwartendes Verfahren in der Behandlung der Nachgeburtsperiode Platz gegriffen hat, sind die Placentarlösungen immer seltener geworden. Unter 3000 Geburten des Decenniums 1883 bis 1893 kamen in der Marburger Entbindungsanstalt 16 (0,53%) manuelle Placentarentfernungen vor; dabei handelte es sich 8 mal um Zurückhaltung (Striktur), 6 mal um partielle Adhüsion, 2 mal um totale Adhäsion. In vier Fällen bestand tiefer Sitz der Placenta.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. f. G. 1897, Nr. 45, <sup>2</sup>) Zeitschr, f. prakt, Aerzte, 1897, Nr. 2, S, 56, <sup>3</sup>) C. f. G. 1898, Nr. 13, S. 328.

Die Prognose im Bezug auf das Wochenbett kann als günstig angesehen werden, wenn die vorausgegangene Geburt nicht lange dauerte, kein Fieber in partu eingetreten war und wenn der Arzt zur Desinfektion seiner Hand und seines Arms sich gehörig Zeit nimmt. Dann braucht man auch die Gebärmutterhöhle gar nicht oder nur mit sterilem Wasser auszuspülen.

Ist aber Fieber in der Geburt eingetreten, und wenn es sich auch nur um wenige Zehntel Steigerung handelt, oder haben zahlreiche Entbindungsversuche stattgefunden, dann suche man, wenn möglich, mit äusseren Manipulationen die Placenta zu entfernen. Geht dies nicht an,

so muss die Uterushöhle post operationem ausgespült werden.

IntrauterinePost partum-Ausspülung

Die intrauterine Postpartum-Ausspülung macht man mit dem Glasmutterrohr oder einem Schatz'schen Katheter. Wir verwenden zur desinficirenden Ausspülung 1 Liter 50% igen Alkohol. Nimmt man Seifenkresol, so verwende man eine Lösung von 2%.

Vor Sublimatausspülungen und vor Karbolausspülungen über 3 % muss der Ver-

giftungsgefahr halber ernstlich gewarnt werden.

In Fällen, wo man erst längere Zeit nach Austritt des Kindes wegen Zurückbleibens der Nachgeburt gerufen wird, kann der Muttermund sich derartig eng und fest kontrahirt haben, dass es unmöglich ist, sofort in ihn einzudringen. Wirkt Morphium nicht entspannend, kann man auch in Narkose nicht in den Uterus gelangen, so muss man, wenn Zeichen von Sepsis da sind (Fieber, Verfall, aashaft stinkender Ausfluss) die Auslöffelung der Placenta vornehmen 1. B. S. Schultze 2) entfernte in einem solchen Falle die Gebärmutter mit ihrem Inhalte durch supravaginale Amputation.

#### Die Behandlung der Cervixriss-Bildungen.

Blutungen nach Austritt der Placenta sind mit ziemlicher Sicherheit zu stillen. Sind es Rissblutungen, so kommt das oben beschriebene Verfahren in Betracht. Nur wenn es sich um Cervixblutungen und Blutungen des obern Teils der Scheide handelt, bedarf das Verfahren noch einer genaueren Besprechung:

Cervixblutungen, d. h. Blutungen aus tiefen Cervixrissen sind nicht leicht zu diagnostiziren. Kommt man durch Ausschliessung andrer Blutungsquellen auf Cervixblutungen, so muss durch innere Untersuchung

der tiefe Cervixriss nachgewiesen werden.

Methode derNaht der Cervixrisse

Die Naht ist auch bei Cervixrissen die einzig richtige Methode der Blutstillung. Dazu ist es aber meist nicht nötig und in der gewöhnlichen Praxis unthunlich, den Muttermund im Speculum einzustellen, anzuhaken und herabzuziehen, sondern man kommt auf einfachere Weise mit dem Herabpressen des Uterus aus. In der Rückenlage, mit gespreizten Schenkeln, hält die Hebamme die Schamlippen weit auseinander, der Arzt massirt mit der linken Hand den Uterus und drängt ihn, wenn er hart ist, kräftig gegen den Scheideneingang. Gewöhnlich kann man sich auf diese Weise den Muttermund sichtbar machen. Die rechte Hand legt mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Guleke, Zeitschr. f. prakt. Aerzte 1896, No. 8. S. 254. <sup>2</sup>) Deutsche med. W. 1886, Nr. 44.

Nadelhalter und Nadel einen starken Faden durch den oberen Teil des Cervixrisses. Den Faden benutzt man, um den Cervix sichtbar zu erhalten. Glückt dies nicht, so fasst man wenigstens die Muttermundslippe mit einer Muzeux'schen Zange und zicht den Uterus mittels dieser herab. Während nun die Hebamme den Druck von oben besorgt, legt der Arzt die weiteren Nähte zum Schluss des Cervixrisses.

Lässt sich der Cervix nicht in die Schamspalte herabdrücken, so muss man sich mit dem Speculum den Cervix sichtbar machen, ihn mit einer Hakenzange herabziehen und ihn nun mit der Naht schliessen.

Lässt sich das Verfahren nicht ausführen, oder glückt es nicht, so bleibt nichts übrig als die manuelle Kompression von der Scheide aus. In diesen Fällen könnte die Ausstopfung des Uterus und Cervix von Erfolg sein. Siehe unten Uterustamponade.

Tiefere Risse des obern Teils der Scheide und des Scheidengewölbes, die nicht vom Cervix ausgehen, machen unter Umständen die

Tamponade notwendig unter den oben angegebenen Kautelen.

### Die Behandlung der Uterusblutungen nach Entfernung der Placenta.

Kommt die Blutung nach Austritt der Placenta aus dem Uterusinnern, so überzeuge sich der Arzt schnell, ob die geborne Placenta vollständig ist. Hat er Grund, einen Rest der Placenta in der Gebärmutter zu vermuten, oder fehlen die Eihäute sämtlich oder ein grosser Teil davon, so entferne er durch Ausräumen des Uterus das Zurückgebliebene.

Sind aber die Secundinae vollständig ausgestossen, so ist zunächst die Massage anzuwenden, bis der Uterus seine Dauerkontraktion erhält. Würde trotz Massage der Uterus nicht genügend hart werden und es weiterbluten, so ist der Arzt schon zur Sicherstellung der Diagnose genötigt, einzugehen. Dabei lässt sich dann eventuell leicht eine Revision der Uterushöhle ausführen und die heisse intrauterine Injektion damit verbinden.

Auch die bimanuelle Kompression des Uterus kann man versuchen. Die in der Scheide liegende Hand presst den Uterus gegen die breit ausgespreizten Finger der aussen dem Fundus und der vordern Uterusfläche aufliegenden anderen Hand<sup>1</sup>).

Mit diesen einfachen Mitteln bin ich unter 4000 Geburten stets ausgekommen. Bisweilen, aber nur sehr selten, habe ich zur Unterstützung der angewendeten Mittel noch Ergotin, in neuerer Zeit Cornutin hinzugefügt; doch möchte ich warnen, sich auf diese Mittel zu verlassen.

Zur Anwendung kommen entweder subkutane Injektionen von 0,1 gr Ergotin oder das Extractum fluidum secalis eornuti der Pharmakopoe, das zu 10 bis 15 Tropfen mehreremal hintereinander gegeben werden kann. Hat man frisches Mutterkorn zur Hand, so gebe man Pulver zu gr 1,0. Cornutin wird in Lymphröhrchen à 0,005 gr bezogen und subkutan injeirt,

Die Dührssen'sche Uterustamponade2) habe ich nur in einem

Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Löhlein, Schmitz, In.Diss., Giessen 1895, S. 69, <sup>2</sup>) C. f. G. 1887, S. 553, — Samml. klin. Vortr., Nr. 347, — Verh. d. 3, Kongr. d. D. Ges. f. Gyn. 1889, S. 322.

Dührssen'sche Uterustamponade Falle angewendet und da ohne Erfolg. Der Uterus kontrahirte sich nicht trotz gründlicher Ausstopfung. Nach Herausnahme der Tampons erreichte ich mit Massage das Ziel.

In der Breslauer Klinik wurde auf 2000 Geburten nur zweimal die Tamponade

ausgeführt, davon einmal unnötig¹).

Diese Thatsachen beweisen, dass die Uterustamponade für den, der mit der Massage, der Revision des Uterus und den heissen Uterusausspülungen Bescheid weiss, unnötig ist. Da nun diese drei Maassnahmen viel schneller und leichter ausführbar sind, als die aseptische Ausstopfung des Uterus, so habe ich keinen Grund, meinen Schülern die Tamponade zu empfehlen, suche sie vielmehr von der Verlässlichkeit der Massage zu überzeugen und halte sie an, in der Ausführung derselben sich die genügende technische Fertigkeit zu erwerben.

Wenn Dührssen anführt, Hunderte hätten die Tamponade mit Erfolg angewendet, so beweist das mir nur, dass noch viele Geburtshelfer sich nicht in den Gebrauch der einfachsten Mittel zur Bekämpfung von Postpartum-Blutungen hineingelebt haben.

Wenn z. B. im Kölner Wöchnerin-Asyle im Jahre 1896 bei 390 Geburten 15 mal die Uterustamponade wegen unstillbarer Blutungen ausgeführt wurde 3, in der Marburger Entbindungsanstalt unter 3900 Geburten aber nur einmal, so illustrirt dies Verhältnis sehr dentlich, wozu die Dührssen sche Empfehlung führt.

Ich empfehle die Uterustamponade nur bei Cervixrissen unter den oben angegebe-

nen Bedingungen.

Dass die Tamponade kein absolut verlässliches Mittel ist, bezeugen bereits zahlreiche Mitteilungen der Johrnal-Litteratur. Wyder<sup>3</sup>) demonstrirte einen Gefrierdurchschnitt einer nach Dührssen behandelten verbluteten Wöchnerin. Dass selbst bei Benutzung steriler Gaze beim Einschieben pathogene Keime eingeführt werden können, beweist ein Fall mit tödlichem Ausgange aus der Basler Klinik<sup>4</sup>). Es handelte sich um Bacterium coli.

Diese Methode der Behandlung atonischer Nachblutungen hat ihre Vorläufer in der Empfehlung der Tamponade durch tierische Blasen (v. Messing<sup>3</sup>). Dührssen empfehlt Jodoformgazestreifen, Streifen steriler Gaze sind vorzuziehen. Mit Haken soll der Cervix fixirt und mit einer Kornzange der Streifen eingeführt werden.

Jede derartige Methode, bei der ein Anhaken und Fixiren des weichen Cervix einer frisch Entbundenen notwendig wird, lässt sich wohl von geübter Haud und in Entbindungsanstalten ausführen; für die alltägliche Praxis ist dies Verfahren nicht empfeh-

lenswert.

Kombinirte innere u. äussere Massage

Sollten alle bisher genannten Mittel im Stiche lassen, so könnte noch ein Erfolg von der Kombination der innern und äussern Massage erwartet werden. Die innere Hand dringt in den Uterus ein und ballt sich sofort faustförmig; die äussere massirt den schlaffen Uterus um die innere Hand herum.

Wenig günstige Resultate werden von der Kompression der Aorta gemeldet. Vor dem Gebrauche des Liquor ferri sesquichlorati ist entschieden zu warnen, da ein grosser Teil der damit behandelten Personen an septischen Processen infolge gangränöser Zerstörung des Uterusinnern zu Grunde gegangen ist.

Nachblutungen nennen wir die bald nach Austritt der Placenta

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueberschaer, In.-Diss., Breslau 1897, S. 31. <sup>2</sup>) Achter Bericht über die Thätigkeit des Wöchnerinnen-Asyl-Vereins in Köln. <sup>3</sup>) Corresp. f. Schweizer Aerzte. 1896, Nr. 21, S. 675. <sup>4</sup>) C. f. G. 1897, Nr. 45, S. 1340 u 1345. <sup>5</sup>) Ueber Behandlung der Metrorrhagien Neuentbuudener mit Beschreibung eines neuen Verfahrens; In.-Diss., Würzburg 1873.

und in den ersten Tagen des Wochenbettes auftretenden Blutungen, Spätblutungen die sich in den späteren Tagen des Wochenbettes einstellenden erheblicheren Blutverluste. Beide Arten der Blutungen werden im Abschnitte über Pathologie des Wochenbettes besprochen werden.

#### Blutungen infolge von Ein- und Umstülbung der Gebärmutter in der Nachgeburtsperiode.

Acusserst selten, erst auf mehrere hunderttausend Geburten einmal, findet eine Umstülpung des Fundus uteri durch den innern Muttermund nach aussen statt und führt in der Regel zu heftiger Blutung.

Seit die Hebammen die Nachgeburt nicht mehr durch Zug am Nabelstrange entfernen, und seit man nicht mehr zu früh die Expressio placentae ausführt, scheint die Inversio uteri eine noch seltenere Erscheinung

geworden zu sein.

Zum Zustandekommen einer Umstülpung des frisch entbundenen Ursachen der Uterus ist notwendig: Schlaffheit der Uteruswand, ein Zug an der im Fundus sitzenden Placenta oder ein Druck der Hand von oben auf den schlaffen ausgedehnten Fundus uteri, ein Druck, der bei grosser Ausdehnung des Uterus auch von den Bauchdecken allein erfolgen kann. Da die Placenta nur ungemein selten im Fundus uteri ansitzt, so erklärt sich durch die Seltenheit dieser Bedingung schon allein die Seltenheit des Vorkommens der Inversio uteri.

Ab und zu tritt die Inversio an der Leiche auf. Der durch Gas mässig aufgetriebene schlaffe Uterus wird durch den Gasdruck der Bauchhöhle invertirt und bis vor die äusseren Geschlechtsteile vorgetrieben.

Die in ganz vereinzelten Fällen beschriebene Inversio nach Abort ist kaum anders zu erklären, als dass ein der Beobachtung entgangenes Uterusfibrom die Um-

stülpung eingeleitet hat 1).

Der Fundus kann durch den Kontraktionsring hindurchtreten, und Symptome und es erscheint die umgestülpte Wand als kugeliger Tumor in der Schamspalte, selbst vor ihr - Inversio uteri completa -, oder die Einstülpung spielt sich nur innerhalb des Uterus ab - Inversio uteri incompleta.

Blutungen pflegen in der Regel in sehr heftigem Maasse aufzutreten. Arzt und Hebamme können die Anomalie leicht erkennen. Entweder der Tumor liegt zu Tage und ist sichtbar, oder beim Nachfühlen, ob der Uterus kontrahirt sei oder nicht, bemerkt man sofort dessen Abwesenheit und fühlt einen Inversionstrichter.

Die Reinversion ist bei frischen Fällen in der Regel leicht auszu- Reinversion führen. Ob man die Placenta vor der Ausführung der Reposition ablöst oder nicht, hängt davon ab, ob sie noch ganz festhaftet oder zum Teil gelöst ist. Im letzteren Falle blutet die Fran heftiger und man thut gut, die Placenta ganz zu entfernen, ehe man umstülpt. Gelingt die Reinversion nicht alsbald, blutet die Frau heftig, so kann der Arzt durch Einlegen eines Kolpeurynters in die Scheide sich helfen. Bisweilen lässt sich dann nach einigen Stunden die Zurückbringung leicht ausführen.

Disenose

Umstülpung

<sup>1)</sup> Woernlein, In.-Diss., Würzburg 1894.

Hat die Inversion bereits 24 Stunden bestanden, so umschnürt der Cervix den Stiel des ausgetretenen Tumors derart, dass zur Zurückbringung



S. 552, Fig. 297.

die Fixation des Muttermundes notwendig werden kann. Man benutzt dann zweckmässig vier in der Peripherie des äussern Muttermundes eingesetzte Hakenzangen und vollzieht nun langsam die Reinversion. Auch die Anwendung des Kolpeurynters kann in diesem Stadium noch zum Ziele führen.

Ist noch längere Zeit verstrichen, so ist Narkose und Erweiterung des Umschnürungsringes notwendig, ehe die Zurückbringung gelingen kann.

Eine grössere Zusammenstellung der Fälle aus neuerer Zeit bringt Beckmann1). Er entscheidet sich dafür, dass mehr Fälle spontan entstehen, als artificiell.

Ich beobachtete eine spontan im Wochenbette entstandene Inversion, deren Entstehungsgrund unklar blieb. Ausserdem wandte sich eine Dame zur Beaufsichtigung ihrer dritten Entbindung an mich, da sie bei der ersten und zweiten Entbindung eine totale Inversion Fig. 319. Totale Uterusinversion. der Gebärmutter hatte durchmachen müsseu. Beide

NachRibemont-Dessaignes, Précis d'Obstétr. Geburten fanden unter Aufsicht von sachkundigen Hebammen statt; beidemale wurden Geburtshelfer von

Fach hinzugezogen, die die spontane Entstehung bezeugten. Die dritte Geburt verlief normal.

# Symptome und Therapie der akuten Anämie im Anschluss an die Geburt.

Frauen können verhältnismässig sehr viel Blut in der Nachgeburtsperiode verlieren, ohne dass wesentliche Erscheinungen von seiten des Gesamtorganismus vorhanden sind.

Blutverluste bis zu 1000 gr machen in der Regel noch keinerlei auf-

der Anämie je nach der Höhe fällige Erscheinungen. des Blutverlustes

Erscheinungen

Bei Blutverlusten von 1000 bis 2000 gr treten nacheinander, je nach dem Grade des Blutverlustes, folgende Erscheinungen auf2): Die rote Gesichtsfarbe weicht; der Puls wird frequenter (bis 100) und kleiner; die Fran klagt über Schwindel und Schwarzwerden vor den Augen; sie fängt an zu gähnen und holt beschleunigt Atem; sie wird ängstlich erregt: der Puls steigt weiter an Frequenz auf 120 bis 140, ist aber gewöhnlich an der Radialis noch zu fühlen.

Steigt der Blutverlust über 2000 gr, so werden Nase, Stirn, Ohren, die unbedeckten Teile der Extremitäten kühl; das Gesicht verfällt: die Bulbi sinken tiefer in die Augenhöhlen zurück, die Wangen fallenein, die Gesichtsfarbe wird auffallend bleich; die Pupillen erweitern sich; der Puls ist schliesslich an der Radialis nur schwer oder nicht mehr zu fühlen; beschleunigtes und angstvolles Atmen tritt ein; die Frau bekommt heftige Präcordialangst; sie ist bemüht, um Luft zu bekommen, sich auf-

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd, 31, S. 371. 2) Ahlfeld. Berichte u. Arbeiten, Bd. 3, S. 72.

zurichten; quälender Durst; Wadenkrämpfe; wiederholte Ohnmachten; kalter Schweiss bedeckt die der Luft ausgesetzten Körperteile: Haut wachsbleich: Todesfurcht veranlasst zu angstvollem Schreien.

Währt die Blutung noch weiter fort und geht sie über 3000 gr hinaus, so treten Symptome auf, die gewöhnlich dem Tode voransgehen: Es tritt dauernde Bewusstlosigkeit ein; der Puls ist nur noch am Herzen nachweisbar: Herzschlag flatternd; Haut kalt, bleibt in Falten stehen; Zuckungen einzelner Muskelgruppen; Krämpfe; unwillkürlicher Abgang von Harn und Kot; röchelndes Atmen; Aussetzen der Atmung: einige schnarchende Atemzüge künden den eintretenden Tod an.

Dass nicht jede Frau auf einen gleich grossen Blutverlust in gleicher Einfluss der in-Weise reagirt, ist selbstverständlich. Kräftige und zarte Konstitution, bältnisse auf die Plethora oder schon bestehende Anämie, schlaflose Nächte, langdauernde Symptome des Blutverlusts Geburt, Entkräftung, vorausgegangene Narkose, Gemütsdepression u. s. w. bewirken Verschiedenheiten.

Die einzige Frau, die in der Marburger Klinik in den 16 Jahren 1883 bis 1898 bei einer Zahl von ca. 4500 Geburten einer Blutung im Anschluss an die Nachgeburtsperiode erlag (Ursache Cervixriss), verlor nur 1200 gr. Die Sektion wies mannigfache chronische Organveränderungen nach, weshalb die Frau weniger widerstandsfähig sich erwies. Hingegen wies eine Zweitgebärende, die nach normaler Geburt binnen 25 Minuten über 2600 gr an Blut verlor, nur so geringe Symptome auf, dass ein Arzt, der von dem Blutverluste nichts gewusst, der Frau nichts angemerkt haben würde. (1897, J. Nr. 310.)

Gewöhnlich muss der hinzugerufene Arzt aus der Schwere der Erscheinungen einen Schluss auf die Höhe des Blutverlustes machen. Nur selten kann er aus der Blutmenge in den Unterlagen, auf dem Fussboden u. s. w. einen annähernden Schluss auf die Menge des Blutes machen.

Die Mittel zur Hebung der akuten Anämie bestehen zunächst immer Bekämpfung der in einer Stillung der Blutung. Oft wird es aber schon nötig, während akuten Anamie dieser Versuche zugleich maneherlei anzuwenden, was die drohende Anämie

verhüten soll.

Durch die Untersuchungen von Schwartz 1) ist nachgewiesen, dass nicht die Höhe des Blutverlustes, sondern die ungenügende Füllung des arteriellen Gefässsystems die Hauptgefahr ausmacht. Hirnanämie und ungenügende Herzenergie sind die beiden hauptsächlich zu bekämpfenden Störungen.

Also Füllung der Blutgefässe, Zufuhr von Blut zum Gehirn und Kräftigung der Herzthätigkeit sind die Hauptpunkte aller einzuschlagenden Verfahren, zu denen dann noch weiter Zufuhr von Wärme kommt.

Tieferlegen des Oberkörpers und Kopfes, Einwickeln der Extremitäten mit Binden von der Peripherie gegen das Centrum hin (Autotransfusion), senkrechtes Erhobenhalten der vier Extremitäten sind die Mittel, um Blut zum Gehirn und zum Brustkasten zu dirigiren.

Die Flüssigkeitszufuhr findet teils durch den Magen, teils durch das Rectum, teils auf dem Wege der Transfusion statt.

Will man durch den Magen einführen, so berücksichtige man, dass

<sup>1</sup> Leber den Wert der Infusion alkalischer Kochsalzlösung in das Gefässsystem bei akuter Anämie, Habilitationsschrift, Halle 1881.

Rektale u. subku- Anämische sehr leicht brechen. In dem Gedanken, viel hilft viel, wird ane tigektooren der Frau alles untereinander und in zu reichlichem Maasse eingeflösst. Blutverlusten Kleine Mengen, öfters dargereicht, wirken entschieden besser. Zweckmässiger ist die Rektaleingiessung von mehreren Litern warmen Wassers mit Zusatz von Alkohol. Auch die subkutane Injektion einer physiologischen Kochsalzlösung 1) ist sehr wohl ausführbar.

Es genügen eine grössere Pravaz'sche Kanüle, ein Schlauch und ein Trichter. Hat man eine Apotheke in der Nähe, so lässt man sich zwei Liter destillirtes Wasser mit 6° 100 Kochsalz versetzt schicken, wärmt die Flasche und jujizirt in Schenkel- oder Bauchhaut bis 500 gr., die sich durch Massireu sehr schnell in der Peripherie verteilen lassen und resorbirt werden.

Kann man kein destillirtes Wasser bekommen, so filtrirt man gut durchgekochtes Wasser durch Watte im Trichter,

Die Wirkung der subkutanen Transfusion habe ich als sehr in die Augen fallend selbst zu beobachten Gelegenheit gehabt. Der nicht mehr fühlbare Puls wurde wieder fühlbar und hob sich an Kraft, die bewusstlose Frau erlangte ihr Bewusstsein. In einem Falle musste ich zweimal 500 gr injiziren.

Die Priorität für Einführung der subkutanen Infusion bei akuter Anämie nimmt

J. Michael2) für sich in Anspruch,

Bei der Wirksamkeit dieser Verfahren kommt die venöse Injektion grösserer Flüssigkeitsmengen, wie sie Maygrier3) jüngst wieder empfiehlt, wohl nur ganz selten in Betracht.

Ein wesentliches Hilfsmittel zur Wiederbelebung Anämischer liegt in der Zufuhr von Wärme von aussen. Im Drange der Ereignisse werden die Frauen nur zu häufig und zu lange entblösst, und die Peripherie kühlt bedeutend ab.

#### Die Geburt ohne Blutverlust.

Die Geburt ohne Blutverlust habe ich nur bei schon längere Zeit macerirten Früchten beobachtet.

Eine neuere Statistik aus der Marburger Anstalt 4) findet nach 61 Geburten macerirter reifer und frühreifer Früchte einen Durchschnittsblutverlust von 286 gr. In vier Fällen ging kein Blut ab; 10 mal schwankte die Menge zwischen 20 bis 60 gr.

Die Ursache dieses auffallend geringen Blutverlustes liegt wahrscheinlich in der bereits stattgefundenen Verödung der Decidualgefässe und Thrombose der Sinus placentae. Die Placenta haftet dann nur noch lose mit der Wand der Gebärmutter zusammen 5). Gleich nach Geburt des Kindes kann man unter solchen Umständen die Placenta herauspressen, da ein Blutverlust nicht zu befürchten ist.

<sup>1)</sup> Münchmeyer, A. f. G., Bd. 34, S. 381. 2) Deutsche med. Wochenschr. 1892, Nr. 39. 3) l'Obstetr., Bd. 1, S. 289. 4) Nau. Die Geburten macerirter Früchte in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, In.-Diss., Marburg 1896. 5) Ablfeld, Berichte und Arbeiten, Bd. 3, S. 55.

## Komplikationen der Geburt, die ausser direktem Zusammenhange mit den Geburtsvorgängen stehen.

#### Fieber in der Geburt.

Dies kann seine Ursache in einer schon vor der Geburt bestehenden oder in der Geburt beginnenden fieberhaften Erkrankung haben, die keine Beziehung zur Schwangerschaft und Geburt hat, es sei denn, dass sie die Ursache zum Eintritt der Geburt gegeben hätten. Von dieser Art Fieber soll hier nicht die Rede sein, sondern von dem Fieber, das nur als Folge und Komplikation der Geburt anzusehen ist.

Bei 3912 in Marburg beobachteten Geburten stieg der Thermometer 107 mal = 2,74% auf 38,1% und darüber. In 20 Fällen hing das Fieber nicht mit der Geburt zu-

sammen. Fieber in partn, catexochen trat also in 2,22% aller Geburten auf.

Begiebt sich eine vollständig gesunde Frau in fieberlosem Zustande auf das Gebärbett und steigt die Temperatur im Geburtsverlaufe in pathologischer Weise, so muss man die Geburtsvorgänge für das Fieber verantwortlich machen. Es handelt sich dabei mit wenigen Ausnahmen um ein Resorptions- oder ein Infektionsfieber, beides die Folge der Einwirkung von Mikroorganismen.

Resorptionsfieber wird hervorgerufen durch den Zerfall toten Gewebes im Uterusinnern. Es entsteht nur nach dem Blasensprunge, Tiefsitz der Placenta ausgenommen, woraus man schliessen darf, dass die resorbirende Fläche die Decidua selbst ist. Die im Zerfall begriffenen Gewebselemente, hauptsächlich Schleim, Blut, Fruchtwasser, Deeiduafetzen müssen am Abfluss gehindert sein; sonst käme es nicht zum Fieber.

Hat einmal erst die Zersetzung die Flüssigkeiten ergriffen, die hinter Tympania uteri, eine Folge der dem vorliegenden Kindesteile abgeschlossen unmöglich einen Ausweg finden, Einwaderung

so kommt es zur Tympania uteri.

von Bakterien in das cavum uteri

Als Ursache für diese Art des Fiebers und der Gasbildung im Uterus nimmt man die Anwesenheit von Bakterien an, die aus der keimhaltigen Zone des Genitaltraktus in die keimfreie des Corpus uteri hineingelangt sind. Zumeist wird dies durch den untersuchenden Finger geschehen; doch ist es ganz zweifellos, dass auch ohne Zuthun einer Person, ja bei gar nicht untersuchten Frauen diese Einwanderung stattfindet (Selbstinfektion).

Leber die in Frage kommende Art der dabei beteiligten Bakterien ist man noch im Zweifel. Während Herrmann'), Gebhard'), Walthard'), Galtier') das Bacterium coli beschuldigen, konnte Schnell<sup>5</sup>) mit virulentem Bacterium coli keine Gasblasen in Fruchtwasser erzeugen, ausser durch Zusatz von Tranbenzueker. Goebel®), der dies bestätigt, vermutet im Bacillus emphysematis E. Fraenkel den aktiven Mikroorganismus.

Ebenso leugnet Lindenthal7) die Fähigkeit des Bact, coli, Gas zu entwickeln, es sei denn das Fruchtwasser zuckerhaltig. Er fand in vier Fällen Bakterien aus der Gruppe der Oedembacillen.

Sehr ausführlich behandelt Krönig\*) die bakteriologische Frage. Er fand die ver-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) In.-Diss., Königsberg 1892, <sup>2</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 26, S. 480 u. Bd. 37, S. 132, 3) Walthard, A. f. G., Bd. 48, S. 245. 4) Galtier, Thèse de Paris 1895. 5) M. f. G. u, G., Bd. 4, S. 192, b M. f. G. u, G., Bd. 5, S. 247, b M. f. G. u, G., Bd. 7, S. 269. Menge u. Krönig, Bakteriologie des weibl. Genitalkanales, Leipzig 1897, S. 80—186.

schiedenen Mikroorganismen pathogener und nichtpathogener Art im infizirten Fruchtwasser. Er schliesst sich meiner Anschauung an, dass in der Mehrzahl der Fälle von Frieber in der Geburt die von den Bakterien gebildeten Toxine das Fieber hervorrufen, ohne dass eine Einwanderung in lebendes Uterusgewebe stattfindet.

Retention bewirkt toxisches Fieber Die das Fieber hervorrufenden Substanzen sind also Toxine (Ptomaine), die von der Innenfläche der Gebärmutter aufgesaugt werden.

Ermöglicht man den in Zersetzung begriffenen Substanzen den vollständigen Abfluss, so fällt die Temperatur mit einemmal bis zur Norm, und es braucht im Wochenbette keinerlei Fiebersteigerung zu folgen.

Dauert aber dieser Zustand der Retention sehr lange, oder sind es sehr umfangreiche und stark in Zersetzung begriffene Massen, die keinen Ausweg finden können, so erfolgt septische Allgemeininfektion. Dann ist es fraglich, ob die schnelle Entbindung und Auswaschung der Gebärmutter noch den gewünschten Erfolg hat.

Ebensowenig ist ein Erfolg von der Therapie zu erwarten, wenn die Gasmengen durch einen Riss der Uteruswand ihren Weg in das Uterusgewebe gefunden haben und bis unter das Peritoneum vorgedrungen sind,

Emphysema uteri parturientis1).

Infektionsfieber

Infektionsfieber wird bedingt durch Einführung pathogener Mikroorganismen in die Gewebe der Gebärenden. Die Infektionspforte kann jede verletzte Stelle des Genitaltractus sein. Der Cervix und die unterste Partie der Decidua sind die für Einimpfung geeignetsten Stellen. Ganz besonders aber disponirt bei tiefem Sitz der Placenta das blossliegende Gewebe der Decidua serotina.

Das auf diese Weise hervorgerufene Fieber kann zu jeder Zeit der Geburt entstehen, hängt nicht vom Blasensprunge ab. Doch auch hier ist die Gefahr grösser, wenn der Finger über den innern Muttermund weg auf die Schleimhaut des untern Uterinsegments gelangen kann.

Meine in der Marburger Anstalt gemachten Erfahrungen<sup>2</sup>) beziehen sich auf 85 Fälle von Fieber in der Geburt bei 3912 Geburten (2,12%). Allein 29 mal stellte sich das Fieber bei Einleitung der künstlichen Frühgeburt ein, in der Regel, 7 mal ausgenommen, nach dem Blasensprunge, und zwar immer erst längere Zeit nachher; ein Beweis, dass nicht das Einführen des Bougies oder des Ballons eine Infektion hervorgebracht hat.

Ich konnte Fieber auch beobachten, ohne dass die Frau untersucht und aus-

gespült war.

Bei 52 Personen war ein enges Becken vorhanden (64,3 %). Abnorme Kindeslagen fanden sich in 23,8 % der Fälle vor. Die Geburten zeichneten sich durchweg durch überaus lange Dauer aus.

Bis zu 24 Stunden dauerten 22,78 % der Geburten, bis zu 3 Tagen 45,7 %, vier

bis zehn Tage  $25,32\,$ %, über zehn Tage  $6,33\,$ %.

Aber nicht die Dauer der ganzen Geburt, sondern die Dauer der Austreibungsperiode, genauer die Dauer der Geburt nach dem Blasensprunge ist von Wichtigkeit. Dieser Zeitraum währte in unseren Fällen in 66,6% bis zu zwei Tagen, in 20,3% länger als drei Tage, darunter bis 10 und 16 Tage,

Das Fieber trat zumeist nach einer Periode absoluten Wehenmangels oder langdauernder Wehenschwäche auf. Wir haben daher keinen Grund, mit Winter<sup>3</sup>) das

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Dohrn, A. f. G., Bd. 3. S. 492. <sup>2)</sup> Ahlfeld, Die Entstehung des Fiebers in der Geburt, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 490. — Müller, Ueber Morbidität und Mortalität in der Marburger Entbindungsanstalt etc., In.Diss., 1893. — Sommer. Fieber in der Geburt, In.-Diss., Marburg 1897. <sup>3)</sup> Fieber in der Geburt, Z. f. G. u. G., Bd. 23, S. 172. — Glöckner, Temperaturmessungen bei Gebärenden, Z. f. G. u. G. Bd. 21, S. 386. — Adler, In.-Diss., Berlin 1889.

Fieber in der Geburt als eine Folge angestrengter Muskelaktion zu erklären. Auch sahen wir das Fieber in der Mehrzahl der Fälle von angestrengter Muskelthätigkeit in partu nicht auftreten, eine Beobachtung, die Krönig¹) bestätigt und durch exakte Experimente beeründete.

Neben der Mutter ist auch das Kind in Gefahr; nieht infolge von Wärmestauung, denn so hoch ist nur selten das Fieber und dauert auch in der Regel nieht lange; sondern es geht septisch zu Grunde. Die Nachgeburtsteile haben in solchem Falle häufig eine übelriechende Beschaffenheit.

Ueber den Ausgang lässt sieh kaum etwas voraussagen. Nur das scheint bestimmt zu sein, wenn die Temperatursteigerung nur wenige Zehntel tiber 38,0 beträgt, und die Geburt voraussiehtlich sehr bald beendet ist, so ist die Prognose eine günstige zu nennen. Sind die Temperaturen aber höher, so sei man mit einer Prognosenstellung vorsichtig, denn man weiss nicht, ob man ès mit einem einfachen Resorptionsfieber oder mit einer Infektion zu thun hat.

Winter hat aus dem Verhalten des Pulses einen Schluss auf die Bedeutung des Fiebers machen wollen, indem ein hoher Puls auf eine septische Erkrankung schliessen lässt, ein niedriger eine günstige Prognose gestattet. Das zweite kann ich bestätigen, das erste nicht; denn ich sah Fälle, in denen bei sehr hohem Pulse ein fieberloses Wochenbett folgte.

Geht nach einer desinfizirenden Cervikalausspülung das Fieber, wenn auch nur auf Standen, herunter, so ist die Prognose günstiger.

Jedes Fieber in der Geburt sehe man mit ernstem Auge an.

Bei der Therapie handelt es sich vor allem um die Frage, ob die Geburt mit Leichtigkeit bald zu beenden sei oder bald spontan enden werde. Wo dies der Fall ist, richte man sich ein, gleich post partum nochmals Temperatur zu messen, und ist sie noch hoch, so exprimire man die Placenta und spüle Uterus und Scheide mit 50 % joigem Alkohol aus.

Ist bei Beginn des Fiebers die Geburt noch nicht bald beendet, und kann sie auch ohne schweren Eingriff nicht so bald beendet werden, so versäume man nicht, vaginale desinfizirende Ausspülungen zu machen, ja, man gehe mit dem Mutterrohre eventuell bis hinter den vorliegenden Kindesteil und reinige auch die scheinbar unzugänglichen Partien des Genitalschlauches; nur muss man dem eingespritzten Wasser den Abfluss ermöglichen.

Eine gewisse Art der Naturheilung beruht in der Thatsache, dass mit Beginn höherer Temperatur kräftige Wehen einzusetzen pflegen, die vorher oft sehr ungenügend waren. Man kann sich fast auf diese Wehen verlassen, denn sie pflegen dann binnen kurzer Zeit die Geburt zu beenden.

Dauert das Fieber aber länger an, ist der Puls im Verhältnis zur Temperatur auffallend hoch, zeigen sich Spuren von Verfall, so beende man die Geburt auf die schonendste Weise für die Mutter. Da dem Kinde unter solchen Verhältnissen keine günstige Prognose zu stellen ist, so

Prognose

Therapie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Menge und Krönig, Bakteriologie des weiblichen Genitalkanals, Leipzig 1897, Giebt es ein funktionelles Fieber in der Geburt, hervorgerufen durch die Wehenthätigkeit? S. 65.

scheue man sich nicht, anch die Perforation am lebenden Kinde vorzunehmen, um bald nach der Geburt die Placenta zu exprimiren und den Uterus tüchtig auszuspülen. Wir benutzen hierzu 50% igen Alkohol und wiederholen, sollte das Fieber nicht in 12 bis 24 Stunden herabgehen, noch einmal diese Ausspülung 1). Die Resultate sind äusserst günstige.

Wegnahme des In sehr schweren Fällen von Tympania nteri hat man neuerdings die Entfernung septischen Uterus des kreissenden Uterus empfoblen und ausgeführt 2). Da wir aus den Symptomen inter partum und gleich nach der Geburt nicht in der Lage sind, die Prognose nur einigermassen sicher zu stellen, so halte ich für das Richtige, den Uterus der Frau zu belassen 3) und die oben erwähnte energische Alkoholreinigung des Uterns vorzunehmen. Weitere Beobachtungen sind nötig, um die Berechtigung zu dieser verstümmelnden Operation überzeugend darzubringen 4).

Fieberherabsetzende Mittel anzuwenden ist irrationell, da durch das Fieher weder dem Kinde noch der Mutter geschadet wird. Dagegen trübt uns die Wirkung des Medikaments, wenn eine solche eintreten sollte, das Bild, und der Arzt täuscht sich leicht, indem er eine Besserung der Verhältnisse vermutet, während thatsächlich nur die Temperatur etwas gemindert ist, die Grundursache aber fortbesteht. Herzstärkende Mittel sind

mit Erfolg anzuwenden, besonders kräftiger Wein.

## Tympanie der Därme.

Bei Personen, die schon früher an starker Gasauftreibung gelitten haben, besonders bei älteren Erstgebärenden, wohl auch, wenn bei langdauernden Geburten nicht vor und während der Geburt für Stuhlentleerung gesorgt wurde, bildet sich bisweilen starke, ja hochgradige Auftreibung der Därme heraus,

Die Folge ist, ausser erhöhten subjektiven Beschwerden, Unthätigkeit und Erfolglosigkeit der Bauchpresse. Auch verhindert Tympanie mit Darmgeräuschen unter Umständen eine genügende Beobachtung (besonders die Auskultation) und Untersuchung.

Ich konnte in einem Falle (1894, J. Nr. 278) bis zur Symphyse herunter nur Darmton wahrnehmen und keinen Uterns fühlen. Da sich die Austreibungszeit in die Länge zog, sah ich mich unter solchen Umständen zur Anlegung der Zange genötigt.

Seitenlagerung, grosse feuchtwarme Leibumschläge sind hier am

Ueber die Folgen der Tympanie der Därme im Wochenbette siehe unter Pathologie des Wochenbetts.

#### Der Tod in der Geburt.

Zum Glück werden die Fälle immer seltener, in denen eine vorher gesunde Frau infolge und während des Geburtsaktes stirbt. Soweit Eklampsie, tiefer Sitz der Placenta, Zerreissung der Gebärmutter, Blutungen in der Nachgeburtsperiode die Schuld an diesem unglücklichen Ereignisse tragen, ist an gegebener Stelle berichtet worden. Es bleibt noch

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Zeitschr. für Medizinalb. 1898. 2) Ludwig. C. f. G. 1896, Nr. 3, S. 64. — Chrobak, C. f. G. 1896, Nr. 21, S. 543. 3) Ahlfeld, Giebt Tympania uteri eine Indikation zur Entfernung des Uterus in partn? Z. f. G. u. G., Bd. 35, S. 171. 4) v. Hess, In.-Diss., Marburg 1898.

übrig, über einzelne plötzlich eintretende Todesfälle zu sprechen, die gerade, weil sie vollständig unerwartet zu kommen pflegen, um so erschreckender auf den Arzt und die Umgebung wirken.

Der plötzliche Tod in der Geburt kann die Folge eines Schlaganfalls, eines Lungeninfarkts, einer Luftembolie, einer akuten Vergiftung,

eines akuten Lungenödems, des Shoks sein.

Infolge Schlaganfalls sah ich 1) den Tod eintreten bei einer scheinbar gesunden Erstgeschwängerten, bei der die Sektion dann eine frische verruginöse Endocarditis aufwies mit Embolie der Arteria fossae Sylvii.

Der Tod durch Lungenembolie wird zumeist im Wochenbette Tod durch beobachtet. Doch schliesst es nicht aus, dass bei Personen, die an chronischen Klappenfehlern leiden, dann bei Schwangeren und Gebärenden, die ausgedehnte Thrombenbildungen in den Venen der untern Extremitäten und der Genitalien zeigen, im Anschluss an eine Geburt, vor allem in der Nachgeburtsperiode, ebenfalls eine Lungenembolie mit tödlichem Ausgang erfolgt.

Die Symptome würden die gleichen sein, wie auch zu anderer Zeit: plötzlich eintretende höchste Atemnot, Cyanose, grosse Angst und alsbaldiger Tod.

Luftembolie ist am häufigsten beobachtet bei Placenta praevia, bei schlaffem Uterus, der zu Blutungen in der Nachgeburtsperiode führte,

bei intrauterinen Ausspülungen.

Der Eintritt von Luft geschah entweder auf die Weise, dass mit dem Wasserstrome Luftblasen in den Uterus gebracht wurden, die dann ihren Weg in die klaffenden Oeffnungen der grossen Uterinvenen fanden, oder bei Lagerung der Frau, bei der erfahrungsgemäss der abdominelle Druck ein unteratmosphärischer wird (Seitenbauchlage, Knieellenbogenlage), strömte die Luft in den Genitalschlauch hinein. Lagerung dieser Art kann unter Umständen auch den Tod veranlassen, ohne dass Arzt und Hebamme zum Zwecke eines Eingriffs die Seitenlage einnehmen liessen, also allein durch unpassende Eigenbewegungeu der Frau. Besonders leicht aber wird Luft an die Gefässlumina der Placentarstelle herankommen können, wenn bei der ebengenannten Lagerung der Gebärenden oder Halbentbundenen der Arzt die konisch zusammengelegte Hand in den Uterus einführt.

Der Tod tritt in der Regel unter einem jähen Aufschrei oder auch,

ohne dass die Frau einen Laut von sich giebt, sofort ein.

Sehr selten sind die Fälle von langsam eintretendem Tode. Schnell2) beschreibt einen solchen Fall aus der Würzburger Klinik, in dem unter den Erscheinungen zunehmender Blutleere in zwei Stunden der Tod eintrat, und das ganze Blutgefässsystem mit kleinen Luftblasen gefüllt war. Wendeler") hält diesen Fall für Sepsis acutissima.

Um diese übeln Zufälle zu verhüten, achte der Arzt darauf, bei Placenta praevia und schweren Nachgeburtsblutungen nicht in der Seitenlage zu operiren. Dass man die Luftembolie während vaginaler und uteriner Einspritzungen verhüten kann, ist kaum zu erwähnen.

Akute Vergiftung durch Karbolsäure und Sublimat sind gelegent- Vergiftung mit lich intrauteriner Irrigationen vorgekommen. Der Vorgang wird genauer Desindelenden

in der Pathologie des Wochenbetts besprochen werden.

Lungenembolie

Luftembolie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 4, S. 157, <sup>2</sup>) M. f. G. u. G., Bd 4, S. 199, <sup>8</sup>) M. f. G. u. G., Bd. 4, S. 581.

Auch nach Einspritzung von Ferrum sesquichloratum ist plötzlicher Tod beobachtet worden. Siehe unter Behandlung der Postpartumblutungen.

Tod infolge von Shok

Leider geht es immer noch nicht an, den unbestimmten Begriff Shok aus der Reihe der plötzlichen Todesursachen in der Geburt auszumerzen. Wir wissen noch nicht, welches eigentlich die Grundursache einzelner ganz plötzlich eintretender Todesfälle ist.

Einen derartigen Fall registriren wir unter Nr. 40, 1893. Schwächliche, blass aussehende Erstgebärende; Zwillingsgeburt. Wegen Vorliegen des hintern Arms Reposition; dabei Scheideneingangriss mit Blutung von 500 gr. Schnell Zange und Naht. Zweite Geburt erfolgt spontan, Wegen Blutung nach der zweiten Geburt Massage und frühzeitige Expression. Uterus schlaff, Blut sickert nur sehr mässig. Heisse uterine Injektion mit 1% Karbolsäurelösung, 50° C. heiss. Während der Injektion plötzlicher Tod. — Sektion (Prof. Marchand) erwies mit Bestimmtheit: keine Thrombose, keine Luftembolie, keine Karbolvergiftung, hingegen eine Reihe bereits von früher her bestehender Organerkrankungen, die in Summa zusammengenommen mit dem sonst mässigen Blutverlust von 1520 gr den Tod verursacht haben.

Wie diesen Fall, so beobachteten wir noch zwei andre, und in der Litteratur finden sich deren mehrere verzeichnet, wo sich der plötzliche Tod während einer oder im direkten Anschluss an eine intrauterine Irrigation ereignete, ohne dass die sorgfältigste Untersuchung des geübten Obducenten eine der zu vermutenden Todesursachen nachweisen konnte. Dass dabei auch der Tod als sekundäre Folge einer Chloroformnarkose zu berücksichtigen war, mag noch erwähnt sein.

#### Die Geburt nach dem Tode.

Ist der Arzt zur Hand, kann er schnell genug nach Eintritt des Todes handeln, so muss er, wenn die Geburtswege es gestatten, schnell die Entwicklung des etwa noch lebenden Kindes vornehmen. Auch beim abgestorbenen Kinde ist dies empfehlenswert, da man nicht gern eine Frau unentbunden begraben lässt. Stirbt die Frau dem Arzt unter den Händen während der Vornahme einer geburtshilflichen Operation, so beende er diese, nachdem er die etwa notwendig werdenden Wiederbelebungsversuche gemacht hat.

War die Eröffnung der Geburtswege noch nicht soweit vorgeschritten, um per vias naturales die Frucht entfernen zu können, so ist es bei etwa noch lebendem Kinde ganz notwendig, den Kaiserschnitt auszuführen (siehe unter "Kaiserschnitt an der Toten").

Sarggeburten

Bei unentbunden gestorbenen und begrabenen Frauen kommt ab und zu noch die Geburt der meist macerirten oder in Fäulnis übergegangenen Frucht nachträglich zustande. Gleich nach dem Absterben kann es die noch einige Zeit thätige Uterusmuskulatur sein, die die Frucht heraustreibt; später ist es der Druck der hinter der Frucht im Uterus und in den Därmen angesammelten Fäulnisgase. Man fand wiederholt nach Wiedereöffnung des Sarges die geborene Frucht zwischen den Schenkeln der Mutter liegend. Ohne im Leben vorausgegangene Geburtsthätigkeit ist eine Sargegburt nicht möglich. Der entleerte Uterus zeigt dann gewöhn-

lich Inversion. Reimann¹) sammelte die glaubwürdigeren Beobachtungen bis zum Jahre 1874.

Dass aber reife Zwillinge nach dem Tode der Mutter noch geboren sein sollen, wie Richter<sup>2</sup>) mitteilt, muss angezweifelt werden. Wahrscheinlich hat die betreffende Frau erst geboren und ihre Kinder und sich in das Wasser gestürzt.

## Die Schädigungen des Kindes bei der Geburt.

## Verletzungen des Kindes.

Verletzungen des Kindes werden hauptsächlich beobachtet bei Geburten mit engem Becken. Die Druckerscheinungen, die der vorangehende Kopf erfährt, können verschieden stark sein.

Einfache Abschilferung der Oberhaut der Kopfschwarte wird beobachtet, wenn der Kopf langsam über einen Höcker der Beckenwand hinweggleitet oder wiederholt über ihn hin und wieder zurück gedrängt wird.

Bei Geburten bei plattem Becken sieht man diese Druckmarke in der Schläfengegend verlaufen in der Richtung, in der das Promontorium, bisweilen auch der Symphysenhöcker, den herabgleitenden Kopf drückt.

Siehe Seite 313, Fig. 190.

Ist der Druck besagter Stellen ein kräftiger, besonders auch ein Nekrose der Kopflänger dauernder, dann bleibt es nicht bei einfacher Abschilferung, sondern die tiefer liegenden Gewebe werden zertrümmert, und es kommt zu einer sich in den ersten Tagen des Lebens zeigenden nekrotischen Abstossung. Siehe Seite 316 u. 317, Fig. 192-194. Dabei können sich die ganzen Weichteile bis auf den Knochen abstossen. Einen weitern Einfluss als die Bildung einer Narbe hat in der Regel dieser Vorgang nicht.

Beteiligt sich auch der Knochen an den Druckerscheinungen, dann

sieht man entweder Impressionen oder Fissuren entstehen.

Löffelförmige Impressionen sind Eindrücke der Knochenplatten Löffelförmige meist von der Grösse, als ob man mit dem Daumen einen Eindruck in eine Wachsmasse gemacht hätte (Seite 317, Fig. 195). Die Kinder werden lebend mit ihnen geboren, können auch sehr wohl weiterleben. Nach und nach, selten mit einemmal, gleichen sich die Impressionen aus. Bleiben sic ausnahmsweise das ganze Leben hindurch bestehen, so machen sie doch nur sehr selten Gehirnerscheinungen.

Bei lebend gebornen Kindern beobachteten wir unter 3000 Geburten Impressionen

ca. 10 mal. Zwei Kinder starben.

Eine besondere Abart dieser löffelförmigen Impressionen schliesst sich an Geburten mit tiefstehendem Vorderhaupte bei plattem Becken an, die Impression der Orbita mit Exophthalmus. Durch einen Eindruck, den der Schläfeteil der Orbita erfährt, wird der Bulbus hervorschwarte

Impression

o A. f. G., Bd. 11, S. 215. 2) Aerztl. Sachverst. Ztg., 1897, Nr. 23.

In dem Falle von Hofmann') wiederholte sich dieser Vorgang bei zwei aufeinander folgenden Geburten.

Fissuren des Schädels Unter gleichen Umständen, wie die löffelförmigen Impressionen, entstehen auch Fissuren des Schädeldachs, Knochenspalten, die in der Regel in radiärer Richtung zum Tuber parietale verlaufen. Mit einer Fissur ist immer eine Blutung verbunden, und da diese nicht allein extracraniell (Kephalhämatom), sondern auch intracraniell erfolgt, so findet durch Hirndruck in der Regel der Tod des Kindes statt.

Blutungen unter die Knochenhaut der Schädelknochen beobachtet man aber auch noch aus andern Ursachen als infolge von Fissuren, weshalb das Kephalhämatom im nächsten Abschnitt eine besondere Besprechung erfahren wird.

Zertrümmerung des Schädels Die stärksten Verletzungen des Schädels — wir bezeichnen sie mit Zertrümmerung des Schädels — erfolgen selten spontan, sondern wenn mit grosser Kraft mit der Zange oder durch Zug an den Schultern der Kopf durch ein enges Becken hindurchgezogen wird. Der Tod des Kindes tritt dann allsogleich ein.

Verletzung von Röhrenknochen

Verletzungen von Röhrenknochen kommen sehr selten spontan vor und dann auch mit Ausnahme weniger Fälle nur, wenn die Knochensubstanz infolge von Ernährungsanomalien abnorm gebildet ist.

Von einer Reihe dieser Fälle ist anzunehmen, dass es sich nur um Verbiegungen

handelt, wie Burmeister 2) durch Röntgenstrahlen nachwies.

Weit häufiger beobachtet man sie nach operativen Eingriffen, und zwar schliessen sich Frakturen des Schlüsselbeins am ehesten an den ungeschickt ausgeführten Veit-Smellie'schen Handgriff und an schwere Armlösungen an. Letztere sind besonders auch Ursache der Oberarmfrakturen, die zumeist an der Epiphysengrenze stattfinden. Zumal wenn der vordere Arm in den Nacken zurückgeschlagen ist, kann der Arzt ihn bisweilen nicht anders als nach erfolgter Fraktur freimachen. Frakturen des Oberschenkels kommen bei manueller und instrumenteller Entwicklung am Steiss, Frakturen des Unterschenkels bei ausgeführter Extraktion an den Füssen<sup>3</sup>) vor. Der Unterkiefer kann verletzt werden bei ungeschickter Ausführung des Veit-Smellie'schen Handgriffs.

Allzustarker Zug an den Schultern bei noch zurückgebliebenem Kopfe und ebenso übermässiger Zug am gebornen Kopfe können Frakturen der Wirbel herbeiführen und die Halswirbelsäule trennen. Dieses ungünstige Ereignis ist um so eher zu erwarten, wenn der Zug nicht in der Richtung der Wirbelsäule erfolgt, sondern seitlich abweichend stattfindet. Im ganzen verträgt sonst die Wirbelsäule eine starke Zerrung, und es kann der Hals als Angriffspunkt grösserer Kraft wohl verwendet werden 4). Die Trennung der Substanz erfolgt auch beim Wirbel in der Regel zwischen Epiphyse und Diaphyse.

Typische Verletzungen der Weichteile schliessen sich an

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> M. f. G., Bd. 4, S. 401. — Derselbe Fall beschrieben im Correspondenzblatte der ärztl. Vereine im Rheinlande 1874, Nr. 14, S. 56. <sup>2)</sup> C. Ruge's Festschrift. S. 215. <sup>3)</sup> V. Büngner, v. Laugenbeck's A., Bd. 41, Heft 1. <sup>4)</sup> Halbrock. Der Hals als Angriffspunkt grösserer Kraft bei geburtshilflichen Operationen, Iu.-Diss., Marburg 1886.

bestimmte geburtshilfliche Manipulationen und Operationsmethoden an, Verletzungen der kommen aber auch bisweilen spontan vor.

Schon die einfache, unvorsichtige oder rohe Untersuchung kann dem Kinde Schaden zutragen; so können bei Gesichtslagen die Augenlider, selbst die Cornea, der Mund, bei Steisslagen Genitalien und After verletzt werden.

Hebammen, die sich angewöhnt hatten, den nicht genügend erweiterten Muttermund durch kräftiges Auseinanderdrängen des Saumes forcirt zu erweitern, haben dabei bisweilen der Kopfschwarte des Kindes arg mitgespielt.

Einen Fall von vollständiger auf diese Art entstandener Tonsurbildung stellte

Schatz<sup>1</sup>) der Leipziger geburtshilflichen Gesellschaft vor.

Die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes und die Extraktion am Steiss sind die beiden Operationen, bei denen Weichteilverletzungen ungemein leicht eintreten können.

Die erste Operation verursacht Muskeltrennungen im Sternokleidomastoideus<sup>2</sup>), Blutergüsse im Muskel, die bei Kindern später die

Ursache für ein Caput obstipum abgeben können.

Bei der Extraktion am Steiss sind Zerquetschungen der Weichteile der Weiche nicht selten. Die Gewebe, wo der stumpfe Haken oder die Schlinge gelegen hat, werden zertrümmert und stossen sich im Laufe der ersten Lebenstage los. Weitere Schädigungen habe ich nicht beobachtet.

Nervenquetschungen, besonders bei Lösung der Arme und durch das Zurückdrängen der Arme bei Gesichtslagenhaltung entstehend, können zu Lähmungen der Extremitäten führen<sup>3</sup>), die man auch beobachtet nach Verletzungen des Nerven selbst und bei Druck durch schlecht geheilte Frakturen und Callusbildung<sup>4</sup>).

Zerreissungen der Leber und Blutungen der Nebennieren schliessen sich an ungeschicktes und rohes Zugreifen bei der Entwicklung der Kinder in Beckenendelage an, wenn beim Lösen der Arme, statt das Kind an den Füssen hochzuheben, es am Bauche gefasst wird.

Nebennierenblutungen und Abreissen der Milz sind auch bei Anwendung der Schultze'schen Schwingungen beobachtet worden.

## Kopfblutgeschwulst. Kephalhämatom 5).

In verhältnissmässig seltenen Fällen  $(0,5^{\circ}/\circ)$  findet vor oder während der Geburt ein Blutaustritt erheblicherer Art unter die Beinhaut der

M. f. G., Bd. 34, S. 110.
 Ansführliche Arbeit mit vollst. Litteraturangabe: Pincus, die Geburtsverletzungen des Musculus sternocleidomast. Z. f. G. u. G., Bd. 31.
 S. 241.
 Jo III, Ueber infantile Entbindungslähmungen, Charité.-Ann., 21, Jahrg. 1896.
 Köster. Ueber Entbindungslähmungen, Deutsches A. f. kl. Med. 1897, Bd. 58, S. 257.
 Litteratur bis zum Jahre 1885 bei Runge, Die Krankheiten des ersten Lebenstage, S. 207.
 Harmuth. In.-Diss., Jena 1889.
 Merttens, Zur Actiologie des Gephalaematoma neonatorum, Z. f. G. n. G., Bd. 24, S. 215, enthält die Beobachtungen der Marburger Klinik seit 1883.

Schädelknochen statt, hebt diese zum Teil ab und bildet eine cirkumskripte, schwappende Geschwulst. Diese Konsistenz sowie der Umstand, dass die Geschwulst niemals den Knochenrand überschreitet, weil dort das Periost sehr fest haftet, lässt sie leicht von der Kopfgeschwulst unterscheiden. Nach der Geburt überdeckt die Kopfgeschwulst zumeist die andre, sodass die Blutgeschwulst erst nach dem Verschwinden der Kopfgeschwulst, meist am zweiten oder dritten Tage bemerkt wird. Doch kommt die Blutgeschwulst auch ohne jegliche Kopfgeschwulst vor.

Entstehung der Kopfblutgeschwulst,

Die Entstehung der Kopfblutgeschwulst lässt sich für die Mehrzahl der Fälle nur aus einem Zusammentreffen mehrerer ätiologischer Momente erklären, eine Thatsache, die man sich zum Verständnis seltener geburtshilflicher Vorkommnisse immer wieder in das Gedächtnis rufen muss.

Hier handelt es sich in der Hauptsache um Geburtsvorgänge, bei denen eine wiederholte und ausgiebige Verschiebung der Knochenhaut gegen den Knochen stattfindet und um Veränderungen in der Cirkulation und im Chemismus des Blutes, durch die zugleich Stauung in den Schädelknochen und schlechte Gerinnbarkeit des Blutes hervorgerufen werden.



Fig. 320. Doppeltes Kephalhämatom. Nach der Natur. (1893, J. Nr. 185.)

Verschiebungen des Periosts finden statt, wenn der in dem Genitalrohre noch bewegliche Kopf bei seinem Durchgange durch das Becken in der Wehe herab und bei Nachlass derselben wieder zurückgezogen wird (Fritsch) 1) und wenn er überdies noch, gemäss der zweiten Drehung des Geburtsmechanismus, mit dem Hinterhaupt sich weiter nach vorn dreht und denselben Weg in der Wehenpause wieder zurück macht (Lange)2). Daher findet sich die Kopfblutgeschwulst bei Schädellagen meist auf dem vorliegenden vorderen Scheitelbeine, bei Beckenendlagen am Hinterhauptsbein und zwar erfolgt

die Verschiebung des Periosts hier bei der Rotation des Hinterhaupts um den Schambogenwinkel.

Das andere wichtige ätiologische Moment vermute ich mit Spiegelberg<sup>3</sup>) in den Folgezuständen intrauteriner Asphyxie. Cerebrale Stauung und Dünnflüssigkeit des Blutes treffen hier zusammen.

Mehr als die Hälfte der in der Marburger Anstalt mit Kephalhämatom gebornen Kinder hatte intrauterin geatmet\*). Dass diese intrauterine Atmung nicht die Folge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Centralbl. f. med, Wiss. 1875, S. 472. <sup>2</sup>) Physiologie, Pathol. u. Pflege des Neugeborenen, ohne Jahreszahl (1897), S. 252. <sup>3</sup>) M. f. Geb., Bd. 26, S. 10. <sup>4</sup>) Merttens, Seite 463 citirt.

derselben Ursache, die das Hämatom hervorbrachte, war, beweist die Kleinheit der Früchte und Seltenheit des engen Beckens bei Geburten, nach denen Hämatome heohachtet wurden. Ausserdem konnte ich ein Hämatom im Entstehen beohachten, während das kleine Kind (1940 gr. 42,5 cm) kurz vor Austritt aus den Geschlechtsteilen suffukatorisch zu Grunde ging, indem bei vorhandener Zwerchfellshernie um diese Zeit die Bauchintestina in die Brusthöhle drangen, das Herz zur Seite schohen und zum Stillstand brachten. Ausser dem Blutergusse unter der Beinhaut des Scheitelbeins fanden sich noch grössere Hämatome an andern Körperstellen (1888, J. Nr. 128).

Gewiss nicht Zufall ist es, wenn wir bei einem Kinde mit Kephalhämatom Blutungen aus der Vagina heobachten konnten. Am 3. und 5. Tage gingen je 10 ccm Blut ab. (1895, J. Nr. 155.) Grosser Blutreichtum des Uterus bei asphyktisch zu Grunde

gegangenen Kindern ist mir schon früher aufgefallen.

Auch mit Melaena neonatorum, Blutungen aus Magen- und Darmschleimhaut, komplicirt sich die Kopfblutgeschwulst <sup>1</sup>).

Es ist verständlich, dass angeerbte Hämophilie die Entstehung eines Kephalhäma-

toms begünstigen wird.

In einer Anzahl von Fällen sind es zweifellos tiefere oder leichtere Längsfissuren, die im Verlaufe der Geburt, bei denen der Kopf starken Quetschungen ausgesetzt wurde, entstanden sind. Wahrscheinlich bestand dann in der Regel auch ein intracranieller Bluterguss.

Die Hämatome sind auf sämtlichen Knochen des Schädels beobachtet, zumeist nur eins, bisweilen mehrere. Siehe Fig. 320. Auch kommen sie bisweilen an verschiedenen Schädelknochen zugleich vor.

Sie nehmen in den ersten Lebenstagen meist noch an Grösse zu, bleiben dann einige Tage stationär und beginnen Anfang der zweiten Lebenswoche ihre Rückbildung.

Zunächst bildet sich ein Callusring in der Peripherie des entblössten Knochens, während zu gleicher Zeit das Hämatom durch Resorption der flüssigen Bestandteile zu schwinden anfängt. Schliesslich fühlt man einen dicken Ring von Knochenmasse und in dessen Innerem eine seichte Grube. Bis zu zehn Wochen und darüber können vergelen, ehe dieses Endresultat erreicht wird.

Das Kephalhämatom bedarf in der Regel keiner weitern Therapie. Nur wenn es bei zugleich vorhandener Verletzung der Kopfschwarte zur Vereiterung käme, müsste es incidirt und ausgewaschen werden, um einer Meningitis vorzubeugen.

Zahlreich in der Verschiedenheit ihres Sitzes und in der Häufigkeit ihres Vorkommens sind Blutungen in die Gewebe<sup>2</sup>). Auch hier macht sich bemerkbar, dass derartige Blutungen relativ häufig bei Kindern beobachtet werden, die sich intrauterin in Gefahr befunden haben.

Ueber Geburtsverletzungen des Neugeborenen in forensischer Beziehung hat sich neuerdings Dittrich in der Vierteljahrsschrift für gerichtliehe Medizin, 1895, April, S. 203 ausführlich ausgelassen.

#### Intranteriner and extranteriner Scheintod.

Weit besser als das Wort Asphyxie (Pulslosigkeit), das nur auf die allerschwersten Fälle angewendet werden könnte, charakterisirt unser

b) Schatz, Korrespond. Blatt d. allg. Acrztevereins, 1895, Nr. 165. — v. Braun, Frommel Jahresb. 1894, S. 714. <sup>2</sup>) Herbert R. Spencer, On visceral haemorrhages in still-born children. An analysis of 130 autopsies, Trans. of the obst. Soc. of London, Bd. 33, S. 203.

Definition

deutsches Wort Scheintod den Zustand, der hier besprochen werden soll; die Neugebornen zeigen keine oder nur geringe Lebenserscheinungen, atmen vor allem gar nicht oder nur oberflächlich und selten; doch beweist die bestehende Herzthätigkeit in den Fällen, wo sämtliche übrigen Lebensäusserungen fehlen, dass das Kind noch lebt.

Apnoë

Nicht zu verwechseln mit dem Zustande des Scheintods ist der der Apnoë, Auch bei dieser atmet der Fötus nicht, weil er, durch den Placentarkreislauf noch in Verbindung mit der Mutter, so reichlich mit Sauerstoff versorgt wird, dass ein Atembedürfnis nicht entstehen kann, zudem auch die Kohlensäure auf dem placentaren Wege entfernt wird. Eben geborene Kinder können bisweilen noch im Zustande der Apnoë eine kurze Zeit beharren.

Intrauteriner Scheintod Der intrauterine Scheintod macht sich dem Untersuchenden bemerkbar durch auffallend zunehmende Verlangsamung der Herztöne, eine Erscheinung, der, wenn die Gefahr für das Kind ziemlich plötzlich und bedrohlich eintritt, bisweilen stürmische Bewegungen des Kindes und auch eine Beschleunigung der Herzthätigkeit (bis 180, wohl auch 200), vorausgehen. Werden danach die Bewegungen seltener und schwächer, geht, wenn die Blase schon gesprungen ist, mit dem Fruchtwasser vermischt, Kindspech ab, kann man durch das Gehör, Gefühl oder Gesicht vorzeitige Atmungsversuche wahrnehmen, so schliessen wir daraus, dass sich das Kind in grosser Lebensgefahr befindet. Auch diesen Zustand bezeichnet man mit Asphyxie.

Vaginale Inspira-

Nicht so selten, als man aus dem Schweigen über das zu erwähnende Vorkommen in der geburtshilflichen Litteratur entnehmen möchte, beobachtet man vaginale Inspirationen der in Schädelage liegenden Frucht, kenntlich an Zuckungen des sicht- oder fühlbaren Schädels. Beendet man in solchem Falle nicht schnell die Geburt, so sind die Kinder nicht wieder zu beleben!). Einmal sah ich diese Zuckungen zugleich mit der Bildung eines Kephalhämatoms (1887, J. Nr. 17).

Vagitns uterinus

Auch Schreien im Mutterleibe (Vagitus uterinus) ist ab und zu vou glaubwürdigen Beobachtern berichtet worden. Beim Einführen der Hand zum Zweck einer Operation kann soviel Luft dem Munde des Kindes zugeführt werden, dass eine tiefe Iuspiration und Exspiration mit Schrei erfolgt. Das Kind muss natürlich schon soweit asphyktisch sein, dass der Luftzutritt und der Reiz der operirenden Hand eine Atmung auslöst.

Ausnahmsweise kommt Vagitus uterinus neben intaktem Placentarkreislauf vor, wie dies die Beobachtungen von Schaller<sup>2</sup>) und Thorn<sup>3</sup>) beweisen.

Fälschlicherweise bezeichnen Aerzte und Hebammen mit "Scheintod" auch eine Anzahl von Zuständen Neugeborner, die mit dem wahreu Scheintod nichts weiter gemein haben, als dass die Kinder nicht tief und kräftig atmen und nicht gleich schreien, Zustände, wie man sie bei apnoischen, zu früh gebornen (Lungenatelectase), kranken, sterbenden, verbluteten, missbildeten Kindern findet. Es wäre höchst wünschenswert, dass auch in praxi eine Trennung der verschiedenen Ursachen durch prägnante Bezeichnungen gebräuchlich würde.

Ursachen des Scheintods Da der extrauterine Scheintod mit wenigen Ausnahmen die Fortsetzung eines intrauterin begonnenen darstellt, so beruhen beide auf derselben Ursache.

Die wichtigste Ursache der intrauterinen Asphyxie ist die Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A h l f e l d., Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 157. <sup>2</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 31, S. 358. <sup>3</sup>) Samml. Klin. Vortr. 1897, Nr. 189.

drückung der Sauerstoffzufuhr; in zweiter Reihe muss Hirndruck als Ur-

sache angenommen werden.

Dass der Mangel an Sauerstoff die Herzthätigkeit der noch nicht gebornen Frucht an Frequenz und Intensität herabsetzt, ist bei verschiedenen Gelegenheiten schon in früheren Abschnitten des Lehrbuchs (Seite 133, 137) nachgewiesen worden. Besonders erinnere ich daran, dass normalerweise kurz vor Geburt des Kindes durch Verkleinerung der placentaren Atmungsfläche ein Zustand beginnender Asphyxie geschaffen werden kann, der nach Austritt des Rumpfes eine so bedeutende Erhöhung erfährt, dass das Kind zum ersten tiefen Atemzuge genötigt wird. Dass hierbei Mangel an Sauerstoff und die Ueberladung des Blutes mit CO2 das Ausschlaggebende ist, indem dadurch das Atmungscentrum im verlängerten Marke in einen Reizzustand versetzt wird, sodass unbedeutende periphere Reize Atmungsbewegungen auszulösen imstande sind, ist die verbreitetste Anschauung (S. 138).

Pathologische Zustände, bei denen Sauerstoffunterdrückung schon zu Zeiten eintritt, wo die Frucht noch nicht in der Lage ist, bald extrauterin zu atmen, sind verhältnismässig häufig zu beobachten. Die wichtigsten

Vorgänge derart sind

1) Kompression der Nabelschnur. Diese wird hauptsächlich beobachtet bei Beckenendelagen, Nabelschnurvorfall, Nabelschnurumschlingung (Seite 397, 404 und 407).

2) Frühzeitige Trennung der Placenta von der Uteruswand. Erfolgt bei Placenta praevia, selten bei normal sitzender Placenta, bei Zwillingsgeburten, bei Nephritis etc.

3) Gewebsveränderungen in der Placenta, die mit Oblite-

ration und Verengerung der Gefässe einhergehen 1).

4) Andauernde Wehen ohne Erholungspause, Tetanus uteri.

5) Geburt der Frucht aus dem Cavum uteri in den schlaffen Teil des Gebärschlauchs; ist am häufigsten bei grossen, schlanken Erstgebärenden und bei Beckenendelagen zu beobachten (siehe Seite 397 u. 476).

6) Mangel der Mutter an Sauerstoff; vor allem bei schweren Erkrankungen der Atmungsorgane, Eklampsie, schweren Blutungen, in der

Agone ist er Ursache der Asphyxie des Kindes.

Die mittelschwere und schwere Asphyxie hat intrauterin in der Regel Folgezustände frühzeitige Atmungsversuche zur Folge. Krampfhafte Inspirationen nhvxie erweitern den Thorax; statt Luft wird Fruchtwasser, Mekonium, Schleim, Blut, Kot, kurz das Medium, das sich an Mund- und Nasenöffnung vorfindet, tief in die Bronchien eingesogen. Bei der Erweiterung des Thorax findet ein Zuströmen venösen Blutes zu den Organen des Brustkastens statt; die Gefässe erweitern sich in extremer Weise, es kommt zu kleinen kapillaren Hämorrhagien, die sich besonders unter der Lungenpleura, dem Pericardium und der Intercostalpleura zeigen, Bayard'sche oder Tardie u'sche, richtiger Roederer'sche 2) Ecchymosen. Siehe auch S. 479.

<sup>1)</sup> O. v. Franqué, Z. f. G. u. G., Bd. 37, Heft 2. 2) Roederer that zuerst dieser Extravasate Erwähnung in seinen Observationibus de suffocatis natura, 1753. — Bayar d 1841; Tardieu 1853,

Diese Ecchymosen bieten beim Sektionsbefund eine wesentliche Stütze für die intranterin stattgehabten Atmungsversuche; doch kommen sie auch vor, ohne dass Erstickung stattgefunden hat.

Bei fortbestehender Asphyxie verliert die Muskulatur ihren Tonus, die Darmperistaltik wird lebhafter, die Sphinkteren öffnen sich, Harn und Kindspech werden entleert, die intrauterine Haltung des Kindes wird schlaff. Extremitäten fallen unter Umständen vor. das Kinn wird nicht mehr stark auf die Brust gebeugt, weicht ab, und es giebt dieser Zustand Anlass zur Entstehung von Stirn- und Gesichtslage,

Da sich die Ursachen, die Asphyxie hervorbringen, vor und in der Geburt noch so zeitig heben können, dass eine Wiederherstellung des fötalen Kreislaufs auch eine Genesung des Kindes mit sich bringen kann, so muss man den Abgang von Kindspech allein nicht unbedingt als ein Zeichen, dass sich das Kind in Gefahr befindet, ansehen 1). Achtet man darauf, so sieht man sehr häufig lebensfrische Kinder in mekoniumhaltigem Fruchtwasser geboren werden. Die Auskultation der kindlichen Herztöne muss entscheiden, ob Mekoniumabgang auf eine noch bestehende oder bereits beseitigte Gefahr des Kindes hindeutet, oder ob das Kind tot ist.

Dass die Kinder intrauterin ihren Kot entleeren, ohne sich je in Gefahr befunden zu haben, wie Olshausen-Veit2) annehmen, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn man annimmt, die vermehrte Peristaltik sei ein zeitiges, vielleicht das erste Symptom der Giftwirkung einer CO .- Vergiftung, so ist es verständlich. dass Mekoniumabgang ohne sonst nachweisbare Erscheinungen von intranterinem Scheintod sehr wohl vorkommen kann. Dass auch andere Gifte, dem mütterlichen Körper einverleibt, Mekoniumabgang, wahrscheinlich ebenfalls durch Vermehrung der Peristaltik, herbeizuführen imstande sind, beweisen die mit Chinin angestellten Experimente von Porak 3) und Runge 4).

Beschaffenheit

Beim Abgange von Kindspech achte man darauf, in welcher Weise es mit dem des im Frucht-Fruchtwasser verbunden ist: ob es ihm in schwarzgrünen Klumpen einfach beigemengt wasser suspen- ist, - ein Zeichen, dass es eben erst abgegangen; ob es mit dem Fruchtwasser eine dirtenMekoniums Emulsion bildet, — ein Zeichen, dass es schon vor einiger Zeit abgegangen; ob das Fruchtwasser durch Mekonium verfärbt, aber wieder geklärt ist, - ein Zeichen, dass schon geraume Zeit verstrichen ist, seit das Fruchtwasser abging; und endlich, ob sich neben Mekonium auch Blutfarbstoff im Fruchtwasser befindet (missfarbenes Fruchtwasser), - ein Zeichen, dass es sich um ein macerirtes Kind handelt, das schon längere Zeit abgestorben im Fruchtwasser liegt 5).

Bei missbildeten Kindern, bei denen blutigseröse Flüssigkeit aus freiliegenden Gefässen austritt, nimmt das Fruchtwasser ebenfalls eine fleischwasserähnliche Beschaffenheit an, die sich aber von der des Fruchtwassers macerirter Kinder sehr wohl unterscheiden lässt,

Wenn das anfangs schwärzlich grüne Kindspech im Laufe einer sehr langdauernden Geburt des Kindes nach und nach rötlichbraun und dünnflüssiger wird (Dünndarmkot), so ist das Kind, auch wenn die Herztöne noch gut sind, in grosser Gefahr.

Hirudruck als Ursache der Asphyxie

Hirndruck als Ursache asphyktischer Erscheinungen anzunehmen, sind wir genötigt, wenn wir neben den ausgesprochenen Zeichen des Hirndrucks keinerlei Spuren für eine bestehende oder seiner Zeit bestandene Unterdrückung des fötalen Kreislaufs wahrnehmen können oder zu vermuten berechtigt sind.

<sup>1)</sup> Jesse, In.-Diss., Marburg 1888. — Rossa, Arch. f. Gyn. 1894, Bd. 46, S. 303. <sup>2</sup>) Schröder, Lehb. 12. Aufl. 1893, S. 800. <sup>3</sup>) De l'absorption des médicaments par le placenta, Paris 1878. <sup>4</sup>) C. f. G. 1880, Nr. 3. <sup>5</sup>) Jesse, Die Bedeutung des Abganges von Kindspech während der Geburt, In-Diss., Marburg 1888, S. 4

Dass durch Hirndruck eine Verlangsamung des fötalen Herzschlags eintritt, und zwar durch Vermittlung des Vagus, kann nicht angezweifelt werden 1).

In einzelnen Fällen ist nicht Verlangsamung, sondern Beschleunigung des fötalen Herzschlags die Folge eines starken Hirndrucks. Man nimmt an, es handle sich dann um einen von Anfang an sehr starken Druck, der

nicht Vagusreizung, sondern Vaguslähmung bedinge.

Ob und auf welchem Wege auch frühzeitige Atmungsversuche die Folge von Hirndruck sind, ist bisher noch ein Gegenstand der Diskussion. Die klinischen Erscheinungen sprechen dafür, und es ist wohl denkbar, dass bei lange Zeit hindurch fortgesetzter Herabminderung der Herzfrequenz die Zufuhr des notwendigen Quantums Sauerstoff in nicht genügender Weise erfolgt. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass in der Mehrzahl der Fälle, wo extremer Hirndruck stattfindet, eine Verkleinerung der Atmungsfläche der Placenta durch Zurückziehen des Uterus und durch Verkleinerung seiner Höhle zu gleicher Zeit bestehen wird.

Fälle, wo dies letztere sicher nicht zutrifft, also Hirndruck einzig und allein besteht, kann man bei überkräftiger Anwendung der Zange be-

obachten.

Hirndruck kann herbeigeführt werden durch eine übermässige Hyperämie, durch eine periphere Kompression des Schädels erheblicher Art und durch intercranielle Blutergüsse. Während die Hyperämie nach der Geburt schnell zu schwinden pflegt, wenn sonst die Cirkulation in Gang kommt, auch die Kompressionserscheinungen bald nachlassen, dauern die Folgezustände bei intracranieller Blutung viel länger. Viele Kinder sterben infolge der beiden letzten Ursachen schon intrauterin ab.

Scheintod infolge von Hirndruck beobachtet man vor allem nach Geburten, bei denen der Kopf durch ein allgemein verengtes Becken und durch sehr unnachgiebige Weichteile hindurchgetrieben wird. Auch nach

schweren Zangenentbindungen sehen wir ihn entstehen.

Kinder, die scheintot infolge von Hirndruck geboren werden, zeigen in der Regel Veränderungen am Schädel, die auf einen langdauernden oder sehr kräftigen Druck gegen die Schädelknochen schliessen lassen: Uebergrosse Kopfgeschwulst, starke Verschiebung der Kopfknochen gegeneinander, Impressionen, Druckmarken, Exophthalmus, Injektion der Sclerae etc.

Waren die Kinder intrauterin schon abgestorben, so kann ein Teil dieser Erscheinungen bis zum Austritte des Kindes wieder verloren gehen.

Die scheintot gebornen Kinder bieten je nach dem Grade der Er-zeichen des leichstickungsgefahr verschiedene Zeichen dar: In Fällen leichten Scheintodes ist die Turgescenz der Gewebe noch erhalten, die Muskulatur reagirt noch, das Kind macht wohl auch noch selbständig einzelne Bewegungen, die Atmungsversuche verlaufen noch mit mimischen Gesichtsveränderungen.

1st das Kind tief scheintot, so sieht es auffallend blass und welk aus, die Glieder hängen schlaff herab, die Nabelschnur ist kollabirt und

<sup>1)</sup> Schwartz, Hirndruck und Hautreize, A. f. G., Bd. 1, S. 361. - Leyden, Virchow's Archiv, Bd. 37, Heft 4. — Dohrn, A. f. G., Bd. 6, S. 367.

durch Mekonium gelb gefärbt. Die Reaktion der Muskulatur ist nahezu aufgehoben. Das Kind atmet gar nicht oder von Zeit zu Zeit ziemlich oberflächlich, wobei starke Einziehungen der Magengrube bemerkbar werden. Die Atmungsversuche geschehen ohne Mitbeteiligung der Gesichtsmuskulatur. Die Herzthätigkeit ist an Frequenz und Intensität auffallend vermindert. Bisweilen kann man keine Herzpulsation mehr fühlen, sondern nur das dem Thorax aufgelegte Ohr weist noch das Vorhandensein einzelner Kontraktionen nach. Die kapillare Cirkulation ist aufgehoben. Schnitte in fleischige Teile des Körpers, z. B. in den Oberschenkel, ergeben keinen Tropfen Blut.

Differentielle Diagnose des

Zur Unterscheidung, ob tiefer oder leichter Scheintod vorhanden ist, leichten u.schwe- benutzt man mit Erfolg die Reizbarkeit der Gaumenmuskulatur und die ren Scheintods Erregbarkeit des Herzens. Führt man den kleinen Finger in den Rachen des Kindes, so umschliesst die noch reizbare Zungen-Gaumenmuskulatur den Finger, wenn es sich um leichte und mittelschwere Fälle handelt; andernfalls bleiben diese Teile schlaff und klaffend, der Unterkiefer hängt wohl herab. Wenn der Herzschlag auf Hautreize an Frequenz noch schnell und auffallend zunimmt, so ist noch Aussicht vorhanden, dass das Kind erhalten werde.

#### Behandlung des Scheintods Neugeborener.

Von jeher hat man geglaubt, nur durch heroische Mittel, die womöglich Schlag auf Schlag angewendet wurden, könnte dieser gefährliche Zustand, der Scheintod Neugeborner, erfolgreich beseitigt werden. Unterliesse man diese Mittel, so wendete sich der Scheintod zum Tode. Um in der kurzen Spanne Zeit, die dem Arzte und der Hebamme gegeben ist, nichts zu versäumen, ist von Aerzten und Hebammen stets die Anwendung drastischer Mittel vorgenommen worden.

Meistens wurden diese Mittel noch dazu gänzlich kritiklos angewendet, sodass die Behandlung eines scheintot gebornen Kindes bisweilen

einen recht schauerlichen Anblick gewährte.

B. S. Schultze 1) brachte zuerst in die Behandlung scheintoter Neugeborner Methode hinein, indem er in geistreicher Weise darzulegen bemüht war, wie hauptsächlich die träge Cirkulation daran schuld sei, dass nur eine geringe Oxydation des Blutes stattfinde. Seiner Anschauung haben sich zur Zeit die meisten Geburtshelfer angeschlossen, und das von ihm empfohlene Verfahren, die Schultze'schen Schwingungen, ist daher zur Zeit an der Tagesordnung.

Allseitig ist man der Ueberzeugung, dass bei tief scheintoten Kindern zunächst die Luftwege gereinigt werden müssen, um etwa eingedrungene konsistentere Massen zu beseitigen, damit die inspirirte Luft ungehindert zu den Alveolen dringen könne. Schultze nimmt an, dass diese Wegbarmachung genügend schon bei seiner Methode der Schwing-

<sup>1)</sup> Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft 1866, II, S. 451. -Wiener medizinische Blätter 1885, Nr. 1 u. 2. - C. f. G. 1890, Nr. 6. - C. f. G. 1893, Nr. 15.

ungen erfolge. Die Schultze'schen Schwingungen ermöglichen ferner ein Eindringen von Luft in die Lungen, wie dies ohne Zweifel bei keiner andern Methode der Fall ist, und, worauf der Autor den Hauptwert legt, durch die starken Druckschwankungen im Thoraxraum bewirken sie die Aspiration von Blut und dessen Wiederaustreibung, regen also die Cirkulation in ausgezeichneter Weise an.

Die Schultze'schen Schwingungen sollen so ausgeführt werden, dass man Ausführung der das Kind derart zwischen die Hände nimmt, dass jederseits der Daumen an der Vorder-Schultze'schen fläche des Thorax, der Zeigefinger von der Rückenseite her in der Achselhöhle liege, die andern drei Finger jeder Hand quer über den Rücken angelegt werden. Das so, mit dem Gesicht vom Geburtshelfer weggewendet, hängende Kind hebt man mit gestreckten Armen nun vor sich in die Höhe, bis die Arme in einem Winkel von ca. 45° über der Horizontalen stehen, gieht dann dem Kindeskörper einen leichten Schwung, infolgedessen der Steiss gegen das Gesicht herabsinkt - Kompression des Thorax, in die Höhedrängen des Zwerchfells, also Exspiration -; ist das Kind vollständig in sich zusammengesunken, so bewegt man die Arme wieder denselben Weg zurück, und das Kind wird mit leichtem Schwunge gestreckt — Erweiterung des Thorax, centrifugales Wegschleudern des Bauchhöhleninhalts, Herabdrängen des Zwerchfells, Inspiration. - Bei letzterer Bewegung hört man oft das schlürfende Eindringen von Luft in die Trachea, selbst beim toten Kinde.

Nach einer Pause von wenigen Sekunden wiederholt man die Schwingung, und nach 8 bis 10 Schwingungen bringt man das Kind auf kurze Zeit in ein warmes Bad. Im ganzen muss man im gegebenen Falle 50 Schwingungen und mehr machen, um zum Ziele zu kommen.

Ich kann mich mit den grundlegenden Vorstellungen Schultze's Einwürfe gegen nicht vollständig einverstanden erklären, indem ich einerseits dem Hirndrucke als ursächlichem Moment eine grössere Bedeutung zuschreibe, als dies Schultze thut, indem ich andrerseits für die Kräftigung der Herzthätigkeit die Zufuhr von Sauerstoff für wichtiger halte, als die Herstellung einer ausgiebigen Cirkulation; denn diese wird von selbst ausgiebiger. sobald sich die Herzthätigkeit an Intensität und Frequenz steigert, wenn überhaupt noch eine Erregbarkeit der Medulla oblongata besteht. Ueberdies, glaube ich, nütze ich durch Wegbarmachung des Hautkapillarkreislaufes (sehr warmes Bad) der Cirkulation ebenfalls.

Meines Erachtens kommt es in der Hauptsache auf die Entfaltung der Lungen und auf die Zufuhr von Sauerstoff an. In den Fällen von Hirndruck muss ausserdem für eine Entlastung des Gehirns gesorgt werden, was auch wieder durch das warme Bad am besten geschieht.

Für die Fälle, wo Hirndruck die Ursache des Scheintodes ist, scheue ich mich, die Schultze'schen Schwingungen auszuführen. In den übrigen Fällen würde nichts gegen die Methode zu sagen sein, wenn ihr nicht eine Reihe von Nachteilen anhinge, und wenn man nicht mit anderen, schonenderen Verfahren ebensoweit käme.

Zunächst bin ich mit Olshausen-Veit damit einverstanden, dass die Freimachung der Luftwege allein durch Schultze'sche Schwingungen in vielen Fällen eine ungenügende ist. Da die Manipulation der Schwingungen notgedrungen mit einer Erweiterung des Thorax, beim senkrechten Hängenlassen des Kindes, also mit einer Inspiration beginnt, so wird der Trachealschleim tiefer gesogen, und nicht immer bringt die folgende Inspirationsstellung ihn genügend wieder heraus,

Die Nachteile der Schultze'sehen Methode bestehen weiter in der überaus starken Abkühlung, die der Körper erfährt. Ich kann mich nach reicher Erfahrung dem Eindrucke nicht verschliessen, dass eine Abkühlung der Körperoberfläche häufig einen Rück-

die Schultze'sche Theorie

schritt iu den Erfolgen der Wiederbelebungsversuche zur Folge hat 1), eine Beobachtung,

die auch Zweifel2) gemacht hat.

Ferner mehren sich die Fälle, wo unter Anwendung der Schultze'schen Schwingungen Organverletzungen stattgefunden haben, von denen einige selbst wieder tödlich wirken können; so beschreiben Runge's) Hämorrhagien in Lungengewebe und Pleura, Blutergüsse in das Gewebe der Nebenniere's), Winter's) Blutungen in der Bauchhöhle, Leberruptur und Rippenfraktur, Abreissen einer vergrösserten Miz's). Ich selbst sah auch ein Kind plötzlich sterben, bei dem ich zu Unterrichtszwecken Schultze'sche Schwingungen ausführte's), in anderen Fällen hörten die vorher noch deutlich wahrnehmbaren Herztöne direkt im Anschluss an eine Serie Schultze'scher Schwingungen auf. Kehrer's) warnt vor den Schwingungen, wenn, wie bei schwierigen Extraktionen bei Beckenendelagen, der Hals gezerrt worden war. Blutergüsse unter der Haut sind ungemein häufig nach Ausführung der Schwingungen wahrzunehmen's). Gebhard's) beobachtete Zerreissung der Pleura über dem Köpichen der zweiten Rippe mit Hämatothorax und Tod des Kindes.

Ist auch die Mehrzahl dieser Unglücksfälle möglichenfalls auf eine nicht richtige Ausführung der Methode zurückzuführen, oder haben einige, wie z.B. die Blutungen unter der Leberserosa, nichts mit den Schwingungen zu thun, sondern sind Teilerscheinungen der Asphyxie, so scheint es doch bedenklich, die Methode durch die Hände Ungeübter, also der meisten Hebammen, ausführen zu lassen.

Die Schultze'schen Schwingungen bleiben erfolglos, wenn konsistentere Stoffe tiefer in die Bronchien eingesaugt sind, wenn die Lungen überhaupt nicht ausdelnungsfähig sind (weisse Induration), wenn bei zu früh gebornen Kindern der Thorax zu weich ist, Siehe S. 475.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass ich in einem Zeitraum von 18 Jahren keinen Fall zu verzeichnen habe, in dem ein tief asphyktisches Kind, dessen Zustand sich bei Anwendung des später zu beschreibenden, in der Marburger Klinik gebräuchlichen Verfahrens nicht besserte, durch Schultze'sche Schwingungen oder durch direktes Einblasen von Luft erhalten worden wäre.

Wenn Schultze dieser Thatsache entgegenhält, durch Anwendung andrer Methoden sei der richtige Zeitpunkt zm Ausführung der Schwingungen versäumt, so verweise ich auf die verschiedenen Orts von ihm mitgeteilte Thatsache, er selbst habe wiederholt noch Kinder zum Leben gebracht, nachdem andre Methoden vorher ohne Erfolg versucht worden seien.

Mein Urteil über den Einfluss der Schultze'schen Methode auf das scheintot geborene Kind stittet sich auf eine grosse Zahl genau beobachteter und genau protokollirter Fälle. Wenn ich nicht selbst bei der Geburt der Scheintoten zugegen war und die Wiederbelebungsversuche von Anfang an ausführte, so wurde ich doch meist alsbald gerufen und übernahm dann die Leitung und diktirte zu Protokoll. Meine Assistenten sind gewöhnt, auch ohne vorher daran erinnert zu werden, mit der Uhr in der Hand die von mir beschriebenen Veränderungen am Kinde und die gemachten Eingriffe genau zu registriren, so dass wir eine grosse Zahl exakt geführter Aufzeichnungen uns gesammelt haben, die in neuester Zeit ausführlich in der Inaugural-Dissertation von Staehler'!) bekannt gegeben sind.

Als Resultat dieser durch 18 Jahre hindurch fortgesetzten Untersuchungen fasse ich mein Urteil dahin zusammen: Alle scheintot geborenen Kinder, die überhaupt imstande sind, weiter zu leben, bedürfen, ausser der Freimachung der Luftwege, nur des Aufenthalts in warmem Wasser, um nach und nach zum

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ahlfeld, Bericht über die Vorgänge in der geburtsh. Klinik und Poliklinik zu Marburg etc., Deutsche med. Wochenschrift 1888, Nr. 28, S. 578. <sup>2)</sup> Lehrbuch der Geburtsh., 2. Aufl. 1889, S. 216. <sup>3)</sup> Charité-Annalen, 7. Jahrg. 1882, S. 726. <sup>4)</sup> Schmidt's Jahrbücher 1888, Bd. 217, S. 165. <sup>5)</sup> Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medizin, Bd. 46, S. 84. <sup>6)</sup> Deutsche med. Wochenschr. 1888, Nr. 28, S. 575. <sup>5)</sup> Ebendaselbst. <sup>8)</sup> Lehrbuch der operativen Geburtshilfe, 1891, S. 145. <sup>9)</sup> Knapp, C. f. G., 1896, S. 1292. <sup>10)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 30, S. 402. <sup>11)</sup> Ueber Lebensvorgänge bei scheintot geborenen Kindern in den ersten Minuten des extrauterinen Lebens, Marburg 1898.

ausgiebigeren Atmen zu kommen. Hautreize kürzen den Zeitraum der unvollkommenen Atmung zeitlich ab.

Eine Statistik für oder wider lässt sich zur Entscheidung der Frage kaum aufstellen, da sich die Bedingungen in dem Einzelfalle zu ungleichmässig verhalten. Nur möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, dass ich Fälle beobachtet habe, in denen die zuerst ausgeführten Schultze'schen Schwingungen keinen Erfolg hatten, während nach Anwendung andrer Methoden das Kind doch zum Leben kam. Dass die Schultze'sche Methode eine grosse Zahl Verehrer gefunden hat, ist natürlich, da sie eben in den meisten Fällen angewendet wird, und die meisten Kinder zum Atmen kommen, man mag eine Methode anwenden, welche man will.

Wir verfahren in folgender Weise:

Mein Verfahren bei scheintot ge-

Das Kind wird abgenabelt und in das warme Bad gebracht. Mund, borene Kindern Rachen, Nase werden mit Mullläppehen und weicher Feder gereinigt. Während dieser Manipulationen wird man in der Regel schon gewahr, ob es sich um einen Fall von geringem Scheintod handelt oder nicht, indem eine grosse Zahl der Kinder jetzt bereits regelmässig zu atmen anfängt.

Geschah dies bisher aber noch nicht, so gehören die nächsten Minuten der ruhigen Beobachtung. Die auf den Brustkorb aufgelegten Zeigefingerspitzen zählen die Herzpulsationen. Gelingt dies nicht, so bringt man das

mit warmem Tuche abgetrocknete Kind mit der vordern Thoraxwand an das Ohr und kontrollirt auf diese Weise die Herztöne. Hat man sich überzengt, dass diese wirklich noch vorhanden sind und man es nicht mit einem toten Kinde zu thun hat, so prift man die Reaktionsempfindlichkeit, indem man den kleinen Finger gegen die Gaumenmuskulatur bringt. Einige Minuten genügen nun, um zu beobachten, ob sich im warmen Wasser ohne irgend welches Zuthun die Atemzüge mehren und vertiefen, worauf man dann regelmässig eine Zunahme der Herzthätigkeit konstatiren kann.

Ist dies nicht der Fall, oder sind die Herztöne an Zahl gar zurückgegangen, so halte man das Kind eine Viertelminute lang senkrecht über dem Wasser, an den Beinen hängend, schlage mit der Hand leicht gegen den Thorax und achte darauf, ob auf diese Weise Schleim austritt.

Sofort muss das Kind wieder in das warme Wasser gebracht werden, das man durch Zu- Fig. 321. Entiernung des Senterns. beim scheintoten Kinde (Ahlfeld). giessen beissen Wassers genügend warm hält.

Man kontrollirt nun den Erfolg. Ist der noch nicht ausgesprochen, so bringe man das Kind in erwärmtem Flanell auf den Wickeltisch und frottire es ausgiebig, besonders die Seiten und den Rücken reibend.

Das Frottiren der Körperoberfläche ist nach meinen Erfahrungen der Haufreiz, der am ausgiebigsten wirkt. Die meisten tiefscheintoten Kinder, bei denen ich die Wiederbelebungsversuche selbst geleitet habe, machten die grössten Fortschritte während und

gleich nach dem Frottiren. Gewöhnlich schlagen die Kinder während des Frottirens zum erstenmal die Augen auf, geben den ersten Laut von sich und ziehen die Extremitäten zum erstenmal wieder an den Leib an.

Katheterisiren der Luftröhre

Danach bringt man das Kind wiederum direkt in das warme Bad und beobachtet ruhig nochmals eine Weile Herz- und Atmungsfrequenz und die eventuelle Zunahme der Reflexerregbarkeit. Wenn nötig, bringt man das Kind nochmals zum Frottiren auf den Wickeltisch und führt die Catheterisatio tracheae1) aus.

Mit einem mittelstarken Mercier'schen Katheter dringt man unter Leitung eines Fingers bis zum Kehldeckel und lässt ihn ungefähr bis zur Bifurkationsstelle hinabgleiten.

Man saugt etwa noch in den Bronchien befindlichen Schleim heraus. Ergab dies ein positives Resultat, so ist der Erfolg in der Regel eklatant. Die ganz oberflächlichen Atmungen werden tiefer und hänfiger, die Frequenz der kindlichen Herzschläge wird reichlicher.

Mittlerweile hat man sich durch dauernde Kontrolle der Atmungsund Herzfrequenz überzeugt, ob das Kind zum Leben kommen wird oder nicht. Der Geübte weiss, dass, wenn nach halbstündigem Versuche alle vorher vorhandenen Lebensäusserungen zurückgegangen sind, eine Aussicht auf Erhaltung des Lebens nicht besteht. Weitere Versuche haben dann keinen andern Zweck, als sich und den Eltern des Kindes sagen zu können, man habe bis zuletzt alles versucht.

Haben hingegen die Lebenserscheinungen auffällig zugenommen, dann fahre man so lange mit den Versuchen fort, bis das Kind kräftig schreit. Darüber können unter Umständen ein bis zwei Stunden vergehen.



Fig. 322. Wiederbelebung scheintoterNeugehorener nach Prochownick.

Wenn ich in der Beschreibung unsrer Methode nur des Frottirens als Hautreizes gedacht habe, so geschah dies, um das wichtigste und in der Praxis leicht auszuführende Verfahren von vornherein zu betonen. Auch andre Hautreize, die die ganze Körperoberfläche treffen, als Begiessen mit kaltem Wasser, Eintauchen in kaltes Wasser und dergleichen können in Anwendung gebracht werden. Mindere Hautreize zu verwenden, ist überflüssig; denn Kinder, die durch Schlagen auf die Steissbacken zum Schreien veranlasst werden, kommen auch ohne diese Prügel zu sich.

Künstliche Atmung kann man auf einfachste Weise im warmen Bade ausüben, indem man durch die Hebamme die beiden Arme neben den Kopf in die Höhe bringen lässt und, wenn sie sie dann wieder gegen die Seiten zurückbewegt, den Thorax mit der vollen Hand komprimirt: Silvester'sche Methode im warmen Bade.

Prochownick 2) hat neuerdings vorgeschlagen, am hängenden Kinde methodische Kompression des Thorax auszuführen. Laborde3) empfiehlt rhythmische Traktionen der Zunge C. f. G. 1894, Nr. 10, S. 226. zur Wiederbelebung der Neugeborenen. Dass diesem Verfahren

<sup>1)</sup> V. Hüter, M. f. G., Bd. 21, S. 123. 2) C. f. G. 1894, S. 225. 3) C. f. G. 1893, Nr. 35.

ein besonderer Wert zuerkannt werden dürfte, möchte ich aus theoretischen Gründen und aus praktischen Erfahrungen bezweifeln. Auch der von Knapp¹) beobachtete Fall, in dem ein Kind, das nach 600! Schultze'schen Schwingungen nicht zum Leben hat zurückgebracht werden können, dann noch durch Lab ord e'sche Zungentraktionen wiederbeleht. wurde, überzeugt mich nicht.

Häufiger bei frühgebornen Kindern als bei reifen sind die Wiederbelebungsversuche erfolglos wegen bestehender Lungenatelektase. Die Acini entfalten sich nicht und selbst durch Einblasen von Luft erzielt man keine Ausdehnung der Acini. Auch Schultze'sche Schwingungen. die sonst in dieser Beziehung Vorzügliches leisten, lassen in manchen Fällen im Stiche.

Für frühgeborne Früchte erklärt sich dieser Misserfolg aus der Weichheit der Thoraxwände, die sich, statt sich bei einer Inspiration zu erweitern, abplatten und damit verengen. Der Erfolglosigkeit bei indurirter Lunge ist schou gedacht worden.

Aber auch bei Leichen reifer Kinder, die keine Verstopfung der Lungenwege aufwiesen, habe ich bei lege artis ausgeführten Schwingungen (bis 50) keinen oder nur mini-

malen Erfolg beobachtet (1893, J. Nr. 311).

Eine Zusammenstellung der Methoden älterer und neuerer Zeit giebt in seiner Iuaugural-Dissertation Ahlmeyer<sup>2</sup>). Die neueste Litteratur findet sich in der Arbeit von Knapp3).

#### Das überlebende Herz.

Der Misserfolg kann auch daran liegen, dass man das Kind bereits als totes zu betrachten hat, dessen Leben soeben aufhörte, während das Herz noch eine Weile fortschlägt. Bei derartigen Kindern zeigt sich auch keine Spur mehr irgend einer Lebensthätigkeit, und jeder Versuch irgend welcher Art verläuft reaktionslos. Die Herzfrequenz nimmt von Minnte zu Minute ab. Dieser Zustand kann bis 30 Minuten und darüber dauern.

Es sei hier erwähnt, dass ich viermal Atmen ohne Herzschlag beobachtet habe. Atmen nach er-Trotz der sorgfältigsten Auskultation unter günstigsten Bedingungen konnten bei reifen loscherer Herz-Kindern, die, zum Teil mit Impressionen durch ein plattes Becken extrahirt, scheintot geboren wurden, kein Herzschlag wahrgenommen werden. Hingegen hielt die Atmung längere Zeit und zwar nicht unkräftig an 4).

#### Der Tod des Kindes während der Geburt,

An den verschiedenen Stellen des Lehrbuchs ist angegeben, aus welchen Ursachen der Tod des Kindes während der Geburt eintreten kann. Für den einzelnen Fall ist es bisweilen recht schwer, eine bestimmte Ursache zu erkennen; man muss sich mit einer Wahrscheinlichkeitserklärung begnügen, während in andern Fällen die Todesursache auf der Hand liegt.

Solange die Fruchtblase noch steht, wird der Fruchttod nur selten Ursachen des beobachtet; er kann aber zu dieser Zeit eintreten durch Wehenanomalien Fruchtsods in der (Krampfwehen), frühzeitige Lösung der Placenta, Druck auf die velamentös inserirten Nabelschnurgefässe, Erkrankungen der Mutter etc. Viel zahlreicher sind die Ursachen, wo es sieh um den Durchtritt des Kindes durch

<sup>1)</sup> C. f. G. 1896, Nr. 51, S. 1289. 2) Historisch bibliographische Zusammenstellung der Methoden der Wiederbelehung Neugeborener, Marburg 1897. - 3) M. f. G. u. G., Bd. 4. S. 348 u. 445. 4) Atmen nach erloschener Herzthätigkeit, Zeitschr. f. prakt. Aerzte, 1898, Nr. 13. Stachler, In.-Diss., Marburg 1898.

das Becken handelt. Ich muss, um nicht alles zu wiederholen, was andern Orts schon gesagt ist, hier auf die Abschnitte verweisen, in denen der Tod des Kindes, von Vorgängen in der Geburt abhängend, besprochen worden ist: besonders ist zu berücksichtigen das enge Becken. Nabelschnurvorfall.

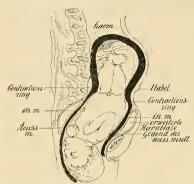

Fig. 323. Geburt des Kindes in die Scheide. Tod infolge Verkleinerung der Gebärmutter. Halbsehematisch nach einem heobachteten Falle (1896, J. Nr. 11).

Placenta praevia, Fieber in der Geburt n. s. w.

Frappirend sind die Todesfälle, die bei scheinbar ganz normalen Geburten kurz vor Austritt der Frucht noch erfolgen, deren Ursachen bisweilen sehr schwer zu eruiren sind 1). In einer Reihe dieser Fälle scheint die Geburt des Fruchtkörpers in die Scheide mit Zurückziehung des Uteruskörpers über den Rumpf des Kindes und dadurch herbeigeführte Verkleinerung der placentaren Atmungsfläche die einzige Ursache des Todes abgegeben zu haben. Siehe Fig. 323.

Die Symptome des Absterbens sind schon bei der Lehre vom

intrauterinen Scheintode angegeben (Seite 467). Den thatsächlich stattgefundenen Tod erkennt man an folgenden Erscheinungen:

Aufhören der Herztöne, die man vorher regelmässig wahrnehmen konnte. Weichwerden der Kopfgeschwulst. Schlottern der Kopfknochen. Fäulniserscheinungen an der Haut des vorliegenden Kindesteils oder der Nabelschnur. Klaffen des Mundes bei Gesichtslagen, des Afters bei Beckenendelagen. Gleiche Temperatur im After des noch intrauterin liegenden Kindes und in der Gebärmutterhöhle (Seite 40). Abfliessen eines schmierigen, fade riechenden Fruchtwassers.

Der konstatirte Tod der Frucht modifizirt unser Haudeln bei der Geburt wesentlich; zwar nicht in Fällen, wo die Geburt voraussichtlich Entbindungsver-ohne irgend welche Hilfe vor sich gehen wird, denn da werden wir auch bei abgestorbenem Kinde die weitere Geburt ruhig der Natur überlassen. In allen Fällen aber, wo ein Entbindungseingriff notwendig wird, soll er so geschehen, dass die Mutter auf das schonendste entbunden wird.

> Gegen diesen Fundamentalsatz wird in der Praxis noch viel gesündigt zum Nachteil der Frauen. Wenn der Arzt z. B. bei sicher totem Kinde eine nur halbwegs schwierige Wendung vornimmt, wenn er unter gleichen Verhältnissen bei engen Genitalien die Zange anlegt, so ist das ein grober Fehler; denn durch Embryulcie oder Perforation kann er die Frau viel schonender enthinden.

Zeichen des stattgehabten Todes

Konsequenzen für das ev. einzusehlagende fahren

<sup>1)</sup> Bleudorn, Beiträge zur Aetiologie des Fruchttodes in der Geburt. In.-Diss., Marburg 1889.

# Die Untersuchung des totgeborenen oder nach der Geburt gestorbenen

Die Untersuchung des totgebornen oder nach der Geburt gestorbenen Kindes hat ein grosses wissenschaftliches Interesse, denn sie klärt uns über den Tod des Kindes auf. In der Praxis wird die Untersuchung häufig vom Richter gefordert, um festzustellen, ob beim Absterben des Kindes Fahrlässigkeit oder ein Verbrechen in Frage gekommen sind.

Die am häufigsten dem Arzte von seiten des Richters vorgelegten Fragen sind: Ist das Kind lebensfähig? Hat es gelebt? Wodurch ist sein

Tod eingetreten? Ist das Kind ein neugebornes?

Ist das Kind lebensfähig? Diese Frage entscheidet sich einer-Frage nach der seits aus dem Grade der Entwicklung des Kindes, und es ist dieser Punkt des genauesten auf Seite 45 u. flg. dargelegt worden, andrerseits aus dem Nachweis des Mangels oder Vorhandenseins das Leben ausschliessender Verbildungen oder Erkrankungen. Zahlreiche Missbildungen bedingen Lebensunfähigkeit ausserhalb der Gebärmutter, während im intrauterinen Leben die Lebensäusserungen der Frucht nicht andre zu sein brauchten, als bei einem wohlgebildeten Kinde. Ich erinnere an den Hemicephalus, an die Cyklopsbildung und andre mehr. Aber auch Erkrankungen, wie die weisse Induration der Lunge bei Lues, machen das extrauterine Leben unmöglich: die Frucht muss, lebend geboren, nach den ersten vergeblichen Inspirationsversuchen absterben.

Die Frage: Hat das Kind gelebt? ist weit schwieriger zu be- Frage ob das antworten, denn je genauer die Untersuchungen vorgenommen worden sind. um so zahlreicher sind die Beobachtungen geworden, in denen sich Erscheinungen, die man früher ohne Besinnen als sichere Beweise des Gelebthabens verwendet hat, als trügerisch herausgestellt haben, und der Arzt muss mit allergrösster Vorsicht in einem forensischen Falle vorgehen, wenn von seinem Ausspruche die bürgerliche Existenz eines Individuums abhängt. Wie er sich bei einem schweren Entbindungs- oder Operationsfalle, wenn es irgend angeht, einen älteren, erfahrenen Kollegen zu Hilfe ruft, so sollte auch der Obducent bei einer gerichtlichen Sektion Befund und Schlüsse mit einem erfahrenen Kollegen beraten. Der Nachweis von Luft in den Lungenbläschen galt früher Lungenprobe

als ein unzweiselhafter Beweis des Geatmethabens. Die Lungenprobe soll diesen Nachweis führen. Zu dem Zwecke ist zu berücksichtigen: ob sich die Lungenflügel entfaltet haben, d. h. sich soweit gegen die vordere Thoraxwand ausgebreitet haben, dass sie den Herzbeutel zu beiden Seiten bedecken; ob die eingedrungene Luft dem Lungengewebe ein marmorirtes Aussehen gegeben hat. Während die luftleere (atelektatische) Lunge ein milzartiges Aussehen hat und sich auch so ähnlich anfühlt, haben sich die mit Luft gefüllten Lappen heller rot gefärbt, und schon mit dem blossen Auge, besser noch mit einer Lupe kann man die zahllosen kleinen Luftbläschen wohl angeordnet unter der

Pleura schen. Weiter muss berücksichtigt werden, ob die Lunge in toto

samt anhängendem Herzen, Thymus und den grossen Gefässen im Wasser schwimmt, oder ob dies nur einzelne kleine Lungenpartikelchen thun. Bei sehr reichem Gehalte an Luft tragen die beiden Lungenflügel die soliden Nachbarorgane mit auf dem Wasser; bei mangelhafter Atmung sinken die Gesamtteile unter; kleine lufthaltige Partien herausgeschnitten schwimmen aber isolirt.

Um keine falschen Schlüsse aus dem Vorhandensein von Luft in den Lungenalveolen zu machen, hat der Obducent zu berücksichtigen, ob etwa Fäulniserscheinungen vorhanden sind, die ein Schwimmen der Lunge zur Folge haben; ob etwa Stoffe in die Luftwege bei intrauteriner Atmung aufgesogen sind, die leichter sind als Wasser und die Lunge im ganzen und in einzelnen Teilchen schwimmen lassen.

Einen hierher gehörigen Fall erlebten wir bei einer von Prof. Marchand ausgeführten Obduktion eines nachweislich totgebornen Kindes. Das grosse, kräftige Kind (3320 gr 51 cm) hatte intrauterin so viel Fettpartikelchen inspürirt, dass einzelue Lungenteile schwammen, obwohl sie vollständig luftleer waren (1890, J. Nr. 73).

Man denke daran, dass etwa künstlich Luft in die Lungen hineingelangt sein könnte, wie dies bei Wiederbelebungsversuchen scheintot- oder totgeborner Früchte methodisch geschieht (Schultze'sche Schwingungen, künstliches Einblasen). Auch ist nicht ausgeschlossen, dass durch zufällige Bewegungen mit der Kindesleiche, die den Schwingungen ähneln, Luft eindringen kann; doch wird in diesem Falle selten eine ausgiebige Füllung der Alveolen stattfinden.

Aber auch der Mangel an Luft oder die ganz ungenügende Füllung der Lungen darf den Arzt nicht sofort zu dem Schlusse führen, das Kind habe nicht geatmet.

Einerseits ist es erwiesen, dass von den Lungen aufgenommene Luft wieder ausgetrieben werden kann, dass nur noch minimale Spnren zurückbleiben; anderseits braucht ein Kind nur äusserst wenig Luft, um zu leben, so wenig, dass bei nicht sorgfältiger Beobachtung die Erscheinungen des stattgefundenen Atmens leicht übersehen werden können.

Bei einem Zwillingskinde von 1460 gr Gewicht, 38 cm Länge, das über 24 Stunden lebte, war die Atelektase der Lungen so bedeutend, dass die Brustorgane in toto im Wasser noch untersauken (1886, J. Nr. 19).

Magen-Darmprobe Ausser der Lungenprobe ist in zweifelhaften Fällen auch die Magen-Darmprobe anzuwenden. Hat das Kind kräftiger oder mehrere Male geatmet, so fehlt nie die im Magen und Darm befindliche verschluckte Luft. Will man deren Vorhandensein mit Sieherheit nachweisen, so müssen Magen und Darm unter Wasser geöffnet werden (entweder vorher doppelt abgebunden und herausgenommen, oder in situ), und man muss mit Aufmerksamkeit auf das Aufsteigen von Luftblasen achten.

Obrenprobe

Erwähnt sei auch die Wreden-Wendt'sche Ohrenprobe. Bei Kindern, die Luft geatmet haben, ist der Schleim samt kleinen Luftbläschen durch die Tube bis in die Paukenhöhle eingesogen, dort nachweisbar.

Früher hat man auch das Vorhandensein von Harnsäureinfarkten in der Niere als Beweis des extrauterinen Atmens angesehen. Die Beobachtungen haben sich aber schon bedeutend vermehrt, in denen auch bei Kindern, die unzweifelhaft tot geboren worden sind, auch in der Scheide nicht geatmet haben können, diese Ablagerung harnsaurer Salze nachgewiesen ist.

Bei der Beantwortung der Frage: Wodnreh ist der Tod des Frage nach der Kindes eingetreten? ist ebenfalls der Lungenbefund von grosser Wichtigkeit, denn in einer grossen Zahl von Fällen kann man an der Lunge die Folgen verfrühten intrauterinen oder intravaginalen Atmens nachweisen und somit den Tod des Kindes auf intrauterine Störungen der Sauerstoffzufuhr zurückführen.

Ursache des Todes

Ecchymosen

Ein regelmässiger Befund verfrühter Atmungsversuche sind die sub-Roederer'sche pleuralen und subpericardialen Ecchymosen, kleine Blutaustritte unterhalb der Lungen- und Rippenpleura und unterhalb des serösen Ueberzugs des Herzens, die ihre Entstehung der überaus starken Füllung der Blutgefässe des Thorax verdanken, wie solche bei vergeblicher Erweiterung des Thorax und angestrengten Atmungsversuchen entsteht. Seite 467

Dass man sich nicht fest auf diese kleinen Blutaustritte verlassen dürfe, um daraus den Tod durch Erstickung zu folgern, hat neuerdings F. Strassmann 1) bewiesen.

Bei derselben Gelegenheit inspirirt das Kind statt der atmosphärischen Luft die Medien, die seiner Mund- und Nasenöffnung anliegen, in die Luftwege ein, und je nach der Stärke der Inspirationskraft und dem Konsistenzgrade der eingesogenen Massen finden sich diese nur in den ersten Luftwegen oder tiefer hinab in den kleineren Bronchien. Bei einem scheintot gebornen Kinde können diese Verstopfungen die Wiederbelebung verhindern, was bei einer forensischen Untersuchung mit in Berücksichtigung gezogen werden muss.

Der Nachweis, welcher Art diese Massen sind - und es kann sich um Schleim, Blut, geronnenes Blut, Mekonium, Vernix caseosa, mütterlichen Kot handeln - wird durch sorgfältige Eröffnung der Luftwege, von der Trachea aus in die feinere Verzweigung übergehend, und durch mikroskopische Untersuchung des Inhalts geliefert.

Zur Klärung der Todesursache ist weiter die Untersuchung des Schädels und seines Inhalts notwendig. Es muss festgestellt werden, ob Verletzungen, extra- und intracranielle Blutergüsse, Abplattungen der Hirnwindungen, Blutüberfüllung der Hirnmasse u. s. w. vorhanden sind.

Es versteht sich von selbst, dass bei Mangel der gewöhnlichen Todesursachen eine genaue Untersuchung des Kindeskörpers auf etwaige Erkrankungen und Verbildungen, die den Tod verursacht haben könnten, stattfinden muss.

Und endlich vergesse man auch nicht, die Placenta und die Nabelsehnur zu besichtigen, eventuell mikroskopisch zu untersuchen. Ich erinnere nur an die luetischen und nephritischen Veränderungen des Kuchens, an die Zeichen der vorzeitigen Lösung u. dergl. Es gelingt manchesmal, noch hier eine Todesursache zu finden, die sonst unentdeckt bleiben würde. An der Nabelschmur muss man auf die Rissenden achten,

Frage ob das Die Frage, ob ein Kind ein neugebornes sei, lässt sieh aus Kind ein neugeborones

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Viertelj, f. ger. Med. 1898, 2, Heft, S. 241,

dem Befunde der Nabelschnur am besten beantworten; denn man kann leicht an dem Grade ihrer Mumifikation sehen, ob ein Kind extrauterin noch gelebt habe und ungefähr wie lange.

### Die Veränderungen des Fruchtkörpers nach dem Tode.

Die Veränderung des Fruchtkörpers nach dem Tode innerhalb der Gebärmutter kann in verschiedener Weise stattfinden und zu verschiedenen Resultaten führen. Die Hanptveränderungen hängen davon ab, ob sehr früh oder spät der Tod eintrat, und ob Luft zum Fruchtkörper gelangen konnte oder nicht. Bei Abschluss von Luft findet eine Mumifikation (Eintrocknung) oder eine Maceration (Erweichung) statt, bei Zutritt von Luft in der Regel die Fäulnis, ganz selten Mumifikation.

Zerfall kleiner Embryonen

In den ersten Schwangerschaftsmonaten, ungefähr bis zur 6. Woche, kann die Frucht, nachdem sie abgestorben und im Fruchtwasser erweicht war, vollständig zerfallen. Die Gewebstrümmer schwimmen dann in dem trübe aussehenden Fruchtwasser herum oder haben sich auf den Boden der Eihöhle niedergeschlagen.

Macoration

Sind die Gewebe fester, also in den späteren Zeiten der Schwangerschaft, so kommt es zur Maceration. Meistens schon mit der Erkrankung der Frucht und vor deren Absterben werden durch Stauungsvorgänge Oedeme hervorgerufen, die die seröse Durchfeuchtung der Gewebe einleiten, die sich nach dem Tode durch Imbibition des Fruchtwassers fortsetzt. Die Weichteile sind aufgedunsen, fühlen sich anfangs teigig, später schlaff an, wie Gewebssäcke, die mit Flüssigkeit mässig angefüllt sind.

An einzelnen Stellen, wie z. B. an Stelle der Konfgeschwulst, bilden sich auch in der That schwappende Wassersäcke, die gegebenen Falls Irrtümer in der Diagnose wohl herbeiführen können. Die Haut löst sich

in Fetzen ab, das gerötete Corium liegt frei zu Tage.

Haben diese losgelösten Partien durchweg kreisrunde Form und finden sie sich über den Körper ungefähr gleichmässig verteilt, so liegt die Vermutung nahe, es handle sich um eine Blaseneruption, bei der die abgehobene Haut macerirt und verloren gegangen ist, um Pemphigus, wie er bei luetischen Früchten vorzukommen pflegt.

Selbst bei lebenden Früchten können die Blasen des Pemphigus syphiliticus schon innerhalb der Gebärmutter maceriren, werden dann beim Gebärakt abgestreift, und das Kind wird noch mit Lebenszeichen, sonst aber einem in beginnender Maceration be-

griffenen Kinde sehr ähnlich, geboren 1).

Bald nach dem Tode und der beginnenden Maceration findet eine Auslaugung des Blutfarbstoffes statt, der aus den Blutgefässen in die nachbarlichen Gewebe eindringt und diese mehr oder weniger schmutzig rot färbt. Vor allem die weichen, wasserreichen fötalen Gewebe, wie die Wharton'sche Sulze der Nabelschnur, nehmen den Blutfarbstoff schnell auf. Auch das Fruchtwasser färbt sich in gleicher Weise; da aber auch noch die Massen des kurz vor dem Tode entleerten Kindspechs darin

<sup>1)</sup> Hammer, Beobachtungen und Untersuchungen über faultote Früchte, In.-Diss., Leipzig 1870. - Ribemont-Dessaignes, Contribution à l'étude de la macération chez le foetus vivant, Annales de Gynécologie, Bd. 32, 1889, S. 8.

suspendirt zn sein pflegen, so nimmt das Wasser eine trübe, schmutzig braunrote Beschaffenheit ("missfarben") mit einem faden, widerlichen Gernche an.

Der Grad der Imbibition vorher heller Gewebe kann benutzt werden, um die Zeit Grad der Imbides Absterbens am macerirten Kinde zu bestimmen. Nach Sentex¹) und Runge²) bieten bition der Augendie Augenmedien, besonders die Linse, hierzu ein gutes Objekt. Danach soll sich in den stimmung der Zeitersten acht Tagen nach dem Tode das vordere Augenwasser und der Glaskörper nach des intraut. Todes und nach dunkelrot färben, während von der Linse nur die Kapsel rosa imbibirt erschemt. In weiteren acht Tagen soll sich auch die Linse in ihren innern Partien rot färben. Schliesslich bildet der ganze Augapfelinhalt nur noch eine schmierige Masse, aus der allein die Linse als solider Körper zu entnehmen ist.

Jetzt, wo ich eine grössere Reihe derartiger Untersuchungen angestellt habe, halte ich diese Bestimmungen nicht für verlässlich. Der Abweichungen kommen zu viele vor. Jedenfalls muss berücksichtigt werden, ob ausser Maceration auch noch Fäulnis stattgefunden. Ich konnte in einer klinischen Stunde die Augenmedien eines vor 3 Tagen intrauterin abgestorbenen Kindes zeigen, bei dem der Glaskörper einen vollständig zerfliessenden schmierigen Brei bildete, die Linse dunkelbraunrot gefärbt war (1898, J. Nr. 32), im andren Falle, wo das Kind mindestens 11 Tage tot, war die Linse fast wasserhell, der Glaskörper schön scharlachrot und in seiner Form erhalten (1898, J. Nr. 37).

Genauere Angaben über unsere Beobachtungen finden sich in der Dissertation von

Wir fanden bei einer vor ca. 4 Wochen abgestorbenen macerirten Frucht im Augeninhalte zahlreiche büschelförmig angeordnete Nadeln von Hämatoidinkrystallen (1893, J. Nr. 167).

Auch die innern Organe sind der fortschreitenden Erweichung entsprechend zu einer mehr oder weniger schmierigen Masse verwandelt. Oft gestatten nur noch die Knochen eine anatomische Untersuchung. Aber gerade dieser Umstand ermöglicht es noch bisweilen, die so häufige Ursache des Todes infolge von Syphilis an den Veränderungen der Epiphysenzone der langen Röhrenknochen zu erkennen. Siehe Syphilis.

Sind die Eihäute gesprungen und steht die Eihöhle daher mit dem Fäulnisd, Frucht Cervix und der Scheide in offener Verbindung, so geht die abgestorbene Frucht in Fäulnis über ("faultote Frucht"). War die Frucht vor dem Blasensprunge nicht macerirt, sondern frischtot, wie bei den meisten in der Geburt abgestorbenen Kindern, so macht die Fäulnis zunächst an der Oberfläche ihre deutlichen Erscheinungen; die Haut hebt sich blasenförmig in die Höhe und reisst ab. Die Nabelstrangscheide verfärbt sich grünlich gelb, wird später etwas missfarben. Im übrigen sind aber die Gewebe in diesem Stadium der Fäulnis fest, nicht weich und matsch wie bei macerirten Kindern. Schon bald zeigen sich die Vorgänge der stinkenden Fäulnis, die auch auf das hinter der Frucht befindliche Fruchtwasser, eventuell Blut, übergehen und Gasbildung darin veranlassen (siehe über Tympania uteri Seite 455). Die Gasbildung kann nun auch im Unterhautzellgewebe Fortschritte machen (emphysematöse Fäulnis) und der Geruch der Frucht ist jetzt ein stinkender.

Zur Mumifikation kommt es bei unzeitigen Früchten leicht; bei Mumifikation reifen ist sie eine grosse Seltenheit. Es gehört zu dieser Art der Veränderung der abgestorbenen Frucht vor allem Fruchtwassermangel. Am

<sup>1)</sup> Des altérations, que subit le foetus après sa mort, etc. Mémoire couronné, Paris 1868. (1) Lehrbuch der Geb., S. 294. (3) Die Geburten macerirter Früchte in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, Marburg 1896. Tabellen,

häufigsten sind es Zwillingsfrüchte, deren eine, gegen die Wand der Gebärmutter angedrängt, nach Resorption des Fruchtwassers zu einem Foetus papyra- papyraceus platt gedrückt wird, sodass man nach Geburt der weiter entwickelten Frucht mit deren Eihäuten in Verbindung diese zu Pappendicke zusammengepresste Frucht hängen sieht.



Fig. 324. Foetus papyraceus neben einem fast reifen wohlentwickelten Kinde.
Précis d'obstétr. S. 884, Fig. 346.

Frühreife und reife Früchte gehen innerhalb der Gebärmutter eine Mumifikation nur in ganz seltenen Fällen ein.

Einen hierher gehörigen Fall habe ich auf Seite 290 beschrieben.

Wichtig ist die Thatsache, dass nach Absterben der Frucht die Cirkulation in den mütterlichen Blutsinus unter Umständen noch fortdauert und damit die Möglichkeit der Weiterernährung des Placentargewebes besteht.

Merttens¹) fand selbst bei einer Placenta  $4^{1/2}$  Monat nach Absterben der Frucht zurückgehalten, relativ frisches Gewebe, das noch gute Kernfärbung aufwies, Beobachtungen, die v. Franqué²) bestätigt.

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 30, Heft 1, S. 90. 2) Z. f. G. u. G., Bd. 37, Heft 2, S. 277.

# Geburtshilfliche Operationslehre.

### Instrumentarium und Medikamentenschatz.

Je nachdem der Arzt seine Praxis zu Wagen, zu Pferd, auf dem Velociped oder zu Fuss abmacht, wird das Behältnis für Instrumente an Grösse und Form verschieden sein müssen. Wer zumeist fährt, wird am besten einen kleinen Instrumentenkoffer benutzen, in dem die Instrumente in metallenen Kästen untergebracht sind. Sonst ist das zweckmässigste eine Tasche aus Segeltuch, die zur Desinfektion gründlich ausgekocht werden kann.

Besser ist es, zuviel zu einer Geburt mitzunehmen als zu wenig. Daher rate ieh zu einer wohlgefüllten Instrumententasche.

Um der Sterilität seiner Instrumente sicher zu sein, ist es zweck-Einrichtung der mässig, sie zu Hause zu sterilisiren und sie, steril verpackt, zum sofortasche tigen Gebrauche zurechtzuhalten.

ee es n

Damit nun nicht bei jeder geburtshilflichen Thätigkeit das ganze Instrumentarium mitgenommen und ausgepackt werden muss, empfiehlt es sich, einzelne Serien zusammenzustellen, wie sie bei den Geburtsfällen in der Regel gebraucht werden, sie serienweise steril zu verpacken und in eine Hülle zu thun, deren Aufschrift den Inhalt kennzeichnet. Die Gesantheit der Instrumente hält man sich am besten in einem kleinen Koffer zur Hand, damit zu einer Geburt auswärts das Instrumentarium vollständig ist, denn man weiss nie voraus, ob nicht ein komplizirter Geburtsfall alle möglichen Instrumente erfordert. Handelt es sich aber ohne Zweifel um eine Postpartum-Blutung oder um einen Abort, dann ist es überflüssig, die Zange und die Perforations-Instrumente mitzunehmen, dann genügt das Behältnis, das die zu dieser Hilfeleistung nötige Serie von Instrumenten enthält.

Wir halten die Instrumente in folgender Weise zusammengestellt zum Gebrauche bereit:

Verteilung der Instrumente für einzelne geburtshilfliche Vornahmen

- I. Zur normalen Geburt sind mitzunehmen:
  - a) Ein Blechkasten, der eventuell als Irrigator benutzt werden kann, enthält:
    - 1. Nahtbesteck für Dammrisse.
    - 2. Metallene Büchse für Seide.
    - 3. Metallenes Behältnis für Nadeln.
    - 4. Chloroformapparat.
    - 5. Zwei Scheiden-, ein Afterrohr.
    - 6. Zwei Wendungsschlingen.
    - 7. Eine Kanüle für Kochsalzinfusion.
    - 8. Ein Meter Gummischlauch.
    - 9. Medikamententasche mit dem unten bezeichneten Inhalte.
    - 10. Handbürste.
    - 11. Eine Flasche Alkohol und eine Flasche Seifenkresol.
    - 12. Ein Messglas.
    - 13. Federn zum Reinigen der Nase.
    - 14. Flexibler Katheter zur Tracheareinigung.
  - b) Hülle mit sterilisirtem männlichem und weiblichem Katheter und einem Seidenwebkatheter, der mit Seifenkresol zu desinfiziren ist. Die Hülle birgt noch einen Schlingenträger.
  - e) Instrumente für Postpartum-Blutungen und Cervixnaht:
    - 1. Zwei Scheiden-Seitenhalter.
    - 2. Zwei Hakenzangen.
    - 3. Vier lange Klemmen.
    - 4. Vier kurze Pean'sche Klemmen.
    - 5. Eine lange Kornzange.
    - 6. Einen langen Nadelhalter.
    - Einen Schatz'schen Uteruskatheter, der mindestens 36 cm lang sein muss.
- II. Zu operativen Entbindungen sind weiter nötig:
  - d) Hülle mit kräftiger Naegele'scher Zange.
  - e) Hülle mit stumpfem Haken, siehe Abbildung Seite 519.
  - f) Instrumente zur Hystero- und Kolpeuryse, als:
    - Ein Satz Barnes-Fehling'seher Ballons, siehe Abbildung Seite 496.
    - 2. Ein Kolpeurynter.
    - 3. Eine Polypenzange zum Einführen der intrauterinen Ballons.
    - 4. Eine Péan'sche Klemmzange zum Zuquetschen des Schlauchs.
  - g) Zerstückelungsinstrumente, als:
    - 1. Scherenförmiges Perforatorium nach Naegele.
    - Kranioklast.
    - 3. Boër'sche Knochenzange.
    - 4. Mesnard-Winckel'sche Knochenzange.
    - 5. Kräftige Siebold'sche Schere.
    - 6. Braun'sche Schlüsselhaken.
    - 7. Eventuell Busch's Kephalotryptor.
  - h) Abortbesteck mit:
    - 1. Sims' Speculum.

- 2. Einer Hakenzange.
- 3. Zwei Cüretten.
- 4. Einer Uterussonde.
- 5. Einer Abortzange.
- 6. Einer langen Kornzange.
- 7. Einem Uteruskatheter nach B. S. Schultze.
- 8. Einem Stopfer zum Einführen von Gazestreifen in die Uterushöhle.

Ueberdies muss der Arzt noch mit sich führen einen transportabeln Beckenmesser (Fig. 72), Thermometer, Büchsen mit sterilen Tupfern, ein Paket mit Watte, einen leinenen, womöglich sterilen, jedenfalls aber frisch gewaschenen Operationsrock und eine Gummischürze.

An Medikamenten ist nötig und kann nicht immer erst aus der Medikamente Apotheke geholt werden:

Aether sulfuricus, pure zu subkutanen Injektionen zu benutzeu.

Oleum camphoratum (1 Teil Kampfer, 9 Teile Olivenöl) zu subkutanen Injektionen. In kleinen Zwischenräumen bis 5 und mehr Injektionen,

Morphinum sulfuricum (1,0 zu Aq. dest. 20,0) zu subkutanen Injektionen.

Eine Viertelspritze enthält 0,012 Morph., also die übliche Dosis.

Extractum Secalis cornuti fluidum (Pharmakopöe). Innerlich zu 10 bis 30 Tropfen. Statt dessen Ergotinum dialysatum (2,0 zu Aq. dest. 8,0) zu subkutanen Injektionen; nach Bedarf mehreremal 1/2 bis 1 Spritze, oder Cornutin 1), in Lymphröhrchen à 0,005 pro dosi subkutan zu injiciren.

Zwei Schachteln enthaltend:

Opiumpulver (Opii 0,03, Sacch. alb. 0,5).

Opium suppositorien (Opii 0,03, But. Cacao 2,0).

Die Reinigung der Instrumente nach jeder Entbindung besorgt am besten der Arzt selbst, wenn er nicht ganz zuverlässige Hilfe zur Hand hat.

## Die Vorbereitungen zu geburtshilflichen Operationen im Privathause.

Während in Entbindungsanstalten die Einrichtungen meist derart sind, dass die Vorbereitungen für jegliche Operation in der passendsten Weise zur Hand sind, muss sich der Arzt im Privathause oft unter den ungünstigsten äusseren Bedingungen behelfen.

Für die meisten Operationen genügt als Lagerung der Kreissenden Geburtsbett für das Querbett. Der Steiss kommt auf den vordern Bettrand zu liegen bindungen und wird durch Polster etwas erhöht. Die beiden Schenkel werden von zwei Gehilfinnen gehalten oder auf zwei Stühle gestellt. Bei Operationen, die eine grössere Extraktionskraft verlangen, muss auch gesorgt sein, dass die Gebärende nicht vom Bette herabgezogen wird; es muss jemand am Kopfende der Frau stehen, um eventuell unter die Schultern zu fassen. Der Operateur sitzt zwischen den Schenkeln der zu Entbindenden.

Ist das Bett zu niedrig, dann benutze man lieber einen Tisch als

<sup>1)</sup> Heber Cornutin siehe Deberschaer, In.-Diss., Breslau 1897 und Krohl, A. f, G., Bd, 45, S, 43,

Operationslager, der ebenfalls ein Polster als Unterlage hekommt. Ich möchte dringend empfehlen, hiervon in der Praxis öfter Gebrauch zu machen. Je bequemer sich der Operateur bei der Ansführung seiner Manipulationen postiren kann, desto ruhiger und besonnener kann er vorgehen. Für manche Operationen, wie Sectio caesarea, Einleitung der künstlichen Frühgeburt, Naht des zerrissenen Cervix u. s. w. ist ein derartiges Operationslager Notwendigkeit.

Unter halber Querlage versteht man eine Stellung der Gebärenden, bei der eine untere Extremität über den Bettrand weg auf einen Stuhl gestellt wird, während die andre gebeugt dem Bettrande aufsteht. Der Körper der Frau liegt schräg. Bei einer voraussichtlich leichten

Zange ist diese Lagerung ganz zweckmässig.

Die Seitenlage — die Frau auf der Seite liegend, dem vordern Bettrande ganz nahe gerückt — empfiehlt sich bei Leitung der Beckenendelagengeburten, wenn ein Querbett nicht herstellbar ist. Zum Eingehen und Ergreifen der Füsse bei Querlagen zweiter Unterart und bei Hängebauch wird diese Lage mit Recht empfohlen. Ueberhaupt bevorzugen manche Aerzte diese Lagerung wie bei der normalen Geburt, so bei jeglichen Operationen. Dem Anfänger möchte ich sie zum allgemeinen Gebrauche nicht empfehlen, da eine gewisse Uebung dazu gehört, um bei dieser ungewohnten Stellung des Beckens und der Genitalien die Drehungen des Kindes (den Geburtsmechanismus) gut verfolgen zu können. Man vermeide Operationen in der Seitenlage zu beenden, da wiederbolt bei schlaffen Bauchdecken und stark vermindertem intraabdominellem Druck, besonders bei Placenta praevia, unerwartet Luftembolie und plötzlicher Tod der Gebärenden eintraat.

Von der Walcher'schen Hängelage ist Seite 340 die Rede gewesen.

Vor Beginn der Operation muss der Arzt überlegt haben, was er alles eventuell brauchen werde und könne, und muss es sich zurechtlegen, dass er leicht ohne fremde Hilfe dazu gelangen kann. Manche Operation, zumal manche Zangenextraktion wird begonnen mit dem Gedanken, in wenigen Minuten werde die Sache mit Leichtigkeit beendet sein, und was für Schwierigkeiten, welche Reihe von Komplikationen knüpfen sich an die scheinbar so einfache Operation an! Der geübte Arzt bedenkt dies und sorgt für alle Eventualitäten im voraus.

Da in der Hauptsache schwere Blutungen ein schnelles und doch klar geregeltes Vorgehen plötzlich notwendig machen können, so muss nach dieser Richtung alles vorgesehen sein, also eingefädeltes Nahtmaterial, Nadelhalter, aseptischer Tamponadestoff, Speculum und Kugelzange zum Herabholen des Cervix, heisses Wasser und Irrigator, Desinfektionsflüssigkeit müssen zur Genüge vorhanden sein. Auch belebende Mittel und die zur Kräftigung der Herzthätigkeit notwendigen Medikamente (Aether, Kampferöl, mit subkutaner Spritze) müssen zurecht stehen.

Weiss der Arzt alles sorgsam vorbereitet, so kommt dies wiederum der exakteren Ausführung der Operation zu gute; denn er wird viel ruhiger und damit überlegter vorgehen.

Am besten ist es, man stellt sich alles Nötige auf ein Tischchen so

zur Hand, dass man gleich selbst jedes einzelne Stück ergreifen kann. damit nicht unbefugte Hände im Helfereifer Unglück anrichten.

Ohne Narkose können nur wenige der geburtshilflichen Operationen Narkose vor der vorgenommen werden. Ob Aether oder Chloroform, ist Seite 167 auseinandergesetzt. Kontraindizirt ist der Aether bei bestehender Bronchitis und Pneumonie. Vorsicht muss wegen Feuersgefahr angeraten werden.

Der Arzt, wenn er nicht einen Kollegen zur Assistenz erlangen kann. muss, bevor er sich zur Operation desinfizirt, selbst narkotisiren und überlässt dann der Hebamme die Kappe. Natürlich bleibt ihm die Verantwortung. Die Magengegend muss frei liegen, damit er die Atmungsbewegungen leicht übersehen kann. Beim Gebrauch des Aethers muss der Arzt die Hebamme ab und zu anweisen, die reichlichen Schleimmassen durch Auswischen des Mundes zu entfernen.

Die meisten Operationen brauchen nicht in überstürzter Eile aus-Notwendige Vorgeführt zu werden, eine gründliche Desinfektion ist fast immer führung der Opemöglich. In diese ist auch die Frau mit einzuschliessen. Auf die Hebamme kann sich der Arzt in dieser Beziehung nicht verlassen. Ausspülung der Scheide, Auswischen der Scheidenwände, eventuell des Cervix, sind jeder Operation vorauszuschicken, ebenso eine Entleerung der Harnblase.

Zweckmässig hält sich der Arzt, ebenso wie es der Hebamme anempfohlen ist, einige leinene Operationsröcke, die bis über die Kniee binwegreichen.

Vor Beginn der Operation entferne der Arzt alle überflüssigen Zuschauer, auch die Tiere aus dem Zimmer. Er rechne auch mit etwa eintretender Unfähigkeit von Hilfspersonal. Die eine oder andre Person fällt ab. Auch da thut Vorsorge für eventuellen Ersatz gut.

Schreitet der Arzt zur Operation selbst, so untersuche er, zumal wenn die Gebärende narkotisirt ist, nun noch einmal mit aller Ruhe. Oefters wird es sich herausstellen, dass diese unter günstigeren Bedingungen vorgenommene Untersuchung wesentlich andre Resultate ergiebt, als die vorausgegangenen, Resultate, die vielleicht den ganzen Heilplan umstossen. Dann lieber nochmals in Ruhe überlegen, als auf gut Glück darauf los manipuliren. Viel mehr wird durch Hast geschadet, als durch zu langsames Vorgehen.

Hier sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass vor Beginn der Operation genau festgestellt werden muss, ob das Kind noch lebt oder nicht, eine Frage, die bisweilen erst in der Narkose gelöst werden kann und doch für den einzuschlagenden Weg von so entscheidender Bedeutung ist. Niemals soll der Arzt zur Herausbeförderung eines ohne Zweifel abgestorbenen Kindes Verfahren benutzen, die die Mutter schädigen können, soweit dies zu umgehen ist.

Wenn auch dem Arzte die Verpflichtung obliegt, den Verwandten, also besonders dem Manne, über die Gefahr des Eingriffs einiges mitzuteilen, so soll er sich doch auf Einzelheiten nicht einlassen, die Prognose auch nicht mit allzugrosser Sicherheit stellen. Viel mehr als Worte beruhigen den Mann, die Frau, die Umgebung die Sicherheit, mit der der Arzt auftritt, die Ruhe, mit der er bei den Vorbereitungen zur Operation und bei ihrer Ausführung vorgeht. Bestimmtheit im Auftreten, die freilich in der Regel erst mit der grösseren Uebung gewonnen wird, ist auch der Hebamme gegenüber von grossem Vorteil.

# Einteilung der geburtshilflichen Operationen.

I. Operationen, die eine Unterbrechung der Schwangerschaft bezwecken:

a) Einleitung des Aborts; b) Einleitung der Frühgeburt; c) Anregung der Geburt am Ende der Schwangerschaft.

II. Geburtshilfliche Vornahmen, die an sich allein schon den Fortgang der Geburt f\u00f6rdern oder als vorbereitende Eingriffe f\u00fcr andre Operationen dienen:

a) Künstlicher Blasensprung; b) Spaltung des Cervix; c) Erweiterung des Introitus vaginae; d) Episiotomie.

III. Massnahmen und Operationen als Verstärkung und Ersatz der austreibenden Kräfte:

1) beim vorangehenden Kopfe:

a) der Geburtsstuhl;
 b) von Ritgens Handgriff;
 c) Expressio foetus;
 d) Hofmeier'sche Einpressung des Kopfes;
 e) Wendung und Einleitung einer Extremität;
 f) die Zange;

2) bei vorangehendem Beckenende:

a) Extraktion am Steiss;
 b) Extraktion an den Füssen;
 c) Herabholen der Füsse;

3) mit Verkleinerung des Kindeskörpers:

 a) Perforation;
 b) Embryulcie und Zerstückelung von Früchten mit parasitären Anhängen und Geschwülsten;
 e) Kleidotomie, Durchtrennung der Schlüsselbeine;
 d) Dekapitation;
 e) Punktion oder Spaltung grosser mit Flüssigkeit gefüllter Säcke;
 f) Verfahren bei Geburten von Doppelmissbildungen.

IV. Geburtshilfliche Operationen und Verfahren, die eine Korrektur der Kindeslage oder Haltung bezwecken:

a) Wendung;
 b) Verwandlung einer Gesichtslage in Hinterhauptslage;
 c) Reposition des vorgefallenen Arms;
 d) Reposition des vorgefallenen Fusses;
 e) Reposition der Nabelschnur.

V. Operationen, die die Entfernung der Frucht auf abnormem Ausführungswege bezwecken:

a) Symphyseotomie; b) Kaiserschnitt; c) Porro-Operation; d) Laparotomie bei Uterusruptur; e) Laparotomie bei Extrauterinschwangerschaft.

## I. Operationen, die eine Unterbrechung der Schwangerschaft bezwecken.

Es gehören hierher der künstliche Abort, die künstliche Einleitung der Frühgeburt und die Anregung der Geburt am normalen Ende der Schwangerschaft oder nach diesem.

Während der künstliche Abort nur die Erhaltung des mütterlichen Lebens oder Beseitigung unerträglicher Leiden bezweckt, ist die Indikation zur Einleitung der Frühgeburt und zur Anregung der Geburt am Ende der Schwangerschaft in den weitaus meisten Fällen in Rücksicht auf das Kind gegeben, insofern durch die Geburt in einer früheren Zeit der Schwangerschaft ein lebendes Kind erwartet wird, wo eine spätere Geburtszeit wahrscheinlich kein günstiges Resultat für das Kind ergeben würde.

Die zur Anregung der Geburt verwendeten Methoden haben seit Einführung antiseptischer Massnahmen derart ihre Gefährlichkeit verloren, dass bei vorsichtiger Ausführung das mütterliche Leben nicht gefährdet erscheint.

In 200 Fällen von künstlicher Anregung der Geburt verlor ich zwei Frauen an septischen Processen, die bei überaus langdauernder Geburt schon innerhalb der Geburt begannen und sich im Wochenbette fortsetzten.

#### Der künstliche Abort.

Die Indikationen sind im Laufe der letzten Decennien mehr und mehr eingeschränkt worden. Während früher jede Verschlimmerung einer bestehenden Lungenerkrankung, eines Herzfehlers, sich immer wiederholendes Erbrechen und dergleichen mehr die Berechtigung zur Ausführung des künstlichen Aborts gaben, sind jetzt die Indikationen nur auf wenige Fälle reduzirt 1). Diese Reduktion ist bewirkt worden einerseits durch die Erkenntnis, dass bei Lungenerkrankung, Herzfehlern u. s. w. der künstliche Abort nur eine kurzdauernde Besserung herbeiführt, hingegen den eigentlichen Krankheitsprozess beschleunigt, dass man bei sogenanntem unstillbarem Erbrechen in der Regel auch ohne den künstlichen Abort auskommt; anderseits hat eine höhere Wertschätzung des kindlichen Lebens Platz gegriffen, sodass der Arzt nicht mehr so leichter Hand wie früher ein kindliches Leben zerstört. Es sei in dieser Beziehung gleich hier darauf hingewiesen, dass auch unser Strafgesetzbuch den künstlichen Abort nicht gestattet, weshalb ein Arzt, wenn er sich zu diesem Schritte genötigt sicht, vorsichtigerweise einen erfahrnen Kollegen mit hinzuziehen mag, um bei etwa erfolgenden Angriffen in jeder Weise gedeckt zu sein.

Die Indikationen zum künstlichen Abort geben die Erkrankungen der Frau, die unfehlbar oder höchst wahrscheinlich während der Schwangerschaft den Tod herbeiführen, durch Beseitigung des Schwanger-

 $<sup>^{-1})</sup>$ Löhlein, Ueber den Wert der künstlichen Frühgeburt bei inneren Krankheiten, Z. f. G. n. G., Bd. 13, S. 406.

Indikationen schaftszustandes aber gänzlich gehoben oder wesentlich gemildert werden würden.

> Der künstliche Abort darf ferner ebenfalls ausgeführt werden, wenn das Becken der Frau den Durchtritt einer frühreifen, ausserhalb der Gebärmutter lebensfähigen Frucht nicht gestattet und die Frau nach einer sachgemässen Auseinandersetzung des Arztes ihre Einwilligung zum Kaiserschnitte am Ende der Schwangerschaft nicht geben will, Möglich, dass diese Indikation mit der Zeit eine Einschränkung erleidet, sobald sich nämlich die Gefahren des Kaiserschnittes so vermindern, dass nur noch wenige Frauen dieser Operation erliegen.

> Unter die Krankheiten, die infolge eintretender Schwangerschaft überhaupt erst entstehen oder, bereits vorhanden, sich nach Eintritt der Schwangerschaft wesentlich verschlimmern, das Leben der Frau gefährden und nach Beendigung der Schwangerschaft ganz schwinden oder sich erheblich bessern, daher auch die Indikationen zum künstlichen Abort ab-

geben können, rechne ich

1) chronische Nierenentzündungen mit mehr oder weniger umfangreichen Ausschwitzungen (siehe Seite 200),

2) fortdauerndes, wirklich unstillbares Erbrechen (siehe Seite 195),

3) Chorea stärksten Grades (siehe Seite 244).

- 4) Rückwärtsknickung der schwangeren Gebärmutter mit schweren Einklemmungserscheinungen (siehe Seite 217),
- 5) progressive perniciose Anamie (siehe Seite 243).

6) Osteomalacie (siehe Seite 328).

Der künstliche Abort ist ferner geboten, wenn es sich um die Entwickelung von Schwangerschaftsprodukten handelt, bei denen die Bildung eines lebensfähigen Kindes ausgeschlossen ist, die Mutter aber, solange die Schwangerschaft besteht, sich in Lebensgefahr befindet oder erheblich unter den Folgen der Schwangerschaft leidet.

Diese Fälle tragen insofern einen anderen Charakter gegenüber den bisher aufgeführten, da dabei es sich einerseits nicht um die Abtötung einer entwickelungsfähigen Frucht handelt, da andererseits der Abort oder die Fehlgeburt auch ohne unser Zuthun, nur in etwas späterer Zeit, spontan in Gang kommen würde.

Die hier in Frage kommenden Indikationen sind:

7) Zurückgehaltene mit andauernden Blutungen einhergehende Fleischmole (siehe Seite 256),

8) Traubenmole (siehe Seite 272),

9) Hydramnion hohen Grades, meist bei eineiligen Zwillingen. S. 267.

Von Graefe 1) wurde der künstliche Abort wegen andauernder Blutnigen in der Schwangerschaft empfohlen. Richtiger bezeichnet man Cieses Verfahren als eine Beschleunigung eines bereits im Gange befindlichen, nicht mehr aufzuhaltenden, spontanen Aborts.

Unter welchen Verhältnissen diese genannten Erkrankungen die Ausführung des künstlichen Aborts berechtigen, ist in den citirten Abschnitten auseinandergesetzt worden.

Bei der zu wählenden Methode werden, meines Erachtens, die Er-

<sup>1)</sup> Münchener med, W, 1890, Nr. 50.

fahrungen, wie wir solche beim spontan verlaufenden Aborte machen, zu Methoden zur Einleitung des wenig beachtet. Es steht zweifellos fest, dass die Aborte günstiger für künstl. Aborts die Schwangere verlaufen, bei denen das Ei in toto womöglich samt der anhängenden Decidua in einem Akte geboren wird, dass sich hingegen mancherlei Gefahren an den Geburtsmodus anknüpfen, wo erst die Blase springt, Frucht und Fruchtwasser geboren werden und mehr oder weniger lange Zeit verstreicht, bis in einem zweiten Akte oder gar in mehreren Intervallen die Secundinae und Decidua ausgestossen werden. Seite 278.

Ich halte daher die Empfehlung des Blasenstichs bei Einleitung des künstlichen Aborts für nicht richtig und denselben nur dann indicirt. wenn durch schleunige Entleerung des Uterus bei reichlich Fruchtwasser die Beseitigung drohender Symptome zu erwarten ist.

Gestattet der Muttermund die Einführung eines Barnes-Fehlingschen Tampons, so ist dies die angezeigte Methode; ist er hingegen zu eng, so muss er vorbereitend mit Laminaria erweitert werden. Auch die Krause'sche Methode, die Einführung eines flexibeln Bougies und die

Cervikaltamponade können in Anwendung kommen.

Die Ausführung dieser Methoden ist einfach. Nach gründlicher Desinfektion der Scheide, soweit möglich auch des Cervix, legt man die Schwangere auf die linke Seite (Sims'sche Lage), führt ein löffelförmiges Speculum ein, fixirt mit einer Quetschzange die vordere Lippe und prüft zunächst, ob eine dickere Sonde den Mutterhalskanal passiren kann. Ist dies der Fall, so nimmt man die entsprechende Nummer der Barnes'schen Tampons oder ein wohldesinfizirtes, flexibles Bougie von ca. 6 mm Durchmesser, taucht es einen Moment in kochendes Wasser, dass es die genügende Weichheit bekommt, und schiebt es vorsichtig durch den Cervikalkanal an der vordern Wand der Gebärmutter in die Höhe, so weit, bis es nach vorher gemachter Abschätzung ungefähr den Fundus uteri erreicht hat. Durch Ausstopfung der Scheide mit einigen Streifen Jodoformgaze wird der noch in die Scheide reichende Teil des Bougies fixirt und am Herausgleiten gehindert.

Muss erst der Cervix mit Laminaria erweitert werden, so verfahre man wie oben, schiebe aber statt des Bougies einen auf 5 cm Länge gekürzten, abgefeilten Laminariastift ein, der vorher in 5% iger Seifenkresollösung einige Minuten gekocht worden war. Durch Vorlegen von Jodoformtampons hält man ihn im Cervix zurück, bis er aufquillt. Von 2 zu 2 Stunden lässt man Temperaturmessungen vornehmen. Tritt keine Steigerung ein, so erfolgt die Herausnahme nach 6 bis 12 Stunden. Dann folgt, Ausspülung der Cervikalhöhle und Einschieben des Bougies oder des Barnes'schen Tampons.

Bisweilen bewirkt schon der quellende Laminariastift regelmässige Wehen und Eröffnung des Cervix. Dann ist das weitere Verfahren unnötig.

Will man mittels Ausstopfung des unteren Gebärmutterabsehnittes und des Cervix mit Jodoformgaze Wehen anregen, so wird ebenfalls in Seitenlage unter Benutzung des Speeulums die vordere Lippe angehakt und ein eirea Meter langer, 4-5 em breiter Streifen durch den Cervix hindurchgeschoben, bis der Mutterhals vollständig ausgestopft ist.

Die weitere Behandlung des so in Gang gebrachten Aborts unterscheidet sich nicht vor der des spontan begonnenen. Siehe Seite 277.

In einer Reihe von Indikationen, nämlich wenn eines schweren Allgemeinleidens oder eines örtlichen Leidens halber die Entfernung der Gebärmutter mit den Ovarien (selten ohne diese) angezeigt ist, wird zugleich mit der Gebärmutter auch das Ei entfernt, d. h. die schwangere Gebärmutter exstirpirt.

Dieses Verfahren kann bei Fibromen, wegen heftiger Blutungen, bei Carcinom der Portio wegen Fortschreiten des Processes auf die Nachbarschaft, bei Osteomalacie wegen schwerer Verschlimmerung des Allgemeinleidens mit Weiterdauer der Schwangerschaft in Frage kommen.

Olshausen 1) sah sich bei Einklemmung des retrovertirten Uterus im osteomalacischen Becken aus dem Grunde zur Uterusexstirpation veranlasst, weil er den künstlichen

Abort auf die sonst gebräuchlichen Weisen nicht ausführen konnte.

Meine Erfahrungen erstrecken sich auf sieben Fälle von Einleitung des künstlichen Aborts und zwar je einmal wegen a) incarceratio uteri gravidi VI, mens., b) chronischer Nephritis mit rapider Verschlimmerung im dritten Monat der Schwangerschaft, c) Chorea stärksten Grades, d) Hydramnion bei Hemicephalie, e) Hydramnion bei emeiigen Zwillingen, f) zweimal wegen absolut zu engem Becken, Kaiserschnitt verweigert. Bei unstillbarem Erbrechen bin ich bisher stets mit erhaltenden Methoden ausgekommen.

Blasenmolen und Fleischmolen sind hierbei nicht berücksichtigt.

## 2. Die Einleitung der künstlichen Frühgeburt.

Diese kann zunächst aus denselben Ursachen bei Erkrankung der Schwangeren notwendig werden, derenthalben auch der künstliche Abort ausgeführt werden darf.

Dieser relativ seltenen Indikation gegenüber kommt aber die künstliche Frühgeburt ungleich häufiger beim mässig verengten Becken in Anwendung, um die Geburt eines kleinen, aber lebensfähigen Kindes zu ermöglichen.

Die Ausführung der Operation infolge letzterer Indikation setzt eine möglichst genaue Kenntnis der Grössenverhältnisse des Kindes und des Beckens voraus, damit nicht zu früh, aber auch nicht zu spät die Geburt in Gang komme.

Bestimmungen der Grösse des

Hat man Grund, den Angaben der Frau über den Schwangerschaftsuer Grosse nes kindes iverhält- termin vollen Glauben schenken zu können, so berechnet man die Grösse nis zum Becken des Kindes und die seines wichtigsten Teiles, des Kopfes, nach den üblichen Regeln.

Sind die Angaben der Frau ungenau, so muss man die gründlichste Untersuchung zur Bestimmung der Schwangerschaftszeit vornehmen.

Da es sich in der Mehrzahl der Fälle um die Conjugata vera des Beckeneingangs als engste Stelle handelt und sich durch diese Stelle einer der queren Kopfdurchmesser des Kindes durchzwängen muss, so ist es von Wichtigkeit, die Grösse der queren Durchmesser vorher zu kennen und sie mit der Conjugata vera zu vergleichen.

Um diese Durchmesser mit einiger Wahrscheinlichkeit zu finden,

<sup>· 1)</sup> Benckiser, C. f. G. 1887, S. 824.

bestimme man zunächst die Länge des Kindes. Dies geschieht einerseits durch direkte Messung der intrauterinen Kindeslänge unter Zuhilfenahme aller dabei notwendigen Kautelen (Seite 63), anderseits durch möglichst exakte Berechnung der Schwangerschaftszeit (Seite 44 u.62). In den folgenden Tabellen 1) ist ein Anhaltspunkt gegeben, nach Feststellung der Schwangerschaftszeit und der intrauterinen Länge des Kindes die Querdurchmesser des Kindeskopfes zu berechnen, auch habe ich nach Fehling's Angabe 2) das Maass für den horizontalen Konfumfang hinzugefügt.

| Woche der  |              | Extra-  | Länge   | 0 0       |            | Horizont.  |
|------------|--------------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| Schwanger- | Intrauterine | uterine | des     | Biparieta | l. bitemp. | Kopf-      |
| schaft.    | Länge.       | Länge.  | Kindes. | Durch     | messer.    | umfang.    |
|            | cm           | cm      | cm      | cm        | em         | $_{ m cm}$ |
| 32.        | 21.5         | 43.4    | 41      | 7.85      | 6.5        | 29.0       |
| 33.        | 22,3         | 43.9    | 42      | 8.2       | 7.1        | 29.25      |
| 34.        | 23.0         | 46.1    | 43      | 8,0       | 7.25       | 29.77      |
| 85.        | 22.5         | 47,3    | 44      | 8.2       |            | 30.9       |
| 36.        | 23.9         | 48.3    | 45      | 8.41      | 7.2        | 30.42      |
| 37.        | 24.1         | 48.3    | 46      | 8.45      | 7,25       | 32.0       |
| 38,        | 24.9         | 49.9    | 47      | 8.45      | 7,25       | 32.52      |
| 39.        | 25.6         | 50.6    | 48      | 8.47      | 7.32       | 33.37      |
| 40.        | 25.6         | 50.5    | 49      | 8.75      | 7.52       | 33,35      |
|            |              |         | 50      | 9.06      | 7.70       | 33.9       |
|            |              |         | 51      | 9.05      | 7.77       | 34.16      |
|            |              |         | 52      | 9.0       | 7.72       | 34,75      |
|            |              |         | 53      | 9.36      | 8.29       | 35.73      |
|            |              |         | 54      | 8.86      | 7.56       | 36.0       |

Ferner versuche man den Kopf direkt zu messen. Man fixire ihn über dem Becken, und bei etwas schlaffen Bauchdecken gelingt es leicht, mit dem Beckenmesser ein dem geraden Kopfdurchmesser entsprechendes Maass zu finden, das durch Abzug für die mitgemessene Dicke der Bauchdecken und Gebärmutterwand (ca. 1 cm) auf das Maass für den gewünschten Kopfdurchmesser reduzirt wird.

Perret und Dubrisay<sup>9</sup>) haben gleichfalls den Kopf durch die Bauchdecken hindurch gemessen, geben aber an, man müsse 2.5 cm abziehen.

P. Müller') hat, um das Verhältnis von Kopf und Becken zu bestimmen, den Vorschlag gemacht, von aussen den Kopf, eventuell in Narkose, in das Becken hierinzudrängen. Gelingt es, so kann der Kopf noch passiren, gelingt es nicht, so sei das Gegenteil der Fall. Das Experiment ist nach meinen Erfahrungen unsicher. Ungünstige Erfahrungen berichtet auch Strauch'). Ich habe gegenüber den von Beuttner gebrachten positiven Mitteilungen aus dessen eigenen Zahlen nachgewiesen, auf wie unsicherem Boden diese Methode steht und wie sie für die Praxis unbrauchbar ist').

Hat man sich so über Zeit der Schwangerschaft und Grösse des Kindes, soweit es in unsern Kräften steht, ein Urteil gebildet, so folgt nun die genaue Beckenmessung, stets unter Berücksichtigung der vorhandenen Beckenform. Siehe Seite 92 und 306.

Den Termin der Einleitung lege man nicht zu früh, doch be-Termin der Einrücksichtigend, dass von Beginn der Manipulationen bis zur beendeten Geburt unter Umständen acht Tage vergehen können.

Ahlfeld, A. f. G., Bd. 2, S. 366 und 369.
 A. f. G., Bd., 7, S. 525.
 L'Obstér, 1897, Nr. 3, S. 266.
 Volkmann, Samul, klin, Vorträge, Nr. 264.
 Brühl, A. f. G., Bd. 26, S. 88.
 Beuttner, A. f. G., Bd. 48, S. 269.
 A. f. G., Bd. 41, S. 569.

Da vor der 32. Woche geborne Kinder nur selten lehen bleiben, so sehe man die Einleitung der künstlichen Frühgeburt vor dieser Zeit wie die Ausführung eines künstlichen Aborts an. Erst von der 34. Woche an kann man darauf rechnen, die Kinder sicher am Leben zu erhalten.

Methoden der Einleitung der künstl. Frühgehurt Von den vielen Methoden zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt, die nach und nach erprobt worden sind, haben sich nur einige als tauglich erwiesen. Für die allgemeine Praxis kommen nur in Betracht:

- 1) das Einschieben eines flexibeln Bougies (Krause'sche Methode),
- 2) das Einlegen von geigenförmigen Tampons (Barnes-Fehling),

3) der Blasenstich (Scheel).

Als vorbereitende Methoden, die unter Umständen auch allein die Geburt in Gang zu bringen imstande sind, können notwendig werden:

- 4) Erweiterung des innern Muttermundes durch Laminaria,
- 5) Einlegen eines Scheidenkolpeurynters,

6) Straffe Tamponade der Scheide,

7) Wiederholte Dusche, eventuell Wechseldusche.

Als unterstützende, Wehen kräftigende Mittel sind weiter zu empfehlen:

- 8) das warme Vollbad mit nachfolgendem Schwitzen,
- 9) langdauernde Scheidenduschen, am besten im Vollbade,
- 10) Loslösung des untern Eipols von der Gebärmutterwand mit dem Zeigefinger (Hamilton).

Da die Methoden unzweifelhaft den Vorzug verdienen, die die Blase bis zur vollständigen Eröffnung des Muttermunds erhalten, so sind die Krause'sche und die Barnes-Fehling'sche Methode dem Eihautstich entschieden vorzuziehen. Bei einiger Vorsicht verhütet man auch bei diesen heiden Methoden das Einbringen von Spaltpilzen in den Uterus, der einzige Vorteil, den der Blasenstich vor der andern Methode voraus hat.

Die in neuerer Zeit von Pelzer¹) empfohlene Methode des Einspritzens von Glycerin zwischen Eihäute und Uteruswand hat zu sehr bedenklichen Erscheinungen Anlass gegeben (Haemoglobinurie, Schüttelfröste etc.) und ist daher nicht zu empfehlen²).

Die Einwirkung des galvanischen Stroms auf die Muskeln legte den Gedanken nahe, auch diese Kraft als Reizmittel zur Einleitung der künstlichen Geburt zu gebrauchen. Aber die Versuche entsprachen nicht den Erwartungen. Selbst in Verbindung mit dem Reize auf die Brustwarze, der seiner Zeit allein schon benutzt wurde, um Frühgeburt anzuregen<sup>3</sup>), also in Form des elektrischen Schröpfkopfs, wie ihn H. W. Freund<sup>4</sup>) empfahl, hat sich die Methode als ungenügend erwiesen<sup>5</sup>). Nur wenn der Uterus dem Schwangerschaftsende nahe, und seine Muskeln sehr reizbar sind, dann sind bessere Resultate zu erreichen.

Ausführung der Krause'schen Methode. Ist der innere Muttermund bereits so weit, dass man bequem einen Finger durchschieben kann, so braucht man keine der oben unter 4 bis 7 genannten vorberei-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> A. f. G., Bd. 42, S. 220. <sup>2)</sup> Clifton, C. f. G. 1893, S. 671. — Jemett, C. f. G. 1893, S. 1003. — Pfannenstiel, C. f. G. 1894, Nr. 16. — Müller, Münchener med. Woch. 1864, S. 63. — Ferrari, C. f. G. 1895, Nr. 35, S. 957. <sup>3)</sup> Scanzoni, Beitr, z. Grund-G., Bd. 1, S. 15. <sup>4)</sup> Deutsche Zeitschrift für Chir., Bd. 31, S. 455. <sup>5)</sup> Mollath, In.-Diss. (Strassburg), Wien 1891.

tenden Methoden, sondern beginnt gleich mit dem Einschieben des elasti. Ausführung der schen Bougies; andernfalls bringe man den Cervikalkanal erst durch eine vorbereitende Methode so weit zur Erweiterung, dass der Finger eindringen kann.

Bei sehr engem Cervikalkanale benutze man dazu Laminaria. Bei Mehrgebärenden empfiehlt sich die Anwendung des Kolpeurynters oder die straffe Tamponade. Bei beiden Verfahren muss, nach Abnahme des Harns, die Scheide so stark ausgefüllt werden, dass die Frau entschiedenen Druckschmerz empfindet; sonst hat die Füllung nicht den gewünschten Erfolg auf Verkürzung und Erweiterung des Scheidenteils. Man lässt den Kolpeurynter wie die Tampons höchstens 12 Stunden liegen und kontrollirt die Temperatur alle 2 bis 3 Stunden. Vor wie nach der Ausfüllung der Scheide muss deren gründliche Desinfektion erfolgen. zweimal hintereinander darf weder Kolpeurynter noch Tamponade angewendet werden, da die Epithelbekleidung der Scheide unter dem Drucke leidet.

Wo diese ebengenannten Verfahren als vorbereitende nicht anwendbar sind oder ein Erfolg nach ihrer Anwendung nicht bemerkbar ist, gebrauche man die wiederholte Dusche. Alle 2 Stunden sind ca. 10 Liter womöglich abgekochtes und durch Watte filtrirtes Wasser unter ziemlich hohem Drucke gegen den Cervix zu spülen.

Ist der Cervix, speciell der innere Muttermund so weit, dass die Zeigefingerspitze bis zu den Eihäuten gelangen kann, so wird folgendermassen verfahren:

Man halte sich zurecht an notwendigen Utensilien: 1) ein oder zwei 8 mm im Durchmesser haltende, oben stumpfe, nicht mit einer Oeffnung versehene Bougies, 2) mehrere Jodoformgazetampons, 3) Wattetampons, um eventuell die Scheide auszustopfen, 4) eingefädelte kleine Nadeln und einen Nadelhalter, um kleine Verletzungen der Scheidenschleimhaut und des Introitus, die bisweilen sehr heftig bluten, sofort schliessen zu können, 5) einen gefüllten Irrigator.

Die Schwangere wird nun so auf den Bettrand, noch bequemer auf einen Tisch gelagert, dass sie mit angezogenen Beinen auf der linken Seite (Sims'sche Lage) liegt. Reinigung der äusseren Geschlechtsteile, Ausspülung der Scheide mit 3 % Kresol-Seifenlösung und gründliche Reinigung ihrer Wände mit Wattetampons bis zum Cervikalkanale.

Jetzt führt der Arzt den Zeigefinger der linken Hand ein, drängt ihn bis an die Eihäute vor und biegt die Fingerspitze über den vordern Rand des innern Muttermundes, also über den obern Rand der Symphyse, um. Es dient dieser Finger als Leiter für das einzuschiebende Bougie, Dieses muss an der vordern Wand der Gebärmutter in die Höhe geschoben werden, weil es nur dort ungehindert vordringen kann, ohne sich an der Linea innominata zu fangen. Letzteres Malheur passirt sehr häufig, wenn man das Bougie beliebig in den Cervikalkanal einschiebt, was freilich viel leichter auszuführen ist, als das eben beschriebene Verfahren. Die üble Folge ist ein häufiger Blasensprung und Umbiegung der Spitze des Bougies. sodass dieses gar nicht tief in die Gebärmutter eindringt und nicht den nötigen Reiz ausübt.

Ungünstige Vor-

kommnisse bei

Ansführung der Krause'schen

Methode



Fig. 325.
Barnes-Fehling's che Tampons.
(Nr. 1 bis 5.) Natürliche Grösse.

Das mit der rechten Hand gefasste Bougie wird noch einmal in heisses Wasser getaucht, um genügend biegsam zu sein, und nun schiebt man es in der Hohlhand in die Höhe, an dem Zeigefinger durch den Cervikalkanal hindurch, und die umgebogene Fingerspitze des linken Zeigefingers gieht weiter den Weg an, den das Bougie nehmen soll. Langsam schiebt man es soweit ein, dass der weisse Knopf des Bougies am äussern Mutternunde liegt. Einige Jodoformgazetampons werden vor den Muttermund gebracht. Die Frau hleibt in Rücken- oder Seitenlage im Bette liegen. Regelmässige Kontrolle der Temperatur.

In der Mehrzahl der Fälle treten nach einer halben bis zwei Stunden Wehen auf. Werden diese häufiger und kräftiger, so nimmt man nach sechs bis zwölf Stunden das Bougie heraus und behandelt den Fall nun, wie es das enge Becken und die Lage des Kindes notwendig machen.

Von einzelnen Autoren wird empfohlen, zwei, auch drei Bougies zu gleicher Zeit in den Uterus einzulegen.

Ungünstige Vorkommnisse bei Ausführung der Krause'schen Methode. Steht der Muttermund so hoch, dass man ihn mit einem Finger nicht erreichen kann, oder hat die Frau so heftige Empfindung beim Einführen des Fingers und des Bougies, dass sie nicht ruhig liegt, so muss man eine leichte Narkose anweuden.

Sprengt man beim Vorschieben des Bougies die Blase, so hat dies im ganzen nicht viel auf sich, wenn sich das Kind in Längslage befindet und der vorliegende Teil keine Neigung zum Abweichen hat. Bei Quer- und Schieflage und Vorliegen kleiner Teile schiebe man sofort Jodoformtampons und Wattetampons ein, mache also eine feste Tamponade der Scheide, um so den weiteren Abfluss des Wassers und das Herabfallen kleiner Teile, wie der Nabelschnur, zu verhindern. Nach 6 bis 12 Stunden entferne man die Tampons, um, wenn der Muttermund noch nicht genügend erweitert ist, nochmals die Tamponade auszuführen, oder man leite

den Kopf durch kombinirte Handgriffe auf den Muttermund und fixire ihn dort.

Blutungen bei Ausführung der Krause'sehen Methode 1) können auf zweierlei Art entstehen. Beim Eindringen des Fingers oder der Hand können kleine Schleimhautrisse zustande kommen, die heftig bluten. Man sehliesse diese sogleich mit Nadel und Faden und wähle, wenn sich dies bei weiteren Versuchen, das Bougie einzuschieben, wiederholen sollte, eine andre Methode.

Ferner tritt Blutung aus der Uterushöhle auf, wenn die Placenta unerwarteterweise tief sitzt und vom Bougie tief unten losgetrennt wird. Sitzt die Placenta an der normalen Stelle und wird sie dort vom aufwärts dringenden Bougie getroffen, so kann keine Blutung nach aussen entstehen, da die unterhalb der getroffenen Stelle befindlichen Teile des Uterusinhalts einen solchen Druck gegen die Gebärmutterwand ausüben, dass ein Aussliessen einer erheblichen Quantität von Blut aus den verletzten Gefässen nicht möglich ist.

Blutungen aus der Gebärmutterhöhle stillt man durch die sofortige Tamponade der Scheide. Man kann dann das Bougie das zweite Mal an einer andern Stelle einschieben. Doch wenn auch dabei wieder Blutung entsteht, so benutze man die wiederholte Tamponade zugleich als Wehen anregendes Mittel oder man nehme seine Zuflucht zur folgenden Methode.

Ausführung der Barnes2)-Fehling3)'sehen Methode. Die Einleitung der zur Ausführung nötigen Tampons sind von verschiedener Grösse und Aus-Frühgeburtdurch dehnbarkeit. Die kleinste Sorte ist 5,5 cm lang und ist durch wenige cem Wasser zur grössten Ausdehnung zu bringen, die grösste Sorte ist 16 cm lang und fasst eirca 600 bis 700 ccm Wasser. Dazwischen liegen drei Mittelsorten. Gestalt und Grösse der Tampons zeigt Fig. 325.

Ausser den von Barnes angegebenen geigenförmigen Tampons sind solche in andern Formen von Tarnier, Champetier de Ribes (s. Fig. 297 u. 298) und neuerdings von Lucas') benutzt worden.

Nach gehöriger Desinfektion der Tampons und Desinfektion der Frau führt man den zusammengelegten Tampon vermittelst einer sehliessbaren Polypenzange in den Cervikalkanal soweit in die Höhe, dass die obere Hälfte über den innern Muttermund, die untere Hälfte in den Cervikalkanal zu liegen kommt. Mit einem vorher mit dem Schlauche des Tampons in Verbindung gebrachten Irrigator lässt man unter hohem Drucke soviel Wasser einfliessen, dass sich der Tampon auf sein höchstes Maass ausdehnt. Siehe Fig. 326. Durch einen Quetschlahn geschlossen, bleibt nur der heraushängende Teil des Schlauches zwischen den Schenkeln liegen.

Gewöhnlich beginnen sehr bald kräftige Wehen, und man sieht leicht, ob der Tampon in die Scheide ausgestossen worden ist. Eine Untersuchung muss dann ergeben, wie weit jetzt der Cervikalkanal, speciell der innere Muttermund ist, und dementsprechend wird ein weiterer Tampon eingelegt. Oftmals haben wir eine Nummer überspringen können und sind gleich zur zweitgrösseren übergegangen.

Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

Die Frau wird gut zugedeckt.

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 2, S. 105, 2) Edinbourgh, Med. Journal, 1862, Juli, Nr. 85. 3) A. f. G. Bd. 39, S. 151. 4) L'Obstétr., Bd. 2, S, 48.

Meine Erfah-

rungen über

künstliche Ein-



Fig. 326. Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch intrauterinen Ballon. Aus An Americ, Text-Book of Obstetrics, Philadelphia 1896.

Den letzten Tampon von 16 cm Länge anzuwenden, ist nicht immer nötig; denn bisweilen ist die Wehenthätigkeit schon nach Einlegen von einem bis zwei Tampons eine andauernd gute geworden, Kommt aber der 16 cm-Tampon zum Gebrauch, dann eröffnet er den Muttermund bis zur Vollständigkeit.

Aber auch bei dieser Methode kommen Fälle genug vor. wo eine grosse Inertia uteri herrscht und nur, wenn der Tampon liegt, einige Wehen erzeugt werden. Auch bei dieser Methode haben wir die obengenannten Wehen-unterstützenden Mittel ziemlich häufig zur Anwendung bringen müssen.

Ich verfüge über 200 eigene Beobachtungen von künstlicher Einleitung der Geburt 1). Im ersten Hundert habe ich hauptsächlich die Krause'sche Bougie-Methode angewendet, im zweiten Hundert in der Hauptsache mich des utero-cervikalen Ballons bedient und zwar in der Regel der Barnes-Fehling'schen Modelle. Ich bin zu letzterer Methode übergegangen, weil sie mir weniger gefährlich erschien, als die erstere.

Die Operationen erstrecken sich auf einen Zeitraum von 25 Jahren bei einer Gehurtenzahl von ca. 6500. Nur in einer ganz kleinen Zahl gab Erkrankung der Mutter, meist enges Becken die Indikation. In Marburg ist die Zahl der von auswärts mir

übergebenen Frauen so gross, dass von 1883 ab ich 180 mal die Operation ausführen musste.

Die Richtigkeit der Indikationsstellung und die Resultate für das Kind ergeben sich am besten aus einer Zusammenstellung der Durchschnittsgrösse der Conjugata vera gegenüber der Grösse und Länge des gebornen Kindes und ob es gesund die Anstalt verlassen. Die folgende Tabelle<sup>2</sup>) vergleicht in dieser Weise unsere Resultate mit denen anderer Kliniken.

<sup>1)</sup> Die ersten 105 Einleitungen sind in der Inaug.-Diss. von Rössing, Marburg 1892, referirt. Ueber die Fälle 106 bis 165 berichtet die Diss. von Wölflinger, Marburg 1894. 2) M. f. G. u. G., Bd. 1, S. 573.

| Bei einer Durch-   | einem Durchschnitts- | einer Durchschnitts-    | verliessen mit der                     |            |
|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|
| schnittsgrösse der | gewicht des Kindes   | länge des Kindes<br>von | Mutter? Proc. der<br>Kinder d. Anstalt | Autor      |
| Conj. v. von       | von                  | 47,3 cm                 | 60.4 Proc.                             | Ahlfeld.   |
| 7,96 cm            | 2674  gr             |                         | ,                                      |            |
| 7,84 ,,            | 2035 "               | 42,8 ,,                 | 62,0 ,,                                | Braun.     |
| 7,54 ,,            | 2224 ,,              | 45,2 ,,                 | 50,0 ,,                                | Kehrer.    |
| 7,63 ,,            | 2676 ,,              | _                       | 67,0 ,,                                | Pinard.    |
| 7,87 ,,            | 2687 ,,              | 47,6 ,,                 | 66,6 ,,                                | Leopold,   |
| 9,13 ,,            | 2359 ,,              | 46,6 ,,                 | 68,4 ,,                                | P. Müller. |
| 9.00               | 25.17                | 46.9                    | 56.4                                   | Wvder1).   |

Die 200 Mütter machten in 68% ein absolut fieberfreies Wochenbett durch, in

23,5 % fieberten sie leicht, in 3,5 % erheblich. Acht Frauen, also 4 % starben.

Viermal war die Todesursache die Krankheit, derenhalber die Frühgeburt eingeleitet wurde, einmal Eklampsie, einmal Verblutung (Cervixriss), zweimal Sepsis (1889, J. Nr. 28 u. 1890, J. Nr. 252). Die beiden Todesfälle an Sepsis ereigneten sich nach sehr langdauernden Einleitungsversuchen von 8 und 14 Tagen. Seit 1890, bei ca. 100 Fällen von künstlicher Frühgeburt, kein Todesfall an Sepsis.

Der Blasenstich als Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt darf nur angewendet werden, wenn eine bleibende Längslage vorhanden ist. Da man dies bei engem Becken nur selten voraussagen kann, so beschränkt sich seine Anwendung auf eine sehr kleine Zahl von Geburten.

Der Blasenstich ist angezeigt, wenn es sich um eine schleunige Entleerung der Gebärmutter zu Gunsten der Mutter handelt, also besonders bei Hydramnion.

Man verwendet zum Blasenstich eine Uterussonde oder ein flexibles Bougie. Führt man dieses ohne die oben angegebenen Vorsichtsmassregeln, den Blasensprung zu verhüten, ein, so kann man mit einiger Sicherheit auf den stattfindenden Blasensprung rechnen, der dann freilich meist etwas höher als gewöhnlich entsteht, was nur als ein Vorteil anzusehen ist.

Wir benutzen den frühzeitigen künstlichen Blasensprung im Verlaufe einer bei engem Becken künstlich eingeleiteten Geburt sehr gern, um den vorliegenden Teil zu fixiren. Ist der Muttermund ca. 4 bis 5 cm weit eröffnet, so fixirt man mit der einen Hand von aussen den vorliegenden Teil, sprengt während einer Wehe mit dem Finger der andern Hand die sich vorwölbende Blase und lässt das Wasser langsam abfliessen. Es ist dies der beste Schutz, das Vorfallen der Nabelschnur beim Blasensprung zu verhüten.

## 3. Die Anregung der Geburt am Ende der Schwangerschaft2).

Es giebt eine Reihe von Fällen, in denen es wünschenswert erscheint, die Geburt am Ende der Sehwangerschaft oder nach dem normalen Ende, bei Uebertragung, etwas zeitiger in Gang zu bringen, als dies spontan erfolgen würde.

Die Besorgnis, der Geburtsakt werde, wenn noch eine weitere Volums-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Berechnet aus Studer, Beitrag zur Frage der künstl. Frühgeburt, In.-Diss., Zürich (Flawil) 1897. Benutzt sind 39 Fälle. <sup>2</sup>) Ahlfeld, Ber. u. Arb., Bd. 1, S. 132; Bd. 2, S. 101; Bd. 3, S. 191.

zunahme des kindlichen Körpers stattfinde, für die Mutter verhängnisvoll werden, berechtigt zu einem derartigen Vorgehen; weniger ist es die Rücksicht auf das Kind, das bereits so kräftig entwickelt ist, dass es sich, geboren, ohne besondere Pflege weiter entwickeln wird. Doch kann unter Umständen auch für das Kind die Geburt um ein bis zwei Wochen früher von Wichtigkeit sein, wo z. B. frühere Kinder nur mit Druckspuren oder Impressionen zur Welt kamen.

Ich habe die künstliche Anregung der Geburt im ganzen 34 mal ausgeführt, in fast allen Fällen wegen mässiger Beckenverengerung; doch kann sie auch notwendig werden bei Verzögerung des Eintritts der Geburt am richtigen Ende der Schwangerschaft, z. B. bei Missed labour, und ab und zu, wenn gegen Ende der Schwangerschaft die Schwangere eine schwere Krankheit befällt, die eine Beendigung der Gravidität wünschenswert erscheinen lässt.

Diese 34 Fälle verteilen sich auf ca. 5000 Geburten. 23 Mütter hatten früher schon geboren, 11 waren Erstgebärende. Die von Schwangerschaft zu Schwangerschaft der zunehmenden Grösse der Kinder halber stärker hervortretenden Geburtsschwierigkeiten rechtfertigten in einer grösseren Zahl der Fälle den Eingriff. Die Druckerscheinungen am Schädel der Neugeborenen bewiesen zum Teil recht drastisch die Richtigkeit der Indikationsstellung.

Von den Kindern starben 2 nach Wendung und Extraktion, 4 unter den Erschei-

nungen des Hirndrucks, eins wurde perforirt, 27 wurden lebend entlassen.

Als Mittel zur Anregung bediene man sich der Tampons, des Bougies, eventuell des Blasenstichs und der Loslösung der Eihänte am untern Eipole. Auch warme Duschen und das Einlegen des Kolpeurynters kann man benutzen.

# 4. Umgehung der künstlichen Frühgeburt durch die Entziehungs- oder Hungerkur.

Um die Schwierigkeiten einer Geburt bei engem Becken und die Einleitung der künstlichen Frühgeburt zu umgehen, hat man schon früher versucht, die Schwangeren auf magere Kost zu setzen, ohne aber etwas nennenswertes damit zu erreichen.

Prochownik'sche Entziehungskur

In neuerer Zeit hat Prochownik<sup>1</sup>) den Gedanken wieder aufgenommen und empfiehlt, um die Entwicklung der Frucht zu hemmen, in der Diät die Entziehung der Fette, Kohlehydrate und des Wassers, während eiweisshaltige Substanzen in mässig reichlicher Menge genossen werden dürfen.

Besonders aus den Reihen der praktischen Aerzte haben sich zahlreiche Fürsprecher dieses Prochownik'schen Regimes gefunden; wirklich wissenschaftlich gestützte Beobachtungen fehlen noch. Von vornherein ist zu bedenken, dass nicht die mangelnde Fettbildung, sondern die geringere Härte der Knochen den Ausschlag bei der Geburt geben wird. Also nur, wenn das Kind bei dieser Diät der Mutter in toto in der Entwicklung zurückbliebe, würde ein Nutzen für die Geburt zu erhoffen sein.

Gegen die bisher gemachten Beobachtungen mit günstigen Resultaten,

<sup>1)</sup> C. f. G. 1889, Nr. 33.

die nahezu sämtlich in der Privatpraxis gemacht worden sind, lässt sich einwenden, dass, da die Kontrolle fehlte, es immer fraglich bleibt, inwieweit die Frauen die vorgeschriebene Diät streng eingehalten haben und ob die bisher gewonnenen Resultate nicht nur auf Zufälligkeiten bernhen, da es ja zweifelsohne vorkommt, dass auch sehr wohlgenährte Frauen auffallend kleine Kinder bekommen, während dürftig ernährte unter Umständen grosse, runde, fette Kinder gebären.

Die von Prochownik empfohlene Kost soll bestehen in Morgens: einer kleinen Tasse Kaffee und ca. 25 gr Zwiehack.

Mittags: allen Sorten Fleisch, Ei und Fisch und ganz wenig Sauce, etwas grünes Gemüse (fett zubereitet), Salat, Käse.

Ahends: ebenso, unter Zugahe von 40-50 gr Brot und nach Belieben Butter.

Wasser, Suppe, Kartoffeln, Mehlspeisen, Zucker, Birnen sind gänzlich untersagt,

dagegen 300-400 gr Rot- oder Moselwein gestattet.

Prochownik hält die Kur nur für die letzten zwei Monate nötig, Fraenkel<sup>1</sup>) hingegen glaubt seine Erfolge dadurch erlangt zu haben, dass er bereits vom 4.—5. Monate an mit der Kur begann. Dann aber meint er die Früchte auf einem Gewichte von höchstens 2000—2500 grerhalten zu haben.

Im Grunde genommen kommt die Prochownik'sche Kur doch einer Enthaltungskur gleich. Sie bedeutet eine unterwertige Ernährung; noch mehr aber die von Brehm²) abgeänderte Modifikation, wonach die Frau ungefähr nur  $^{1}/_{4}$  von dem erhält, was ihr zukommt.

Die Prochownik'sche Diät bedingt einen Stoffumsatz von ca. 2000 Calorien, während für eine Schwangere pro Kilo Körpergewicht nicht unter 40 Calorien pro Tag

nötig sind.

Ich verfüge nur über eine in der Anstalt kontrollirte Beobachtung: Frau A. (1897, J. Nr. 340) mit sehr engem Becken (Conj. diag. 8,7, vera auf 7,2 geschätzt) ist, selbst auffallend klein, mit einem sehr kleinen Manne verheiratet. Zwei Geburten hahen durch Perforation beendet werden müssen. Ich gedachte deshalb die Entziehungskur mit der Einleitung der künstlichen Frühgeburt zu verhinden und mit aller Strenge hat die Frau die Kur von der 29. Woche der Schwangerschaft bis zur 36. durchgeführt. Dann Einleitung der Frühgeburt. Dennoch Perforation, da der vorangehende Kopf das Becken nicht passiren konnte. Kind ohne Blut und Gehirn 1585 gr, 45 cm. Trotz der eingeschränkten Kost nahm die Frau an Körpergewicht während der 7 Wochen der Kur um 1550 gr zu.

# II. Geburtshilfliche Vornahmen, die an sich allein schon den Fortgang der Geburt f\u00f6rdern oder als vorbereitende Eingriffe f\u00fcr andere Operationen dienen.

## 1. Der künstliche Blasensprung.

Wann dieser indizirt ist, ist an verschiedenen Stellen des Lehrbuchs angegeben.

Die Ausführung geschieht zumeist mit dem Finger oder mit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tagesfragen der operativen Gyniik, 1896. <sup>2</sup>) Petersb. med. Woch. 1890, Nr. 9. Die Litteratur findet sich zienlich vollständig in der Dissertation von Jetse Reijenga, Die Prochownik'sche Diätkur und ihr Verhältnis zur künstlichen Frühgeburt, Sectio caesarea und Synphyseotomie, (Freiburg) Groningen 1896.

Sonde. Die sichtbar hervorgetretene Blase kann auch mit einer Schere aufgeschnitten oder mit den Fingern zerrissen werden.

Bei hochstehender Blase wartet man eine Wehe ab, wo sich die Blase etwas spannt, und drückt dann Finger oder Sonde in der Richtung der Kreuzbeinaushöhlung vor.

In allen Fällen, wo das Fruchtwasser nicht in toto abfliessen soll, tamponirt man mit der konisch zusammengelegten Hand die Scheide und lässt nur in kleinen Partien Fruchtwasser ab, während man häufig, um den vorliegenden Kindesteil auf den Beckeneingang aufzustellen, von aussen den Kopf fassen und ihn oberhalb des Beckens fixiren wird.

### 2. Die Spaltung des Cervix.

In neuerer Zeit empfiehlt besonders Dührssen in ausgedehnterer Weise die blutige Erweiterung des Cervix als Vorakt von mancherlei Operationen, die die schnellere Entwicklung des Kindes zum Ziele haben, ein Verfahren, das man früher als eine Methode des Accouchement forcé beschrieb.

Dieses verhältnismässig gefährliche Vorgehen lässt sich meist umgehen. Geduld führt auch zum Ziele.

Hingegen können Spaltungen des Cervix notwendig werden bei Neubildungen des Muttermundes, die absolut nicht nachgeben wollen, bei spastischen Kontraktionen um den Hals des Kindes, besonders am nachfolgenden Kopfe.

Die Ausführung geschieht mit der Schere oder dem Messer. Bei Erstgebärenden, wo der Cervix meist entfaltet und deshalb dünn ist, genügt beiderseits ein mässiger Schnitt mit der Schere, ihn zu erweitern. Die Blutung pflegt auch in diesem Falle nicht erheblich zu sein. Anders bei Mehrgebärenden. Da muss sich der Arzt auf heftigere Blutungen gefasst machen. Es ist daher nötig, Material zu einer eventuell notwendig werdenden Tamponade zur Hand zu haben; auch muss bisweilen, zumal wenn der Cervixschnitt weiter reisst, ein Verschluss durch die Naht ausgeführt werden.

Vaginale Kaiserschnitt(Dührssen)

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Lehrbuchs ist Dührssen¹) noch weiter gegangen und hat die tiefen Incisionen des Cervix mit sich anschliessender Extraktion des Kindes als "vaginalen Kaiserschnitt" selbst für die Fälle empfohlen, wo noch keine oder erst beginnende Wehenthätigkeit vorhanden. Besonders bei Eklampsie (siehe daselbst) soll diese Methode in Anwendung kommen.

Wenn auch zugegeben werden kann, dass bei gründlicher Beherrschung der Antisepsis und in den Händen eines geübten, mit genügender Assistenz operirenden Fachmanns die Gefahren der tiefen Cervixschnitte vermieden werden können — thatsächlich ist es aber auch unter diesen günstigen Umständen nicht immer der Fall gewesen — so kann der praktische Arzt nicht ernst genug vor diesen Vorschlägen gewarnt werden. Das Weiterreissen der Einschnitte ist eine drohende Gefahr. Zweifel<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Der vaginale Kaiserschnitt, Berlin 1896. 2) C. f. G. 1895, Nr. 46 u. 47.

und Gessner¹) bringen genügende Beispiele, dass selbst in Anstalten die Frau in schwere Lebensgefahr kommen kann. Wie soll sich der einzelstehende Arzt helfen, wenn ihm derartige schwere Blutungsfälle unter die Hände kommen?

## 3. Erweiterung des Introitus vaginae.

Dass diese bei Atresia hymenalis notwendig wird und wie sie ausgeführt werden soll, ist schon Seite 345 beschrieben; ebenso wie Hymenalbalken den Fortschritt des Kindes hemmen können (S. 346).

Tiefere Schnitte in den Introitus können sich bei Narbenstenosen nötig machen. In einem Falle musste ich sie in ausgedehnter Weise benutzen und zwar bei einem Kranze von Narben, der sich aus vernachlässigten Condylomata lata gebildet hatte.

Auch hier muss nach beendeter Entbindung an eine Wiedervereini-

gung gedacht werden.

### 4. Die Episiotomie.

Die Episiotomie, Erweiterung der Schamspalte mit Schere oder Messer, kann notwendig werden, um der Hand Eingang in die Scheide zu verschaffen, oder um den Austritt eines umfangreichen Kindesteils zu ermöglichen.

Der erstere Fall, der seltenere, wird eintreten, wenn bei einer Erstgebärenden, besonders bei einer älteren Erstgebärenden, das Eindringen der ganzen Hand zu einer Zeit notwendig wird, wo noch keine Erweichung der Geburtswege stattgefunden hat.

Typische Fälle dieser Art sind Steisslagen und Querlagen bei Erstgeschwängerten.

Macht man keine Episiotomie, so ist der totale Dammriss kaum zu vermeiden.

Weit häufiger wird vor Durchtreten des Kopfes die Episiotomie ausgeführt zur Verhütung der medianen Dammruptur.

Schnell muss sie zur Anwendung kommen, wenn eine Centralruptur

des Dammes droht.

Die Ausführung geschieht am besten mit einer Episiotomieschere (Fig. 111), die ein flaches und ein schneidendes Blatt hat. Das flache Blatt wird zwischen dem Kopf und dem gedehnten Damme ungefähr 2 cm von der Mittellinie eingeschoben und der Schnitt gegen das Tuber ischii gerichtet. Der Schnitt kann 11/2 bis 3 cm tief sein.

Wir nähen regelmässig den Schnitt post partum zu.

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 32, S. 290.

# III. Massnahmen und Operationen als Verstärkung und Ersatz der austreibenden Kräfte

## a) beim vorangehenden Kopfe.

## 1. Auregung der Bauchpresse.

Gegen Ende einer normalen Geburt, besonders bei Erstgebärenden, lässt nicht selten die zu dieser Zeit hauptsächlich thätige Bauchpresse an Kraft nach, sei es, dass die Gebärende überhaupt nicht viel Kräfte aufzuweisen hat, sei es, dass, wie es sehr häufig in der Praxis der Hebammen vorkommt, die Gebärende allzufrüh zur Benutzung der Bauchpresse veranlasst wurde und nun, wo ihre Mithilfe wirklich Nutzen schaffen könnte, im Stiche lässt.

Das Volk selbst kennt schon einige Massnahmen und gebraucht sie wahrscheinlich bereits seit Tausenden von Jahren, um unter den beschriebenen Verhältnissen noch durch eine letzte Anregung der Kräfte den gewünschten Durchtritt des vorliegenden Kindesteils zu erreichen.

Haltung der Gebärenden beim Mitpressen

Es gilt vor allem, eine Körperposition zu schaffen, in der die Bauchpresse noch einmal auf das ausgiebigste benutzt werden kann. Zu diesem Zwecke hebt man den Oberkörper der Gebärenden während einer Wehe mässig in die Höhe, stützt den stark in die Schultern und etwas gegen die Brust gebeugten Kopf, sorgt für einen festen Stützpunkt zum Gegenstemmen der untern Extremitäten und giebt der Gebärenden Riemen oder Tragbänder (Gurte, Handtücher) in die Hand, die, an den untern Bettpfosten befestigt, der Frau gestatten, den Operkörper stark den angezogenen Schenkeln zu nähern.

Diese aus einfachem Instinkte hervorgegangene Methode hat in der Regel den gewünschten Erfolg, die Austreibungsperiode, besonders ihre letzte kritische Zeit, etwas abkürzen.

#### 2. Der Gebärstuhl.

Eine noch günstigere Position, um unter gleichen Umständen dieses Ziel zu erreichen, erlangt die Gebärende, wenn sie die sitzende Stellung einnimmt. Es führt die Erwägung sehon früher dazu, die Gebärenden gegen Ende der Geburt auf einen Gebärstuhl zu bringen. Dergleichen Subsellien gehörten in das Instrumentarium der Hebamme, und bis auf den heutigen Tag giebt es noch Länder, wo die Hebamme mit Gebärstuhl von Geburtsfall zu Geburtsfall zieht. Diese Gebärstühle, die ein Lebensalter und darüber von Haus zu Haus verwendet wurden, hat man mit Recht aus sanitären Rücksichten verbannt. Leider aber scheint man auch mit ihrer Abschaffung den Nutzen vergessen zu haben, den diese Haltung der Gebärenden unzweiselhaft bringt, und ich habe daher vor einigen Jahren erneut auf die Vorteile des Gebärstuhls hingewiesen und ihn für die Praxis warm empfohlen 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Stoll, Beitr. zur Lehre u. Behandl. der zweiten Geburtsperiode, speziell über die Anwendung des Geburtsstuhles (aus der Marburger Entbindungsanstalt), I.-D., Marburg 1887.

Die Anwendung eines Gebärstuhls ist nur angezeigt, wenn der Kopf den Beckenboden erreicht hat und die lange Dauer der Austreibungsperiode oder die Ermattung der Gebärenden eine Abkürzung dieser Geburtsperiode wünschenswert machen, Verhältnisse, die den praktischen Arzt häufig kurzer Hand zur Zange greifen lassen.

Man stelle zwei Stühle in der Weise zusammen, dass sich die hinteren Pfosten berühren, während die vorderen ca. 25 cm auseinanderstehen. Die Gebärende setzt sich mit mässig gespreizten Oberschenkeln auf diese beiden Stühle; eine kräftige Frau stützt sie, hinter ihr stehend, und Arzt oder Hebamme sitzt auf einem niedrigen Schemel vor der Frau, bereit, das etwa schnell durchtretende Kind zu empfangen, damit es nicht zur Erde fällt.

Fast stets bemerkt man, dass sich der bis dahin immer wieder zurückweichende Kopf feststellt, auch in der Wehenpause tiefer steht und häufig nach einigen Wehen durchschneidet.

Weicht der Kopf in der Wehenpause nicht mehr zurück, drängt er die Schamspalte breit auseinander, so haben wir in der Regel die Frau in ihr Bett zurückgehoben und den völligen Durchtritt des Kopfes dort abgewartet.

Unter Umständen genügt es auch, die Frau sich auf den Bettrand setzen zu lassen.

## 3. v. Ritgen's Handgriff.

Ein derartig tief herabgetretener Kopf, sollte er spontan nicht bald austreten oder liegen Indikationen vor, die eine schnelle Beendigung der Geburt nötig oder wünschenswert machen, lässt sich auf die leichteste Weise durch v. Ritgen's Handgriff (S. 154) herausheben. Die Frau liegt auf dem Rücken, die Oberschenkel mässig gespreizt. Der Arzt führt in der Wehenpause zwei Finger der einen Hand in den After ein, und sucht sie so hoch in die Höhe zu schieben, dass sie an der Stirn, am Oberkiefer oder, bei sehr weit herabgetretenem Kopf, am Kinne angehakt werden können.

Mit diesen Fingern hebt man in einer Wehenpause den Kopf langsam nach vorn und oben in die Höhe, vorsichtig beobachtend, dass der Damm nicht zu schnell ausgedelnt werde. So lässt man langsam Stirn, Nase, Mund und Kinn über den Damm wegrücken. Die andre Hand wird nit ihrem Daumenballen gegen den herausrückenden Kopf angelegt, damit nicht während einer Wehe und bei heftigem Mitpressen der Frau der Kopf allzu stürmisch herausgetrieben und dadurch der eine Zweck des Ritgenschen Handgriffs, als Dammschutz, hinfällig werde.

## 4. Expressio factus nach Kristeller.

Der von Kristeller gemachte Vorschlag'), durch Druck auf den Leib die Bauchpressenkraft zu verstärken, hat sich nicht so bewährt, als man theoretischer Erwägung zufolge vernuten musste. Dennoch bleiben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berliner Klin, W., 1867, Nr. 6, - M. f. G., Bd. 29, S. 337.

einzelne Fälle, in denen diese Methode gewiss zweckmässig und mit Er-

folg angewendet wird.

Bedingung für einen Erfolg ist, dass nur noch sehr geringe Hindernisse dem Austreten des Kindes entgegenstehen, also Geburtsfälle, in denen eine oder zwei Wehen wahrscheinlich auch den vorliegenden Teil zum Durchschneiden gebracht haben würden.

Der Arzt legt beide Hände breit auf je eine Seite der Gebärmutter und übt, wenn eine Wehe eintritt, einen Druck gegen das Promontorium hin aus, der nicht gleich stürmisch eintreten, sondern langsam zunehmend, einige Zeit in der Akme beharrend, langsam wieder abnehmen soll.

Wie auch bei andern Manipulationen, die der Geburtshelfer während einer Wehe vornimmt, die Kreissende den Wehenschmerz durch diese Manipulationen verursacht oder wenigstens vermehrt glaubt und sich daher gegen derartige Handgriffe sträubt, so passirt dies auch vielfach bei der Anwendung der Kristeller'schen Expressionsmethode. Vielleicht ein Grund mehr, dass sie sich nicht genügend eingebürgert hat.

## 5. Die Hofmeier'sche Einpressung des Kopfes.

Ein beachtenswerter Vorschlag ist der von Hofmeier<sup>1</sup>), bei relativ zu engem Becken den Kopf in und durch den Beckeneingang zu drängen, um ihn dann spontan gebären zu lassen oder ihn mit der Zange weiter zu extrahiren.

Dies Verfahren empfiehlt sich besonders, wenn bei langdauernder Geburt bedrohlichere Erscheinungen eintreten, wie überstarke Ausdehnung des untern Uterinsegments, stundenlanger Stillstand der Geburt und Erschöpfung der Kreissenden nach sehr kräftiger Wehenthätigkeit, beginnendes Fieber in der Geburt, ferner bei Eklampsie u. s. w. Ebenso können plötzlich eintretende Gefahren des Kindes, die eine schnelle Geburt wünschenswert machen, das Verfahren indiciren. Wo manche Geburtshelfer die Zange am hochstehenden Kopfe empfehlen, da ist das Hofmeier'sche Verfahren angebracht.

Die Kreissende muss tief narkotisirt werden. Hofmeier empfiehlt, den Kopf mit einer Hand so zu fassen, dass der Daumen auf dem Hinterhaupt, die übrigen Finger auf dem Unterkiefer liegen. Ich benutze zwei Hände, die den Kopf auf beiden Seiten fassen und ihn über die enge Stelle wegdrücken. Hat man Assistenz zur Hand, so kann man, während man den Kopf noch in der Beckenmitte fixirt, die Zange anlegen lassen.

Auf eine Gefahr dieses Handgriffs, Zerreissung des untern Uterinsegments, macht Hofmeier selbst und Gessner2) aufmerksam.

## 6. Die prophylactische Einleitung der unteren Extremität.

In dem Abschnitte über Behandlung der Placenta praevia (Seite 416) ist auseinandergesetzt, wie vorteilhaft bei noch engem Muttermunde das Einleiten und Anziehen eines Schenkels wirkt, um die Blutung zu stillen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 6, S. 167. <sup>2</sup>) C. f. G. 1894, S. 1272.

zugleich aber auch, um den noch engen Muttermund zu erweitern. Diese letztere Indikation kann uns auch veranlassen, das Herabholen und Einleiten eines Fusses und Schenkels bei andern Geburtsfällen als bei Pla-

centa praevia zu machen.

Wiederholt haben wir bei Fieber in der Geburt, bei andauernder Wehenschwäche nach Einleitung der künstlichen Frühgeburt, einigemal auch bei Nabelschnurvorfall, also im Interesse des Kindes, dies Verfahren mit Erfolg angewendet. Sein Hauptzweck ist dann die schnellere und schonende Erweiterung des Mutterhalses und die Möglichkeit, die Geburt sofort nach genügender Erweiterung des Muttermundes beenden zu können.

Das Verfahren ist auf Seite 417 beschrieben worden. Zu hüten hat man sich, den Cervix nicht zu sehnell zu erweitern, da sonst leicht tiefere

Cervixrisse folgen können.

Seit sich dieses Verfahren bei bestehender Placenta praevia in der Praxis einzubürgern beginnt, haben die tödlich endenden Cervix-Gebärmutterzerreissungen erheblich zugenommen. Es sei daher nochmals dringend auf die Vorsichtsmassregeln aufmerksam gemacht, die Seite 417 eingehend hervorgehoben worden sind.

## 7. Die Zange.

Die Zange ist in der Hauptsache ein Extraktionsinstrument. Ihre Bedeutung als Korrektionsinstrument für den nicht richtig eingestellten Kopf beschränkt sich auf wenige Fälle. Auch als Fixationsinstrument für den Kopf findet sie ab und zu Verwendung.

Als Extraktionsinstrument ist sie da am Platze, wo die austreibenden Kräfte nicht ausreichen, den in das Becken eingetretenen Kopf herauszubefördern, und Mutter oder Kind sich durch diese Verzögerung in einem

Zustande der Gefahr befinden.

Dieser der Dehnung sehr fähige Begriff "Gefahr" hat es mit sich Indikationen der gebracht, dass, seit die Zange im Gebrauche ist, bis auf den heutigen Tag Schule und der Praxis die Indikation für ihren Gebrauch häufig sehr verschieden gestellt wurde. Während viele Geburtshelfer z. B. schon in einer über die Norm hinausdauernden Austreibungsperiode eine Gefahr zu sehen glauben und die Zange anlegen, fordern andre viel strengere Indikationen, ehe sie zu dem Instrumente greifen.

Man spricht von "Indikationen der Schule" und "Indikationen der Praxis" als Gegensätzen, stellt die letzteren weiter und laxer, und der praktische Arzt führt sie zu seiner Entschuldigung an, wenn er die Zange gegen die bewährten Regeln der Schule angelegt hat. Diese Trennung ist unrichtig. Es giebt nur Indikationen der Schule, d. h. Indikationen, die, durch wissenschaftliche Erwägungen begründet, sich durch praktische Erfahrungen bewährt haben.

Abweichungen von diesen Regeln sind dem praktischen Arzte gewiss crlaubt, sobald er vor die Alternative gestellt wird, von zwei Uebeln das kleinere aussuchen zu müssen. Man darf nur dann, wenn man durch den Zwang der Verhältnisse genötigt wird, eine Zangenextraktion vorzunehmen, die keine strenge Berechtigung hatte, nicht zu seiner Selbstentschuldigung

von "Indikationen der Praxis" sprechen, sondern soll sich offen die wirklichen Gründe klar machen, die im Einzelfalle zur Anwendung des In-

strumentes nötigten.

Man wird dann sehen, dass von diesen wirklichen Gründen ein Teil berechtigt, der grössere Teil aber verwerflich ist. Wie oft lässt sich der Geburtshelfer durch Drängen der Gebärenden, der Angehörigen, der Hebamme zu einem zu frühen Einschreiten verleiten, wie oft kürzt er in seinem eigenen persönlichen Interesse die Zeit, die er eigentlich bei der Gebärenden noch abwarten müsste, durch eine zur Unzeit ausgeführte Zangenoperation ab!

Bedenkt man ferner, dass sehr häufig nicht einmal die zur Sicherstellung der Indikation nötige genaue Untersuchung vorgenommen wird, sondern dass es dem Arzte genügt, durch eine innere Untersuchung festgestellt zu haben, der Kopf stehe zangengerecht und damit sei die Indikation für Anlegung der Zange vorhanden, so ist die Behauptung, dass in der Praxis die Zange viel zu häufig ohne genügenden Grund angelegt wird.

vollständig begründet.

D<sub>1</sub>

Berechtigte Indiwendung der Zange

Welche Indikationen sind es nun zumeist, die den Gebrauch der kationen zur An-Zange rechtfertigen? Die Antwort aus den Protokollen der Marburger Entbindungsanstalt 1) ergiebt:

Unter 4000 Geburten wurde die Zange 110 mal angelegt, also in 2,75 %. Hierzu gab Veranlassung:

Drohende Gefahr für die Mutter 47mal:

| a) Dauer der Austreibungsperiode mehrere Stunden      | über die          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| normale Zeit, nachdem man sich                        |                   |  |  |  |  |
| entweder von der Erfolglosigkeit der verschiedenen    |                   |  |  |  |  |
| Methoden zur Kräftigung der austreibenden Kräfte      |                   |  |  |  |  |
| überzengt hatte                                       | $24 \mathrm{mal}$ |  |  |  |  |
| oder Zeichen für die beginnende Schädigung für        |                   |  |  |  |  |
| die Mutter eingetreten waren                          | 4 "               |  |  |  |  |
| b) infolge von Eklampsie                              | 7 ,,              |  |  |  |  |
| c) infolge von Schwangerschaftsniere                  |                   |  |  |  |  |
| d) vorher bestehende Krankheiten, die eine Abkürzung  |                   |  |  |  |  |
| der Austreibungszeit wünschenswert machten, Pneu-     |                   |  |  |  |  |
| monie, Struma                                         | 2 "               |  |  |  |  |
| e) Fieber, das trotz intracervikaler Ausspülung von   |                   |  |  |  |  |
| Stunde zu Stunde in die Höhe ging                     |                   |  |  |  |  |
| f) rigide Weichteile                                  |                   |  |  |  |  |
| rohende Gefahr für das Kind 59mal:                    |                   |  |  |  |  |
| a) Dauer der Austreibungsperiode mehrere Stunden über |                   |  |  |  |  |
| die normale Zeit, nachdem Zeichen von beginnender     |                   |  |  |  |  |
| Schädigung (Abgang von Mekonium im Vereine mit        |                   |  |  |  |  |
| plötzlichem Steigen oder andauerndem Sinken der       |                   |  |  |  |  |
| Zahl der kindlichen Herztöne) eingetreten waren .     |                   |  |  |  |  |
| Zani dei kindhenen Herztone) eingetteten waten .      | 20 ,,             |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Baeskow, Die Zangenoperationen an der Marburger Frauenklinik vom 1. Januar 1885 bis 1. Juli 1897. In.-Diss., Marburg 1897.

| b) Tiefer Querstand des Kopfes, der nach längerem Abwarten trotz guter Wehen und kräftiger Mitwirkung der Bauchpresse nicht in die normale Drehung über- |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ging, sich auch nicht auf andre Weise korrigiren                                                                                                         |      |
| liess                                                                                                                                                    |      |
| c) Nabelschnurverfall bei tief stehendem Kopf                                                                                                            | 4 ,, |
| d) Vorderscheitelbeineinstellung                                                                                                                         | 4 "  |
| e) Einstellung der Schultern im geraden Durchmesser                                                                                                      | 1    |
| f) Armvorfall neben dem Kopf                                                                                                                             |      |
| ,                                                                                                                                                        | - ,, |
| Drohende Gefahr für Mutter und Kind zu-                                                                                                                  |      |
| ch 4mal:                                                                                                                                                 |      |

gleic

a) Steigen der mütterlichen Temperatur und Zeichen der beginnenden Lebensgefahr für das Kind . . . 4 "

Das enge Becken spielt bei der Indikationsstellung nur in zweiter Reihe eine Rolle, indem die zur Zange nötigenden Geburtskomplikationen beim engen Becken wesentlich häufiger vorkommen, als beim normalen Becken.

Den Indikationen, die in der Praxis so häufig die Veranlassung zur Anlegung der Zange geben, als Ermüdung, Ueberanstrengung, Schwäche, grosse Schmerzen u. s. w., begegnet man besser durch Morphium, Opium, Wein, kräftige Fleischbrühe, Zureden zur Geduld, als durch die Zange. Bei genauer Kontrolle der kindlichen Herztöne, der Temperatur und des Pulses der Mutter braucht sich der Geburtshelfer durch nichts, was von allen Seiten auf ihn einstürmt, irre machen zu lassen. Unter diesen Vorsichtsmassregeln giebt die später angelegte Zange weit bessere Resultate, als die zu früh angelegte, und noch bessere Resultate werden erzielt, wenn die Zange gar nicht zur Anwendung kommt.

Das Instrument, das sich am meisten in die allgemeine Praxis eingeführt hat, ist eine kräftige Naegele'sche Zange. Huldigt der Geburtshelfer den Grundsätzen, wie sich solche in den letzten Decennien mehr und mehr Bahn gebrochen, die Zange nur an dem tief stehenden Kopfe anzulegen, so braucht er keine andre als diese Zange, besonders auch keine Achsenzugzange.

Naegele'sche Zange

Ich habe in einer 30jährigen geburtshilflichen Thätigkeit in der Anstalt wie in der Privatpraxis niemals eine andre Zange angewendet.

An die Anlegung der Zange darf man nur denken, wenn gewisse Vorbedingungen Vorbedingungen in der Entwicklung der Geburtsvorgänge vorhan- zur Anlegung der Zanen den sind:

1. Der Muttermund muss vollständig eröffnet sein. Beachtet man diesen Umstand nicht und legt die Zange bei nicht genügend geöffnetem Muttermund an, so bewirkt man unter Umständen tiefe Einrisse in den Muttermund, die post partum dem Arzte rechte Not bereiten können, die Anlass zu heftigen Blutungen und zu parametranen Entzündungen im Wochenbette geben.

2. Die Eihäute müssen den Kopf nicht mehr bedecken. Fasst man diese in der Zange mit, so zerrt man leicht beim Herabziehen den untern Placentarrand mit ab and erlebt erhebliche Unregelmässigkeiten in der Nachgeburtsperiode, besonders sofort heftige Blutungen nach Entwicklung des Kindes.

3. Der Kopf muss mindestens so tief stehen, dass er mit seinem grössten Umfange durch den Beckeneingang hindurchgetreten ist. Besser noch, man operirt erst dann, wenn der Kopf mindestens das Becken ausfüllt.

Der Anfänger in der Praxis irrt sich sehr häufig über den Stand des Kopfes und legt aus diesem Grunde die Zange oftmals zu früh an. Die unerwarteten Schwierigkeiten, die sich ihm beim Anlegen der Zange, besonders aber bei der dann folgenden Extraktion, in den Weg stellen, lassen ihn erst seinen Fehler erkennen. Schuld an diesem häufig vorkommenden Irrtum ist der Umstand, dass die vordere Hälfte des Kopfes, die hinter der Symphyse herabrückt, sehr leicht zu erreichen ist und daher scheinbar tief steht. Will sich der Geburtshelfer vor diesem Fehler schützen, so muss er sich überzeugen, wie weit der Kopf an der hintern Beckenwand herabgerückt ist. Mit dem steif ausgestreckten Zeigefinger geht er unter dem vorliegenden Teile nach hinten und fühlt, welche Teile des Kreuzbeins, eventuell des Steissbeins, sich noch abtasten lassen. Nur, wenn nichts vom Kreuzbein mehr gefühlt werden kann, steht der Kopf zangenrecht. Berücksichtigt muss bei dieser Methode die Kopfgeschwulst werden, da auch eine grosse Kopfgeschwulst sonst leicht Tiefstand des Kopfes vortäuschen kann.

Vorbereitungen zur Operation Die Vorbereitungen zur Operation. Das Instrument koche man kurz vor dem Gebrauche in der Küche, reibe es dann mit 5% Kresol-Seifenlösung und einem reinen Handtuche gründlich ab und lasse es bis zum Gebrauche in der Kresol-Seifenlösung liegen. War es sterilisirt von Hause mitgenommen, so lege man es in die Kresol-Seifenlösung.

Ausserdem lege man sich zurecht alle zur Wundschliessung notwendigen Utensilien, als eingefädelte Nadeln, Nadelhalter, Schere, Watte.

Zur Lagerung der Frau dient das Querbett oder das halbe Querbett; die Frau wird schräg in das Bett gelegt, der eine Schenkel bleibt im Bette, der andre wird auf einen Stuhl aufgesetzt, sodass die Genitalien der Frau soeben den Bettrand überragen. Ein unter den Steiss gelegtes Strohkissen oder dergleichen hebt die Schamspalte genügend in die Höhe.

In dieser Stellung kann anch die Säuberung und Desinfektion der Frau am leichtesten erfolgen. Ein untergestelltes Becken fängt die Waschund Spülflüssigkeit auf. Gründliche Desinfektion der äussern Teile, Auswaschung des Vorhofs und der Scheide, soweit es mit Watte, in Desinfektionsflüssigkeit getaucht, möglich ist, endlich eine Scheidenausspülung müssen jeder Zangenoperation vorausgehen.

Bei voraussichtlich schwierigen Operationen ist zumal dem jüngeren Arzte die Benutzung des Querbetts anzuraten, während die Anlegung der Zange in Fällen, wo der Kopf bereits die Schamspalte auseinandergedrängt

hat, in der gewöhnlichen Bettlage der Frau erfolgen kann.

Narkose ist nur bei sehr empfindlichen oder sehr unruhigen Personen notwendig; auch braucht man dann nur soweit zu narkotisiren, dass die Schmerzen beseitigt sind. Tiefe Narkose ist in der Regel nicht notwendig.

Vor dem Anlegen der Zange findet eine gründliche Desinfektion des Geburtshelfers statt.

Die Ausführung der Operation geschieht im Sitzen. Zuerst Ausführung der wird das linke Blatt eingeführt. Vier Finger der rechten Hand werden typischen Operation hoch in die linke Beckenhälfte eingeschoben, das linke Blatt ergriffen und langsam in der Hohlhand eingeführt. Unter Wechseln der Hände folgt dann das rechte Blatt. Indem man die Griffe so weit wie möglich gegen den Damm drängt ("Senken der Griffe") kommen die Löffel in die richtige Höhe des Beckens, und wenn man nun die Zange schliesst, legen sich die Aushöhlungen der Löffel gut an den Kindeskopf an.

Ehe man zu extrahiren beginnt, überzeuge man sich noch, dass die Zange nicht etwa mütterliche Gewebe mitgefasst habe, wie Schleimhautfalten der Scheide oder gar Muttermundslippe, oder kindliche Teile, wie

herabgesunkene Nabelschnur, Arm, Hand.

Die Richtung, in der man zu ziehen hat, ergiebt sich aus dem Stande der Griffe. Wo die Griffe hinzeigen, in der Richtung hat der Zug zunächst zu erfolgen.

Mit dem Herab- und Vorrücken des Kopfes wenden sich die Griffe nach oben, sodass der Zug nach und nach mehr und mehr aufwärts gerichtet werden muss.

Steht der Kopf im Beckenausgange, ist das Hinterhaupt unter die Schamfuge getreten, so ziehe man überhaupt nicht mehr, sondern fasse die Zange mit der vollen Hand dicht am Schlosse, schiebe die andre Hand unter den Damm und heble den Kopf langsam über den Damm heraus, indem die Griffe immer mehr und mehr dem Bauche der Mutter genähert werden.

Bei dieser Rotationsbewegung der Zange kommt es bei einiger Unachtsamkeit leicht vor, dass der Kopf der Bewegung der Zange nicht folgt, die Zangenlöffel sich am Kopfe so drehen, dass sie mit ihrer verhältnismässig scharfen obersten Kante die Weichteile der Mutter, die hintere Wand des Scheideneingangs, treffen und diese rechts wie links aufschlitzen. Man verhütet diese Verletzung, wenn man beim Indiehöhedrängen der Griffe diese etwas scharf zusammendrückt, wodurch sich auch die Löffel fester aneinanderlegen, und hilft dies allein nicht, wenn man die Zangengriffe im Schlosse nochmals löst und durch Senken der Griffe die Zange höher dem Kopfe anlegt.

Wird die Zange bei Erstgebärenden angelegt, so haben wir es uns zur Regel gemacht, den Kopf niemals mit der Zange aus der Schamspalte herauszuheben, sondern wir nehmen stets die Zange vor dem Durchschneiden des Kopfes ab und entwickeln den Kopf durch den Ritgen'schen Handgriff (siehe Seite 505),

wenn er nicht spontan ausgetrieben wird.

Es ist dies ein wertvolles Mittel, die so häufig im Anschluss an eine Zangenentbindung vorkommenden tiefen Dammrisse zu vermeiden. Nach Abnahme der Zange behandle man die Geburt genau so, wie solches im Abschnitte über die Diätetik der Geburt bei Erstgebärenden (Dammschutz, Seite 152 u. flg.) dargestellt ist.

Die Darstellung, wie ich sie soeben gegeben, bezieht sich auf eine

leichte, typische, nicht komplizirte Zangenoperation. Je nach den Verhältnissen muss die Anlegung in mannigfacher Weise modifizirt werden.

Atypische Au-

Wenn es auch als Regel aufgestellt ist, stets das linke Blatt zuerst legnng der Zange einzuschieben, da es dem Bau des Zangenschlosses entspricht, erst das untere, dann das obere Blatt zu nehmen, so kommen doch Ausnahmen von dieser Regel vor. Glückt es nicht, nach Einlegen des linken Blattes das rechte in die Höhe zu bringen, so versuche man es, erst das rechte zu nehmen und dann das linke. Liegen in der rechten Beckenhälfte neben dem Kopfe Teile des Kindes, die nicht von der Zange mitgefasst werden dürfen, als Nabelschnur, Arm, Hand, so ist es ein Akt der Vorsicht, erst das rechte Blatt einzulegen, dann das linke.

Blätter

Hat man in dieser Weise gehandelt, so muss selbstverständlich das Lageverhältnis der beiden Griffe zu einander erst korrigirt werden, ehe man das Schloss schliessen kann; das linke Blatt muss vorsichtig unter

das rechte gebracht werden, "die Zange wird gekreuzt".

Bei der Zange, die am Kopfe in der Beckenmitte und im Beckenausgange angelegt wird, schiebt man die Löffel so ein, dass ihre mittlere Vereinigungslinie dem queren Beckendurchmesser parallel zu liegen kommt. Hochstehender Kopf oder abnorme Einstellung des Kopfes machen es nötig, Anlegung im schrägen Durchmesser einzulegen. Am häufigsten wird man hierzu veranlasst durch den tiefen Querstand des Kopfes. In diesem Falle kommt das eine Blatt auf die hintere Fläche des Hinterhaupts, das andre auf Vorderscheitel und Stirnbein der vordern Seite des Kindeskonfes zu liegen.

> Schon durch das Einlegen des hintern Zangenblattes wird bisweilen die unterbliebene Drehung des Hinterhauptes nach vorn bewirkt; andernfalls muss bei der Extraktion diesem Umstande Rechnung getragen werden, indem bei der Extraktion eine sanfte Drehung der Zange entsprechend der Drehung, die der Kopf noch machen muss, um seine richtige Einstel-

lung in den Beckeneingang zu erhalten, vorgenommen wird.

Das Anlegen im schrägen Durchmesser kann sich auch bei Gesichtslageneinstellung nötig machen, sobald die Zange an dem im Beckeneingange stehenden Gesichte angelegt wird. Dann kommt das hintere Blatt hinter das Kinn zu liegen, da dieses sich während der Extraktion nach

vorn bewegen soll.

Haben sich bei Anlegung der Zange im schrägen Durchmesser während der Extraktion Kopf und Zange, wie gewünscht, gedreht, so liegt diese, sobald der Kopf in den Beckenausgang rückt, dann in typischer

Weise, nämlich im queren Durchmesser.

Abgleiten der Zange

Bei der Extraktion ereignet es sich wohl, dass die Zange abgleitet. Es kann dieses unangenehme Vorkommnis mehrere Ursachen haben.

Bei hochstehendem Kopfe hat die Zange vielleicht nur das untere Segment des Kopfes erfasst und rutscht nun, sobald gezogen wird, ab; oder der Kopf ist für die Zange zu gross, was man auch an dem Klaffen der Griffe erkennen kann; oder seine Form, seine Einstellung ist für Fassen mit der Zange ungeeignet (Hemicephalus, Hydrocephalus, dritte und vierte Schädellage, Stirnlage); oder die Zange federt zu stark, sie ist zu dünn

in ihrem obern Teile; oder die Widerstände sind zu bedeutend; oder der Kopf kann die gewünschte Drehung um den Schambogenwinkel nicht mitmachen (dritte und vierte Schädellage).

Hat man die Ursache erkannt, so hilft man sich entweder durch nochmaliges sorgfältigeres Anlegen der Zange, oder man drückt die Zange fester dem Kopfe an, nimmt eventuell eine kräftigere Zange oder wartet, wenn der Zustand der Frau und des Kindes es irgend gestattet, noch einige Zeit ab, bis der Kopf, tiefer getreten, sich besser von der Zange fassen lässt.

Ebenfalls beim hochstehenden Kopfe gelingt es bisweilen nicht gleich, die Zange so anzulegen, dass sie den Kopf gleichmässig von beiden Seiten fasst, sondern die Zangenblätter ergreifen nur ein grosses Segment des Schädels; dann liegen die beiden Schlosshälften so zu einander, dass man das linke Blatt nicht unter die Platte des rechten Blattes einschieben, das Schloss also nicht schliessen kann. Man sagt, "die Blätter haben sich geworfen". Sorgfältigeres nochmaliges Anlegen oder ein Druck auf die beiderseitigen Haken der Zange nach aussen bringen die Griffe in die richtige Lage zu einander.

Die Gefahren der Zange. Die Zange ist ein gefährliches Instrument, keineswegs eine "unschädliche Kopfzange", wie sie in den älteren Lehrbüchern genannt wird. Hunderte von Frauen gehen noch alljährlich infolge ungeschickter, oft unnötiger Anwendung der Zange zu Grunde; eine weit grössere Zahl wird schwer geschädigt; ebenso erliegt eine nicht kleine Zahl von Kindern den Verletzungen, die ihnen eine zur Unzeit angelegte Zange beigebracht hat.

In Anstalten sind unter dem Einflusse der Antisepsis tödliche Ausgänge, die der Zange Schuld gegeben werden müssen, nur noch verschwindend gering. Wesentlich zu diesem günstigen Resultate bei trägt die seltene Anwendung des Instruments und besonders die Vermeidung der sogenannten hohen Zange.

Einen guten Ueberblick über diese Verhältnisse geben eine Reihe von Dissertationen aus der Praxis der verschiedenen Anstalten der neueren Zeit, die bis zum Jahre 1897 sämtlich in der das gleiche Thema behandelnden Dissertation von Bae skow¹) berücksichtigt sind. Auch die von Chrobak²) in seinen Berichten niedergelegten Erfahrungen bringen sehr beherzigenswerte Schlüsse.

Die Gefahren für die Mutter bestehen in der Hauptsache in Quetschungen und Zerreissungen der Weichteile, seltener in Verletzungen des knöchernen Beckens und in schweren Blutverlusten im Anschluss an die Zangenextraktion.

Typische Verletzungen durch die Zange bestehen in tiefen Cervikalrissen bei Anlegung der Zange bei noch nicht genügend geöffnetem Muttermunde; in tiefen Einrissen des Hymen und der hintern Scheidenwand, wenn, wie sehon oben erwähnt, die Zange zu zeitig und kräftig gehoben wird; in ausgedehnten Danmrissen, wenn der Kopf unerwartet schnell die noch nicht genügend ausgedelnte und vorbereitete Schamspalte passirt. Weiter können Quetschungen der Seitenwände der Beckenauskleidung er-

Gefahren der Zange

Die Zangenoperationen an der Marburger Frauenklinik vom 1. Januar 1885 bis
 Juli 1897, Marburg 1897.
 Berichte aus der 2. geb. Klinik in Wien, 1897, S. 294.
 Ahlfeld, Lehrb, d. Geb.

folgen mit konsekutiver Gangrän, bisweilen unter Bildung von Hämatomen. Auch Quetschungen der vordern Wand der Scheide gegen die hintere Wand der Symphyse können bei ungeschickter Zangenführung entstehen und Blasenscheidenfisteln hervorrufen.

Blatverluste bei Zangenoperationen

Die schweren Blutungen, die so oft gleich nach der Entwicklung des Kindes auftreten, stammen entweder aus tiefen Einrissen oder sie kommen aus einem Uterus, der durch frühzeitige Loslösung des untern Placentarsegments keine Neigung zu Kontraktionen zeigt.

Selbst wenn man, wie wir in der Marburger Entbindungsanstalt, die Zange nur bei tiefstehendem Kopfe anlegt und das Kind nur selten mit dem Instrumente gänzlich extrahirt, sondern vor dem Durchtritt des Kopfes die Zange abnimmt, ergiebt sich doch, dass die Zange von allen geburtshilflichen Operationen die blutigste ist; denn der Durchschnittsblutverlust nach Zangenoperationen betrug bei 110 Operationen 645 gr., während für alle Geburten (3000) ein solcher von 424 gr gefunden wurde. Auch die Zahl der Dammrisse war noch verhältnismässig gross.

Ein Fall von enormem Blutverluste, der auf Rechnung einer zur Unzeit vorgenom-

menen Zangenextraktion zu setzen ist, sei hier als Warnung kurz mitgeteilt: Während meiner Abwesenheit kam eine Person mit mässig allgemein vereugtem Becken zur Entbindung (1887, J. Nr. 84). Statt den eingekeilten, seit Stunden unbeweg-lich stehenden Kopf zu perforiren, legte man die Zange an und entwickelte nach zahlreichen Traktionen ein durch den Operationsakt abgestorbenes Kind. Eine kolossale Blutung folgte sofort aus tiefen Scheidenverletzungen. Wohl zwanzig Umstechungen machten sich nötig, um nur die Frau vor dem Verblutungstode zu retten. Dabei musste der totale, bis in den Darm reichende Dammriss gänzlich unbeachtet bleiben. Am siebenten Wochenbettstage erfolgte plötzlich eine profusc Nachblutung, In wenigen Minuten war ein Liter Blut abgeflossen. Schnelles Ausstopfen der Scheide rettete auch hier wieder vor dem Verblutungstode. Nach Wochen wurde der Damm restituirt und erst nach acht Wochen konnte die Frau in befriedigendem Zustande entlassen werden.

Derartige Fälle, deren Endresultat ein sterbendes oder totes Kind und eine schwer geschädigte Frau war, gehörten früher zu den gewöhnlichen Vorkommnissen und ereignen sich auch heutzutage leider noch allzuhäufig in der Privatpraxis. In Entbindungsanstalten kommen sie fast gar nicht mehr vor.

Als Beispiel, in welch unglaublicher Weise die Zange früher missbraucht wurde, gestützt auf die Autorität F. B. Osianders, möge der von Wolff1) aus eigner Praxis (1825) mitgeteilte Fall dienen:

Erstgebärende, plattes Becken, Conj. vera ca. 7 cm geschätzt. Hochstehender beweglicher Kopf. Zange am hochstehenden Kopfe. Von abends 10 bis nachts 2 wurden 100 bis 125, von früh 6 bis 1/2 10 gegen 100 Zangentraktionen gemacht, in Summa 225 Traktionen durch 10 Stunden. Erfolglos. Perforation. Extraktionsversuche erfolglos! Sectio caesarea. Zerreissung der Harnblase. Schliesslich Heilung.

Der schädigende Einfluss auf das Kind besteht in allzustarkem Drucke auf die Schädeldecke, seltener in Quetschungen der Weichteile des Gesichts. Intrakranielle Blutergüsse mit und ohne Fissuren des Schädeldaches, Zerquetschungen der Kopfschwarte, Facialislähmung durch Druck des Zangenblattes auf die Gegend des Processus mastoideus Fig. 327, Quetschungen des Gesichts sind die typischen Verletzungen nach Zangenoperationen.

Die Annahme, dass Kinder, die mit der Zange entwickelt wurden,

Verletzungen des Kindes mittels der Zange

<sup>1)</sup> N. Z. f. G., Bd. 8, S. 348.

häufiger in ihrem weiteren Leben an psychischen Störungen und Epilepsie leiden sollen, ist noch nicht bewiesen, aber durch einzelne Beobachtungen nicht unwahrscheinlich gemacht.

Die Zange am nachfolgenden Zange verhältnismässig häufig an den bei Beekenenge zurückgehaltenen Konf angelegt, Seit wir durch G. Veit wiederum auf den Smellie'sehen Handgriff aufmerksam gemacht worden sind, dieser in den Entbindungsanstalten geübt und in der Praxis viel angewendet wird, ist der Gebrauch der Zange am nachfolgenden Kopfe sehr selten geworden. Der Arzt, der den Veit-Smellie'schen Handgriff geübt hat und von seiner Vorzüglichkeit überzeugt ist, kommt, wenige Fälle ausgenommen, mit diesem Handgriffe aus. Versagt der Handgriff, so würde der Arzt auch mit der Zange nichts erreichen. Wer die Möglichkeit der Anlegung der Zange am nachfolgenden Kopfe in Aussicht nimmt, muss sich das Instrument sehon vor Beginn der Wendung oder Extraktion zureehtlegen; sonst vergeht mit dem Herausholen aus

der Instrumententasche und mit dem Des-

infiziren zuviel Zeit.



Fig. 327. mung nach Anwendung der Zange Nach einer Photographie.

Da die zu Entbindende meist schon auf dem Querbett liegt, so behält die Frau diese Lage bei. Die Hebamme oder ein Assistent fasst das bis zu den Schultern geborene Kind mit beiden Händen und hebt es hoch gegen den Bauch der Mutter, sodass für die Zangenlöffel der Weg, von unten her an den Kopf zu gelangen, ganz frei ist. Unter Leitung von vier Fingern, gleicherweise wie bei Anlegung der Zange am vorangehenden Kopfe, werden die beiden Blätter eingesehoben und nach Schluss der Zange der Zug stark gegen den Damm hin gerichtet.

Die Zange am Steiss. Auch zur Extraktion am Steiss ist die Zange am Steiss Zange empfohlen worden, ja, selbst eigne Steisszangen sind konstruirt worden. Man sehe in der Praxis trotz der neuerdings ab und zu wieder auftauchenden Empfehlungen von diesem Gebrauche der Zange ab.

Einiges zur Geschichte der Zange. Dieses wichtige Instru- zur Geschichte ment hat eine sehr interessante Geschichte. Es sind viele Versuche gemacht worden, Instrumente und Entbindungsverfahren zu finden, mit denen man den feststehenden Kopf, ohne ihn zu zerstückeln, herausbefördern könnte, aber erst 1723 legte der Genter Chirurg Palfyn der Pariser Akademie ein Instrument vor, das der Form nach am ehesten mit den jetzt noch häufig gebrauchten Zuckerzangen verglichen werden kann. Auch Palfyn war es zweifellos zu Ohren gekommen, dass die in England lebende Aerztefamilie Chamberlen ein Extraktionsinstrument besass, aber als Geheimmittel behandelte, das für die fraglichen Fälle ausgezeichnete

Dienste leistete. Durch einen Zufall wurde erst im Jahre 1815 dieses Geheimnis vollkommen aufgedeckt, indem man in einem verborgenen Behälter in einem ehemals Chamberlen'schen Hause das alte Zangenmodell und dazu gehörige Briefe fand, ein Modell, das allen Ansprüchen an eine onte Zange gerecht wird. Aveling 1) hat sich die Mühe gegeben, die etwas verwickelte Geschichte der Familie Chamberlen und damit die Geschichte der Zange zu klären. Es ergiebt sich, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Peter Chamberlen, geboren 1560 in Paris, als Hugenott 1569 nach England ausgewandert, gestorben 1631 in London, der Erfinder der Zange gewesen ist. Danach haben die verschiedenen Söhne und Enkel ein Jahrhundert hindurch teils reine, teils schmutzige Geschäfte mit diesem Geheimnis gemacht. Erst Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts machen nachweislich einige nicht der Familie Chamberlen angehörige Aerzte in England Gebranch von einer Zange, und erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts fängt die Zange an Gemeingut der Geburtshelfer zu werden.

Veränderungen

Levret und Smellie gaben der Zange eine andre Form, entspredes ersten Zangenmodells chend der in Frankreich und England üblichen Gebrauchsweise. Da in England fast nur der tief im Becken stehende Kopf extrahirt wurde, die Zangen am hochstehenden Kopfe, als für die Mutter zu gefährlich, verpönt waren, so war die englische, eine kleine kurze Zange ohne Beckenkrümmung, mit einem einfachen, leicht ineinander zu schiebenden Schlosse versehen. Die französische Zange hingegen, auch zur Extraktion des im Beckeneingange, ja, über ihm stehenden Kopfes verwendet, war sehr lang, massiv gebaut und besass ein fest ineinander zu fügendes, fixirbares Schloss, Ausserdem waren am untern Ende der Zange, um eine stärkere Kraftanwendung bei der Extraktion zu ermöglichen, Haken als Griffe angebracht. Durch J. D. Busch und Brünninghausen wurde eine Verschmelzung beider Formen ausgeführt, die sich als deutsche Zange bis heutigen Tag erhalten hat. Die Zange bekam mittlere Länge, die beiden Haken wurden in die Nähe des Schlosses, an den Anfangsteil des Griffes, gelegt und das Schloss war halb englisch, denn eine Hälfte kann in eine Spalte der andern Hälfte eingeschoben werden, halb französisch, denn ein Stift im untern Zangenblatt passt in einen Ausschnitt des obern Blattes.

Jemehr man die Indikationen für die Zange einschränkte, je seltener man am tiefstehenden Kopfe die Zange anlegte, desto kleiner und feiner wurde die deutsche Zange und hat durch Naegele eine Form erhalten, wie sie wohl jetzt von den meisten Lehrern der Geburtshilfe gebraucht

Achsenzugzange

In neuerer Zeit, wo man seit Einführung der antiseptischen Methoden mit ihren Erfolgen auch für die Geburtshilfe wieder anfängt, einer operativen Richtung in der Geburtshilfe das Wort zu reden, hat man wiederum Zangen angegeben, die auch für den hochstehenden Kopf Verwendung finden sollen, und um einen Mangel der alten Zange bei derartiger An-

<sup>1)</sup> The Chamberlens and the Midwifery forceps, London 1882. - Sänger, A. f. G., Bd. 31, S. 119.

wendung, der darin besteht, dass des nach unten abschliessenden Beckenbodens und Dammes halber der Zug beim Herabziehen des Kopfes in das kleine Becken nicht genügend in der Richtung nach unten und hinten erfolgen kann, zu beseitigen, hat man den Ansatz für die ziehende Kraft an das untere Ende der Löffel verlegt. Tarnier und Simpson sind die ersten Erfinder derartiger "Achsenzugzangen".

Nach meinen Erfahrungen hat der Geburtshelfer eine derartige Zange

nicht nötig.

Das Wesen der Achsenzugzange besteht darin, den Ansatz der ziehenden Kraft dicht an den Kindeskopf zu bringen und es zu ermöglichen, dass der Zug mehr in der Richtung der Beckenachse, also bei hochstehendem Kopfe gegen den Beckenboden hin erfolge, nicht, wie bei der gewöhnlichen Zange gegen den unteren Teil der Schamfuge.

Das Prinzip dieser Zangen hat zuerst Herrmann1) angegeben, der schon 1844

eine Achsenzugzange beschrieb.

# Massnahmen und Operationen als Verstärkung und Ersatz der austreibenden Kräfte

## b) beim vorangehenden Becken.

Die Behandlung der Geburt in Steiss- und Fusslagen, soweit es sich nicht um Komplikationen handelt, ist Seite 398 beschrieben worden. Häufig genug kommen bei diesen Geburten Unregelmässigkeiten vor, die ein operatives Eingreifen notwendig machen. Diese Komplikationen und ihre Behandlung sollen hier besprochen werden,

Reitet das Kind auf der Schnur, geht sie vom Nabelkegel aus Das Kind reitet scharf angezogen zwischen den Schenkeln hindurch und an dem Rumpfe wieder in die Höhe, und lässt sich diese Schlinge nicht mit Leichtigkeit herabziehen, lockern, so lasse man das Kind noch etwas tiefer treten und schiebe dann die Schlinge über die vordere Steissbacke weg. Sollte das wegen straffer Anspannung nicht angehen und hat der Arzt den Eindruck, dass das Herabrücken des Kindes ein Hindernis durch die Schlinge erfahre, dann schneide man die Schuur durch, entwickle das Kind und unterbinde alsbald den fötalen Rest der Schnur.

### 1. Die Lösung der Arme.

In der Hälfte der Beckenendelagegeburten, besonders bei Mehrgebärenden und bei normalem und weitem Becken, liegen die Arme dem Brustkasten an und werden zugleich mit ihm geboren. Ist dies nicht der Fall, erscheint der Thorax ohne die Arme, so sind sie neben dem Kopfe in die Höhe geschlagen und müssen, wenn überhaupt die Geburt des Kopfes erfolgen soll, gelöst werden.

Bei normalem und weitem Becken gelingt die Lösung in der Regel noch leicht, wenn der Brustkasten in der Schamspalte sichtbar wird; bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber eine neue Geburtszange zur Extraktion des im Beckeneingunge stehenden Kindskopfes, In.-Diss., Bern 1844.

engem, der Hand schlecht zugängigem Becken ziehe man ja nicht das Kind zu weit heraus, sondern dringe mit der Hand zur Lösung des hintern Arms bereits ein, wenn der umfangreiche Steiss die Schamspalte passirt hat. Bei sehr engem Becken ist von Schatz der beherzigenswerte Vorschlag gemacht worden, schon vor einer nötig werdenden Wendung die Arme anzuschlingen.

Man macht mit dem hinten gelegenen Arm den Anfang, da die Kreuzbeinaushöhlung mehr Raum gewährt, als der Schambogenwinkel. Das Kind fasst man an den Unterschenkeln und drängt es stark nach oben gegen die Darmbeinschaufel. So gewinnt man Raum, vom Damme aus mit zwei oder auch vier Fingern der Hand - der Daumen bleibt auf dem Rücken des Kindes liegen — am Oberarm bis über das Ellenbogengelenk in die Höhe zu gehen, und nun schiebt man den Vorderarm über das Gesicht des Kindes weg, sodass er über das Kinn weggleitend auf der Brust erscheint und geboren wird.

Ist auch der vordere Arm noch zu lösen, so bringe man ihn, ehe man ihn über das Gesicht wegzuschieben bemüht ist, in die Kreuzbeinaushöhlung, was durch eine halbe Drehung des Kindskörpers erreicht wird. Man fasse den Schultergürtel voll in beide Hände, schiebe zwei Finger der vorn liegenden Hand am Arme des Kindes in die Höhe und drehe, indem man den kindlichen Arm zugleich weiter schiebt, Rumpf, Kopf und Arm so, dass der Rücken, der vorher links lag, nach rechts zu liegen kommt (und umgekehrt), und führe den Arm über das Gesicht ebenfalls herab.

Dieses Verfahren, den Arm mit dem Schultergürtel zugleich zu drehen, was nicht allerwärts geübt und empfohlen wird, schützt vor einer sehr übeln Komplikation, nämlich, dass der Arm während der Drehung des Thorax nicht folgt und schliesslich sich im Nacken liegend findet, dort auch leicht eingeklemmt werden kann.

Dass bei der Lösung des Armes der Daumen nicht mit eingeführt werde, vielmehr auf dem Rücken liegen bleiben soll, hat den Zweck, den Operateur zu hindern, am Oberarme zu ziehen, wodurch dieser leicht frakturirt wird. Er soll geschoben werden.

Gelingt es nicht schnell genug, den hintern Arm zu lösen, so versäume man damit nicht zu viel Zeit, versuche vielmehr erst, den vordern Arm nach Ausführung der Drehung freizumachen, und wiederhole dann dasselbe Manöver an dem nunmehr unter dem Schambogen liegenden andern Arme.

Sollte auch dieser Versuch vergeblich sein, so dränge man sich mit der ganzen Hand, mindestens mit 4 Fingern, an der Bauchseite der Frucht über den Brustkasten weg in die Höhe, suche den in die Höhe geschlagenen Arm von vornher zu fassen und ziehe ihn über das Gesicht auf den Brustkasten herab. Auch der Versuch, den Kopf so zu drehen, dass das Hinterhaupt auf dem kürzesten Wege über das Promontorium auf die andre Beckenseite gebracht wird, ist anwendbar.

Bisweilen ist es nicht zu umgehen, einen eingekeilten Arm zu frak-Verletzungen des Kindes bei der der turiren, um ihn herabzubringen, andernfalls das Kind während der langdauernden Lösungsversuche zu Grunde gehen würde. Extraktion

Der gebrochene Oberarm wird kunstgerecht mit kleinen Pappstücken mit Wattepolsterung eingeschieut und durch eine Mullbinde am Thorax fixirt. Innerhalb 14 Tagen bis 3 Wochen ist die Konsolidirung erfolgt.

Bei schwierigen Armlösungen sowohl, als bei Einkeilung des Arms und bei der Ausführung des Smellie-Veit'schen Handgriffs kommt bisweilen die Quetschung eines bestimmten Punktes des Plexus brachialis vor, die zu der prognostisch so ungünstigen Erb'schen Lähmung 1) führen kann; um so mehr Grund, die vorher erwähnten Punkte, die die Lösung des Armes erleichtern, zu berücksichtigen,

## 2. Die Entwicklung des nachfolgenden Konfes.

Sind die Arme geboren, so folgt bei normalem Becken in der Regel der Kopf alsbald in das Becken herab, und es genügt, ihn vorsichtig über den Damm wegzuhebeln, damit nicht noch der umfangreichere Kopf eine bis dahin nicht entstandene Dammverletzung ausführe.

Der zweckmässigste Griff, mit dem die Entwicklung des nach- smellie'scher folgenden Kopfes geschehe, ist der sogen. Smellie'sche. Zwei Finger der einen Hand werden auf die Fossa canina zu beiden Seiten der Nase gelegt, die andre Hand legt sich mit Zeigefinger und Mittelfinger den Nacken umgreifend auf die Schulter und hebt, das Hinterhaupt um den Schambogen rotirend, den Kopf über den Damm.

Die atypischen Vorgänge bei der Entwicklung des Kopfes sind sehr mannigfaltig, besonders beeinflusst durch die Enge des Beckens.

Handelt es sich darum, den nachfolgenden Kopf durch ein enges Becken herabzuziehen, so reicht der einfache Smellie'sche Handgriff nicht aus und ist auch weniger zweckmässig. Die Herabführung des Kopfes erfordert 1) eine passende Einstellung in den Beckeneingang, 2) eine Annäherung des Kinns an die Brust und 3) eine kräftige Zugwirkung, um den Kopf über die enge Stelle hinwegzubringen.

Dies alles erreicht man am besten durch Anwendung des Veit2)- smellie-veit-Smellie'schen Handgriffs. Indem zwei Finger der einen Hand über scher Handgriff die vordere Thoraxwand zum Kinne in die Höhe gehen und sich am Unterkiefer einhaken, mit mässiger Kraft den Unterkiefer der Brust nähern, wird dadurch die richtige Einstellung des Kopfes zum Beckeneingang gewonnen; er stellt sich in den queren Durchmesser, und zieht man nicht zu kräftig am Unterkiefer, so bleibt der vordere quere Durchmesser ungefähr in der meist verengten Conjugata vera stehen. Die andre Hand legt sich in oben beschriebener Weise auf die Schultern, und sie ist es, die nun eventuell unter Anwendung erheblicher Kraft den Kopf in der Richtung zum Damme herabzieht. Hat der Kopf die enge Stelle passirt, was häufig unter einem deutlichen Ruck geschieht, so ist die Entwicklung schnell beendet.

Mehreremal hat es mir ausgezeichnete Dienste geleistet, den Veit- Verstärkung Smellie'schen Handgriff durch Zug an den Beinen von seiten der veit'schen Hand-Hebamme unterstützen zu lassen. Wenn die Hand des Arztes nach an-griffs durch Zug strengender Wendung oder nach schwieriger Armlösung erlahmt ist, so kann dies Mittel ausschlaggebend für die Erhaltung des Kindes werden.

Verletzungen des Kindes im Gefolge des Veit-Smellie'schen Handgriffs sind bei richtiger Anwendung, wenn man nur in der Richtung der Hals-Brustwirbelsäule zieht, nicht flektirt und nicht torquirt, sehr selten 3).

1) F. Schultze, A. f. G., Bd, 32, S. 410. 2) Greifswalder med, Beiträge, Bd, 2, 1863, Heft L. 7 Herzfeld, C. J. G. 1893, Nr. 35, S. 801.

Handgriff

an den Beinen

Hingegen muss man darauf achten, dass nicht bei dem meist schnell notwendig werdenden Herausheben des Kopfes über den Dannn umfangreiche Dammrisse entstehen 1).

Wigand - Martinscher Handgriff

Von andrer Seite wird empfohlen, den Kopf nicht durch Zug an den Schultern, sondern durch vis a tergo, durch Druck von oben her, durch das Becken zu pressen, der Wigand-Martin'sche, auch von Winckel empfohlene Handgriff. Während die Finger der einen Hand, wie beim Veit-Smellie'schen Handgriff, in den Mund gehen, umfasst die andre Hand von oben her den Schädel und stellt ihn so zum Beckeneingange, dass ebenfalls der kleine, vordere, quere Durchmesser in die Beckenenge zu stehen kommt. Ein kräftiger Druck presst dann den Kopf hindurch.

Bei nicht narkotisirter Frau wird dieser Handgriff durch Gegenpressen von seiten der Frau erschwert, ja, seine Ausführung verhindert. Ausserdem gehört eine ziemlich grosse Hand dazu, um die Gebärmutter voll zu umfassen und den Kopf zu fixiren.

Häufig vereinigt man beide Methoden und lässt von einer Hilfsperson einen Druck von aussen ausüben, während man selbst an den Schultern zieht.

Stirbt das Kind, ohne dass der Kopf hat extrahirt werden können, ab, so überlasse man, wenn keine Blutung stattfindet, erst <sup>1</sup>/<sub>4</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde lang der Bauchpressenthätigkeit, den Kopf richtig einzustellen. Es erfolgt die Geburt bisweilen spontan, jedenfalls auf leichteren Zug<sup>2</sup>).

## 3. Die Streckung des vorderen Schenkels bei falscher Einstellung des Steisses.

Während der vorliegende Schädel bei Erstgeschwängerten schon in den letzten Schwangerschaftswochen in das Becken einzurücken pflegt, ist das mit dem Steisse nicht der Fall, und auch bei Mehrgebärenden dauert das Einrücken im Beginne der Geburt etwas länger.

In den Fällen, wo dieser Umstand nicht auf Verengerung des Beckeneingangs zurückzuführen ist, — und die Komplikation von Beckenenge und Beckenendelage ist sehr häufig — ist der Grund darin zu suchen, dass der weichere, weniger umfangreiche Steiss das untere Uterinsegment noch nicht so vollständig ausgedehnt hat wie der Kopf. Auch habe ich bemerkt, dass die weichen Massen der Glutäalpartien nicht selten über der Linea innominata der vordern Beckenhälfte zurückgehalten werden, sich zurückstülpen und so den Steiss wesentlich verbreitern.

Bei älteren Erstgebärenden mit rigider Scheide gehört bisweilen eine grosse Geduld dazu, um das Einrücken des Steisses allein den Naturkräften zu überlassen <sup>3</sup>).

Bisweilen wird das Einrücken auch erschwert durch falsche Einstellung. Die Hüftenbreite, die sich dem queren Beckendurchmesser einfügen soll, steht im schrägen, ja, annähernd im geraden, und die vordere Steissbacke sitzt dann auf dem queren Schambeinaste oder der Symphyse auf; bei engem, besonders bei plattem Becken eine nicht seltene Anomalie.

Bei noch stehendem Wasser kann Seitenlagerung noch gute Dienste thun; ist aber der Steiss stark gegen den Beckeneingang angedrängt und hat der Arzt nach einiger Zeit der Beobachtung die Ueberzeugung gewonnen, dass die Natur allein nicht imstande ist, die falsche Einstellung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ostermann, Berl. Klin. Woch. 1893, S. 468. <sup>2</sup>) Theilhaber, C. f. G. 1893, Nr. 49. <sup>3</sup>) Ahlfeld, A. f. G., Bd. 5, S. 174. — Sperling, Sitz. d. Ver. f. wiss. Heilk. zu Königsberg i, Pr. 4. Nov. 1895.

zu korrigiren, so ist das zweckmässigste Remedium die Streckung des vordern Sehenkels. Ist der Fuss zu erreichen, so leitet man an diesem den Schenkel an der vordern Beekenwand herab; kommt man nicht zum Fuss, so drängt man den angezogenen Obersehenkel von der Bauchseite aus herab und sieht, dass man bis zum Knie vorrücke, um nun das Herabholen und Strecken des Schenkels zu ermöglichen. Ist die Streekung ausgeführt, so überlasse man das Weitere der Natur. Auffallend sehnell pflegt nun der Steiss herabzurücken.

Ein ähnliches Verfahren kann nötig werden, wenn sich der Steiss mit dem Rücken nach hinten einstellen will. Diese Stellung ist für den Durchtritt durch das Becken ungünstig, da sich die Arme stets in die Höhe schlagen und das Kinn meist über dem Beckeneingange hängen bleibt. Um eine derartige ungünstige Einstellung zu vermeiden, hole man entweder den vordern Fuss herunter oder man hake einen Zeigefinger in die vordere Hüftbeuge ein, und während man einen kräftigen Zug in der Richtung zum Beckenboden ausführt, suche man eine Drehung der vordern

Hüfte gegen den Schambogen hin möglich zu machen.

Verlangen gefährliche Vorkommnisse im Befinden der Mutter oder des Kindes bei vollkommener Steisslage eine Beschleunigung oder Beendigung der Geburt, so kommen, je nach dem Höhestande des Steisses, folgende Entbindungsverfahren in Betracht:

#### 4. Extraktion am Fuss.

Nur wenn die Hand noch den auf dem Beckeneingange stehenden Steiss etwas zurückdrängen kann, ist dieses Entbindungsverfahren ausführbar.

Bei erster Steisslage wähle man die linke Hand, schiebe sie in der rechten vordern Beekenhälfte in die Höhe, taste sieh mit den Fingern von der linken Hüftebeuge beginnend zum Knie, über dieses hinaus zum linken Unterschenkel und führe den letztern an den Oberschenkel heran, sodass die Ferse in der Nähe der linken Steissbacke zu liegen kommt. Nun fasse man den Fuss zwischen zweitem und drittem Finger, wenn Raum vorhanden ist, zwischen Daumen und zweitem Finger und ziehe den Fuss in der Richtung zur Kreuzbeinspitze in die Scheide hinab.

Die Extraktion erfolgt dann an dem gestreekten Schenkel und an der heraustretenden Hüfte in der üblichen Weise.

Wäre fälschlicherweise der hintere Fuss herabgeholt, anstatt des vordern, so ist auch bei nur mässiger Beckenenge der Zug am hintern Fusse vergeblich. Die auf dem vordern Beekenrande aufsitzende Steissbacke macht ein Herabziehen unmöglich. Es muss erst der andre Schenkel ebenfalls herabgeholt werden.

Bei weitem, geräumigem Becken darf man auch an dem irrtümlicherweise herabgeholten hintern Schenkel ziehen, muss nur die Drehung des Steisses unterstützen, durch die die vorn aufsitzende Steissbacke von der Symphyse ab nach hinten zu abweicht, während der hintere Schenkel nach vorn zu liegen kommt.

Hat man z. B. bei zweiter Steisslage den linken Fuss herabgeholt, so muss sich bei der weitern Extraktion der Rücken von rechts über die Wirhelsäule weg in die linke Seite des Beckens drehen; aus zweiter unvollkommener Fusslage wird eine erste.

Ueberhaupt muss der Geburtshelfer bei der Extraktion immer darauf achten, welche Drehungen die Frucht intendirt.

#### 5. Extraktion am Steiss.

Kann der Fuss nicht mehr herabgeholt werden, so bleibt nur die Extraktion am Steisse übrig. Diese kann ausgeführt werden mit dem stumpfen Haken, mit der Schlinge, mit der Hand (gekrümmte Finger). Angriffspunkt der Kraft ist stets die Hüftbeuge. Extraktion mit dem stumpfen Haken. Zwei Finger der einen

Hand drängen sich als Leiter hinter der Symphyse in die Höhe und haken

Extraktion mit dem stumpfen Haken

in die vordere Hüftbeuge ein. Die andre Hand nimmt den stumpfen Haken

Fig. 328. Der stumpfe Haken. Natürliche Grösse.

Anwendung des Hakens.

und führt ihn längs der Hohlhand und den beiden Leitfingern bis zur Hüftbeuge in die Höhe und zwar so, dass die freie Kuppe des Hakens vom Bauche abwärts gerichtet ist. Hat man die Höhe der Hüftbeuge erreicht, so dreht man den Haken fast um einen Quadranten, damit die Spitze vor den Genitalien herab zwischen die Schenkel gedrängt werden kann, geht mit den beiden Leitfingern der Kuppe von untenher entgegen und beginnt nun, unter Deckung der Kuppe durch diese Finger, die Extraktion.

Der Zug muss stets stark gegen das kindliche Darmbein gerichtet sein - dasselbe gilt auch für den Zug mit der Schlinge -; sonst läuft man zu leicht Gefahr. den Oberschenkel zu verletzen.

Der Gebrauch des Hakens wird vielfach der leicht zu machenden Verletzungen halber widerraten.

Seit ich mir meinen stumpfen Haken sehr stark habe anfertigen lassen - er misst, wie Fig. 328 zeigt, 8 mm im Durchmesser 1) - sind Verletzungen entschieden seltener geworden.

Diese häufiger vorkommenden Verletzungen sind es auch gewesen, die zur Empfehlung der Schlinge geführt haben, und doch sind auch mit dieser sehr wohl Brüche des Oberschenkels möglich, wenn man den Zug bei der Extraktion nach falscher Richtung hin ausübt. Zerquetschungen der Weichteile sind stärker als bei

<sup>1)</sup> Siehe auch Küstner, Volkmann'sche Vorträge, Nr. 140, S. 1078.

Extraktion mit der Schlinge. Man rolle sich eine Wendungs- Extraktion mit schlinge um die Nagelkuppe des Zeigefingers 4 bis 5 mal herum, drücke mit dem Mittelfinger diese Schlingenrolle fest und führe so beide Finger samt der zwischen ihnen liegenden Schlinge in die vordere Hüftbeuge. Dort streife man mit dem Mittelfinger das Schlingenkonvolut vom Zeigefinger ab und dränge es von oben zwischen die Schenkel hinein, soweit wie möglich. Nun suchen sich die beiden Finger diese Schlingenpartie von untenher zwischen die Schenkel eindringend auf, fassen sie und damit geht die Schlinge über die vordere Hüfte weg.

Die beiden Enden werden aus der Scheide herausgeleitet und an

ihnen nun ein kräftiger Zug ausgeführt.

Extraktion mit der Hand. Nur wenn der Steiss tief steht Extraktion mit und die Widerstände sehr gering sind, glückt die Extraktion mit den hakenförmig in die vordere Hüftbeuge eingesetzten Fingern der einen Hand oder beider Hände.

Ist der Steiss auf irgend eine der eben erwähnten Methoden bis zur Schamspalte herabgezogen, so kann die Extraktion an beiden Hüften fortgesetzt werden, denn jetzt ist die hintere Hüfte ebenfalls leicht zu erreichen.

Bei in der Geburt abgestorbenen grossen Kindern, wenn Fieber auftritt oder sonst eine Komplikation, die die schnelle Entleerung des Uterus wünschenswert macht und eine der bisher angegebenen Extraktionsmethoden ist nicht ausführbar, da die Hand nicht zum Fusse, nicht zur Hüfte gelangen kann, empfiehlt Fritsch 1) die Anlegung des Kranioklasten an eine Beckenhälfte. Der Anlegung muss die Spaltung des Afters vorausgehen.

Die Extraktion des Steisses mit der Zange hat sich nicht bewährt.

Man lasse derartige Versuche sein.

# Massnahmen und Operationen als Verstärkung und Ersatz der austreibenden Kräfte

## c) mit Verkleinerung des Kindeskörpers.

Unter Umständen ist es geboten, weil kein andrer Ausweg vorhanden ist, die Entbindung zu beenden, den Umfang der voluminösesten Kindesteile durch Verkleinerung zu vermindern; in andern Fällen ist dies in Hinsicht auf die mütterlichen Geburtswege wünsehenswert.

Zu diesen Operationen gehört 1) die Perforation, 2) die Embryulcie, 3) die Kleidotomie, 4) die Dekapitation, 5) die Punktion oder Eröffnung grosser mit Flüssigkeit gefüllter Räume, 6) die Trennung oder Verkleinerung verwachsener Früchte.

#### I. Die Perforation.

Unter Perforation versteht man die Eröffnung der Schädelhöhle, Entfernung ihres Inhalts, eventuell Entfernung einzelner Teile des knöchernen Schädels.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Klinik der geburtsh. Operationen, Halle 1888, 4, Aufl., S. 107.

Indikationen zur Perforation

Diese Operation wird sieh unumgänglich notwendig machen, wenn der Kopf unmöglich unverkleinert die knöchernen Wege passiren kann (absolute Indikation), sofern eine Entbindung durch künstlich gemachte Wege nicht möglich oder nicht thunlich ist, und sie wird zweckdienlich sein, wenn, bei sicherlich totem Kinde, die mütterlichen Weichteile durch eine Verringerung des Schädelumfangs vor erheblichen Verletzungen geschützt werden, die bei unterbliebener Perforation mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind (relative Indikation).

Es geht aus dieser Indikationsangabe hervor, dass sich die Perforation besonders beim engen Becken nötig machen wird, und zwar sind es enge Becken mittleren Verengerungsgrades; dem bei dem engsten Becken wird auch der durch Perforation verkleinerte Kopf nicht durchgehen, es muss die Sectio caesarea gemacht werden. Beim nur mässig verengten Becken kann in der Regel die künstliche Frühgeburt, die Anregung der Geburt knrz vor dem Schwangerschaftsende, auch die spontane Geburt am rechten Ende der Schwangerschaft noch ein lebendes Kind erzielen.

Die untere Grenze für die Möglichkeit der Ausführung der Perforation setzt man gewöhnlich bei 6 cm Conjugata vera an. Nach oben wird man annehmen dürfen, dass ein Becken mit Conjugata vera von 9 cm ein

Kind noch regelmässig durchlässt.

Wie leicht ersichtlich, wird man die Perforation seltener auszuführen haben, wenn man die Schwangere schon längere Zeit vor ihrer Entbindung in Beobachtung hatte; denn dann hat man Gelegenheit, Verfahren einzuschlagen, die wahrscheinlich ein lebendes Kind ergeben. Ich musste in Marburg, wo die Schwangeren meist zeitig aufgenommen werden, unter 3000 Geburten, von denen eine verhältnismässig grosse Zahl durch enges Becken komplizirt war, 19 mal die Perforation vornehmen. Wären die selben Personen am Ende der Schwangerschaft gekommen, so würde die Zahl der Perforationen sich mindestens verdoppelt haben.

Gewöhnlich sind es Fälle, die der Arzt erst kurz vor oder erst während der Geburt zur Beobachtung bekommt, bei denen sich dann im Geburtsverlauf herausstellt. dass ein andrer Weg der Entbindung nicht

möglich oder thunlich ist.

Der Hinweis auf den Kaiserschnitt als die andre Operation, die statt der Perforation zur Anwendung kommen könnte, hat nur, im Falle das Kind noch am Leben ist, seine Berechtigung. Die allgemeine Praxis wird den Arzt nicht häufig in dies Dilemma bringen, da er meist das Kind bereits abgestorben oder in solch einem desolaten Zustande findet, dass der Tod nahe bevorsteht. Eher wird der Anstaltsarzt der Frage gegenübergestellt werden, die Perforation am lebenden Kinde machen zu müssen oder den Kaiserschnitt auszuführen. Bedenkt man, dass die betroffene Gebärende bei vorurteilsloser Vorstellung des Sachverhalts fast immer für die Perforation des Kindes entscheiden wird, so schwinden die Fälle, wo der Arzt allein die Verantwortung übernimmt, nur auf ganz wenige zusammen. Auch für diese wenigen Fälle empfiehlt es sich, wenn irgend möglich, einen zweiten erfahrenen Kollegen zuzuziehen und erst nach Beratung mit diesem die Perforation vorzunehmen.

An Instrumenten ist nur ein scherenförmiges Perforatorium not-

wendig. Der Trepan, der noch manchen Orts gebraucht wird, ist überflüssig.

Auvard1) hat ein Instrument konstruirt, bei dem Perforatorium und Kranioklast vereinigt sind, Embryotome céphalique combiné, das auch in deutschen Lehrbüchern viel empfohlen ist. Ich habe das Instrument ebenfalls erprobt, kann ihm aber den Vorzug vor dem einfachen Perforatorium und dem Kranioklast nicht zuerkennen. Einfachheit der Instrumente bleibt immer ein Vorzug, besonders auch in Hinsicht auf Desinfektiou. Noch mehr gilt dies von dem Zweifel'schen Instrumentes), das viel zu komplizirt ist, um sich in der Praxis einzubürgern.

Die Operation führt man im Querbett oder auf einem Tische in Ausführung der Steissrückenlage ans. Sorgfältige Desinfektion der Genitalorgane, soweit

sie der Spülkanne und Tupfern zugänglich sind. Narkose.

Da der Kopf, wenn er nicht sehr fest eingekeilt ist, leicht dem Andrängen des Instruments nachgiebt, so wird er von oben durch einen Kollegen, eventuell durch die Hebamme fixirt. Dieser muss der Handgriff vorher gezeigt werden.

Zwei Finger der linken Hand werden zur Leitung des Instruments gegen den Kopf vorgeschoben und gegen die Stelle, die durchbohrt werden soll, angestemmt. Man wählt, wenn irgend möglich, eine Naht oder Fontanelle, bei Gesichtslage die Stirnnaht, die Fissura orbitae oder den harten Gaumen, beim nachfolgenden Kopf das Foramen magnum. Uebrigens lässt sich unter Umständen die Spitze des Instruments auch durch die Schädelknochen hindurchdrängen. Sollte der Arzt absolut keine Stelle zum Einstechen finden, so hilft ihm folgendes Verfahren: Indem man das Instrument auf den beiden leitenden Fingerspitzen gegen den Schädelknochen andrückt, senkt man den Griff stark gegen den Damm zu und rotirt auf diese Weise den vorliegenden Teil des Schädels, bis eine Naht oder Fontanelle fühlbar wird, in die man dann die Spitze einstässt

Statt des Kindesschädels ist bisweilen das Kreuzbein oder der letzte Lendenwirbel angebohrt worden. Noch aus neuester Zeit wird ein solcher Fall berichtet 3). Genaues Untersuchen und starkes Herabdrängen des Griffes gegen den Damm schützen vor diesem schweren Irrtum.

Hat das Instrument die Knochen durchbohrt, so dreht man es um seine eigne Achse herum, wodurch die stichförmige Oeffnung um soviel erweitert wird, dass ein Finger eingeschoben werden kann.

Jetzt gilt es, wenn nicht eine äusserst kräftige Wehenthätigkeit den Kopf in die Beckenenge treibt und dadnrch die Hirnmasse herauspresst, den Schädelinhalt zu entfernen. Soweit der Finger reicht, mit diesem, sonst mit einem metallenen Katheter, zerstört man das Gehirn, indem man es zu Brei rührt. Am besten spült man nun den Schädelhöhleninhalt mit der Spülkanne und einem Mutterrohre aus. Die Perforation ist beendet.

Bei sehr kräftiger Wehenthätigkeit und nicht zu starken Missverhältnisse rückt das Kind nun schnell tiefer und wird spontan geboren. Zögert dieser Vorgang, so ist es am zweckmässigsten (und in der geburtshilflichen Praxis wird ziemlich allgemein so verfahren), die Frucht am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, C. f. G. 1890, S. 65, Autoreferat, <sup>2</sup>) C. f. G. 1897, Nr. 18, S. 481, <sup>3</sup>) Ref. von Fraund, Verh. d. D. G. f. G. IV. (Wien), S. 307.

geöffneten Schädeldache zu extrahiren. In den Fällen hingegen, in denen der Cervix noch nicht genügend erweitert war, lasse man geduldig erst durch eine Anzahl Wehen den Kopf herabdrängen und den Muttermund ansdehnen, ehe man foreirt extrahirt.

Hierzn benutzt man zumeist den Kranioklast oder eine kräftige Knochenzange, wie die Boër'sche oder die Mesnard'sche. Auch der Kephalothryptor hann in Anwendung kommen, ganz selten der spitze Haken oder die gewöhnliche Kopfzange.

#### Die Anwendung des Kranioklast.

Dieses Instrument ist sehr geeignet, mit seinen gut ineinander passenden Zangen die Schädelknochen so fest zu fassen, dass man einen sehr kräftigen Zug daran ausüben kann. Man führt unter Leitung zweier Finger die solide Branche des Kranioklasts in die Schädelhöhle durch die Perforationsöffnung hindurch ein und drängt sie gegen die Hinterfläche des einen Stirnbeins. Das andre Blatt, das gefensterte, wird unter Leitung der Finger an die Aussenseite des Stirnbeins geschohen und das Instrument im Kreuzungspunkte geschlossen. Mit einer Flügelschraube werden die Griffe jetzt einander genähert, wodurch die inneren Branchen die Schädelknochen um so fester fassen. Beim Zuschrauben muss sich der Arzt von Zeit zu Zeit mit vergewissern, dass keine mütterlichen Teile, Falten der Schleimhaut, vom Instrumente mit gefasst und zerquetscht werden. Sitzt das Instrument gut und fest an, so ziehe man langsam, aber kräftig nach abwärts. In der Regel folgt der Kopf.

Sollten die Schädelknochen auszureissen drohen, so nehme man seine Zuflucht zu einer kräftigen Knochenzange, damit man näher an der Schädel-

basis die Knochenreste fassen und dann extrahiren kann.

Erwähnt sei, dass auch perforirte Kinder bisweilen nach der Extraktion noch Lebenszeichen von sich geben, selbst schreien. Um diesem sehr unliebsamen Vorkommis vorzubengen, zerstöre man vor der Extraktion mit einem Katheter die Medulla oblongata.

In einem Falle von Perforation des absterbenden Kindes (1895, J. Nr. 170), fanden

wir die Lunge an ihren Rändern ziemlich luftbaltig.

Der früher vielverwendete Kephalothryptor hat dem Kranioklasten das Feld fast ganz räumen müssen. Dass dies Instrument in vielen Fällen nicht genügte, lag zum grossen Teil an den schwachen Modellen, die sich nach und nach im Gebrauche eingebürgert hatten. Wer das schöne, schlanke, kräftige Instrument von Busch gebraucht, wird selten ein Missgeschick damit haben.

Auch nach Einführung des Kranioklasten bleibt der Kephalothryptor noch ein wertvolles Instrument, obwohl dem Arzte, der sich nur eins von beiden Instrumenten anschaffen kann, der Besitz des Kranioklasten wert-

voller sein wird.

## Die Anwendung des Kephalothryptor.

Für die Fälle, in denen die Extraktion des perforirten Kopfes mit dem Kranioklasten nicht gelingt, ist der Kephalothryptor an seinem Platze;

auch lässt sich der nachfolgende Kopf unter Umständen wesentlich leichter mit diesem Instrumente zerquetschen und extrabiren, als mit Perforation und Kranioklast.

Mit dem Kephalothryptor ist es auch möglich, einen Kopf nach und nach in verschiedenen Richtungen zu komprimiren und die Schädelknochen zu zertrümmern, sodass selbst sehr harte und feste Knochen schliesslich durch einen sehr engen Beckenraum hindurchgedrängt werden können.

Die Anlegung des Kephalothryptors geschieht wie die der Zange; nur muss man, da der Kopf meistens oberhalb des Beckeneingangs steht, sehr hoch mit der leitenden Hand eingehen. Man führe daher die ganze Hand mit Ausschluss des Daumens in die Höhe. Die Griffe müssen dementsprechend tief gegen den Damm hin gesenkt werden, und gerade deshalb ist es auch besonders nötig, beim Zuschrauben des Instruments langsam zu verfahren und Sorge zu tragen, dass nicht Schleimhautfalten des Introitus vaginae oder höher hinauf liegende mitgefasst und abgequetscht werden.

Die Richtung des Zugs muss sich, wie bei der Zange, nach dem Stande des Kopfes richten und mit dem Herabtreten des Kopfes wechseln. Auch beachte man, welche Drehung der nach einer Richtung zusammengepresste Kopf einnehmen will. Fügt man sich während der Extraktion dieser spontanen Drehung, so kommt man eher zum Ziele, als wenn man die Extraktion in einer angestrebten Richtung foreiren will.

Die Anwendung des spitzen Hakens zur Extraktion des perforirten Extraktion mit Schädels wird nur selten empfohlen. Der spitze Haken ist ein sehr gefährliches Instrument in der Hand des wenig Geübten, und auch der Geübte kommt mit Kephalothryptor und Kranioklast besser aus. Reisst der spitze Haken aus, so kann die Gebärende und auch der Arzt sehr heftige Verletzungen davontragen.

dem spitzen Haken

## Die Perforation des hydrocephalischen und des nachfolgenden Kopfes<sup>2</sup>).

Einer besonderen Erwähnung bedarf die Perforation des hydro-Perforation des cephalischen Schädels. Diese lässt sich zweekmässig mit einem Wasserkoofes Troikart ausführen und die Benutzung dieses Instruments ist geradezu geboten, wenn es sich um ein lebendes Individuum handelt. Derartige Fälle werden beim hydrocephalischen Kopfe relativ häufiger vorkommen als bei Perforation des lebenden Kindes mit normalem Schädel. Man benutze einen nicht zu starken Troikart und lasse das Wasser langsam ab. Es ist, wenn auch sehr selten, schon vorgekommen, dass ein nach diesem relativ unschuldigen Eingriffe zu Tage befördertes Kind weitergelebt hat 1).

Als Angriffspunkt für das scherenförmige Perforatorium dient in der Perforation des Regel der Teil des Schädels, der unter der Symphyse zuerst erreichbar nachfolgenden Konfoist, meist die Hinterhauptsschuppe.

Bei sehr engem Becken und hochstehendem Kopfe kann man nach

<sup>1)</sup> Schilling, Ueber Punktion des Hydrocephalus am Geborenen, Münchener med. Woch, 1896, Nr. 1, S. 8, 2) Strassmann, C. f. G. 1895, Nr. 14, S. 357. v. Herff. C. f. G. 1895 Nr. 28. - Hergenhahn, A. f. G., Bd. 51, S. 250.

Eröffnung der Halswirbelsäule von hinten her in das Foramen magnum eindringen und so den Schädelinhalt entfernen. Durch kräftiges Herabziehen des Schädels an den Schultern dringt die Hirmmasse allein heraus, der Kopf verkleinert sich. Im anderen Falle wäre auch hier die Schädelhöhle auszuspülen und eventuell der Kranioklast zu benutzen.



Kann man vom Damme aus wesentlich leichter zum Munde gelangen, so versuche man die Perforation durch den harten Gaumen, eine Methode, wie wir sie seiner Zeit auf der Credéschen Klinik wiederholt ausgeführt haben. Doch entsteht ein ziemlich langer, schlecht erweiterungsfähiger Kanal, der dem Gehirn unter Umständen nur schlecht den Austritt gestattet.



Fig. 329. Perforation von der Halswirbelsäule aus. Nach der Natur.

Fig. 330. Eine auf diese Weise ausgeführte Perforation. Nach der Natur.

Ist der nachfolgende Kopf ein hydrocephalischer, so kann seine Perforation dann grosse Schwierigkeiten bieten, wenn beim engen Becken der umfangreiche Kopf hoch über dem Beckeneingange stehen geblieben, mit dem Perforatorium nicht oder nur sehr schwer zu erreichen ist. Für diese Fälle ist die Entleerung der Schädelhöhle durch den Wirbelkanal von van Huevel, ein Vorschlag, den ich 1883 wiederholt habe<sup>4</sup>), vorgeschlagen, die spinale Entleerung. Man trenne mit einem Messer die Wirbelsäule im Bereiche der Rückenwirbel so weit, dass man einen weiblichen Katheter bis in die Schädelhöhle vorschieben kann, und lasse die Flüssigkeit durch ihn abfliessen. Geschieht dies zur Genüge, so folgt der Kopf ohne Schwierigkeiten. Ist der Abfluss nur gering, so muss man sehen, auf die gewöhnliche Methode und zwar dicht hinter der Schamfuge an den Schädel zu kommen, um ihn dort zu perforiren.

Spinale Entleerung der Schädelhöhle

<sup>1)</sup> Ber. u. Arb., Bd, I, S. 240,

Ich habe bisher nicht Gelegenheit gehabt, das Verfahren in praxi zu benutzen, sondern es nur am Phantom erprobt. Bei wenig umfangreichem Hydrocephalus muss man, um in die Seitenventrikel zu kommen, den Katheter von der Mittellinie weit abdrängen, wohl anch ein kräftigeres Instrument zur Zertrümmerung der Hirnmasse nehmen.

Cohnstein') empfiehlt ein ähnliches Verfahren für den nachfolgenden Kopf, auch wenn er nicht hydrocephalisch, aber schwer erreichbar ist. Er schlägt vor, die



Fig. 331. Entleerung der hydrocephalischen Flüssigkeit durch den Spinalkanal.

Fig. 332. Entleerung des hydrocephalischen Inhalts durch den Wirbelkanal. Nach Varnier, An Americ. Text-Book, S. 565, Fig. 376.

Schädelhöhle durch Ausspülung zu entleeren. In der Kieler Entbindungsanstalt ist dieses Cohnstein'sche Verfahren öfters mit Erfolg angewendet worden <sup>2</sup>). Auch Arnould berichtet, dass er bei abgerissenem Kopfe auf diese Weise die Verkleinerung des hydrocephalischen Schädels bewerkstelligt habe <sup>3</sup>). Ribemont-Dessaignes und Lepage <sup>4</sup>) beschreiben die Operation und geben eine Abbildung.

## 2. Die Embryulcie, Embryotomie.

Die Verkleinerung des kindlichen Körpers macht sich unbedingt notwendig, wenn bei vorhandener Querlage die Frucht nach Abfluss des Wassers so tief in das Becken eingekeilt wurde, dass eine Wendung entweder nicht mehr möglich oder der Gefahren halber, die sie bringen würde, nicht mehr ratsam ist. Man bezeichnet diese Verhältnisse kurz mit dem Ausdrucke "eingekeilte Querlage", "eingekeilte Schulterlage".

Gewöhnlich ist unter solchen Umständen ein Arm des Kindes weit

Eingekeilte Schulterlage

<sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 6, S. 503. <sup>2</sup>) H. Schmidt, İn.-Diss., Kiel 1896. <sup>3</sup>) Arch. de Tocol., Bd. 21, S. 151. <sup>4</sup>) Précis d'Obstétr. 1894, S. 1034.

Ablfeld, Lebri, d. Geb. 34

vorgefallen und ragt aus den Geschlechtsteilen hervor. Tief im Becken kommt der untersuchende Finger an Teile des Rückens oder der Schulter. Nur mit Mühe dringt der Finger an diesen Teilen in die Höhe und es gestatten ihm einzelne prägnantere Teile, wie Achselhöhle, Schulterblatt,

Rippen, sich über die Lage des Kindes zu orientiren.

Da das Kind unter solchen Umständen fast immer abgestorben sein wird, so wäre es ein grosser Fehler, wollte der Arzt die Wendung nur überhaupt versuchen und dadurch die Gebärende unnützer Weise in Gefahr bringen. Hier ist die Verkleinerung des Kindeskörpers am Platze und wird entweder in der Weise ausgeführt, dass man Brust und Bauchhöhle eviscerirt, Embryulcie, oder den Kopf vom Rumpfe trennt. Dekapitation.

Man glaube ja nicht, dass man mit Wegnahme des vorgefallenen Arms, wie dies seiner Zeit empfohlen wurde 1), etwa viel erreiche. Im Gegenteil, der Arm kann dem Operateur unter Umständen eine sehr wertvolle Handhabe werden, um sich die Ausführung der beiden jetzt zu besprechenden Operationen zu erleichtern. Ueberdies erinnere ich an einige höchst unangenehme Fälle, in denen der Arzt in der bestimmten Meinung, das Kind sei tot, den Arm entfernte und durch Wendung ein lebendes Kind entwickelte.

Zur Ausführung der Embryulcie bedient man sich des Naegeleschen Perforatoriums. Unter Leitung zweier Finger führt man das Instrument in die Achselhöhle oder an eine andre Stelle des Thorax und stösst die Spitze durch den Brustkorb hindurch. Durch Drehen um die Längsachse erweitert man die Oeffnung, sodass man bequem mit dem Finger eingehen kann, und entfernt Herz und Lungen. Genügt die Entleerung dieses Raumes noch nicht, so zerstört man weiterhin das Zwerchfell und sucht auf diesem Wege die umfangreiche Leber zu entfernen. Gelingt es so nicht, so mache man eine neue Perforationsöffnung in die

Bauchdecken und nehme von hier aus die Baucheingeweide heraus. Indem nach Herausnahme der Bauchintestina das Becken der Frucht tief herabrückt, kann der Arzt nun die Hüftbeuge oder einen Fuss oder das Knie erreichen und vollendet durch Zug an diesem Teile die nach der Evisceration spontan begonnene Wendung, worauf die Extraktion in der

Regel leicht beendet werden kann.

Würde das Eingehen mit der Hand, um den Fuss herabzuholen, noch schwierig sein und dadnrch der Frau noch eine Gefahr erwachsen, so trenne man, nach Küstners Vorschlag2), den Rumpf vollständig in zwei Hälften, indem Bauchdecken und Lendenwirbelsäule mit starker Schere durchschnitten werden, und extrahire die einzelnen Hälften.

## 3. Die Dekapitation.

Die Dekapitation ist als Verkleinerungsmethode der Embryuleie vorzuziehen, wenn der Hals des Kindes besser zu erreichen ist als der Bauch, wenn also der Arm sehr tief in das Becken herabgedrängt ist.

Ausführung der Embryotomie

<sup>1)</sup> Vogler, M. f. G., Bd. 18, 1861, S. 204. 2) Verh. d. D. Ges. f. Gyn., VII, S. 386.

Die Dekapitation führt man mit dem Braun'schen Schlüsselhaken Ausführung der aus. Das Instrument wird unter Leitung zweier Finger an der vordern Seite des Halses in die Höhe geführt. Diese Manipulation kann man sich wesentlich erleichtern, wenn man vorher durch Zug am vorliegenden Arm die Schulter tief in das Becken herabziehen und mit zwei Fingern der andern Hand sich über den Hals weg arbeitend, diesen ebenfalls noch etwas nach unten bringen kann. Das Instrument wird so eingeführt, dass Knopf und Winkel platt den leitenden Fingern anliegen. Erst wenn es über den Hals mit dem Knopfe weggeführt ist, dreht man es so um seine Längsachse herum, dass der Knopf nach der hintern Fläche des Halses schaut. Die leitenden Finger gehen nun von unten um den Hals herum, dem Knopfe entgegen, und beim Anziehen des Instruments müssen diese Finger mit dem herabrückenden Knopfe in Berührung treten. Jetzt erst, nachdem der Knopf so von den Fingern gedeckt ist, zieht man durch kräftigen Zug das Instrument stark nach unten, sodass der Hals in den Winkel hineingepresst und weiter nach abwärts gezogen wird. Erst wenn dies gelungen ist, beginnt die eigentliche Trennung des Kopfes vom Rumpfe durch Drehung des Instruments um seine Längsachse, während noch immer anhaltend ein Zug nach unten ausgeübt wird. Durch diese Drehung wird, meist unter deutlichem Krach, die Wirbelsäule zerbrochen und durch fortgesetzte Drehung auch die Nacken- und Halsmuskulatur auseinandergerissen oder mit der Schere durchschnitten.

Fritsch 1) empfiehlt für die Dekapitation die Siebold'sche Schere. Man lässt den vorliegenden Arm vom Assistenten oder der Hebamme stark nach der Bauchseite der Frucht herabziehen, führt unter Deckung die Siebold'sche Schere oberhalb der Schulter an den Hals und schneidet nach und nach sämtliche Gebilde des Halses durch. Da der Zug am Arme die Wunde immer weiter klaffen lässt, so wird die Operation im weiteren Verlaufe immer leichter.

In der Regel treiben, sowie die Trennung soweit vorgeschritten ist, die austreibenden Kräfte den Thorax herab, und es zerreissen spontan die noch zusammenhängenden Gewebe. Geschieht letzteres nicht, so trennt man sie mit einer Siebold'schen gebogenen Schere.

Ist das Kind mit dem dekapitirten Thorax voran ausgetreten, so gilt Entfernung des es den Kopf zu entfernen. Erlauben es die Verhältnisse, jetzt eine kleine henen Kopfes Pause eintreten zu lassen, so beobachtet man, wie die Wehen den Kopf zum Ein- und Durchtritt durch das Becken einstellen, ja, selbst ohne Kunsthilfe hindurchtreiben.

Im andern Falle bedient man sich eines Extraktionsinstruments, und es kann sein, dass man den spitzen Haken, eine Boër'sche oder Mesnard'sche Knochenzange oder die gewöhnliche Kopfzange benutzen wird, je nachdem der Angriffspunkt für die Extraktion im Foramen magnum, einer Orbita, dem hervorragenden Wirbelsäulenstumpfe gefunden wird oder überhaupt ein derartiger Teil nicht fassbar ist, sodass die Kopfzange allein übrig bleibt.

<sup>1)</sup> Klinik der geb. Operationen, 2 Aufl., S. 185. — Polland, In.-Diss., Berlin 1895.

## 4. Die Durchschneidung der Schlüsselbeine (Cleidotomie).

Bisweilen sind es die zu umfangreichen Schultern, die nach Sichtbarwerden des Kopfes oder auch schon früher den Durchtritt des Kindes durch das Becken erheblich erschweren. Kinder, deren Kopf bereits geboren ist, können aus diesem Grunde noch in der Schamspalte absterben. Relativ hänfig findet sich diese grosse Schulternbreite beim Hemicephalus.

Wenn in einem solchen Falle die Seite 156 und 368 beschriebenen Massnahmen nicht erfolgreich sind und das Kind während der Extraktionsversuche abgestorben ist, dann wäre es falsch, wollte man weiter mit

Eingriffen fortfahren, die der Frau gefährlich werden können.

Wenn nicht dringende Gefahr für die Mutter vorliegt — Fieber in partu, Dehnung des unteren Uterinsegments mit drohender Uterusruptur — so warte man ruhig einige Wehen ab. Die Schultern, die sich in solchen Fällen meist ungünstig dem Beckeneingange aufstellen, d. h. nahezu im geraden Durchmesser, drehen sich noch in den queren und rücken dann in das Becken ein.

Findet diese Korrektur aber nicht statt oder drängen die oben erwähnten Gefahren zu einer schnellen Entleerung der Uterushöhle, dann ist die Verkleinerung des Schultergürtels angezeigt, die aus dieser Indikation zuerst von v. Herff¹) ausgeführt und von Phänomenoff²) als typische Operation beschrieben wurde.

Phänomenoff hat sich zur Durchschneidung eine lange Schere konstruiren lassen, Strassman<sup>3</sup>) und Knorr<sup>4</sup>) benutzen die Sieboldsche Schere; v. Herff machte die Zertrümmerung durch Einstechen des Naegele'schen Perforatoriums in die obere Thoraxapertur und Spreizen des Instruments, bis die Schlüsselbeine, eventuell auch die oberen Rippen gesprengt waren.

Nach der Durchtrennung rücken die Schultern gegen das Brustbein hin zusammen, der Schultergürtel kann eintreten. Auch wird es nun leichter gelingen, die Arme einzeln hervorzuholen und dann die Extraktion vorzunehmen.

## 5. Die Eröffnung grosser mit Flüssigkeit gefüllter Säcke, die ein Geburtshindernis bilden.

Durch krankhafte Vorgänge kommt es an einzelnen Stellen des kindlichen Körpers zu so umfangreichen Flüssigkeitsansammlungen, dass dadurch ein Geburtshindernis entsteht.

Vom Hydrocephalus haben wir schon gesprochen (Seite 366). In gleichem Umfange können sich die Nieren füllen (Hydronephrose und Cystenniere), die Ureteren können sich zu dieken Tumoren ausweiten; die Bauchhöhle, die Harnblase u. s. w. bilden umfangreiche Säcke. Siehe Seite 367.

Hat man erst durch die Untersuchung festgestellt, dass eine derartige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Geburtsh, Operationslehre, 1893, S. 302. — A. f. G., Bd. 53, S. 542. <sup>2</sup>) C. f. G. 1895, Nr. 22, S. 585. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 63, S. 135. <sup>4</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 34, S. 105.

Flüssigkeitsansammlung das Geburtshindernis abgiebt, so ist die Abhilfe verhältnismässig leicht, indem die Entleerung durch Troikart oder Einstich mit der Perforationsschere das Hindernis bald beseitigt. Bei cystischen Tumoren, die aus einer Anzahl kleinerer Säcke zusammengesetzt sind, muss natürlich der Einstich öfter wiederholt werden.

## 6. Das Verfahren bei der Geburt von Doppelmissbildungen.

Wohl bei keinem Geburtsfalle werden Lehren, die am grünen Tische konstruirt sind, so selten dem praktischen Geburtshelfer nützen als bei der Geburt von Doppelmonstra. Vorausgesetzt, der die Geburt leitende Arzt wäre vollständig vertraut mit den verschiedensten vorkommenden Formen der Doppelmonstra, so vertraut, dass er in der Lage wäre, aus der eigentümlichen Beschaffenheit einzelner Abnormitäten der sicht- oder fühlbaren kindlichen Teile auf eine bestimmte Form der Doppelmissbildung zu schliessen; vorausgesetzt, er hätte die Doppelbildung richtig erkannt, er wäre so zeitig zur Geburt gerufen, dass die Früchte noch im Fruchtwasser beweglich wären und noch unzweifelhaft Leben zeigten; endlich vorausgesetzt, eine Indikation, die Geburt ausschliesslich zu Gunsten der Mutter zu Ende zu führen, bestünde nicht, dann dürfte der Arzt den Versuch machen, ganz nach den Regeln der Kunst, nach einem von Anfang bis zu Ende gut vorbedachten Plane die Geburt der Kinder zu fördern.

Ganz anders laufen die Fälle aber in der Praxis: Der Arzt wird erst gerufen, wenn das Wasser abgegangen und die Geburt bereits bis zu einem bestimmten Grade vorgeschritten ist. An eine Doppelmissbildung, dieses seltene Geburtshindernis, denkt weder Arzt noch Hebamme. Vielleicht, dass Zwillinge vermutet werden. Der Arzt wird daher so verfahren, wie er es hei einfacher oder Zwillingsgeburt für das richtigste hält. Erst wenn die Erfolglosigkeit der vorgenommenen Entbindungsversuche den Arzt erkennen lässt, dass bei Abwesenheit von engem Becken eine aussergewöhnliche Ursache für das Nichtglücken des Entbindungsverfahrens vorliegen muss, erst dann beginnt zumeist in praxi die Ueberlegung, und nun liegt auch erst die Möglichkeit vor, eine Doppelmissbildung zu diagnostiziren.

Wenn überhaupt der tief herabgedrängte Kindesteil ein Eingehen mit der Hand noch gestattet, so muss dies nun unter tiefer Narkose geschehen. Meist ist die Abtastung mit der ganzen Hand das einzige Mittel, die Missgestaltung zu erkennen und damit auch einen Entbindungsplan aufzustellen.

Als Grundregeln für Aerzte, die unter solchen Umständen eine ruhige Ueberlegung behalten, mögen folgende Hauptpunkte dienen:

 Sind die miteinander untreunbar zusammenhängenden Teile einer Doppelmissbildung wesentlich umfangreicher, als der Kopf eines reifen Kindes, so kann die Geburt nur nach vorausgegangener Verkleinerung dieses Teils vor sich gehen.

2) Sind die grossen Teile der Früchte (Kopf und Steiss) wohl von-

einander getrennt, sitzen aber so dicht und wenig verschieblich nebeneinander, dass sie notgedrungen zusammen in das Becken eintreten müssten, so muss ebenfalls die Verkleinerung stattfinden.

- 3) In allen übrigen Fällen lässt sich die Geburt des unzerstückelten Kindes ausführen, und zwar ist es bei noch günstigen Bedingungen am zweckmässigsten, eine Frucht an den untern Extremitäten in das Becken einzuleiten und, wenn dann die weitere Untersuchung das Vorhandensein von Thoracopagi oder Xyphopagi ergiebt, auch die beiden andern untern Extremitäten herabzuholen, sie anzuschlingen und nun die Geburt der zuerst herabgezogenen Frucht, soweit es angeht, zu beenden.
- 4) Da mit wenigen Ausnahmen die Doppelbildungen in Bezug auf ihr Leben ausserhalb der Gebärmutter als verlorene Individuen anzusehen sind, so muss auch, wenn die Früchte intrauterin noch leben, für den Geburtshelfer nur die Schonung und Erhaltung der Mutter massgebend sein; bei toten Früchten versteht sich dies von selbst.

Morcellement bei Doppelfrüchten

Von diesem letztern Gesichtspunkte aus betrachtet, ist der Weg, wie der praktische Arzt verfahren soll, viel einfacher zu finden. Ich halte für derartige "verzweifelte" Fälle das Morcellement für das richtigste Verfahren; denn es ist das schonendste für die Mutter. Es ist freilich nicht schön anzusehen, wenn man einen Kindeskörper Teil für Teil zerstückeln muss, um ihn an die Aussenwelt zu befördern; doch darf man aus diesem Grunde nicht zurückschrecken, sobald man die Ueberzeugung gewinnt, für die Mutter so am günstigsten zu verfahren.

Danach würde der Arzt bei der verschleppten Geburt einer Doppelmissbildung die Teile, die im Becken liegen und am leichtesten zu erreichen sind, verkleinern, teils durch Entleerung erreichbarer Körperhöhlen, teils durch Wegnahme einzelner Gliedmaassen, teils durch Dekapitation.

## IV. Geburtshilfliche Massnahmen und Operationen, die eine Korrektur der Kindeslage oder Haltung bezwecken.

Wir haben in diesem Kapitel alle die Verfahren zu besprechen, durch die eine Schief- oder Querlage in eine Längslage, eine Kopflage in eine Beckenendelage und umgekehrt, verwandelt wird, ferner die Verfahren, durch die eine abnorme Haltung wiederum zur normalen zurückgeführt wird, also die Verwandlung einer Gesichtslage in eine Hinterhauptslage, die Reposition des vorgefallenen Arms, des vorliegenden Fusses, der vorgefallenen Nabelschnur.

## 1. Die Wendung.

## Wendung allein durch Seitenlagerung der Frau.

Die durch seitliches Abweichen des Uterus herbeigeführten Schiefund Querlagen lassen sich mit Erfolg durch Seitenlagerung der Frau korri-

giren. Indem der Fundus uteri bei der Seitenlagerung auf die entgegengesetzte Seite der Frau zu liegen kommt, rückt der abgewichene Kopf dem Beckeneingange näher. Steht der Kopf in der vordern Uterushälfte, wo er sich unbehindert bis zum queren Schambeinast herabsenken kann, so sind die Aussichten des Gelingens günstiger. Steht er aber hinten, neben der Lendenwirbelsäule, so sind die Versuche meist vergeblich, da ein Tiefherabsinken des Kopfes durch die Darmbeinschanfeln erschwert wird. In letzterem Falle erreicht man eher das Tiefertreten des Steisses.

Dies Verfahren ist indizirt, wenn die Frau ein normales oder fast normales Becken hat, wenn sie Erstgebärende ist oder früher ihre Geburten von seiten des Beckens keine Verzögerung erlitten haben.

Die Wendung auf den Steiss wird man anstreben, wenn bei einem platten Becken der Durchtritt des nachfolgenden Kopfes bessere Chancen zu haben scheint als der des vorangehenden.

Für die Ausführung gilt als Regel: man lagert die Frau längere Zeit hindurch auf die Seite, wo sich der Teil befindet - gewöhnlich der Kopf —, den man auf und in das Becken hinab haben will.

## Wendung allein durch äussere Handgriffe.

Das im Fruchtwasser bewegliche Kind, wohl auch noch, wenn das Fruchtwasser soeben abgeflossen ist, lässt sich ohne Schwierigkeiten in eine beliebige Lage bringen, wenn man die beiden Enden des Kindes nach verschiedener Richtung hinzudrängen versucht und zwar, um ein Beispiel zu wählen, falls man aus einer zweiten Querlage eine Schädellage herzustellen beabsichtigt, so, dass während man den Kopf mit der einen Hand gegen den Beckeneingang hindrängt, die andre Hand den Steiss in der Richtung zum Fundus hinschiebt.

In der Regel bezweckt man mit diesem Verfahren die Korrektion einer Querlage in eine Längslage, meist in eine Schädellage. Aus den oben angegebenen Gründen kann eine Beckenendelage für den Geburtsverlauf zweckmässiger sein. Auch zur Verwandlung einer Beckenendelage in eine Schädellage, wie auch umgekehrt, kann diese Methode Anwendung finden.

Häufig verbinden wir die Wendung durch äussere Hand-Kombination von griffe mit dem künstlichen Blasensprunge. Wir brauchen sie dung mit dem besonders, wenn es sich darum handelt, nach Einleitung der künstlichen Riasensprange Frühgeburt, also bei engem Becken, eine Querlage oder Schieflage in eine Schädellage zu verwandeln und den Kopf, seltener den Steiss, auf dem Beckeneingang zu fixiren, damit er nachher allein durch Naturkräfte hindurchgetrieben werde.

Bedingung ist, dass der Muttermund vollständig oder sehr nachgiebig, und dass berechtigte Aussicht vorhanden ist, der Kopf werde das Becken passiren können.

Die Ausführung geschieht zweckmässig in Rückenlage mit angezogenen Schenkeln. Die eine Hand geht in die Scheide ein, um zur richtigen Zeit die Blase zu sprengen. Die äussere Hand fasst den Konf zwischen Zeigefinger und Daumen und drängt ihn gegen den Beckeneingang, bis der innere Finger ihn sicher in der Blase fühlt. Nun darf man den Kopf

nicht wieder loslassen, drückt ihn kräftig nach unten, und in einer Wehe sprengt man die Blase, sorgt aber durch kräftiges Eindrängen der Hand gegen Vulva und Scheideneingang, dass das Wasser nur langsam abfliesst, weil sonst leicht beim platten Becken Nabelschnurvorfall entsteht. Haben sich unteres Uterinsegment und Cervix dem Kopfe in seiner neuen Stellung angelegt, so zieht man langsam die innere Hand heraus und fixirt nun mit beiden Händen circa eine Viertelstunde lang, jedenfalls so lange, bis einige Wehen dagewesen sind, den Kopf oberhalb des Beckens.

Die Fixation des Kopfes kann zweckmässig von einer zweiten Person

ausgeführt werden.

Nach Ausführung der Operation lässt man die Frau längere Zeit in der Rückenlage liegen und lagert sie dann später auf die Seite, wo sich der Rücken des Kindes befindet.

#### Wendung durch äussere und innere Handgriffe, die kombinirte Wendung, die Wendung nach Braxton Hicks 1).

Befindet sich die Frucht in Schieflage oder soll eine in Kopflage befindliche Frucht auf das Beckenende gewendet werden in einem Falle, wo der Muttermund noch nicht für die ganze Hand passirbar ist oder wo man aus andern Gründen vermeiden möchte, in die Gebärmutter mit der ganzen Hand einzudringen, so kommt diese Methode in Anwendung. Bedingung für ihr Gelingen ist noch vorhandene Beweglichkeit des Kindes; doch kann sie noch nach dem Fruchtwasserabflusse ausgeführt werden.

Das Wesen dieser Methode ist, den für die Finger im Muttermunde erreichbaren Kindesteil nach der einen Darmbeinschaufel wegzudrängen, während die aussen auf das Beckenende des Kindes gelegte Hand durch kräftigen Druck den Steiss von der andern Darmbeinschaufel aus in die

Nähe des Beckeneingangs zu bringen sucht.

Ein Beispiel: 2. Schulterlage, Rückeu vorn. Zeigefinger und Mittelfinger der linken Hand, wenn nötig auch 4 Finger drängen die linke Schulter ein wenig gegen die rechte Darmbeinschaufel, während die rechte Hand von aussen den links oben in der Gebärmutter stehenden Steiss gegen die linke Darmbeinschaufel herabdrängt. Hat sich dadurch der Kindeskörper etwas verschoben, so liegt jetzt die linke Thoraxwand über dem Mutternunde und die Finger der innern Hand benutzen nun diese Partie als Angriffspunkt, schieben sie ebenfalls nach rechts weg, während zu gleicher Zeit von aussen der Steiss wieder mehr dem Beckeneingange geuähert wird. Mehrere Male diese Hebelungen angewendet, hat man dann den Steiss soweit dem Beckeneingang nahe gebracht, dass die innere Hand ihn in der Hüftbeuge, oder dass sie einen Fuss ergreifen kann.

Diese Methode findet jetzt in ausgedehnter Weise Anwendung bei der Behandlung der Placenta praevia bei noch nicht genügend eröffnetem Muttermunde. Sobald man mit ein bis zwei Fingern neben dem vorliegenden Placentarande in die Eihöhle gelangen kann, dirigirt man mit kombinirter Methode das Beekenende in den untern Gebärmutterpol, sucht einen Fuss anzuhaken und zieht den Schenkel soweit durch die enge Muttermundsöffnung hindurch, bis die umfangreichere Steissbacke von oben her auf den losgelösten Placentarlappen drückt, wodurch die Blutung gestillt wird.

<sup>1)</sup> Lancet, 1860, 14, u. 21, Juli.

Wir wenden diese Methode auch gern an bei ausgesprochener Wehenträgheit nach Einleitung der künstlichen Frühgeburt (Fehling), oder wenn wir, schwerer Komplikationen halber (Fieber in der Geburt, Eklampsie), die der Mutter Leben gefährden, bei noch nicht genügend eröffnetem Muttermunde die Geburt beschleunigen wollen. Denn ist einmal der Schenkel vor den Muttermund herabgeleitet, so kann man durch einen mässig stark, aber andauernd ausgeübten Zug daran den Muttermund weit schneller zur Erweiterung bringen und die Geburt abkürzen.

Die Gefahren dieser Methode, Cervixrisse, werden bei vorsichtiger

Ausführung der Extraktion vermieden werden können.

## Wendung durch innere Handgriffe auf den Kopf.

Den vom Beckeneingange abgewichenen, auf einer Darmbeinschaufel aufliegenden Kopf kann man unter Umständen in der Weise auf das Becken aufstellen, dass man mit einer Hand eingeht in die Seite hinein, wo der Kopf liegt, den Kopf so fasst, dass die Finger ihn von oben her umgreifen, und ihn so herabzieht.

Diese Methode wird nur sehr selten in Anwendung kommen; denn dasselbe Ziel erreicht man bei beweglichem Kinde durch die äusseren oder kombinirten Methoden gefahrloser, und nur, wenn diese fehlgeschlagen und dech die Wendung auf den Kopf der Wendung auf die Füsse vorzuziehen, ist der Versuch zu machen, durch innere Handgriffe auf den Kopf zu wenden.

Ich möchte gleich hier bemerken (denn es gilt dies für alle noch zu besprechenden Wendungsmethoden), dass bei allen Wendungen durch innere Handgriffe fast ausnahmslos auch die äussere Hand mitzuwirken pflegt, indem sie den Teil, den man inneu erfassen will, gegen das Becken hindrängen hilft.

#### Wendung durch innere Handgriffe auf die Füsse.

Diese Methode wird vor allen übrigen Methoden als Wendung bezeichnet. Handelt es sich darum, bei vollständig geöffnetem Muttermunde eine Querlage in eine Längslage zu verwandeln oder aus einer Kopflage eine Beckenendelage zu machen, um event. die Extraktion des Kindes anschliessen zu können, so wird in der Mehrzahl der Fälle diese Methode angewendet.

Sie ist ebenso beim engen wie beim normalen Becken anzuwenden. Die Aussichten, den nachfolgenden Kopf durch ein plattes Becken hindurchzubringen, sind günstiger, als durch ein allgemein verengtes, besonders als durch ein rein allgemein verengtes Becken; denn beim ersteren ist nur eine enge Stelle zu passiren, beim letzteren sind auch Beckenmitte und Beckenausgang verengt. Bei Becken mit einer engsten Stelle unter 7 cm ist dieser Versuch aussichtslos.

Bedingung für die Ausführung ist vollständige Eröffnung oder genügende Weichheit und Nachgiebigkeit des Muttermundes, wenigstens noch ein Grad der Beweglichkeit des Kindes; es darf sich nicht um eine fest eingekeilte Schulterlage handeln, und für die Fälle, in denen die Wendung voraussichtlich Schwierigkeiten machen wird, muss das Leben des Kindes konstatirt sein. Bei nachgewiesenermassen abgestorbenem Kinde darf niemals eine schwierige Wendung ausgeführt werden; da ist die Embryotomie am Platze.

In der Regel führe man die Wendung in der Rückenlage (Querbett) aus; bei Querlage zweiter Unterart und Hängebauch ist die Seitenlage zweckmässiger. Wo es angeht, benutze man die Narkose; unbedingt notwendig ist sie bei verschleppten Fällen.

Wendung aus Querlage in Fusslage

Die Wendung aus Querlage in Fusslage. Je nach der Lage der Frucht geht man in die Seite des Beckens und der Gebärmutter ein, wo man die Füsse zu erwarten hat. Da bei einiger Uebung die Lage des Kindes schon durch äussere Untersuchung genau festgestellt werden kann, so ist man nicht im Zweifel, welche Hand zu wählen sei. Um die in der linken Uterushälfte liegenden Füsse zu suchen und zu fassen, nimmt man die rechte Hand. Zeigt es sich, dass man die Lage nicht richtig bestimmt hat, so scheue man sich nicht, die Hand zu wechseln. Man muss nur bedenken, dass durch öfteres Ein- und Ausführen der Hand der Uterus zu Kontraktionen angeregt werden kann, die nachmaliges Eindringen sehr erschweren können.

Das Einschieben der Hand, das Sprengen der Blase, die Orientirung über die Kindeslage, das Suchen und Ergreifen der Füsse erfolge in aller Ruhe. Weder Mutter noch Kind sind während dieses ersten Aktes der Operation in Gefahr. Man thue also nichts, was nicht vollständig wohl überlegt ist. Besonders ergreife man auch die Füsse nicht eher, ehe man hoch genug — meist, dass der Ellenbogen der Schamspalte nahe liegt, — in die Gebärmutter eingedrungen ist.

Während dieser ganzen Zeit liegt die andre Hand aussen auf und drängt das Beckenende der operirenden Hand entgegen.

Hat man sich vom Oberschenkel zum Unterschenkel hingetastet, so fasse man nun den Fuss und ziehe ihn, dicht am Bauche des Kindes entlang gehend, in die Kreuzbeinaushöhlung hinab, dränge den Kopf mit der aussen liegenden Hand in den Fundus uteri, und meist fühlt man an einem deutlichen Ruck, dass die Steissbacke in das Becken eingetreten ist.

Damit die Drehung der Frucht stets in der Weise erfolgt, dass der Rücken nach vorn zu liegen kommt, nehme man bei erster Unterart den untern, bei zweiter den obern Fuss. Richtet man in letzterem Falle den Zug dicht am Bauche des Kindes vorbei nach unten herab, so dreht sich das vorher mit dem Bauche nach vorn liegende Kind so um seine Längsachse, dass schliesslich der Rücken nach vorn zeigt.

In den Fällen, wo bei zweiter Unterart ein Arm weit vorgefallen und das Kind nicht sehr beweglich ist, schlinge man lieber den herabgeholten obern Fuss an und dränge, ehe man die Wendung vollendet, die vorliegende Schulter etwas in die Höhe, weil sonst leicht eine Einkeilung des Beckenendes erfolgen kann.

Die Wendung ist beendet, wenn der Steiss in den Beckeneingang eingetreten, in der Regel, wenn das Knie bis vor die Schamspalte herabgezogen ist.

Wendung die Ex-gezogen ist.
traktion folgen
lassen?
Ob nur

Ob nun die weitere Extraktion des Kindes zu folgen hat, hängt

von dem Befinden von Mutter und Kind ab. Besser ist es, eine kurze Zeit warten, bis sich das Kind erholt hat und einige Wehen es gut eingestellt haben. Ist aber eine Indikation im Befinden der beiden Personen. die eine Beschleunigung der Geburt erheischt, dann fördere man die Geburt durch vorsichtige Extraktion. Das gleiche kann geschehen, wenn weder das Becken noch die Weichteile irgend ein Hindernis abgeben.

Bei der Wendung aus Schädellage in Beckenendelage Wendung aus verfahre man im ganzen ähnlich wie beschrieben. Man dringe an der Bauchseite des Kindes in die Höhe, erfasse den vordern Fuss und wende das Kind, indem man dicht am Bauche entlang den Schenkel herableitet.

Sollte der Kopf beim Herableiten des Schenkels den Weg zum Becken etwas versperren, so fasse man den herabgeholten Fuss zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, um den Daumen frei zu bekommen, und dränge mit dem Daumen den Kopf seitlich ab, ziehe dann wieder den Fuss etwas herunter und wiederhole abwechselnd beide Manöver, bis der Kopf ganz in die Höhe gewichen ist.

Besonderheiten bei der Ausführung der Wendung. Vor Anschlingen des liegen eines Armes. Der Arm wird vor Beginn der Operation an eine seidene Schlinge angeschlungen. Während man die Hand in die Scheide eindrängt, hält man die Schlinge etwas angezogen, damit sich der Arm nicht zurückstülpt. Ist die Wendung beendet und die Extraktion so weit vorgeschritten, dass sich der Damm vorwölbt, so ziehe man den angeschlungenen Arm schlank an den Rumpf an und bringe ihn mit diesem heraus. Durch das prophylaktische Anschlingen erspart man event, eine Armlösung.

vorliegenden

Vorfall der Nabelschnur bei Querlage. Hier trage man nur Behandlung der Sorge, dass bis zur Ausführung der Wendung die Schnur in die Scheide Nabelschnur zurückgebracht werde, damit nicht die Frau beim Hin- und Herwerfen die Schnur komprimire und ihr Kind töte. Bei der Wendung selbst ist das Vorliegen der Schnur irrelevant.

Anders bei Schädellagen; da wird man, wenn einmal die Wendung beschlossen ist, sie beschleunigen müssen, ehe die Schnur durch den Kopf eine Kompression gegen die Beckenwände erfährt.

Einkeilung des Fruchtkörpers; Verschleppte Querlage Wendungbeiein-(Schulterlage); Wendung bei tiefstehendem Kopf. Ist das gekellter Schulterlage Wasser, schon länger abgeflossen, das Kind lebt aber noch, so bietet eine

stattet oder, wenn es doch geglückt ist, nach Fassen des Fusses die Hand mit dem gefassten Kindesteile nicht mehr durchlässt.

Wendung meist grössere Schwierigkeiten, indem der auf dem Beckenein-

Verfährt man in solchem Falle in brüsker Weise, so schlitzt man den ohnehin schon gedehnten Cervix und das untere Uterinsegment auf und Uterusruptur ist die traurige Folge des übereilten Eingriffs.

gange fest aufliegende Kindesteil der Hand den Eingang nicht mehr ge-

Zur Verhütung derartiger Vorkommnisse ist es nötig, a) alle Mittel zu berücksichtigen, die ein schonendes Eindringen möglich machen, b) bei der Wendung nicht die Hand und den Kindesteil, sondern eins nach dem andern aus dem kontrahirten Teile zurückzuführen, e) den den Weg verlegenden Kindesteil während des Herableitens des Schenkels schonend nach oben zurückzudrängen.

Ad a) ist auf den Gebrauch der Narkose aufmerksam zu machen. Tiefe Narkose und ganz langsames Einschieben, ein Einschieben mit längeren Pausen, schützen am ehesten vor einem primären Cervixrisse.

Handgriff der Siegemundin

Das Verdienst, für b) und c) den richtigen Weg gefunden zu haben. gebührt der Hebamme Justine Siegemundin1), Kur-Brandenburgische Hof-Wehmutter, die uns schon Ende des 17. Jahrhunderts in klassischer Weise gezeigt hat, wie man sich, um b) zu genügen, nach Erfassen des Fusses durch ein Stäbehen (Schlingenträger) eine Schlinge in den Uterus bringen soll, die, am Fussgelenk befestigt, als Angriffspunkt der Kraft bei der Wendung dienen soll, während die dadurch frei gewordene innere Hand c) den hindernden vorliegenden Teil, sei es die Schulter bei Querlagen, sei es der Kopf bei Schädel- und Gesichtslagen, schonend in die Höhe und seitlich abdrängt, um den mit der äussern Hand durch die Schlinge herabgezogenen Schenkel in das Becken hineinzulassen. Wenn selbst dies Verfahren noch nicht zum Ziele führt, kann man auch den zweiten Fuss noch anschlingen und an beiden Schlingen zugleich zum Zwecke der Wendung ziehen. Mutatis mutandis verfährt man nach diesem Prinzip, wenn auch nicht immer der Schlingenträger in Anwendung kommen muss, sondern die Schlinge auch oft mit der freien Hand an den tief herabgezogenen Fuss angelegt werden kann.

Verfahren bei Tetanus uteri. Wohl immer ist bei Tetanus uteri das Kind abgestorben und daher die Wendung ein grober Fehler. Seite 529 und flg. ist beschrieben, wie der Arzt das abgestorbene und in das Becken einzekeilte Kind entfernen soll.

# V. Operationen, die die Entfernung der Frucht auf abnormem Ausführungswege bezwecken.

## 1. Die Symphyseotomie.

In neuerer Zeit hat man sich, hauptsächlich auf Veranlassung italienischer Geburtshelfer (Morisani), wieder dem Schamfugenschnitte zugewendet, der in Deutschland ganz vergessen schien. Sein Wiederaufleben ist in der Hauptsache nicht den günstigeren Chancen zu verdanken, die die Anti- und Aseptik gewähren, sondern dem Nachweise, dass das Becken nach dem Schamfugenschnitte in stärkerem Maasse erweitert wird, als man früher annahm. Ohne die Bänder der Hüft-Kreuzbeinfugen zu verletzen, gestatten diese Fugen ein mässiges Auseinanderweichen, durch das bei 7 cm Symphysenweite die Conjugata vera um 1 bis 1½ cm vergrössert werden kann.

Bersteu die Fugen und wird durch starken Zug am vordern Beckengürtel<sup>2</sup>) oder durch die Walcher'sche Hängelage (siehe S. 340) die Neigung des Beckens eine anormal starke, so wird die Erweiterung der Conj. vera um vieles grösser.

Die Chur-Brandenburgische Hoff-Wehe-Mutter, Cölln an der Spree, 1690, S. 58.
 Ahlfeld, Die Zerreissung der Schamfuge während der Geburt. In.-D., Leipzig 1868, S. 26. — Schmidt's Jahrb. 1876, Bd. 169, S. 185.

Ist nun der Kopf in ein Becken eingekeilt, ohne hindurchtreten zu können, hat man wohl auch einen vergeblichen Versuch gemacht, ihn mit der hoch angelegten Zange zu extrahiren, lebt das Kind mit Sicherheit, so wird für solche Fälle neuerdings der Schamfugenschnitt empfohlen, um, wenn das Becken weiter geworden, spontan den Kopf tiefer treten zu lassen, oder, was wohl besser ist, ihn mit der Zange zu extrahiren, um alsbald die gemachten Wunden wieder schliessen zu können.

Der Schamfugenschnitt tritt somit in Konkurrenz mit dem geduldigen Abwarten, bis das Kind glücklich durchgetreten oder bis es abgestorben ist, mit der Perforation des lebenden Kindes, mit dem Kaiserschnitte bei relativer Indikation, aber nicht mit der Wendung, denn wenn diese noch möglich ist, so ist sie in der Regel dem Schamfugen-

schnitte vorzuziehen.

Die Einleitung der künstlichen Frühgeburt kommt nur insofern in Frage, als man einer Frau, bei der es sich um Perforation des lebenden Kindes, Kaiserschnitt oder Symphyseotomie handelt, den ersteren Eingriff empfehlen darf in Hinsicht auf eine bei einer weiteren Schwangerschaft proponirte Einleitung der künstlichen Frühgeburt.

Hingegen ist bei der Ueberlegung, welches Entbindungsverfahren im Einzelfalle anzuwenden sei, noch in Erwägung zu ziehen die Hofmeier'sche Impression des Kopfes

(Seite 506), eventuell in Verbindung mit der Walcher'schen Hängelage,

Man sieht, die Indikationsstellung ist eine sehr komplizirte und nur dem geübtesten Geburtshelfer möglich. Entschieden möchte ich gegen Ausdehnung der Indikationsstellung sprechen, wie solche an der Strassburger Klinik üblich ist, wonach die Symphyseotomie in der Eröffnungsperiode ausgeführt werden soll 1). Ich habe die Ueberzeugung, viele der in den letzten Jahren ausgeführten Symphyseotomien waren unnötig und sind nur der Operatiou zuliebe gemacht worden. Mit der Zeit werden sich die Indikationen mehr und mehr einschränken, und vielleicht verschwindet die Operation noch einmal von der Bildfläche.

Die Ausführung der Operation: Rasieren des Schambergs, Ausführung des exakte Desinfektion. Hautschnitt bis auf die Symphyse, stumpfes Loslösen der hinter der Symphyse gelegenen Weichteile, besonders des antivesikalen Bindegewebes, und Schnitt durch den meist etwas nach links von der Mittellinie abgewichenen Knorpel. Mit einem Ruck weicht die Symphyse auseinander und es bedarf der sehr genauen Aufmerksamkeit des assistirenden Kollegen, der das Becken von beiden Seiten kräftig zu stützen hat, dass nicht ein zu weites Auseinanderweichen der Symphysenhälften stattfindet. Zerreissen der Hüftkreuzbeinfugen und schwere Verletzungen der vordern Scheidenwand, wohl auch der Blase, könnten die Folge sein.

In der Regel tritt eine sehr heftige Blutung aus dem kavernösen Gewebe der Clitorisgegend ein, die nicht immer durch Umstechung, bisweilen nur durch feste Tamponade zu stillen ist.

Ist das Kind ausgetreten, so muss ein sehr kräftiger Beckenverband, der über beide Trochanteren weggeht, das zerschnittene Becken wieder zusammenhalten. Auch die Knorpel- und Knochennaht ist empfohlen worden.

Die Beobachtungen der nächsten Jahre müssen lehren, wie viele Frauen durch die Operation selbst geschädigt werden und geschädigt

<sup>1)</sup> Müllerheim, Samul, klin. Vortr. 1891, Nr. 91, S, 18,



Fig. 333. Ausführnng der Symphyseotomie. Schutz der gefährdeten Harnröhre durch Einlegen des Katheters. Nach Ayers, The Amer. Journ. of obst. 1897, Juli, S. 6.

bleiben, wie sich die Resultate des Schamfugenschnitts in der allgemeinen Praxis gestalten gegenüber denen in der Anstaltspraxis. Dann erst lässt sich zur Genüge abwägen, welcher Wert der Operation zuzuerkennen ist.

Müllerheim referiert in der ebenerwähnten Arbeit über 180 Fälle aus neuerer Zeit.

#### 2. Der Kaiserschnitt, Sectio caesarea,

Die letzten Jahre haben, dank der verbesserten Antiseptik, und dank der von Sänger empfohlenen eng angelegten Uterusnaht, für den alten (klassischen) Kaiserschnitt so günstige Resultate ergeben, dass man diese Methode fast ausschliesslich anwendet, wogegen die Porro-Operation, die Entfernung des Uterus mit seinen Adnexen, nur noch in den Fällen zur Ausführung kommen sollte, wo die Amputation des Uterus und die Wegnahme seiner Nebenorgane einen krankhaften Zustand beseitigt und damit den Allgemeinzustand der Frau bessert. Das wäre hauptsächlich bei Uterusmyomen, Carcinom, Osteonalacie der Fall. Auch bei Uterussepsis ist die Wegnahme des Organs im Anschluss an eine Laparotomie berechtigt, da sich sonst leicht nach Anwendung der konservativen Sectio caesarea Peritonitis entwickeln würde. In einzelnen dieser Fälle könnte statt der Porro-Operation auch die Totalexstirpation in Frage kommen.

Mit der Erhaltung des Uterus wird auch das Ideal erreicht, einer Frau innerhalb ihrer Geschlechtsreife die Generationsorgane zu belassen

und sie zu wiederholter Schwangerschaft fähig zu machen.

Meines Erachtens steht dem Arzte nicht das Recht zu, eine Verstümmelung, wie sie durch die Porro-Operation herbeigeführt wird, einzig

aus dem Grunde vorzunehmen, eine sonst gesunde Frau vor weiterer Schwangerschaft zu schützen. Ich sehe das erstrebenswerte Ziel für jeden Geburtsfall ausnahmslos darin, dass man Mutter und Kind gesund über das Wochenbett hinweg bringt, ohne dass dabei die Genitalorgane für ihre weiteren Funktionen eine Einbusse erlitten haben. Dies gilt auch in Hinsicht auf eine neu eintretende Schwangerschaft1).

Freilich sind die guten Resultate bisher hauptsächlich in Entbindungsanstalten und den Privatkliniken einiger weniger Aerzte beobachtet. Es steht zu befürchten, wenn der Kaiserschnitt erst wieder häufiger in der allgemeinen Praxis ausgeführt wird, so werde der Prozentsatz der letal

verlaufenden Fälle bald wieder steigen.

Daher ist es auch noch nicht angezeigt, die Indikationen zum Kaiserschnitte wesentlich zu erweitern und die Ausführung der künstlichen Frühgeburt wie die Perforation in Rücksicht auf den vorzunehmenden Kaiserschnitt einzuschränken.

Immerhin kann auch der praktische Arzt jetzt mit ganz andrem Vertrauen an den Kaiserschnitt gehen. Die Operationsmethode ist erprobt

und man kann sie eine typische nennen.

Auch in der vorantiseptischen Zeit gab es Beispiele, wo Aerzte ausgezeichnete Erfolge aufzuweisen hatten, selbst in der Armenpraxis: Dr. Hoebecke2) in Sottigem (Flandern) konnte sich rühmen, 13mal den Kaiserschnitt mit Erfolg ausgeführt zu haben, hauptsächlich bei Osteomalacie. — Winckel sen. und Wifel<sup>3</sup>) haben ebenfalls eine Reihe günstig verlaufener Operationen zu verzeichnen, zum Teil unter Benutzung der Uterusnaht4).

Die Indikation zum Kaiserschnitt wird gegeben durch absolutes Ge-Indikationen zum bärunvermögen per vias naturales. Beckenenge höchsten Grades, Verengerungen durch nicht zu beseitigende Geschwülste, ausgedehnte narbige Verwachsungen der Scheide, umfangreiche carcinomatöse Entartungen des

Cervix und der Scheide geben am häufigsten Anlass.

Die Grenze, von der ab das reife Kind auch in zerstückeltem Zustande nicht mehr ohne grosse Gefahr für die Mutter durch das Becken hindurchgezogen werden kann, wird zwischen 51/2 und 61/2 cm angegeben. Besser ist es, die obere Zahl zu wählen.

Unter Umständen ist der Kaiserschnitt angezeigt (relative Indikationen), wenn die Entbindung durch Einleitung der Frühgeburt oder durch Perforation möglich wäre, die Eltern aber die Ausführung des Kaiserschnitts vorziehen, um sicher ein reifes lebendes Kind zu erhalten; ferner, wenn der Tod einer Schwangeren in kürzester Zeit zu erwarten ist, das fast ausgetragene Kind mit Sicherheit lebt und die Einwilligung vorliegt.

Auch nach dem Tode der Schwangeren soll der Arzt den Kaiserschnitt ausführen, wenn das Kind überhaupt ausserhalb der Gebärmutter weiter leben kann. Aussicht mit Erfolg zu operiren, ist nur vorhanden, wenn die Mutter an einer sehr schnell verlaufenden Affektion starb und nicht mehr als 25 Minuten seit Erlöschen des mütterlichen Lebens verstrichen sind.

Kaiserschnitt

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 35, S. 178. 2) Mémoires et Observations practiques de Chirurgie et d'Obstétricie, Bruxelles 1820, p. 47. 3) L. Winckel, M. f. G., Bd. 22, S. 40. 4) Caspers Wochenschrift 1838, S. 123.

Vorbereitungen zum Kaiserschnitt Vorbereitungen zur Operation. Zur Assistenz sind mindestens ein Kollege und eine Hebamme notwendig. Eine oder zwei couragirte Franen können zur Beihilfe sehr angenehm sein. Ein Tisch wird zur Lagerung benutzt. Matratze nicht nötig, da die Kreissende narkotisirt auf den Operationstisch gebracht wird. Den sanber abgeseiften Tisch bedecke man mit einem reinen in kochendem Wasser desinficirten Tischtuch oder Bettruch. Die Sterilisirung der Hände wie der Bauchdecken erfolgt mittels der Heisswasser-Seifen-Alkohol-Desinfektion (s. Seite 148). Saubere Waschbecken mit sterilem oder tüchtig durchgekochtem Wasser müssen zur Hand sein. Für die Reimigung der Abdominalhöhle und ihrer Intestina verwende der Arzt, wenn ihm kein steriles Wasser zu Gebote steht, abgekochtes Wasser, das man sich durch Watte filtrirt hat.

Nötige Instrumente sind ein Skalpell, einige Klemmpincetten, ein Stück ca. 6 mm starken Gummischlauches, eine kräftige Klemmpincette den Gummischlauch zu schnüren, eine Anzahl mittelgrosser, mässig stark gebogener Nadeln zur Uterus- und Bauchdeckennaht und eine Anzahl kleiner feiner Nadeln zur Peritonealnaht, Schere, Rasirmesser, starke und feine Seide, sterilisirte Tupfer, grosse Kompressen.

Schon vor Beginn der Operation lasse man das Badewasser herrichten, wie auch alles, was zur Wiederbelebung des scheintoten Kindes notwendig ist.

Die Gebärende wird im Bett narkotisirt. Ist sie auf den Operationstisch gebracht, so werden die Schamhaare rasirt, der Leib mit Seife, Bürste und warmem Wasser gereinigt, mit Alkohol mindestens drei Minuten abgerieben.

Zeitpunkt der Operation Der geeignetste Zeitpunkt zur Operation ist, wenn der Muttermund ca. 3 cm im Durchmesser geöffnet ist und die Wehen regelmässig und ununterbrochen fortdauern.

Man nahm bisher Anstand vor Beginn der Geburtsthätigkeit einen Kaiserschnitt auszuführen in der Befürchtung, schlechte Kontraktionen könnten die Blutungen vernehren. Einige Beobachtungen schienen dies zu bestätigen. Dem ist nicht so. Wie ich mich selbst habe überzeugen können, war die Blutung in einem Falle, in dem 14 Tage vor dem Schwangerschaftsende, vor Eintritt von Wehen, operirt werden musste, minimal. Der Uterus blieb andauernd gut zusammengezogen.

Dass man dennoch bis zur Zeit, wo der Cervix eine gewisse Erweiterung aufweist, wartet, hat seinen Grund darin, dass man den Lochien einen genügenden Abfluss sichern will. Operirt man längere Zeit nach dem Blasensprunge, so besteht die Gefahr einer bereits stattgefundenen Invasion von Mikroorganismen in die keimfreie Uterushöhle. Daher vorher Temperatur messen!

Ausführung des Kaiserschnitts

Die Eröffnung der Bauchhöhle geschehe mit einem langen, ungefähr 10 cm über dem Nabel beginnenden, bis 6 cm über der Symphyse reichenden Schnitte in der weissen Linie. Das Bauchfell eröffne man nur bei tiefer und vollständiger Narkose, damit nicht Brech- oder Würgbewegungen die Därme hervordrängen, wodurch dem Operateur mancherlei Unanehmlichkeiten entstehen. Ist das Bauchfell durchtrennt, so befestige man es im untern Wundwinkel mit zwei provisorischen Nähten an die Bauch-

wand, weil es sich sonst bei weiteren Manipulationen leicht ablöst und später bei der Vereinigung der Bauchdecken schwer wieder zu finden ist. Auch in der obern Hälfte der Wunde lege man von 2 zu 2 cm ebenfalls die Bauchdecken und das Peritoneum fassende Nähte mit langen Fäden, die zum provisorischen Verschlusse der Bauchhöhle benutzt werden oder man benutze hierzu grosse Hakenzangen.

Es folgt nun das Herauswälzen des Uterus. Am besten geht dies auszuführen, wenn man eine Kante des Uterus, das linke Horn, in die Wunde einstellt. Die Hände des Assistenten müssen jetzt kräftig unterhalb des sich herausbewegenden Uterus die Bauchdecken aneinanderdrängen. Der herausgewälzte Uterus wird mit einer in gekochtem und filtrirtem Wasser ausgerungenen Kompresse zugedeckt, bis der Operateur die über dem Nabel liegende Partie der Bauchwunde durch Knüpfen der provisorischen Fäden sorgfältig geschlossen hat. - Vor der Eröffnung des Uterus lege man den Gummischlauch so um das untere Uterinsegment, dass die Zusammenziehung des Schlauchs zu jeder Zeit erfolgen kann. Statt eines Gummischlauchs kann nach dem Vorschlage von Sänger auch eine bandartig zusammengelegte sterilisirte Kompresse verwendet werden, die der Assistent, wenn nötig, fest um den Cervix geschnürt, hält.

Nun folgt die Eröffnung des Uterus. Man beginne den Schnitt im Fundus uteri und lege ihn nur in den muskulösen Teil des Uterus, eirea 8 bis 10 cm lang, vermeide das untere Uterinsegment. Man bedenke, dass die Uteruswand sehr dünn sein kann, und öffne daher nicht mit einem kräftigen Schnitt. Arm und Bein des Kindes sind unter diesen Umständen wiederholt angeschnitten worden. Der Sitz der Placenta hat keinen Einfluss auf die Schnittrichtung. Ist die vordere Wand frei von der Placenta, so zerreisst man die Eihäute, ergreift das Kind am Steiss- oder Kopfende, je nach der Lage, und entwickelt es durch die Uteruswunde. Sitzt hingegen die Placenta vorn, so quillt sie durch den Uterussehnitt hindurch, man drängt sie zur Seite oder durchbohrt sie, oder zieht sie vollständig heraus und entwickelt das Kind.

Fritsch 1) empfiehlt einen queren Fundusschnitt in der Annahme, die getroffenen Querer Fundus-Gefässe würden durch die Naht sicherer geschlossen. Die Diskussion über diesen Vorschlag ist noch nicht geschlossen. Schon vom zweiten von mir ausgeführten Kaiserschnitte an habe ich den Fundus uteri und die obere Hälfte des Körpers als die geeignete Stelle bezeichnet2), wo der Schnitt zu führen ist, da es sich herausstellte, dass dort einerseits die Blutung geringer ausfiel, andrerseits die dicken Wände des Fundus und Körpers sich alsbald nach der Entleerung gut zusammenzogen. Sollte nicht darin auch der Vorteil des von Fritsch empfohlenen queren Fundusschnitts liegen? P. Müller3) teilt diese Ausicht.

Während man sich bis zum Einschneiden des Uterus zu allen Massnahmen vollständig Zeit nehmen, in aller Ruhe die einzelnen Abselmitte der Operation ausführen kann, gilt es beim Eröffnen des Uterus und der Entwicklung des Kindes schnell zu handeln; denn die Blutung pflegt, zuschnitt.

<sup>)</sup> C. f. G. 1897, Nr. 20. - G. Braun, C. f. G. 1897, Nr. 45, S. 1351, - Everke, M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 45. - Johannowsky, M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 354. Schroers, In.D., Marburg 1887, S. 20. - Reinhard, In.D., Marburg 1888, S. 6. Merttens, In.-D., Marburg 1890, S. 23. - Ahlfeld, Lehrb., I. Aufl. 1894, S. 120. <sup>4</sup>) C. f. G. 1898, Nr. 9, S. 225.

Ahlfeld, Lehrb. d. Geb.

mal wenn die Placenta getroffen wird, sehr stark zu sein. Es hängt nun wesentlich vom Eingreifen des Assistenten ab, die Blutung einzuschränken und das Einfliessen von fremden Substanzen in die Bauchhöhle zu verhindern. Sobald das Kind entwickelt ist, entfernt man schnell Placenta und Eihäute und sieht danach, ob sich der Uterus gut kontrahirt. Ist dies der Fall, dann pflegt die Blutung minimal zu sein und man kann ohne Kompression, ohne Schnüren des Schlauches die Operation weiter fortsetzen. Blutet es hingegen bei mangelhafter Kontraktion heftig, so fasst eine Hand des Assistenten den untern Uterusabschnitt, ihn voll umgreifend. Von da ab darf keine nennenswerte Menge Blut mehr bei der Operation ahgehen. Heisse Kompressen auf den Uterus gedrückt fördern wesentlich die Zusammenziehungen.

Das Kind wird abgenabelt und der Hebamme übergeben.

Statt der Kompression mit der Hand wird in Fällen, wo die Blutung andauert, der schon an Ort und Stelle liegende Gummischlauch zusammengezogen und mit einer Klemmpincette, eventuell mit einem starken Seidenfaden fixirt oder man benutzt die Sänger'sche Kompresse.

Die Reinigung des Uterus. Etwaige Reste der Placenta und der Eihäute werden noch entfernt. Die Uterushöhle hat sich so verkleinert, dass nur eine Faust darin Platz hat. Es gilt nun, sie tüchtig auszuwischen, was mit sterilisirten Tupfern oder Jodoformmull gründlich geschehen kann.

Naht der Uteruswunde

Die Uterusnaht. Mit kräftiger Seide wird die Uteruswunde so geschlossen, dass eine tüchtige Partie des Muskelgewebes mitgefasst wird. Man sticht ca. 1/2 cm vom äussern Wundrande ein, führt die Nadel, viel Muskelgewebe mitfassend, auf die Innenwand des Uterus dicht an der Schleimhauterenze heraus und macht den gleichen Weg an der andern Wundfläche rückwärts. Die Nähte dürfen nicht über einen Centimeter auseinanderstehen. Wird kräftig angezogen und geknotet, so gelingt schon mit diesen Nähten eine gute Adaptirung der Wundränder. Zwischen jede tiefe Naht legt man nun mit feinerer Seide eine oberflächliche, die ausser der Serosa auch die Muscularis noch etwas mitfassen kann.

Den nun geschlossenen Uterus heobachtet man eine Zeit lang nach Aufhören der Kompression, nach Wegnahme des Schlauches. Mit zuströmender Blutmenge wird er, vorher blass und sehlaff, zusehends rot, zieht sich meist kräftig zusammen und bleiht von nun an dauernd fest. Blutet es noch aus einzelnen Stellen der Wunde oder Stichkanäle, so muss eventuell eine Umstechung vorgenommen werden.

Reinigung und Uterus

Blutet es nicht mehr, so wäscht man den Uterus mit warmem Wasser Versenkung des ab. reinigt die Umgebung der Bauchwunde und lässt den Uterus in die Bauchhöhle zurücksinken. Auch diese reinigt man noch mit Stieltupfern und heobachtet ungefähr zehn Minuten lang den Uterus, ob sich etwa noch Blutabgang zeigt, während man indessen die Bauchdecken von oben her zu schliessen beginnt.

> Ehe die Bauchwunde vollständig geschlossen werden soll, ziehe man das Netz über den Uterus mit seiner Wunde so hinweg, dass die Wunde nicht mit der Innenseite der Bauchwunde in Berührung kommen kann.

Man verhittet so am besten eine Verwachsung und Fixirung des Uterus an der Bauchwand.

Wir legen der Operirten einen grossen, fest anliegenden Verband an, Nachhehandlung wie jeder Laparotomirten. Die Wunde selbst wird mit Jodoformgaze bedeckt, darauf kommt reichlich Watte, die auch zu beiden Seiten angelegt wird, und das Ganze wird durch eine breite Flanellzwickelbinde zusammengehalten und mit Sicherheitsnadeln festgesteckt. Gegen bald auftretende Schmerzen giebt man Opiumsuppositorien, da man nicht weiss, ob Morphium Brechen erzeugt.

Die Nachbehandlung ist die nach jeder Laparotomie. Ausspülungen der Scheide sollen in den ersten Tagen nicht gemacht werden. Geht es der Frau gut, so kann sie selbst stillen.

Die Befürchtung, dass bei sich wiederholender Schwangerschaft die Uterusnarbe leicht zerreisse, hat sich nicht bestätigt, wenn auch in einzelnen Fällen dies unangenehme Ereignis beobachtet worden ist. Auch die Fälle von wie derholtem Kaiserschnitte beweisen dies und stellen überhaupt den klassischen Kaiserschnitt als die ideale Methode gegenüber dem Porro hin.

Viermal wurde Frau Adametz 1) operirt; viermal glückte der Kaiserschnitt dem Dr. Oettler<sup>2</sup>) in Greiz an einer armen Näherin; fünfmal wurde er an Frau Rittgen<sup>3</sup>) . ausgeführt. Diese Operationen sind alle in der vorantiseptischen Zeit gemacht worden.

Die in Marburg ausgeführten 11 Kaiserschnitte<sup>4</sup>) mit Erhaltung des Uterus sind Kaiserschnitte in folgender Tabelle zusammengestellt:

der Marburger Klinik

Wiederholter Kaiserschnitt

|     |             |      |              |                 | Sitz      | Fruchtw.    | Ausg. f   | ür       |                |
|-----|-------------|------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------------|
| Nr. | Journ.      | ? p. | Becken       | bei steh. Blase | d. Plac.  | Mekon.      | Mutter, K | ind,     | Todesursache.  |
| 1.  | 1886 70     | 1.   | Allg. rhach. | ja              | vorn      | Mek.        | Tod, 3. T | . lebt   | Sepsis         |
| 2.  | 1888 9      | 1.   | 77 77        | ja              | vorn      | Mek.        | lebt      | lebt     |                |
| 3.  | $1889\ 172$ | 1.   | " "          | 9 ½ St.         | vorn      | Mek.        | lebt      | lebt     |                |
| 4.  | 1889 294    | 1.   | 25 77        | 33 Tage         | vorn      | kein M.     | lebt      | gleich   | p.p.+Frühg.    |
| ō.  | 1890 93     | 1.   | 22 27        | ja              | vorn      | ?           | lebt      | lebt     |                |
| 6.  | 1891 51     | 9.   | Beekentumo   |                 | hinten    | Mek.        | lebt      | lebt     |                |
| 7.  | 1892 23     | 12.  | Allg. rhach. | ja              | vorn      | ?           | Tod, 5. T | . lebt k | teine Sepsis1) |
| 8.  | 1892 204    | 5.   | Urämie       | ja              | hinten    | 3           | lebt      | 1 Tag+   | Lebensschw.    |
| 9.  | 1892 331    | 6.   | Osteomal.    | 24 St.          | vorn      | Mek.        | Tod, 4. T | . lebt   | Sepsis 2)      |
| 10. | 1893 112    | 3.   | Allg. rhach. | ja              | vorn      | kein M.     | lebt      | lebt     |                |
| 11. | 1894 156    | 8.   | 21 21        | 7 St.           | vorn      | kein M.     | Tod, 10.T | '. lebt  | Sepsis         |
|     | Zu dies     |      | sommen noch  | zwei Fälle      | von Porre | o-Operation | on wegen  | Osteon   | malacie.       |
| 12. | 1895 115    | 5.   | Osteomalacie | 111/2St.        | hinten    | Mek.        | lebt      | lebt     |                |
| 13. | 1898 110    | 11.  | 77 27        | 4 Tage          | hinten    | Mek.        | lebt      | lebt     |                |
|     |             |      |              |                 |           |             |           |          |                |

<sup>1)</sup> Darmeinklemmung. Pneumonie. 2) Inficirt zur Anstalt gebracht.

Drei der Todesfälle sind bei vorher vollständig gesunden Frauen erfolgt. Die Resultate sind trotz der Vorteile der Anstalt in Bezug auf die Möglichkeit ausgiebiger Desinfektion und aseptischer Operationsbehandlung nicht zufriedenstellend. Die Operation muss daher immer noch zu den gefährlichsten gerechnet werden. Würden alle Fälle publizirt sein, die in den vergangenen Jahren in und ausserhalb von Kliniken und Kraukenhäusern operirt worden sind, ich glaube kaum, dass das Gesamtresultat mehr als 60% günstige Fälle ergeben würde.

Unter 13 mal sass die Placenta 9 mal voru und musste durchtrennt oder abgelöst werden. 7 mal war das Fruehtwasser mekoniumhaltig; wohl die Folge der Narkose,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Michaelis, N. Z. f. G., Bd. 5, S. I. <sup>2</sup>) M. f. G., Bd. 34, S. 441. <sup>3</sup>) F. Birnbaum, A. f. G., Bd. 25, S. 422. 4) Eine Anzahl dieser Kaiserschnitte ist beschrieben in den Ber. u. Arb., Bd. 3, S. 116 und in den Dissertationen von Schroers 1887, Reinhard 1888, Merttens 1890 und C. Schmidt 1891,

## 3. Die supervaginale Entfernung der schwangeren Gebärmutter. Kaiserschnitt nach Porro<sup>1</sup>).

Die Gebärmutter samt ihren Anhängen nach der Herausnahme des Kindes bis auf den Cervix zu entfernen ist indizirt, wenn Tumoren der Gebärmutter die Wegnahme des Uteruskörpers erheisehen und wenn der Inhalt des Uterus septisch inficirt ist.

Ist ein dringender Grund vorhanden, die Frau steril zu machen, wie z. B. bei Osteomalacie (Fehling), so genügt es, die Eierstöcke wegzunehmen; es ist aber unnötig, die ganze Gebärmutter zu entfernen.

Diesen selben Grundsatz vertritt Mermann<sup>2</sup>). Die Erfolge einer kleinen Reihe

nach dieser Weise operirter Frauen waren sehr zufriedenstelleud.

Vorbereitungen und der erste Teil der Ausführung der Porro-Opera-

tion sind die gleichen, wie bei der klassischen Sectio caesarea.

Wenn das Kind und die Nachgeburt entfernt sind, so ziehe man den Schlauch kräftig zusammen und nähe ihn mit zwei bis drei Nähten an die Aussenfläche des Cervix an. Die Gebärmutter wird nun, soweit es geht, aus der Bauchwunde herausgezogen, der Assistent schliesst hinter ihr die Bauchdecken fest zu, und der Operateur schneidet einige Centimeter über dem Schlauch Gebärmutter und breite Mutterbänder samt den Eierstöcken und Tuben ab.

Intraperiton eale Methode

Die weitere Behandlung wird verschieden ausgeführt. Wählt man die intraperitoneale Stielbehandlung, so umsticht man zunächst jederseits die meist deutlich sichtbare Arteria uterina und schnürt den Faden fest zu. Sodann schneidet man die Muscularis, wenn sie zu stark über den Peritonealsaum hervorquillt, trichterförmig aus und legt nun kräftige Seidennähte, die vordere Cervixwand an die hintere heranziehend. Darüber wird das Peritonenm durch zahlreiche feinere Seidennähte vereinigt.

Extraperitoneale Methode

Bei der extraperitonealen Methode wird die Bauchwunde zunächst von oben her um so viel verkleinert, dass der Stumpf leicht noch herausgezogen werden kann. Mit einer langen Nadel, die man quer über der Gummischnur durchsticht, die die Bauchwunde beiderseits überragt, verhindert man den Stumpf in die Bauchhöhle zurückzusinken. Man näht ihn nun dicht unter der Gummischnur mit einer Anzahl Seidennähte an das Peritoneum parietale fest, besonders fest im untern Wundwinkel, und ätzt die freiliegende Wundfläche des Cervikalkanals gründlich aus. An verschiedene Stellen, besonders unter die Fixirungsnadel, legt man kleine Jodoformgazebänschchen, um den Druck auf die Haut zu mindern und eine Kommunikation von aussen zur Bauchhöhle unmöglich zu machen

Porro, Della amputazione utero-ovarica come complemento di taglia caesareo. Milano 1876.
 Emilie Frey, C. f. G., 1897, Nr. 46, S. 1363.

## Pathologie des Wochenbettes.

## Statistik der Todesfälle im Wochenbett.

Kein physiologischer Vorgang hat so häufig Erkrankungen und Tod im Gefolge, wie Geburt und Wochenbett. In der Geburt werden die Keime gelegt, im Wochenbette bringen sie ihre böse Frucht. In den ersten vierzehn Tagen nach der Geburt muss noch immer eine grosse Zahl von Frauen das Leben lassen. Auch die Erkrankungen schweren und leichten Grades infolge einer Geburt sind noch immer sehr zahlreiche, und manche Frau hat daran zeitlebens zu tragen.

Wie gross die Zahl der Frauen ist, die im Anschluss an eine Geburt erkranken, lässt sich gar nicht feststellen. Selbst die Zahl der durch Geburt und Wochenbett verursachten Todesfälle ist für die Allgemeinheit nur sehr schwer zu bestimmen, während sie ja in den Anstalten auf das genaueste bekannt ist.

Um aber für die allgemeine Praxis dem Leser ein Bild zu verschaffen, wähle ich die Mitteilungen des königlich sächsischen Landes-Medizinalkollegiums, die alljährlich über die Todesfälle im Wochenbette publizirt werden.

Gegenüber anderen grossen Statistiken haben diese den Vorzug, dass die Bausteine zur Gesamtstatistik zuverlässiger sind, als ingend welche andere. Denn es fallen im Königreich Sachsen nur wenige Sterbefälle im Woohenbette aus, bei denen nicht ein Arzt hinzugerufen wäre. Die Leichenschau wird fast ausschliesslich von Aerzten vorgenommen. Die Tagebücher der Hebanmen müssen, wo ein Arzt zur Behandlung zugezogen war, dem Arzte, dann regelmässig dem Bezirksarzt vorgelegt werden. Das Gesamtmaterial kommt schliesslich zur Bearbeitung an das Landes-Medizinalkollegium, wo die einzelnen Todesfälle imit den Leichenbestattungsscheinen vergliehen werden. Auch dass die Todesfälle im Wochenbette bis zur sechsten Woche und selbst noch weiter mitgezählt werden, erhöht den Wert dieser Statistik.

Diese genauen statistischen Erhebungen umfassen die Zeit von 1883 bis 1896 mit einer Gesamtzahl von 2 043 176 Geburten, an die sich 12 594 =  $61.62^{\circ}$ <sub>000</sub> Todesfälle anschlossen.

Statistik der Todesfälle im Wochenbette, je nachdem es sich um infektiöse Erkrankungen, eigentKönigr. Sachsen liches Kindbettfieber, gehandelt hat, oder nicht. Die Todesfälle werden in drei Gruppen eingeteilt, deren erste (I.) die Fälle enthält, in denen der Tod im Anschluss an eine in oder nach der Geburt stattgefundene Infektion oder Selbstinfektion eingetreten ist.

Die zweite Gruppe (II.) umfasst die meist unmittelbar der Geburt folgenden Todesfälle infolge von Blutverlust (Placenta praevia, Atonia uteri, Uterusruptur, Cervixrisse), Eklampsie, Kollaps nach sehr schweren Entbindungen, nach Uteruseinspülungen etc.

In der dritten Gruppe (III.) finden wir die Fälle, wo aller Wahrscheinlichkeit nach eine Krankheit, die mit Geburt und Wochenbett an und für sich nichts zu thun hatte, den Tod herbeiführte. Vielleicht, dass in einer grösseren Zahl dieser Fälle infolge der Schwangerschaft und Geburt das so wie so zu erwartende Ende beschleunigt wurde.

In der folgenden Tabelle stelle ich die einzelnen Jahrgänge untereinander, um einerseits die relativen Verhältnisse der einzelnen Gruppen zu einander, andrerseits die von Jahr zu Jahr sichtlich eingetretene Besserung in der Gruppe der Infektionstodesfälle (I.) demonstriren zu können.

| T 1     | 0 1111        | TT 3 0        |      | 0      | ~      |        |              |      | ~     |
|---------|---------------|---------------|------|--------|--------|--------|--------------|------|-------|
| Jahr    | Gesamtzahl d. | Todesfälle d. |      | Gruppe | Summa  | Auf I  | Auf 10 000 G |      | Summa |
|         | Geburten      | I.            | II.  | III.   | IIII.  | I.     | II.          | III. | IIII. |
| 1883    | 132 209       | 403           | 230  | 270    | 903    | 30.6   | 17.5         | 20.2 | 68.3  |
| 1884    | 137 644       | 505           | 274  | 279    | 1058   | 36.7   | 19.9         | 20.3 | 76.9  |
| 1885    | 137 935       | 488           | 267  | 271    | 1026   | 35.4   | 19.4         | 19.6 | 74.4  |
| 1886    | 141 825       | 464           | 242  | 289    | 986    | 32.7   | 17.1         | 19.7 | 69.5  |
| 1887    | 142677        | 389           | 250  | 232    | 871    | 27.3   | 17.5         | 16.2 | 61.0  |
| 1888    | 145 697       | 395           | 259  | 251    | 905    | 27.1   | 17.8         | 17.2 | 62.1  |
| 1889    | 147 978       | 404           | 273  | 273    | 950    | 27.3   | 18.4         | 18.4 | 64.2  |
| 1890    | 145661        | 329           | 250  | 254    | 833    | 22.6   | 17.2         | 17.4 | 57.2  |
| 1891    | 152 851       | 336           | 257  | 281    | 874    | 22.0   | 16.8         | 18.4 | 57.1  |
| 1892    | 147 599       | 355           | 235  | 271    | 861    | 24.0   | 15.9         | 18.4 | 58.3  |
| 1893    | 151 293       | 386           | 311  | 317    | 1014   | 25.5   | 20.5         | 21.0 | 67.0  |
| 1894    | 150 741       | 301           | 259  | 208    | 768    | 20.0   | 17.1         | 13.8 | 50.9  |
| 1895    | 151 473       | 211           | 275  | 261    | 747    | 14.0   | 18.2         | 17.3 | 49.5  |
| 1896    | 157 593       | 249           | 316  | 233    | 798    | 15.8   | 20.0         | 14.8 | 50.6  |
| 1883/96 | 2 043 176     | 5215*)        | 3698 | 3681   | 12 594 | 25.5*) | 18.1         | 18.0 | 61.6  |

Unter Berücksichtigung der in der unten gemachten Anmerkung enthaltenen Korrektur werden wir nicht fehl gehen, wenn wir zur Zeit auf 10 000 Geburten 60 Todesfälle rechnen, von denen 25 bis 30 als durch Puerperalfieber veranlasst anzusehen sind.

Die Tabelle zeigt auf das deutlichste, wie in der Gruppe der vermeidbaren Todesfälle infolge von Infektion (I) eine nicht zu verkennende Besserung eingetreten ist.

In Entbindungsanstalten ist das Verhältnis insofern ein etwas anderes, weil sie den Sammelpunkt zahlreicher schwerer Geburtsfälle bilden, auch viel mehr mit schweren Erkrankungen behaftete Schwangere auf-

<sup>\*)</sup> Da mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass in den Gruppen II und III sich noch eine Anzahl Todesfälle infolge von Infektion befinden, so ist diese Zahl etwas zu klein ausgefallen.

genommen werden, infolgedessen die Gesamtzahl der Todesfälle procentarisch sich größer stellt als in der allgemeinen Praxis.

Aus den Berichten einer Reihe deutscher Entbindungsanstalten 1) aus den Jahren Statistik der 1882 bis 1895 rechne ich bei einer Gesamtzahl von 41200 Geburten 334 Todesfälle heraus, Wochenbette in

= 0,81%.

Anstalten speziell

In der Marburger Anstalt kamen in den Jahren 1883 bis Mitte 1898 4600 Gehurten in der Marburger vor mit 27 Todesfällen = 0,59 %; davon fielen auf Gruppe I 12 = 44,7 %, auf Gruppe II 9 = 33.3%, auf Gruppe III 6 = 22,2%. Dahei sind alle Transferirten mitgerechnet.

Die folgende Tahelle giebt eine genauere Uebersicht der einzelnen Fälle und ihrer Todesursachen, aus der für den Leser entnommen werden kann, einerseits, welche Geburtsvorgänge für die Frau ganz besonders gefährlich werden können, andererseits, wie Todesfälle nach normalen Geburten nahezu gänzlich zu vermeiden sind.

|            |                |                   | Gruppe I.                                                                                               |  |  |  |  |  |
|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.         | 1884.          | J. Nr. 43,        | Icterus in gravid.; Lues; macerirte Frucht. Endocardi-                                                  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   | tis septica.                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 2.         | 1886.          | ,, 13.            | Sehr enges Beckeu; Zange, Perforation. Akute Sepsis.                                                    |  |  |  |  |  |
| 3.         | 1886.          | ., 70.            | Sectio caesarea. Sepsis.                                                                                |  |  |  |  |  |
| 4.         | 1888.          | " 289.            | Sehr enges Becken; in der Heimat Versuche, die Frühgeb. eiu-                                            |  |  |  |  |  |
|            |                |                   | zuleiten; dabei Perforation des Cervix. Tympania uteri.                                                 |  |  |  |  |  |
| _          | 1000           | 0.0               | Septische Peritonitis.                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 5.         | 1889.          | ,, 28.            | Sehr enges Becken, Einl. d. künstl. Frühgeburt; Geburts-                                                |  |  |  |  |  |
| 6.         | 1889.          | ., 288.           | dauer 10 Tage. Septische Peritonitis  Iuficirt eingeliefert, Plac. praev, Transf. in d. inn. Klinik     |  |  |  |  |  |
| 0.         | 1000.          | ,, 288.           | Tod 4 Wochen post partum.                                                                               |  |  |  |  |  |
| 7.         | 1890.          | ., 126.           | Sectio caesarea-Porro; Sepsis.                                                                          |  |  |  |  |  |
| 8.         | 1890.          | ,, 252.           | Sehr enges B., Einl. d. künst. Fr., Geburtsdauer 13 Tage.                                               |  |  |  |  |  |
|            |                | ,,                | Parametritis Peritonitis.                                                                               |  |  |  |  |  |
| 9.         | 1891.          | ,, 182.           | Aus der chir. Klinik. Heus überstanden; in der Anstalt                                                  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   | fieberlos. Spontane Geburt. Thrombophlebitis. Tod am                                                    |  |  |  |  |  |
|            |                |                   | 19. Tage.                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 10.        | 1892.          | ., 51.            | Aus der chir. Klinik. Carcinom d. Leistendrüse exstirpirt.                                              |  |  |  |  |  |
| 1.7        | 1000           | 001               | Abort, Moribund, Schwere Sepsis,                                                                        |  |  |  |  |  |
| 11.<br>12. | 1892.<br>1896. | " 331.<br>" 40.   | Sectio caesarea. Inficirt aufgenommen. Sepsis.<br>Enges Becken, Ausserhalb der Anstalt inficirt. Zange. |  |  |  |  |  |
| 12.        | 1090.          | ,, 40.            | Sepsis, Ausserhato der Austan innert. Zange.                                                            |  |  |  |  |  |
|            |                |                   | -                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|            |                |                   | Gruppe II.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 13.        | 1884.          | ,, 191.           | Eklampsie.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 14.        | 1885.          | ,, 140.           | Eklampsie.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 15.        | 1888.          | ,, 189.           | Eklampsie.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 16.<br>17. | 1892.<br>1893. | ,, 23.<br>., 40.  | Sectio caesarea. Darmverschluss. Keine Sepsis,<br>Zwillinge; mässige Blutung, Shok,                     |  |  |  |  |  |
| 18.        | 1893.          | ,, 000            | Cervixriss, Verblutung.                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 19.        | 1893,          | ,, oeu            | Eklampsie.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 20,        | 1893.          | " 340.            | Moribund eingeliefert, Verblutung, Traubenmole, Un-                                                     |  |  |  |  |  |
|            | 1000           | ,, 510.           | entbunden gestorben.                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 21.        | 1894.          | ,, 47.            | Eklampsie.                                                                                              |  |  |  |  |  |
|            |                |                   | Gruppe III.                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 22.        | 1883.          | ., 97.            | Lungengangrän vor der Geburt. Tod am 2, Tage.                                                           |  |  |  |  |  |
| 23.        | 1886.          | ,, 97.<br>,, 100. | Milzbrand.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 24,        | 1893.          | ,, 309.           | Nierenentzündung.                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 25.        | 1893,          | ,, 348.           | Pneumonie infolge Influenza.                                                                            |  |  |  |  |  |
|            |                | //                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |

Doppelseitiger Pyosalpinx. Perforationsperitonitis.

Schwerer Herzfehler. Allgemeine Oedeme, Zwillinge, Tod

in der Geburt.

231.

26, 1896,

27, 1898,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Deutsche med, Woch, 1896, Nr. 13 u. 14.

Zu dieser Aufzählung der Todesfälle sei bemerkt, dass die 4 tödlich endendeu Fälle nach Sectio caesarea unter 13 Fällen von Kaiserschnitt, die 2 Fälle von Tod nach Einleitung der künstlichen Frühgeburt unter ca. 180 Fällen dieser Operation sich ereigneten.

Während wir über Schädigungen der Frau infolge schwerer Zufälle in direktem Anschluss an die Geburt (Gruppe II), besonders infolge von Eklampsie, Blutverlusten, Gebärmutterzerreissungen u. s. w., sowie über die der Gruppe III angehörenden Erkrankungen, die im Wochenbette zum Tode führten, schon oben ausführlicher gesprochen haben, müssen wir im folgenden Abschnitt genauer auf die infektiösen Erkrankungen im Wochenbette (Gruppe I) eingehen, das eigentliche Kindbettfieber.

## Die puerperalen Wundfieberinfektionen.

Die weitaus wichtigsten Erkrankungen des Wochenbetts sind die durch Wundinfektion in mannigfacher Form verursachten Vergiftungen.

Die allgemeine Aetiologie dieser Erkrankungen mit Einschluss einer Darstellung ihrer historischen Entwicklung musste schon oben, S. 142 u. folg., besprochen werden, wo es sich um die Lehre von der Verhütung des Kindbettfiebers handelte.

Der Studierende wird gut thun, dieses Kapitel, Seite 142 bis 151, nochmals durchzulesen, bevor er sich an das Studium der hier folgenden speciellen Aetiologie macht.

## Specielle Actiologie und Pathogenese der puerperalen Wundkrankheiten.

Man hatte seit der Anerkennung der Semmelweis'schen Lehre (S. 142) geglaubt, das Verständnis der Entstehung des Puerperalfiebers sei nun ein vollständig klares und damit seien wir auch in der Lage, das Kindbettfieber völlig zu verhüten, sobald man nur das Gift von der gebärenden Frau fernhalte. Wenn trotzdem noch viele Frauen dieser Erkrankung erlagen, so schob man dies ausschliesslich auf Nichtbeachtung der nötigen Vorsichtsmassregeln von seiten der die Geburt leitenden Person.

Ohne Zweifel starben und sterben auch noch die meisten Frauen, die in der allgemeinen Praxis dem Kindbettfieber erliegen, infolge ungenügender Desinfektion der Hebammen und Aerzte.

Seit aber in wohlgeleiteten Anstalten trotz immer schärfer geübter subjektiver Desinfektion dennoch Todesfälle und schwere Erkrankungen immer und immer wieder vorkamen, hat obige Annahme einen argen Stoss erhalten und man hat sich Mühe gegeben, genauer auf die specielle Aetiologie einzugehen. Es hat sich dabei gezeigt, dass die Verhältnisse viel komplizirter sind, als man annahm, und als Endresultat der überaus fleissigen Studien der letzten Jahre steht fest, dass noch sehr viele Fragen ungelöst geblieben sind, deren Beantwortung ein volles Verständnis der Genese des Puerperalfiebers ermöglicht.

Die Lehre von der Genese des Puerperalfiebers kann in ihren Hauptpunkten erst als abgeschlossen betrachtet werden, wenn sich die klinischen und bakteriologischen Beobachtungsergebnisse vollständig decken. Das ist aber bis ietzt noch keineswegs der Fall.

Es kommt nicht einseitig darauf an, dass eine gewisse Bakterienart in die Gewebe der Frau eingedrungen, sondern der Verlauf der Vergiftung hängt ebenso ab von der Virulenz des eingebrachten Giftes, von der Lage der Eingangspforte und ihr Verhältnis zu den Ausbreitungswegen im weiblichen Körper, ob durch abnorme Gewebsverhältnisse die eingedrungenen Bakterien günstigen Nährboden und günstige Verbreitungswege finden, ob die Schutzmassregeln des Organismus im Allgemeinen oder in den lokalen Partien regelmässig funktioniren oder gestört sind.

Man sieht, dass das Zusammenwirken dieser Faktoren zu sehr komplizirten und teilweise schwer zu klärenden Verhältnissen führen muss.

Betrachten wir nacheinander 1) die eigentliche causa peccans, das Gift, die in Frage kommt, 2) Herkunft, Eingangspforten und Verbreitungswege dieses Giftes, 3) die natürlichen Schutzmassregeln, 4) die allgemeine und specielle Disposition, die die Aufnahme und Verbreitung begünstigt, und fügen wir dann 5) die Vorgänge bei der puerperalen Infektion und Selbstinfektion hinzu, so erlangen wir am ersten einen Ueberblick über das schwierige Kapitel der speciellen Genese der Puerperalfiebers in seinen verschiedenen Formen.

## I. Bakteriologie der puerperalen Wundinfektion.

Kein Kindbettfieber ohne Bakterien. Wenn auch von seiten der Aerzte dieser Satz nicht mehr angezweifelt wird, so begegnet man in den Kreisen älterer Hebammen und der Laienwelt noch vielfach der Anschauung, Kindbettfieber sei die Folge eines Diätfehlers; einer Erkältung, einer psychischen Aufregung, zu frühen Aufstehens u. s. w. Derartige Zwischenfälle können das Kindbettfieber nie hervorbringen, wohl aber im Verlaufe beeinflussen, wie weiter unten gezeigt werden wird.

Bei der Entstehung des Kindbettfiebers handelt es sich um eine Reihe verschiedenartiger Spaltpilze, die entweder in die gesunden Gewebe eindringen, durch ihre enorme Vermehrung das Gewebe vernichten und dadurch oder durch chemische Stoffwechselprodukte (Toxine, Ptomaine) die Erkrankung des Gesamtorganismus herbeiführen (Infektion) oder sich in totem Gewebe niederlassen, das ja in der Gebärmutter und Scheide in reichlichstem Maasse vorhanden ist, sich dort ansiedeln, vermehren, ebenfalls Ptomaine erzeugen, die, von den anliegenden, Gefässe führenden Gewebsflächen aufgesaugt, in den Körper übergeführt werden (Resorptionsfieber, Intoxikation). Selten spielt sich einer dieser Processe allein ab; sie gehen fast immer eng verbunden einher. Vielleicht gehören sie sogar eng zu einander, indem der putride Gewebszerfall einerseits die bis dahin gesunden Gewebe für die Infektion geeigneter macht, anderseits den wahrscheinlich in jeder Scheide vorhandenen pathogenen Mikroorganismen eine erhöhte Virulenz verleiht.

Bakterien der puerperalen

Zur Feststellung der in Frage kommenden Bakterienarten hat man puerperalen wundingkstion in neuester Zeit mit ganz besonderem Eifer den Genitalschlauch, die Gewebe, die Sekrete und Abscesse kranker und gestorbener Wöchnerinnen untersucht. Dennoch haben die ungemein fleissigen Arbeiten von Krönig 1) und Bumm<sup>2</sup>) keineswegs die Anerkennung aller Sachverständigen gefunden. sodass man sie einer Darstellung der Bakteriologie der puerperalen Wundinfektion ohne Widerspruch zu Grunde legen könnte. Die klinischen Beobachtungen decken sich keineswegs einwandsfrei mit den bakteriologischen Befunden.

Die Hauptrolle spielen zweifellos die Streptokokkenarten, besonders der Streptococcus pyogenes (Rosenbach), dessen Identität mit dem Streptococcus ervsipelatis (Fehleisen) nicht mehr angezweifelt wird.

Das letztere bestreitet neuerdings Sippel3).

Neben diesen findet man ebenso häufig Staphylokokkenarten, den Staphylococcus aureus und albus.

Wenn auch weit seltener, als die ebengenannten, wird doch in neuerer Zeit hänfiger das Bacterium coli als Ursache der puerperalen Sepsis angeschuldigt. Auch der Neisser'sche Diplococcus hat an Bedeutung in der Aetiologie der puerperalen Erkrankungen erheblich zugenommen. In einzelnen Fällen hat man den Frankel'schen Pneumoniecoccus, den Löffler'schen Diphtheriebacillus und beim puerperalen Wundstarrkrampf den Tetanusbacillus (Nicolaier) nachgewiesen.

Inwieweit Fäulnisbakterien nicht pathogener Art bei der Entstehung des Kindbettfiebers beteiligt sind, unterliegt noch der Diskussion.

Bei dem Heranziehen bakteriologischer Befuude zur Erklärung der Vorgänge an der Lebenden muss man sehr vorsichtig zu Werke gehen. Das Auffinden einer bestimmten Bakterienart beweist noch keineswegs, dass damit der Hauptattentäter festgestellt wäre. Anderseits kann man im Genitalschlauch Mikroorganismen der gefürchtetsten Art nachweisen, ohne dass eine Erkrankung der Trägerin zustande gekommen. Mithin kann auch der Schluss, dass jede gefundene Art die causa peccans sei, ein irrtümlicher sein. Nach dem Tode und in der Agone wachsen, unter Umständen schnell, besonders Darmbakterien in die Gewebe des Körpers ein, die man dann irrtümlich als die Krankheitserreger der tödlich endenden Krankheit anzusehen geneigt ist. Besondere Vorsicht ist in dieser Beziehung den so häufigen Befunden des Bacterium coli gegenüber notweudig.

Ein gewisser Skeptizismus gegenüber zahlreichen Publikationen bakterieller Befunde und den daraus gefolgerten Schlüssen ist auch in Hinsicht auf die Schwierigkeiten derartiger Untersuchungen berechtigt. Nur wer mit voller Energie sich an diese zeitraubenden Untersuchungen macht und längere Zeit sich in das schwierige Gebiet eingelebt hat, darf für urteilsfähig gelten. Es ist daher unrichtig, alle Publikationen dieser Richtung für gleichwertig zu erachten und es gehört schon eine grosse Erfahrung dazu, die Spreu vom Weizen zu scheiden.

Ein System der Puerperalerkrankungen auf Grund der dabei beteiligten Mikroorganismen zu schaffen, ist bisher noch nicht gelungen. Dieselbe Bakterienart kann, vielleicht infolge verschieden starker Virulenz, der andersartigen Eintrittspforte, der verschiedenen Infektionsmenge entsprechend oder je nach der vorgefundenen Disposition des vergifteten Kör-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Menge und Kröuig, Bakteriologie des weiblichen Genitalkanales, Th. 2, Bakteriologie des Genitalkanales der schwangeren, kreissenden und puerperalen Frau, Leipzig 1897. 2) A. f. G., Bd. 34, S. 325; Bd. 40, S. 398. - Referat in Frommel's Jahrb. 1895, S. 678. — Z. f. G. u. G., Bd. 33, S. 126. — C. f. G. 1897, Nr. 45, S. 1337. 3) D. m. Woch, 1898, Nr. 19, S. 302.

pers ganz verschiedenartige Erkrankungen hervorrufen. Doch scheint es, als ob die weniger häufig in Frage kommenden Krankheitserreger leichter Erkrankungen ihrer Eigenart hervorrufen, d. h. dass man z. B. eine Gonokokkenpuerperalerkrankung oder eine im Wochenbett durch den Diphtheriebacillus hervorgerufene Erkrankung schon durch ihre Symptome von der Streptokokkeninvasion zu unterscheiden imstande ist. Bei der Infektion durch den Nicolaier'schen Tetanusbacillus ist dies unzweifelhaft der Fall.

## 2. Herkunft, Eintrittsstellen und Verbreitungswege der puerperal-pathogenen Mikroorganismen.

Streptokokken finden sich allerwärts so verbreitet und Aerzte Streptokokken wie Hebammen haben tagtäglich Gelegenheit mit ihnen in Berührung zu kommen, dass man vor jeder geburtshilflichen Manipulation gewärtig sein muss, diese gefährlichsten Mikroorganismen an sich zu haben.

Sie wandern auch spontan in die Genitalien der Frauen ein. Auch die vollständig intakt schliessenden Schamlippen und die Hymenalfalte schützen nicht vor der Einwanderung, wie dies die Untersuchung der Scheidenflora neugeborener Mädchen beweist1). Selbst bei vollständig gesunden Schwangeren findet man in ca. 20 % der Fälle Streptokokken in der Vagina bis zum Ostium externum uteri.

Die so spontan in die Scheide eingewanderten Streptokokken leben als harmlose Saprophyten auf der Oberfläche der Scheidenschleimhaut und zeigen eine äusserst geringe Virulenz. Sie können aber ihren Virulenzgrad ändern und können tödliche Vergiftung herbeiführen, wenn ihre Lebensbedingungen geändert werden und sie in das lebende Gewebe eindringen. Geburtshilfliche Manipulationen der Aerzte und Hebammen, auch der spontane Geburtsakt selbst können diese letztere Bedingung schaffen.

Die höchsten Grade der Virulenz zeigen die Streptokokken, die soeben einen septisch inficirten Körper passirt haben. Die schwersten Vergiftungsfälle erfolgen aus diesem Grunde in der Praxis durch Uebertragung des Giftes von Frauen, die am Kindbettfieber, am Ervsipel, an Scharlach, an Pocken etc. erkrankt waren oder wo Streptokokkeninvasion zu abscedirenden Eiterungen geführt hatte.

Besonders gefährlich für die Einimpfung dieses Giftes bei Hochschwangeren und Gebärenden erweist sich der Cervix, die Schleimhaut der sonst keimfreien Uterushöhle und vor allem die Placentastelle. Weniger empfindlich sind die Scheidenwunden und die Verletzungen der äusseren Genitalien.

Die in die Uterushöhle gelangten Streptokokken können, auch wenn sie nicht tiefer in die Gewebe eingedrungen sind, durch ihre Toxine Vergiftung des Körpers herbeiführen, die besonders dann zur Aufsaugung kommen, wenn in der Geburt, weit häufiger aber im Wochenbette der Abfluss der gelösten Gifte verhindert wird. Diese Retention septischer Lochien ist eine häufige Ursache kurz, seltener länger dauernder Wochenbettfieber.

<sup>1)</sup> Vahle, Das bakteriologische Verhalten des Scheidensekrets Neugeborener, Z. f. G. u. G., Bd. 32, Heft 3,

Haben die Streptokokken hingegen das lebende Gewebe erreicht und genügen die natürlichen Schutzmittel nicht sie auszuscheiden, so ist ihre Verbreitung im Körper durch die Lymphbahnen oder im Gefässsystem selbst die Folge und je nach der Lokalisation können die verschiedenartigsten, meist schweren Puerperalerkrankungen sich entwickeln.

Ueber die Häufigkeit der Erkrankungen infolge von Streptokokkeninvasion in den Uterus lassen sich nur aus Anstalten Mitteilungen machen, in denen das Uterussekret

fiebernder Wöchnerinnen bakteriologisch untersucht wurde. Es fanden

Krönig 1) unter 1025 Wöchnerinnen 296 (28,8%) mit Fieber über 38,0, darunter 52 mal = 17.6 % Streptokokken.

Bumm<sup>2</sup>) unter 750 Wöchnerinnen 166 (21.3%) mit Fieber über 38.0, darunter 22 mal = 13,3 % Streptokokken.

Bei zum Tode führenden Erkrankungen wird mit wenigen Ausnahmen

der Streptococcus gefunden.

Staphylokokken

Von den Staphylokokkenarten kommen hauptsächlich in Frage der aureus und der pyogenes albus. Der letztere, ein regelmässiger Insasse der menschlichen Haut, findet sich mit fast ebenderselben Regelmässigkeit im Scheidensekrete. Der aureus kommt dort etwas seltener vor; immerhin noch häufig genug.

Wie die Streptokokken zeigen auch die Staphylokokken eine höhere Virulenz, wenn sie aus frischem Eiter etc. entstammen. In der geburtshilflichen Praxis kommen hier die häufig vorkommenden abscedirenden

Mastitiden besonders in Betracht.

Ebenso ist anzunehmen, dass der gering virulente Hautparasit durch Wechsel seines Nährbodens und Einimpfung in lebendes Gewebe an Virulenz zunimmt und unter Umständen dem Streptococcus an Gefährlichkeit nicht nachgiebt.

Während man früher den Staphylococcus besonders für die leichteren Puerperalaffektionen verantwortlich machte, mehren sich die genau angestellten bakteriologischen Untersuchungen, die in tödlich verlaufenen Fällen die beiden genannten Staphylokokkenarten in Reinkultur ergaben 3).

Merkwürdigerweise fanden Krönig¹) und Bumm²) diese Mikrobenart nur sehr

selten in den Uteruslochien fiebernder Wöchnerinnen.

Bacterium coli Das Bacterium coli commune, von Escherich als unschulcommune diger Parasit der Darmschleimhaut nachgewiesen, scheint, wenn es in andere Lebensbedingungen versetzt wird, ein recht gefährliches Element werden zu können. Da es mit Leichtigkeit in die Scheide gelangen kann und wahrscheinlich bei der Geburt in den äusseren Abschnitten stets gefunden wird, so ist von vornherein der Schluss berechtigt, dass es für die Wunden des Dammes und der Scheidenschleimhaut keine grosse Bedeutung hat. Das wird auch bezeugt durch die Leichtigkeit, mit der Risse, die in den Darm hineinreichen, bei einigermassen sorgfältiger Reini-

> Anders wenn das Bacterium coli in die keimfreie Zone des Uterus hineinwandert oder, wenn es, bei Adhäsion eines Darmteils mit den Uterusadnexen, durch Emigration in die Bauchhöhle oder in entzündliche Herde

der Uterusumgebung gelangt.

gung glatt zu heilen pflegen.

<sup>1)</sup> Verh. d. Deutschen G. f. Gyn., Wien, VI, S. 499. 2) C. f. G. 1897, Nr. 45, S. 1340. 3) Strünckmann, I.-Diss., Leipzig (Berlin) 1898, S. 13 n. ff.

Als Gas bildendes Bakterium schreibt man ihm eine Bedeutung bei der Entstehung der Tympania uteri zu1). Entweder mit dem untersuchenden Finger oder spontan aufwärts wandernd, wie dies bei den nach dem Blasensprunge noch sehr lang dauernden Geburten, besonders beim engen Becken, häufiger der Fall ist, gelangen die Mikroorganismen in die Uterus- und Eihöhle, zersetzen das Fruchtwasser und rufen Fieber in partu (siehe S. 455) hervor.

Auch in intraperitonealen Abscessen ist das Bacterium coli c. häufiger gefunden worden, dann aber meist mit anderen Eitererregern zusammen 2).

Dass die Colibacillen von der Uterushöhle aus in die Blut- und Lymphgefässe eindringen und so tödliche Sepsis herbeiführen können, beweist ein von Bumm³) beschriehener Fall, in dem bei Ausführung der Dührssen'schen Uterustamponade dünnflüssiger

Kot mit in die Uterushöhle eingeschleppt war.

Die Gonokokken finden sich ungemein häufig im Genitaltraktus Gonokokken Schwangerer. Sie gewinnen nur Bedeutung, wenn sie ascendiren oder wenn sie, wie im Wochenbette, exacerbiren. Allerseits wird bestätigt, dass, während man in der Schwangerschaft nur mit Mühe das Vorhandensein specifischer Diplokokken in der Scheide nachweisen kann, einige Tage nach der Entbindung sie massenhaft zu finden sind. Wie in der Scheide, so wird es auch in höher gelegenen Partien des Genitaltraktus sein. Latent bestehende Depots fangen an durch Exacerbation sich wieder bemerkbar zu machen, der neugebildete Eiter kann durch die Tuben auf die Serosa peritonei gelangen und es kommt zu umschriebenen Peritonitiden. Kommt es dabei, wie nicht selten, zu Mischinfektion, so können die Eiterherde einen für das Bauchfell gefährlicheren Inhalt bergen und aus der umschriebenen, abgekapselten Entzündung kann eine allgemeine Bauchfellinfektion entstehen.

Krönig4) fand bei 296 fiebernden Wöchnerinnen 33 mal = 11,1% Gonokokken in den Uteruslochien, Bnmm<sup>3</sup>) in 166 Fällen 11mal = 7,0 %.

Pneumokokken sind bisher nur in einzelnen Fällen gefunden worden. Tödliche Pneumokokken

Sepsis nach einer Krankheitsdauer von 20 Tagen beschreibt Canon<sup>5</sup>).

In seltenen Fällen sind die Löffler'schen Diphtheriebacillen als Ursache des Kindbettfiebers gefunden worden. Bumm6) fand sie bei einer mit der Zange entbundenen Frau, die ganze Scheide auskleidend. Später trat auch Rachendiphtherie binzu. Croffi und Longyeer<sup>7</sup>), wie auch Nisot\*) wiesen die Bacillen in den Belägen der Scheide nach. Parametrien bliehen frei. Erfolgreiche Serumtherapie.

Eine wichtigere Rolle, als man ihnen bisher zuzuweisen geneigt war, Fäulnisbakterien verdienen die Fäulnisbakterien des Genitaltraktus, die teils in der Scheide schon domizilirten, teils mit Leichtigkeit in und nach der Geburt in den Genitaltraktus bis in die keimfreie Zone des Uterus hinein wandern können. Während ich von klinischem Standpunkte aus schon seit vielen Jahren diese Bedeutung glaubte hervorheben zu müssen, haben erst in neuerer Zeit bakteriologische Untersuchungen diese Annahme gestützt.

Die Hauptzahl dieser Bakterien ist nur durch ein anaërobes Züchtungsverfahren zu

Diphtherie-

<sup>1)</sup> Gebhard, Z. f. G. u. G., Bd. 26, S. 480. - Verh. d. Dentschen G. f. G., Leipzig, V. S. 305. 2) Ablfeld, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 505. — Schwarz, Aussergewöhnlicher Fall von Puerperalperitonitis, In.-D., Marburg 1892. 3) C. f. G. 1897, Nr. 45, S. 1340. 4) Verh. d. Deutsch. G. f. G., Wien, VI, S. 499. 5) D. Zeitsch. d. Chir., Bd. 37. <sup>6</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 33, S. 126. <sup>7</sup>) C. f. G. 1898, Nr. 5, S. 132. <sup>8</sup>) Belgische Ges. f. G. u. Geb., 20. Dez. 1895, ref. Heilkunde, 1898, S. 357.

prüfen und zu bestimmen. Krönig¹) wies im puerperalen Uterus bei 296 fiebernden Wöchnerinnen 32 mal = 10,8 % diese Bakterienart nach, während sie Bumm² unter 166 Fällen sogar 58 mal = 34,9 % fand. Krönig vindicirt diesen anaëroben Bakterien besonders in den sauerstoffarmen Geweben die Fähigkeit der Ausbreitung und hat sie in Reinkultur im Unterhautbindegewebe, in Lymphgefässen, in totem Blut, nekrotischer Decidua, zerquetschtem Gewebe nachgewiesen. Auch tödlich verlaufende Fälle führt er au, in denen bakteriologisch nur anaërobe Bakterien gefunden wurden.

Bumm<sup>3</sup>) traf unter den Fäulnisbakterien der puerperalen Uterushöhle zumeist aerob wachsende Keime, die auf geeignetem Nährsubstrat stinkende Fäulnis hervorriefen. Die durch sie hervorgerufenen Fiebersteigerungen schildert er wesentlich harmloser. Er

bezeichnet sie mit dem Namen "Eintagsfieber".

#### 3. Die Schutzmassregeln des weiblichen Körpers zur Abwehr der puerperalen Mikrokokkenvergiftung.

Da thatsächlich die Scheide selbst gesunder Individuen nicht selten, die geschlechtskranker Frauen sogar häufig, pathogene Mikroorganismen birgt, so missen die Genitalien Schutzvorrichtungen besitzen, die eine Schädigung der Gewebe an Ort und Stelle und des Gesammtorganismus verhindern. Dieselben Vorrichtungen kommen auch in Betracht, wenn auf künstliche Weise Mikroorganismen eingeführt werden, die unter Umständen Schaden herbeizuführen imstande sind.

In der Scheide können wir die Verhältnisse mit denen vergleichen, wie wir sie in andern Körperhöhlen finden, die mit der Aussenwelt in breiter Verbindung stehen. Hier wie dort sorgt die intakte Schleimhaut und der abgesonderte Schleim dafür, dass etwa eingedrungene pathogene Mikroorganismen ein unschuldiges Dasein führen und nach und nach eliminirt werden, sei es durch Evakuation, sei es durch Entziehung günstigen Nährbodens.

Wir brauchen für diesen Vorgaug nicht die Bezeichnung "Selbstreinigung der Scheide" ³), die die Meinung erwecken könnte, es handle sich da um specielle Einrichtungen des Genitaltraktus.

Das zu befürchtende Aufwärtswandern in die keimfreie Zone des Cervix und der Uterushöhle wird verhindert durch die Bildung eines zähen Schleimpfropfs im Cervix<sup>4</sup>), siehe S. 21, der vermöge seiner Konsistenz und seiner antibakteriellen Eigenschaften<sup>5</sup>) eine Schranke zwischen Mikrobenhaltiger und Mikrobenfreier Zone bildet.

Im Laufe der Geburt, wo dieser Schleim ausgestossen wird, übernimmt der um den vorliegenden Kindesteil eng sich umlegende Gewebsring des Uterus die Rolle einer Schranke und das ausfliessende Fruchtwasser spült seinerseits die Mikroorganismen mit sich fort.

Nach der Geburt des Kindes verschliesst zunächst die umgestülpte Placenta den inneren Muttermund; das retroplacentare Hämatom, noch vollständig in den invertirten Eihäuten eingeschlossen, verhindert die gefährliche Berührung der etwa eindringenden Mikroorganismen mit der zerfetzten Placentastelle, bis die eingetretene Dauerkontraktion (S. 131) und

Verh, d. Deutsch, G. f. G., Wien, VI, S. 499.
 C. f. G. 1897, Nr. 45, S. 1340.
 Menge und Krönig, Teil 1, S. 62.
 Ahlfeld, Dieses Lehrbuch, I. Aufl., S. 8.
 Walthard, Ueber antibakterielle Schutzwirkung des Mucins, Z. f. Bakt. u. Parasitenk. 1865, Bd. 17, S. 311.
 Fr. Müller. Sitz.-Ber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marburg, 1896, Nr. 6, S. 53.

die beginnende Thrombose der Uteringefässe die Gefahr einer Infektion zunächst beseitigt 1).

Im Wochenbette ist es ebenfalls die kräftige Kontraktion des Uterusmuskels, die zunehmende Thrombosirung der Gefässe, die Verkleinerung der Aufsaugungsfläche der Gebärmutterschleimhaut, die eine Invasion und Toxinvergiftung verhindert. Wir werden sehen, dass dieser letztere Mechanismus am ehesten seinen Dienst versagt.

Bei Verletzungen in den keimhaltigen Teilen des Genitalschlauchs kommen neue Gefahren, aber auch weitere Schutzmassregeln in Betracht, Es sind dies dieselben, die wir auch bei Verletzung anderer Organe in Aktion treten sehen, besonders die Wirkung des ausfliessenden Blutes. gute Gerinubarkeit und Fähigkeit der Thrombenbildung.

Ebenso sehen wir dieselben Schutzmassregeln, wie auch bei Verletzungen anderwärts, in Thätigkeit, um etwa eingedrungene Mikroben abzuweisen, unschädlich zu machen, zu eliminiren, Schutzmassregeln, die in einem gesunden, nicht geschwächten Körper nicht so leicht versagen, als in einem kranken oder ausgebluteten.

## 4. Die eine Infektion begünstigenden Faktoren. Allgemeine und specielle Disposition.

Die ebengenannten Schutzmassregeln sind nur annähernd zuverlässig, wenn es sich um vollständig gesunde Personen und um normale Geburten handelt. Sie versagen sehr häufig im umgekehrten Falle. Die widernatürlichen Vorgänge im Verlaufe der Schwangerschaft und Geburt, zu denen wir auch die Manipulationen rechnen, die von seiten der helfenden Personen ausgeführt werden, bedingen eine Reihe von Veränderungen im Organismus, die eine Infektion und Ausbreitung der Mikroorganismen begünstigen. Wir bezeichnen sie in ihrer Gesamtheit mit dem Ausdrucke: Disposition. Allgemeine Dis-

Zunächst müssen wir einige Punkte berücksichtigen, die bei allen, auch bei den vollständig normalen Geburten gesunder Personen in Frage kommen. Das sind

a) die durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bedingten Veränderungen des Genitalschlauchs und seiner Umgebung, besonders die Gewebserweichung die Erweiterung der Lymph- und Kapillarräume und die schnelle Umwandlung der Richtung der Säfteströme gleich nach der Entbindung<sup>2</sup>);

b) die unvermeidlichen Verletzungen, die der Durchtritt der umfangreichen Kindesteile und die Loslösung der Placenta bewirkt;

c) die Zerfallsvorgänge der in Utero und in der Scheide abgestossenen und zerquetschten Gewebspartien (Lochien).

Ungemein zahlreich sind die disponirenden Momente bei abnormen Spezielle Dis-Geburten. Ganz besonders wichtig sind dabei alle Vorgänge, die die Mikroorganismen in die keimfreie Uterushöhle, besonders an die Placentastelle gelangen lassen, ehe diese sich genügend gewahrt hat.

Als Geburtsvorgänge, die diesen Infektionsmodus begünstigen, sind zu nennen: Absterben der Frucht, frühzeitiger Blasensprung, Fieber in

position

position

<sup>1)</sup> Ahlfeld, Abwartende Methode oder Credc'scher Handgriff, Leipzig 1888, S. 19. 2) Rossi Doria, C. f. G. 1897, Nr. 46, S. 1381.

partu, Vorfall einzelner Kindesteile bei abgestorbener Frucht, langdauernde Geburt bei engem Becken nach dem Blasensprunge, tiefer Sitz der Placenta, Duncan'scher Lösungsmodus, Zurückbleiben einzelner Placentateile oder umfangreicher Eihaut- und Deciduamassen.

Weiter begünstigen die Entstehung von Wochenbettfiebern alle Vorgänge, bei denen den Mikroorganismen zu ihrer Umwandlung aus gering virulenten zu stark virulenten Gelegenheit gegeben wird. Dies ist besonders der Fall bei Geburten, die mit starken Gewebsnekrosen einhergehen, wie solche das enge Becken veranlasst; oder wie sie bei Mortifikation und Zerfall zurückbleibender Placentar- und Eihautreste oder Blutgerinsel sich bilden. Schon in der Geburt kann das Absterben der Frucht oder einzelner Eiteile diesen Vorgang einleiten.

Auch die Verletzungen in der Geburt gehören zu denjenigen Vorgängen, die unter Umständen Entstehung von Wochenbetterkrankungen begünstigen.

Bei der Ruptur der schwangeren und kreissenden Gebärmutter, bei tiefen Cervixrissen, die das Parametrium öffnen, liegt der Zusammenhang auf der Hand. Aber auch kleinere Verletzungen, wenn sonst noch ungünstige Momente coincidiren, können zu Infektionspforten werden.

Zahlreich sind weiter die Störungen im Schutzapparate, mögen sie

allgemeiner, mögen sie lokaler Natur sein.

Hier erinnere ich an die Gebärenden, die durch Krankheiten erschöpft, deren Widerstandsfähigkeit, wie z. B. beim Diabetes, vermindert ist. Hierher gehören lokale Veränderungen der Scheide und Gebärmutterschleimhaut, wie wir sie bei chronischen Katarrhen, malignen Neubildungen, bestehender Gonorrhoe u. s. w. finden.

Zu diesen prädisponirenden Momenten, die auch ohne Zuthun einer asistirenden Person Fieber in der Geburt und im Wochenbette veranlassen können, kommen nun eine grosse Zahl von Ursachen, die mit den geburtshilflichen Manipulationen der Aerzte und Hebammen, seltener der Gebärenden und Wöchnerinnen selbst im Zusammenhang stehen. Dabei treten wieder alle Manipulationen in den Vordergrund, bei denen Finger oder Instrumente in die keimfreie Zone des Uterus eingeführt werden müssen.

Eine Reihe dieser Vorgänge in der Geburt und im Wochenbette, die eine auffallende Erhöhung der Disposition mit sich bringen, habe ich in einer ausführlichen Arbeit<sup>1</sup>) behandelt. Von den wichtigsten Resultaten dieser Arbeit nenne ich:

Erstgebärende erkranken häufiger als Mehrgebärende; der Geburt sehr kleiner Früchte folgt weniger häufig ein fieberhaftes Wochenbett; je länger die Austreibungsperiode nach dem Blasensprunge, desto zahlreicher und schwerer die Wochenbettserkrankungen; je früher die Ausstossung der Placenta, desto häufiger Fieber; mit zunehmender Höhe des Blutverlustes nimmt langsam die Infektionsgefahr zu; operative Eingriffe bedingen zahlreiche Wochenbettfieber und unter diesen wiederum die am meisten, die innerhalb der Gebärmutterhöhle sich abspielen oder bei denen wenigstens die Placentarstelle getroffen wird.

<sup>1)</sup> Die Disposition zum Puerperalfieber, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 480.

#### 5. Der Modus der puerperalen Infektion und die Selbstinfektion.

Die ebengemachten Auseinandersetzungen (1-4) machen es klar, dass der Vorgang der puerperalen Infektion innerhalb der Geburt und des Wochenbetts keineswegs ein so einfacher ist, wie man ihn bisher gehalten.

Seit man die Semmelweis'sche Entdeckung anerkannte, verfiel man in den Fehler, die digitale oder instrumentelle Einimpfung der Gifte für den einzigen Modus der puerperalen Infektion zu halten. Man berücksichtigte zu wenig die disponirenden Momente und stellte sich gänzlich abweisend gegen die Annahme, dass unter günstigen prädisponirenden Aufnahme- und Lebensbedingungen die Infektion selbst ohne den artificiellen Import der Mikroorganismen eintreten könne (Selbstinfektion).

Klinische und bakteriologische Untersuchungen haben es jetzt zur Evidenz festgestellt, dass der von mir angenommene Modus der Selbstinfektion nicht nur in der That besteht, sondern recht oft vorkommt.

Betrachten wir zuerst die direkte Infektion. Wir finden sie Die direkte besonders bei Geburten, die von Hebammen und Aerzten geleitet werden. die mit der Reinlichkeit und mit den Desinfektionsmethoden auf sehr schlechtem Fusse stehen. Je virulenter das Gift und je näher die Einimpfungsstelle dem Uterus, desto schneller und heftiger die Erscheinungen.

Unter solchen Umständen kommt es auch jetzt noch ab und zu zu kleinen Puerperalepidemien. Grössere werden verhindert durch die behördlichen Vorsichtsmassregeln, wie sie in Deutschland wenigstens allerwärts eingeführt sind und immer mehr verschärft werden.

Eine ausgezeichnete Uebersicht bieten uns in dieser Beziehung die schon oben benutzten Berichte des Königl. Sächs. Landes-Med.-Kollegiums. Die folgende Tabelle giebt aus einem 10jährigen Zeitraume Auskunft, wie viele Hebammen in ihrer Praxis mehr wie einen Infektionstodesfall im Jahre hatten. Es waren beteiligt

Infektion

|   |          | an ? Infek-           |            |       |      |    |   |                   |  |
|---|----------|-----------------------|------------|-------|------|----|---|-------------------|--|
|   | im Jahre | tionstodes-<br>fällen | ? Hebammen | mit 1 | 2    | 3  | 4 | 5 Todes<br>fäller |  |
|   | 1887     | 338                   | 285        | 245   | 31   | 6  | 2 | 1                 |  |
|   | 1888     | 352                   | 304        | 253   | 45   | 3  | _ |                   |  |
|   | 1889     | 373                   | 315        | 264   | 44 . | 7  | _ | entrans.          |  |
|   | 1890     | 293                   | 255        | 222   | 29   | 3  | 1 | _                 |  |
|   | 1891     | 305                   | 279        | 257   | 18   | 4  | _ | _                 |  |
|   | 1892     | 355                   | 280        | 246   | 31   | 2  | 1 |                   |  |
|   | 1893     | 386                   | 290        | 247   | 27   | 3  | 3 | _                 |  |
|   | 1894     | 261                   | 228        | 199   | 25   | 4  | _ | _                 |  |
|   | 1895     | 186                   | 170        | 157   | 10   | 3  |   | _                 |  |
|   | 1896     | 222                   | 198        | 176   | 20   | 3  | _ | _                 |  |
| 8 | 87, 1895 | 3071                  | 2604       | 2260  | 290  | 38 | 7 | 1                 |  |
|   |          |                       |            |       |      |    |   |                   |  |

Also in 10 Jahren bei einer Geburtenzahl von 1493 563 erfolgten 3071 Todesfälle an puerperaler Infektion (Todesfälle in Anstalten ausgeschlossen). Diese 3071 Todesfälle kamen in der Praxis von 2604 Hebammen vor. In 2260 Fällen inficirten diese Hebammen keine zweite Wöchnerin tödlich. In 290 Fällen ereignete sieh im Laufe des Jahres ein zweiter, in 38 Fällen ein dritter, in 7 Fällen ein vierter und in einem Falle (im Jahre 1887) ein fünfter Infektionsfall in der Praxis derselben Hebamme.

Der Bericht versehlt nicht darauf aufmerksam zu machen, dass auch in den Fällen, wo 2-5 Todesfälle in der Praxis einer Hebamme vorkamen, oft eine Monate lange Zwischenzeit zwischen zwei Puerperalfällen gelegen habe, sodass ein direkter Zusammenbang nicht anzunehmen sei.

Freilich bringt die Statistik keine Mitteilungen über die nicht tödlich endenden Ahlfeld, Lehrb. d. Geb. 26

Hebammenendemien

Erkrankungen, die sehr wohl ein Mittelglied zwischen zwei zeitlich weit von einander abliegenden Todesfällen abgeben können,

Tödliches Kindbettfieber nach Operationen

Eine sehr grosse Rolle spielen noch in der Zahl der an Infektion bettieber nach gebrutsbildigen tödlich endenden Wochenbetten dieienigen nach operativen Eingriffen. Es ist, wenn Hebamme und Arzt zusammen an Untersuchungen und Eingriffen beteiligt sind, schwer zu sagen, wen die Schuld der Infektion trifft; doch muss ich leider nach meinen Erfahrungen bekennen, dass auch die Aerzte nur selten verstehen, eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

Im Königreich Sachsen starben in den Jahren 1891 bis 1896 1838 Frauen an infektiösen Processen im Wochenbette. Bei den voransgegangenen Geburten wurde operativ eingegriffen

1891 1892 1893 1894 1895 1896 in 40.0 % 34.0 % 32.1% 40.5% 47.4 % 34.1%

Es würde hier zu weit führen, auch die einzelnen geburtshilflichen Operationen in ihrem Einflusse auf Morbidität und Mortalität im Wochenbette zusammenzustellen. Auch hierüber giebt, wenigstens was die Mortalität anbetrifft, der angezogene Bericht Auskunft (1896, S. 87 u. Tab. C, S. 328). Ueber den Einfluss geburtshilflicher Operationen auf die Morbidität in der Marburger Anstalt habe ich in der Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 27, S. 25, berichtet.

Ein grosses Kontingent von Todesfällen im Kindbett infolge von direkter Infektion stellen die Geburtsfälle mit Placenta praevia und die Operationen, die zur Entfernung der Nachgeburt durch innere Handgriffe vorgenommen werden.

Selbstinfektion

Neben der direkten Infektion geht einher die Selbstinfektion. In dem zuerst von mir (1885) 1) und später von Kaltenbach (1887) 2) interpretirten Sinne bezeichne ich als solche die Fälle, wo schon vor der Geburt oder während derselben, in einzelnen Fällen vielleicht auch erst nach derselben die pathogenen Mikroorganismen spontan oder durch Hilfe eines aseptischen Fingers oder Instruments in die keimfreien Partien des Genitalschlauches oder in die Gewebe gelangen und so Intoxikation oder Infektion hervorrufen.

Disposition zur Selbstinfektion

Die wichtigsten Vorgänge, durch die auf diese Weise Kindbettfieber und Tod eintreten kann, sind folgende<sup>3</sup>):

- a) Dauert eine Geburt nach Eröffnung des Muttermundes überlange, ohne dass es den austreibenden Kräften gelingt, den vorliegenden Teil durch die enge Partie des Beckens hindurchzutreiben, so entsteht Fieber in partu, Endometritis septica, Tympania uteri. Zeitige Hilfe kann die Frau erhalten, andrerseits erkrankt sie schwer und vielfach stirbt sie.
- b) Tiefe Cervixrisse, die auch spontan entstehen können, wenn die Gebärende bei noch nicht genügend geöffnetem Muttermunde den vorliegenden Kindesteil mit grosser Gewalt durchpresst, können unter Umständen Parametritis und Peritonitis zur Folge haben. In der Regel müssen, um diesen ungünstigen Ausgang herbeizuführen, noch andere prädisponirende Momente vorhanden sein, als Quetschungen bei engem Becken, langdauernde Austreibungsperiode u. s. w.

<sup>1)</sup> Ber. u. Arb., Bd, 2, S. 149, 2) Samml, klin. Vortr., Nr. 295, 3) Siehe auch Ahlfeld, Die Lehre von der puerperalen Selbstinfektion und vom Selbsttonchiren in forensischer Beziehung, Zeitsch. für Medizinalbeamte, 1897, Nr. 20,

- c) Noch tiefer gehende Risse, Spontanverletzungen des Gebärorgans führen in der Regel zur tödlichen Peritonitis.
- d) In der Nachgeburtsperiode ist es das Zurückbleiben von Placentaresten, das auch, ohne dass die Frau betastet ist, zur tödlichen Endometritis führen kann. Zieht sich die Gebärmutter eng und fest um das zurückgebliebene Stück zusammen, so kann die Asepsis gewahrt bleiben und der Rest wird nur Blutungen, aber kein Fieber verursachen. Hängt aber ein Teil des zurückgebliebenen Lappens in dem weiteren Cervix oder Scheidenlumen, so findet von hier aus eine Invasion statt, die sich bis in die Gebärmutterhöhle fortsetzen kann und zu einer mehr oder weniger gefährlichen Endometritis führt.
- e) Weniger gefährlich sind in dieser Beziehung umfangreiche Eihautreste, da sie meist zerfallen und ausgestossen werden, ehe sie schweres Unheil angerichtet haben, und ebenso
- f) Placentapolypen, da diese Gebilde sich erst zu einer Zeit des Wochenbetts entwickeln und in Zerfall geraten, in der der Uterus, bereits weit zurückgebildet, zur Intoxikations- und Infektionsgefahr wenig Gelegenheit bietet.
- g) Ein grosser Teil der leichten Fieber im Wochenbett beruht auf Einwanderung von Scheidenkeimen in die keimfreie Uterushöhle im Laufe des Wochenbetts. Bedingung ist eine ungenügende Involution und eine Erweiterung des untern Uterinsegments bei der Geburt. Zieht sich letzteres schlecht zusammen, so nimmt es ohne Frage den Bakteriengehalt des Cervix mit in sich auf und wenn, wie oben gesagt, die Höhle des Körpers sich schlecht involvirt, so kann ein Weiterwandern der Mikroorganismen nach oben stattfinden.

So lange die Lochien aus weitem Ostium guten Abfluss haben, wird selten Fieber entstehen, es sei denn, dass sehr virulente Keime eingedrungen seien. Findet aber Retention statt, oder sind im Uterus mortifizirte Gewebspartien, die ein Niederlassen und ein Eindringen pathogener Keime begünstigen, dann bildet sich eine Endometritis heraus.

Die Retention kann durch Abknickung des Uterus bei Anteund Retroflexio, sie kann auch durch Kompression von seiten umfangreicher Kotmassen herbeigeführt werden. Daher der schnelle Abfall derartiger Wochenbettfieber, wenn der Uterus sich spontan wieder streckt oder künstlich aufgerichtet wird, oder wenn eine reichliche Stuhlentleerung stattfand.

- h) Im Spätwochenbett kann eine Infektion entstehen durch Aufreissen von Genitalwunden und spontaner Neuinfektion. Dies kommt nicht selten nach dem ersten Aufsitzen oder Aufstehen vor.
- i) Eine ganz besondere Art der Selbstinfektion entsteht durch Recidiviren alter entzündlicher Processe der Uterus- und Tubenschleimhaut, wie der Adnexen und der Umgebung. In diesen Fällen handelt es sich vielfach um genorrhoische Erkrankungen, die während der Schwangerschaft latent verlaufen oder wenigstens

nur geringfügige Erscheinungen machen, nach der Geburt aber neu einsetzen und Erscheinungen schwersten Grades hervorzubringen imstande sind. Aber auch alte Abscesse nach Entzündungen des Wurmfortsatzes 1), des Beckenbindegewebes etc. kommen in Betracht.

Häufigkeit der Salbetinfoktion

Was die Häufigkeit der Erkrankungen infolge von Selbstinfektion anbetrifft, so lässt sich diese nur annähernd in Anstalten bestimmen, in denen eine tadellose subjektive Desinfektion herrscht. Meine Resultate stimmen mit denen jüngst von Bumm2) veröffentlichten vollständig überein, dass diese vom Handeln der Hebamme und des Arztes unabhängigen Wochenbettsfieber ungemein häufig sind. Auch Krönig3) bringt zahlreiche Beispiele dieser spontan entstandenen Erkrankungen. Ja, Krönig würde die Lehre von der Selbstinfektion in meinem Sinne, wie es auch Bumm gethan hat, durch seine exakten Beobachtungen wesentlich gefördert haben, wenn es ihm nicht beliebt hätte, eine ganz eigentümliche Definition von Selbstinfektion zu geben 3), die mit dem, was ich darunter verstehe, gar nichts zu thun hat.

In der Privatpraxis sind die Erkrankungen von Selbstinfektion wahrscheinlich sehr häufig und schliessen sich besonders an die durch mangelhafte Leitung der Nachgeburtsperiode und ungenaue Kontrolle der gebornen Placenta herbeigeführten Retentionen von Placentateilen an.

# Die einzelnen Formen der puerperalen Wundinfektion.

# I. Das puerperale Geschwür.

Am häufigsten sind es die Wundflächen eines Dammrisses, seltener die Wunden des Introitus, die sich mit einem grau-gelblichen Belag bedecken und dadurch die primäre Verheilung des Risses verhindern. Wenn



Fig. 334. Puerperales Geschwür. Endometritis Normale Geburt. Dammnaht. Am dritten Wochenhettstage unschuldigen Charakter und kann Wegnahme der Nähte wegen Wundbelag. Vom 7. Tage an endometritische Erscheinungen. Vaginale Ausspülungen.

der Riss mit der Naht vereinigt war, so gehen die Wundflächen auseinander, sobald die Fäden getrennt werden.

Der Belag besteht aus dem zertrümmerten Gewebe der Wundfläche und eingewanderten Pilzkolonien, meist gutartiger Natur, die nicht in die tieferen Gewebsschichten einzudringen pflegen.

Sind die Bakterien pathogener Natur und stark virulent, so verliert das Geschwür seinen den Ausgangspunkt einer schweren Infektion bilden.

<sup>1)</sup> Hlawacek (Chrobak), M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 327, 2) C. f. G. 1897, Nr. 45, S. 1337. 9) Menge und Krönig, Bakteriologie des weibl. Genitalkanals, S. 359 u. 360.

Beim gutartigen Geschwür schwillt die Umgebung der Wunde ödematös an; die Frau bekommt mässiges Fieber bei niedrigem Pulse und hat, besonders wenn der Harn über die Wunde wegträufelt, oder wenn die Wunde bei Hantirungen der Hebamme gedrückt wird, ziemlich lebhafte Schmerzen.

Die Ursache der Wundinfektion besteht in ungenügender Reinigung der frischen Wunde, in Unterlassung eines sorgfältigen Nahtverschlusses, in der Benutzung schmutziger Unterlagen, in Berieselung durch bereits in den ersten Tagen des Wochenbetts zersetzte Lochien (Fieber in der Geburt, faultote Früchte).

Bei einigermassen sorgfältiger, täglich mehrere Male vorgenommener Reinigung (Abspülung mit Seifen-Kresol  $1^1/2$ %) stösst sich der Belag am 5. bis 7. Tage ab; die Wunde hat sich gereinigt und kann nun durch sekundäre Naht geschlossen werden (Seite 445). Das Fieber fällt sofort zur Norm ab.

# 2. Endocolpitis puerperalis.

Auch die Scheidenwände können einen solchen Belag zeigen. Nach Geburten, bei denen die Scheidenwandungen sehr malträtirt worden sind, besonders wenn Scheidenausspülungen mit ziemlich konzentrirten Lösungen und in reichlicher Menge gegeben worden waren, wenn längere Zeit hat tamponirt werden müssen, und wenn dann, ehe sich das Schleimhautepithel wieder ersetzt hatte, ein übelriechender Ausfluss aus der Gebärmutter über die Scheidenwandungen wegfloss, sehen wir diese Art der Scheidenentzündung entstehen.

Ist sie nur ganz oberflächlicher Natur, so kann sie ohne jede Fiebererscheinung verlaufen; in der Regel aber tritt ein mässiges Fieber ein ohne wesentliche Beteiligung des Pulses.

Die Frauen haben unter Umständen gar keine Empfindungen von ihrem Kranksein, sobald die äussern Genitalien nicht verletzt waren.

Ist kein Fieber vorhanden, auch das Allgemeinbefinden in keiner Weise gestört, so unterlasse man die Ausspülungen. Im gegenteiligen Falle reinige man durch Ausspülungen mit 1 bis 2º/sigem Seifen-Kresol die Scheide, und zwar trage man Sorge, dass der Flüssigkeitsstrom nicht die zu entfernenden Stoffe weiter trage, sondern unter ganz schwachem Drucke, bei gutem Abflusse aus der Scheide, lasse man die Spülflüssigkeit vom Os externum uteri gegen den Scheideneingang hinlaufen. Am besten benutzt man hierzu einen rückläutigen Scheidenkatheter.

### 3. Die puerperale Endometritis

ist jedenfalls die häufigste Erkrankung im Wochenbette. Sie kommt auch in wohlgeleiteten Anstalten noch sehr häufig vor, ein Beweis, dass die Entzündung des Endometriums in der Regel nicht durch specifische, von aussen eingeführte Mikroorganismen hervorgerufen wird. Es handelt sieh um eine Invasion gutartiger Stäbchen und Kokken in die zertrümmerten Deciduareste; doch findet man auch gewiss häufiger, als man denkt,

Streptokokken im Uterusinnern, die sich aber nicht über die Zone des toten Gewebes hinaus in das lebende hinein verbreiten.

Wandernng der Rekterien in den Uterns

Wie diese Bakterien in den Uterus, der normalerweise keine enthält, hineingelangen, ist noch nicht sicher festgestellt. Wahrscheinlich ist es, dass der in der Geburt stark erweiterte, mit dem Cervix und der Scheide eine gemeinsame Höhle bildende untere Gebärmutterabschnitt nach Ausstossung der Frucht die sämtlichen Pilzformen aufweist, die vorher im Cervix und im obern Teile der Scheide waren. Sind sie dann erst im untern Gebärmutterabschnitte angesiedelt, so verbreiten sie sich auch mit Leichtigkeit über das ganze Endometrium, wo sie überall totes Gewebe zur Niederlassung reichlich finden.

Ueberdies ist es auch möglich, dass die Invasion von der Scheide aus längs Eihautfetzen erfolgt, die aus dem Cavum uteri in die Scheide herabhängen. Ein schlaffer Uterus wird eine Einwanderung begünstigen, ein

| Deisel, 1891 JN: 145 |     |          |    |     |     |     |    |    |    |     |
|----------------------|-----|----------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| Mai                  | 10  | 19       | 20 | 21  | 22  | 23  | 24 | 25 | 26 | 27  |
| Pels Teag            | 1   | 2        | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 200 420              | 1   |          | =  | 1   | =   |     |    |    |    |     |
| 170 610              |     | $\equiv$ |    | 1-  |     |     |    |    |    |     |
| 150 440              | =   |          |    |     |     |     |    |    |    |     |
|                      |     |          | -  |     | - 1 |     | 7  |    |    | 3   |
| 130 370              | -   | r den    |    |     | 1   | -/- |    |    | == | -   |
| 110 ,300             |     |          |    |     | Ž.  | V-  | A  |    |    | === |
| 90 ,770              | T., |          | 1  | 1   |     | Z.  |    | V  | V^ |     |
| 70 350               | pi/ | 4        | 4  | T G |     |     |    |    | ě  |     |
| 50 150               | #   |          | Ŧ  |     |     |     |    |    |    | H   |
| 30 340               |     |          | ÷  |     |     |     |    |    | 嚚  |     |
|                      |     |          |    |     |     |     |    |    |    |     |

Fig. 335. Endometritis bei Eihautretention. Normale Geburt. Eibäute abgebunden, sich selbst überlassen.



Fig. 336. Endometritis bei Retention eines Placentarestes. Geburt des Kindes normal. Wegen Blutung frühzeitige Expressio Placentae; Eihäute durch Zug entfernt. Placenta mit der uterinen Fläche voran geboren (Duncan'scher Modus).

kräftig kontrahirter sie verhindern. Kommt es doch vor, dass, wenn selbst Teile der Placenta zurückbleiben, diese im gut kontrahirten Uterus längere Zeit vor Fäulnis bewahrt werden.

Symptome der metritis

Der letztere Punkt ist wahrscheinlich auch für die Folgezustände leichteren Formen der Endo-dieser Erkrankung von grösster Bedeutung. In einem schlaffen Uterus werden die bei Zerfall des Endometriums gebildeten Ptomaine aufgesaugt und geben zu Fieber Anlass; in einem gut zusammengezogenen Uterus macht selbst ein ausgedehnterer Zerfall keine üble Wirkung.

Die Aufsaugungsfähigkeit des schlaffen Uterus ist eine eminente, wie ich durch Experimente, die mit Salicyllösungen angestellt wurden, nachweisen konute 1).

Besonders, wenn dem sich im Cavum uteri bildenden jauchenden Sekrete der Abfluss verlegt wird, tritt unfehlbar eine toxische Wirkung ein; die Wöchnerin bekommt Fieber. In typischer Weise tritt dieser Vorgang ein, wenn nach einer bestimmten Verkleinerung des Organs der Körper des Uterus stark nach vorn in das kleine Becken hineinsinkt und sich im untern Gebärmutterabschnitte oder im Cervix abknickt, sodass an

<sup>1)</sup> Berichte und Arbeiten, Bd. 1, S. 176.

Loobiometra

der Knickungsstelle das Lumen verengt, selbst ganz verlegt wird. Sammelt sich der Lochienfluss hinter dieser Stelle an, so entsteht Fieber bis zu ziemlicher Höhe, ohne dass aber das Allgemeinbefinden sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, Man bezeichnet diesen Vorgang nach Schröder als Lochiometra.

Die Mikroorganismen pflegen über die Zone des toten Gewebes nicht hinauszuwandern und es bildet sich eine gesunde Granulationslage als Fig. 337. Lochiometra mit septischem Exanstossen, so erfolgt Heilung, Ent-

Hugel, 1886 J.Nº49

Grenze. Ist das tote Gewebe abge- Kind (3050 gr 49 cm) vor die Genitalien. Dammriss mit drei Nähten geschlossen.

fieberung kann schon eintreten, wenn dem faulenden Lochiensekret der genügende Abfluss gestattet wird.

Die Erscheinungen dieser gutartigen Endometritis sind fast nur lokale; das Allgemeinbefinden wird, wenn keine Retention eintritt, nicht alterirt. Der Uterus bleibt gross und weich und ist in seiner Wandung mässig druckempfindlich. Es gehen auffallend reichliche, etwas übelriechende Lochien ab; häufiger sind diese auch in späteren Tagen des Wochenbetts noch mit Blut vermischt; oder es kommt zu Blutungen, selbst erheblicher Art, wenn noch umfangreiche Eihautreste oder gar Teile der Placenta zurückgeblieben sind.

Findet eine Verlegung des Cervix statt (Lochiometra), so hört der Lochienfluss stundenlang, ja, bis zu einem Tage auf zu fliessen, die Unterlagen bleiben fast trocken. Bisweilen ergiesst sich dann eine grosse Menge übelriechenden Sekrets vor die äussern Genitalien, sobald die intrauterin angesammelte Flüssigkeitsmenge die Absperrung überwindet.

Der Arzt wird die Diagnose aus den eben angegebenen Symptomen machen, besonders wenn er an den sichtbaren Teilen des Genitalschlauchs nichts bemerkt, was den übelriechenden Ausfluss hätte hervorrufen können. Lochiometra, die erst in den spätern Tagen des Wochenbetts einzutreten pflegt, vermutet man aus dem Wegbleiben der Lochien und dem schnellen Steigen der Temperatur; man erkennt sie durch bimanuelle Untersuchung, indem der weiche, sich fast wie ein gravider Uterus anfühlende Uteruskörper stark in das vordere Scheidengewölbe herabgedrängt ist und mit dem Cervix einen scharfen Knickungswinkel bildet. Die Diagnose wird zur Gewissheit, wenn sich beim Aufrichten dieses anteflektirten Uterus eine grosse Menge übelriechender Flüssigkeit aus dem Uterus entleert und damit das Fieber zu sinken beginnt. -- Uebrigens kann ausnahmsweise auch durch Retroflexiobildung Lochiometra entstehen.

Im Aufrichten des Uterus besteht die Therapie bei Lochiometra. Meist ist nichts andres notwendig.

In selteneren Fällen wird auch das in Zersetzung begriffene Lochialsekret in der Scheide zurückgehalten und kann dann Fieber hervorrufen, (Lochiocolpos.) Als Grund der Zurückhaltung sah ich einmal ein intravaginales Hämatom, das das ScheidenDiagnose

lumen verschloss 1) (1887, J. Nr. 258); einmal war es ein zu hoch hinaufgenähter Damm (1892, J. Nr. 354), einmal zu starker Verschluss der zusammengebundenen Schenkel bei einem grossen Dammrisse (1885, J. Nr. 59).

Behandlung der gutartigen Endometritis

Die Behandlung der gutartigen Endometritis ist eine mehr beobach-Wir legen gewöhnlich, um die Kontraktionsfähigkeit des Uterus tende.



Fig. 338. Lochiometra mit septischem Exanthem, folgender Endometritis und Parametritis. Normale Gebart. Fünf Untersuchungen mit Desinfektion nach Fürbringer. Am 9. Tage Fieber, Rötung des Gesichts, Erythem des rechten Arms, Pharynx mässig gerötet. - Aufrichten des Uterus lässt eine jauchige Flüssigkeit abfliessen, die nehen Streptokokken stähchenförmige Bakterien enthält. Nach diesem Eingriff Endometritis und leichte Parametritis.

zu erhöhen, eine Eisblase auf den Unterleib, bei der wohl auch das Gewicht mit in Betracht kommt. Bei stark übelriechendem Ausflusse haben wir warme Scheidenausspülungen mit einer 10/ igen Seifen-Kresollösung hinzugefügt. Von einer intrauterinen Therapie ist entschieden abzuraten. Allein schon durch das eingeführte Mutterrohr wird der Grenzwall zwischen totem und lebendem Gewebe zerstört, und wenn sich ausser gutartigen Saprophyten auch noch Streptokokken im Uterus befinden, so kann sich eine

sekundäre Einwanderung in die Uteruswand mit allen ihren schlimmen Folgen anschliessen,

Die Praxis wird jedem beschäftigten Geburtshelfer derartige Fälle gebracht haben, wo auf eine intrauterine Ausspülung zunächst eine Blutung, ein Schüttelfrost und dann eine Parametritis folgte, bisweilen sogar septische Peritonitis und allgemeine Sepsis.

Spätfieber: Tritt nach vollständig normalem Verhalten der Wöch-

nerin am siebten Tage und später die erste Fiebersteigerung ein, so bezeichnet man dies Vorkommnis als Spätfieber.

Am häufigsten ist für diese Fälle wahrscheinlich die Retention putrider Lochien die Ursache, hervorgerufen durch Abknickung des anteflektierten Uterus beim Anfsitzen oder Aufstehen. Andere Male sind es kleine Wunden, die verklebt, wieder aufreissen und als Eingangspforte der infektösen Lochien dienen.

Reinigung der Scheide und ein bis zwei Tage länger zu Bett liegen lassen Fig. 339. Spätfieber am Tage des Aufsind die nötigen ärztlichen Anordnungen.



stehens, Zwei Dammineisionen, vernäht; sonst normale Geburt.

### 4. Die bösartige Endometritis und Endocolpitis.

Während wir bisher nur von Entzündungen des Genitalschlauchs gesprochen haben, in denen sich ziemlich oberflächliche Gewebsveränderungen

Spätficher

<sup>1)</sup> Berichte und Arbeiten, Bd. 2, S. 174.



Fig. 340. Diphtheritis vaginae. Erstgebärende. Enges Becken, Steisslage. Nachhilfe bei Entwickelung der Arme und des Kopfes.

abspielten, die das Allgemeinbefinden in der Regel nicht oder wenigstens nicht erheblich alterirten, kommen wir nun zu Erkrankungen mit tiefer greifenden Zerstörungen, bei denen pathogene Mikroorganismen die Hauptrolle spielen. Es handelt sich um die diphtheritische und septische Endometritis, Endocolpitis und Vulvitis.

Dass bei dieser Art die Streptokokken die Hauptrolle spielen, ist Fig. 341. Endometritis septica an Fleber in ziemlich sicher. Ganz selten und bis- der Geburt sich auschliessend. her nur durch wenige Fälle bakterio- geburt. Dauer der Geburt sechs Tage. Perforation logisch gestützt, ist die diphtheritische wegen Fieber. — Ausspülung des Uterus post partum. Erkrankung der Scheide wirkliche Diphtherie.



Zweitgebärende. Enges Becken, Einleitung der künstlichen Früh-

Bnmm<sup>1</sup>) fand Löffler'sche Bazillen. Die Kranke bekam im Anschluss an die Scheidenerkrankung Mund- und Rachendiphtherie. Croffi2), Longyeer3) und Nisot4) berichten gleichfalls von Fällen wahrer Diphtherie.

Der Hauptunterschied gegenüber der ebenbesprochenen gutartigen Form liegt in dem Tiefergreifen des mykotischen Processes, in der dadurch bedingten Konsequenz einer Allgemeinerkrankung, der eigentlichen septischen Blutvergiftung.

Nach Bumm<sup>5</sup>) sollen in diesen Fällen die Mikroorganismen den Grenzwall durchdringen und in das bis dahin gesunde Gewebe des Uterus gelangen. Gärtner6) hingegen hat durch Kontrolluntersuchungen nachgewiesen, dass auch bei nicht unter dem Bilde der Sepsis verlaufenden Endometritisfällen Streptokokken in den Lymphbahnen des Uterns zu finden waren.

Bei derartig tiefgreifenden Processen kann selbst das Muskelgewebe in einer Weise interminirt werden, dass sich bisweilen Sequester davon losstossen, Metritis dissecans 7). In Deutschland ist dieser Vorgang sehr selten beobachtet worden 8). Wie weit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 33, S. 126. <sup>2</sup>) C. f. G. 1898, Nr. 5, S. 132. <sup>3</sup>) ebend. <sup>4</sup>) Belg, G. f. G. u. G., Sitzung vom 20. Dez. 1895. <sup>5</sup>) A. f. G., Bd. 40, S. 398. <sup>6</sup>) A. f. G., Bd. 43, S. 252. (2) H. J. Garrigues (New-York), A. f. G., Bd. 38, S. 511. (8) Walther, Münch, med, W. 1894, S. 23 mit Litteraturangabe.

 $\label{thm:condition} \begin{tabular}{ll} T\"{a}uschungen infolge Ausstossung von Fibrommassen im Wochenbette hervorgerufen wurden, muss noch festgestellt werden. \end{tabular}$ 

An der Leiche findet man das Endometrium in eine grau-grünlich schmierige Masse verändert, die nur lose der Muskularis anhaftet. Diese zeigt sich ödematös infiltrirt. Man bezeichnet diesen vorgeschrittenen Zersetzungsgrad als Putrescentia uteri.

Symptome der schweren Endometritis

Klinisch ist die Unterscheidung der malignen Form von der gutartigen besonders an der Fieberkurve und an der Beteiligung des Gesamtorganismus zu machen. Eine Vergleichung beider Kurven, Fig. 335 und Fig. 341, ergiebt, dass in letzterem Falle das Fieber zeitiger einsetzt, sofort eine ziemliche Höhe erreicht und vor allem der Puls in einer ganz auffallenden Weise in die Höhe geht.

Infolge des septischen Charakters der Erkrankung ändert sieh das Allgemeinbefinden der Wöchnerin schuell in einer dem aufmerksamen Auge des Arztes nicht zu verkennenden Weise; man bezeichnet die Veränderungen in ihren höheren Graden als Verfall. Die Gesichtsfarbe wird blass, später bekommt sie eine gelblichfahle Nuance. Wangen, Lippen, Nase verlieren ihre Turgescenz; sie fallen ein; die Lippen werden schmaler, die Nase spitzer. Die Augäpfel sinken mehr in die Augenhöhle zurück; die Augen werden hohl. Haut und Zunge fallen durch ihre Trockenheit auf. Die Kranke zeigt sich gleichgültig, doch bemerkt man eine gewisse Unruhe und Aengstlichkeit. Im vorgeschrittenen Stadium der Erkrankung tritt sehr häufig Euphorie ein, die auffällig mit der stetigen Zunahme der ungünstigen Krankheitssymptome kontrastirt.

Auch an den Genitalien zeigen sich Symptome fortschreitender Erkrankung. Während anfangs der Uterus bei Berührung nur leichte Druckempfindlichkeit zeigte, nimmt diese in der Peripherie zu; der Unterleib wird voller, ist nicht mehr leicht eindrückbar. Bald ist es eine der beiden Seiten — auch wohl beide — des Unterleibes, die eine beginnende Entzündung aufweist (Parametritis); bald ist es die Serosa des Uterus und der anliegenden Teile der Bauchhöhle, auf die der Process übergegangen ist (Perimetritis und Peritonitis). Dieses Fortschreiten auf das Parametrium und Peritoneum wird hervorgebracht durch ein Weiterwandern der Streptokokken in den Lymphgefässen der Uteruswand, längs der grossen Venen, die zum Plexus pampiniformis hinziehen.

Prognose

Bleibt die septische Endometritis lokalisirt, so sind die Aussichten auf Heilung noch günstig; schreitet sie aber in der eben beschriebenen Weise fort, dann folgen die schwersten, meist tödlichen Wochenbettserkrankungen.

Behandlung

Ist die Diagnose einer septischen Endometritis sichergestellt, so muss der Uterus auf die schonendste Weise gereinigt werden. Brüskes Herumarbeiten in der Höhle würde zur Folge haben, dass der bis dahin vielleicht lokalisirte Process weitergreifen würde. Der Uterus muss schonend ausgespült werden, d. h. das Rohr, das man benutzt, muss so beschaffen sein, dass es keine Verletzungen machen kann, und die Ausspülflüssigkeit muss wenigstens im Anfange der Ausspülung unter ganz geringem Drucke eingelassen werden, und zwar so, dass sie vom Fundus uteri ausfliessend bei genügendem offenen Abflusse alles Wegschwemm-

bare zum Os externum herausbefördert. Erst wenn dies geschehen ist, kann der Irrigator höher gehoben werden, um den Uterus gründlicher zu säubern, und erst dann darf eine Abtastung der Uterushöhle mit dem Finger stattfinden, wenn man vermutet, dass Placentareste, Eihautfetzen, dicke Deciduamassen, in Zersetzung begriffene, geronnene Blutklümpehen die Endometritis begünstigt haben. Nach der Abtastung und Lösung dieses Inhalts muss wiederum eine vorsichtige Ausspülung erfolgen.

Zur Ausspülung benutzen wir 50% igen Alkohol, seltener 2-3% iges Seifenkresol. Sublimat vor allem, aber auch Karbolsäure in stärkeren Lösungen sind zu vermeiden, da die ungemein lebhafte Resorption der des Epithels beraubten Uterusschleimhaut eine tödliche Vergiftung fürch-

ten lässt.

Unsere Erfolge mit 50% igem Alkohol, den wir nun schon seit mehreren Jahren zur Ausspülung der Gebärmutter bei septischer Endometritis benutzen, sind äusserst ermutigend. Wir spülen 1½ bis 2 Liter durch den Uterus. Doch sei bemerkt, dass wir, wie es die Anstaltspraxis mit sich bringt, die Ausspülungen in der Hauptsache nur im Beginn einer Erkrankung, besonders im Auschluss an Endometritis in der Geburt beginnend gemacht haben.

Gewöhnlich hat diese erste gründliche Reinigung des Uterus einen sehr deutlichen Erfolg. Das Fieber fällt ab, der Puls wird besser; das Allgemeinbefinden zeigt ebenfalls eine Besserung. Steigt die Temperatur in bedenklicher Weise wiederum in die Höhe, so kann nach ca. 12 Stunden noch eine zweite Reinigung des Uterus vorgenommen werden. Hat auch diese keinen dauernden Erfolg, dann ist der Process schon zu weit in die Tiefe gegangen. Die Behandlung muss sich dann in der Hauptsache auf die Mittel beschränken, die geeignet sind, den Körper widerstandsfähiger zu maehen, eine Behandlungsweise, wie sie genauer im Abschnitte über allgemeine Sepsis (Seite 579) besprochen werden wird.

Zu dem jetzt vielempfohlenen Curettement der septisch inficirten Ge-Curettement der bärmutter kann ich nicht raten. Will man den Uterus curettiren, so muss er erst septischen Gebärderart zurückgehildet sein, wie man ihn Ende der ersten oder im Laufe der zweiten

Woche des Puerperiums findet.

Ob die Entfernung des septisch erkrankten Uterus auf operativem Exstirpation des Wege wirklich eine aussichtsvolle therapeutische Massregel ist, erscheint mir vorder- Uterus bei septischer Endomehand noch zweifelhaft.

tritis

Die Schwierigkeit liegt bei diesem Eiugriff in der Indikationsstellung, d. h. es ist äusserst schwierig zu sagen: einerseits, ob der Krankheitsfall nicht auch ohne Entfernung des Uterus sich noch günstig gestalten kann, andrerseits ob mit Wegnahme des septisch inficirten Uterus der septische Process auch wirklich eliminirt wird. In unserer operationslustigen Zeit wird das hierzu nötige Prüfungsmaterial schon bald zusammen sein. Bringt doch V. Hess') in seiner Dissertation bereits zahlreiche Fälle, wo auf diese Indikation hin die Totalexstirpation oder die supravaginale Amputation des Uterus vorgenommen wurde,

### 5. Parametritis.

Auch bei dieser Erkrankung unterscheidet man eine relativ gutartige Form und eine maligne. Die gutartige Form schliesst sich fast stets an tiefere Cervixrisse und Quetschungen des Scheidengewölbes an. Als Entzündungserreger kommen Staphylokokken und Streptokokken in Betracht. Sehr häufig findet man die gutartige Parametritis auch bei bestehender

<sup>1)</sup> Die Wegnahme des septischen puerperalen Uterus, I.-D., Marburg 1898.

gonorrhoischer Entzündung der Scheide und des Cervix. Die bösartige Parametritis ist meist nur ein Teilprocess einer ausgedehnteren septischen Infektion. Sie entwickelt sich im Anschluss an eine septische Endometritis, wie im vorigen Abschnitte bereits auseinandergesetzt ist.

Die gutartige Parametritis besteht in einer Einwanderung von Eitererregern in den weiten Raum, der seitlich des Uterus unterhalb der Falte des Ligamentum latum gelegen ist. Die beiden eingefügten Abbildungen erläutern die anatomisch-topographischen Verhältnisse des Uterus zum Beckenbindegewebe und zum Peritoneum. In dem lockeren Bindegewebe



Fig. 342. Schematischer Sagitalschnitt durch Becken und seinen Inhaltzur Demonstration der Topographie des Parametriums. Aus Bibl. d. ges. med. Wissensch. Artikel Parametritis.



Fig. 343. Schematische Darstellung des Beckenbindegewebes und der Peritonealfalten von oben gesehen. 1.1. Eindegewebsspalte unter dem lig. scro-uter. 4. Parwe-sialer Raum. 3.3. unter dem lig. sacro-uter. 4. Parwe-sialer Raum.

unterhalb des Ligamentum latum breiten sich die Kokken mehr oder weniger weit aus, ohne grosse Neigung, tief in die Gewebe einzudringen. Es bildet sich schon nach kurzer Zeit eine Hülle, eine Kapsel, um den Eiterherd, die eine weitere Ausdelmung erschwert, später, wenn sich die Kapsel zu einer festen Schwarte umgewandelt hat, eine Propagation gänzlich aufhebt.

So lange die Kokken noch mit dem lockeren Gewebe des Parametriums in offener Kommunikation stehen, findet auch eine starke Resorption



Fig. 344. Doppelseitiges parametritisches Exsudat mit Durchbruch in die Scheide. Normale Geburt. Grösserer Eihautdefekt. Blutverlust 1490 gr.

metritis

toxischer Substanzen statt; die Temperatur steigt meist unter Frost in die Höhe der Puls zeigt ebenfalls eine bedeutende Frequenz.

Sobald sich aber der Eiterherd lokalisirt hat, d. h. sobald sich aus Fieber bei Paraden in seiner Peripherie befindlichen Geweben eine Schwarte gebildet hat. nimmt die Fieberkurve den Charakter des Remissionsfiebers an; abends exacerbirt das Fieber, morgens zeigt es tiefen Abfall. Im ganzen aber ist in diesem Stadium der Erkrankung die Temperatur überhaupt nicht mehr so hoch, als in den ersten Tagen; der Puls nimmt an den hohen abendlichen Fiebersteigerungen nicht mehr mit dieser Regelmässigkeit teil.

Parametritiden ohne Temperatur- und Pulssteigerung habe ich viermal beobachtet. Stets handelte es sich um einen kleinen parametritischen Knoten, der mit dem tieferen Cervikalriss in Verbindung stand und von uns am Tage des Abgangs der Wöchneriu bei der internen Untersuchung wahrgenommen wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei der üblichen zweimaligen Messung pro Tag eine kurze, auf eine andre Tageszeit fallende Fiebersteigerung, da sie keine subjektiven Symptome hervorrief, übersehen worden ist.

Der Beginn der Erkrankung ist zumeist am 4. Wochenbettstage, wenn es sich um eine normale oder fast normale Geburt handelte. War hingegen die Geburt sehr langdauernd und vielleicht schon, wenn auch nur vorübergehend, Fieber in der Geburt vorhanden, so schliesst sich wohl die Erkrankung sofort an die Geburt an, und schon am zweiten Tage kann man die Entwicklung einer Parametritis wahrnehmen. Selten tritt die Erkrankung erst am 8. Tage und noch später auf. Dann handelt es sich zumeist um eine Exacerbation einer bis dahin unbemerkt verlaufenen Parametritis, oder man sieht die Erkrankung entstehen nach einem therapeutischen Eingriffe, bei dem das Endometrium oder die Cervixwunde alterirt wurde.

Meist befand sich die Wöchnerin bis zum Beginn der Erkrankung ganz wohl. Unerwartet verspürt sie einen Schmerz in der einen oder in beiden Seiten, bekommt Frösteln oder einen ausgesprochenen Schüttelfrost oder die Zeichen beginnenden hohen Fiebers (Hitzegefühl, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Durst). Bei Bewegungen, tiefem Atemholen. Husten etc. ist der Schmerz im Unterleibe sehr heftig.

Der herbeigerufene Arzt findet den Uterus selbst, besonders aber seine Nachbarschaft auf einer oder beiden Seiten sehr empfindlich; die Kranke lässt wegen Schmerzempfindung die tastende Hand nicht tief eindringen. Daher kann man auch noch nichts von einem Tumor fühlen, sondern man nimmt nur im allgemeinen eine grössere Resistenz wahr. Andern Tags ist es schon deutlicher, dass ein Exsudat vorhanden ist. Der Uterus ist dann schon ein wenig gegen die freie, nicht befallene Seite verschoben. Bei umfangreichen Exsudaten pflegen peritonitische Erscheinungen geringeren oder stärkeren Grades mit aufzutreten, wodurch die Palpation des Exsudats noch mehr erschwert werden kann.

Je später nun etwas gegen die Ausbreitung des Exsudats geschieht, desto umfangreicher wird es. Wahrscheinlich hat, was die Ausbreitung des Exsudats anbetrifft, auch die Menge und die Virulenz der eingewanderten Kokken mitzusprechen.

Anders wenigstens kann ich mir den Untersehied in den Anstalten gegen einst und jetzt nicht erklären. In der vorantiseptischen Zeit sahen wir auch in Entbindungsanstalten, obwohl damals wie jetzt dieselbe Therapie (Eis und Opium) angewendet wurde, ganz Symptome

kolossale Eitermassen. Sehr häufig hob das Exsudat das Ligam, latum soweit gegen die Bauchhöhle in die Höhe, dass die Durchbruchsstelle weit über dem Poupart'schen Bande lag, In deu 17 Jahren, wo ich selbst eine Anstalt zu leiten habe, sah ich nur kleine parametritische Tumoren, meist solche, die nur durch bimanuelle Untersuchung nachgewiesen werden konnten.

In den letzten vier Jahren ist unter 1500 Geburten überhaupt kein palpabeles Exsudat mehr vorgekommen, obwohl alle Wöchnerinnen am 9. oder 10. Tage, jedenfalls

vor ihrem Abgange aus der Anstalt bimanuell untersucht werden,

Ansgang des param, Exsudats

Der Ausgang des Eiterungsprocesses ist in der Regel der Durchparame Estatus und bruch des Eiters, sehr selten eine Aufsaugung, wenn der Durchbruch nicht, Durchbruch des- wie bei kleinen Exsudaten sehr wohl möglich ist, übersehen wurde.

Die bevorzugten Perforationsstellen sind bei kleinen und mittelgrossen Eitersäcken der Darm, die Scheide, die Harnblase; bei sehr grossen ausser den genannten Stellen auch die Bauchdecke über dem Ligamentum Pou-

parti.

Nach der Perforation verkleinert sich der Sack; unter andauernder Eiterung schrumpft er mehr und mehr zusammen, bis er, oft freilich erst nach sehr langer Zeit, einen festen Narbenknoten darstellt. Damit findet eine Verlagerung der Beckenorgane statt. Während zur Zeit der Füllung des Sackes die Beckeneingeweide, speciell der Uterus, weggedrängt wurden, nähert sich dieser bei Verkleinerung des Sackes mehr und mehr der Beckenwand, bis zu der das Exsudat reichte. Entweder durch einen Narbenstrang oder durch eine breite Narbenmasse ist sein Cervix fixirt, während der Körper des Uterus nach der entgegengesetzten Seite abweicht (Dextrooder Sinistroversio). War das Exsudat auch nach der hintern Wand des Uterus, also unterhalb des Douglas'schen Raumes gedrungen (Parametritis posterior), so kann auch dort der Cervix angelötet sein und es kommt zu einer fixirten Anteversio des Organs.

Bei doppelseitigem Exsudate, oder wenn das Exsudat rings um den Uterus herumgewandert war, kommt es unter starker Neubildung von Bindegewebe zu einer Einkapselung des Uterus und der Adnexen in starre Exsudatmassen ("der Uterus ist eingemauert"). Wenn unter solchen Verhältnissen auch ab und zu noch eine Schmelzung des Gewebes stattfindet, bleibt in der Mehrzahl der Fälle das starre Gewebe bestehen, die Ernährung der eingekapselten Gewebe leidet. Uterus und Ovarien atrophiren. Damit ist die sexuelle Thätigkeit des Weibes für immer zerstört (Amenorrhoe, verfrühte Menopause, Sterilität).

Dauert die Eiterung sehr lange, so werden natürlich die Kräfte der Frau sehr reduzirt und manche Frau, die uns von auswärts mit einem alten parametritischen Exsudate zugeschickt wird, kommt zum Skelett abgemagert in der Klinik an.

Therapie der Parametritis

Wir werden in dem nun zu besprechenden Abschnitte über die Therapie sehen, dass es zu solchen Ausgängen nicht zu kommen braucht, wenn von Anfang an eine passende Behandlung eintritt.

Handelt es sich um einen eben beginnenden Erkrankungsfall, dann ist die Aussicht auf ein erfolgreiches Einschreiten vorhanden. Eis und Opium sind die souveränen Mittel bei beginnender Parametritis. Opium hat den Zweck, die Därme festzustellen, die Peristaltik zu mindern, der Fran Ruhe und Linderung zu verschaffen. Der letztere Zweck muss natürlich auf jede Weise unterstützt werden. Eine Frau mit beginnender Parametritis darf unter keinen Umständen bewegt werden, darf nicht auf einen Unterschieber gehoben, nicht auf einen Nachtstuhl gesetzt werden; darf vorderhand auch nicht zum Zurechtmachen des Bettes aus diesem herausgehoben werden, es sei denn, der Arzt ist mit allen Einrichtungen wohl versehen, um ein Umlagern auf die schonendste Weise ausführen zu können. Dass diese absolute Ruhe und Unbeweglichkeit ohne grosse Schwierigkeiten herzustellen ist, dafür sorgt das Opium, das dann jedenfalls so reichlich gegeben werden muss, dass sich die Kranke in Euphorie befindet.

Eis, dauernd und in reicher Menge aufgelegt, verhindert das Weiterwandern der Kokken, wahrscheinlich durch Kontraktion der Blut- und Lymphräume.

Verstehen es die pflegenden Personen, der Kranken eine leicht verdauliche, kräftige Kost beizubringen, und werden bei hohem Fieber eventuell kräftigere Weine gereicht, so ist bei einer derartigen Behandlung die Proguose eine sehr günstige.

Fieber herabsetzende Medikamente sind nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich, da sie leicht den an und für sich mangelhaften

Appetit noch vollends verderben können.

Ist es trotzdem zu einer grösseren Eiterbeule gekommen oder wird der Arzt erst gerufen, wenn sich bereits ein umfangreicher parametritischer Tumor gebildet hat, dann muss man stets den Durchbruch zu begünstigen, zu beschleunigen versuchen. Am meisten empfehlen sich für solche Fälle zunächst die Priessnitz'schen Einwicklungen des ganzen Unterleibs; den Frauen meist sehr angenehm. Ist der Tumor festbegrenzt, sind seine Konturen deutlich durch die Bauchdecken hindurchzufühlen, so können auch warme Vollbäder mit Erfolg gereicht werden.

Lässt der spontane Durchbruch auf sich warten, hat die Frau viel Schmerzen und anhaltend hohes Fieber, ist der Appetit nicht zu heben, dann denke der Arzt an eine frühzeitige Eröffnung. Ist Fluktuation zu fühlen, so ist die Wahl der Einschnittstelle leicht zu finden; liegt der Abscess tiefer, dann wird eine Probepunktion vorausgehen müssen, oder, wenn sich weniger erfahrene Aerzte in solchen Fällen nicht getrauen, den Schritt selbst zu wagen, so kann man derartige Kranke ja leicht in ein Krankenhaus, in eine gynäkologische Klinik schicken, wo die Eröffnung des tiefliegenden Abseesses von den Bauchdecken oder der Scheide aus vorgenommen werden wird.

### 6. Peritonitis puerperalis.

Auch hier unterscheiden wir wieder eine gutartige und eine maligne Form. Gntartig nennen wir eine Peritonitis, die nur einen kleinen Teil des Peritoneums befällt (eirk umskripte P.), oder die durch weniger virulente Mikroorganismen hervorgerufen wird (putride und gonorrhoische P.). Die bösartige Peritonitis hat als Entzündungserreger äusserst virulente Streptokokken und verbreitet sieh in kürzester Zeit über das ganze Bauchfell; endet mit wenigen Ausnahmen tödlich.

Gutartige puerperale Peritonitis

Die gutartige Form der Peritonitis. Wir sehen diese Erkrankung auftreten a) nach Verletzungen der Uteruswand (Ruptur), b) im Anschluss an eine putride Endometritis, c) von einer Parametritis ausgehend, d) als Folgezustand eines Pyosalpinx gonorrhoischer Natur.

Man verwechsle nicht mit einer peritonitischen Affektion die nach lange angewendeter Massage des Uterus bestehende Empfindlichkeit des Serosaüberzugs des Uterus, wie man es nach heftigen Blutungen beobachtet. Gewöhnlich schneidet die schmerzhafte Zone genau mit der Uteruskante ab — perimetrische Reizung. — Das Bauchfell der Därme ist unempfindlich.

Schon nach wenigen Stunden ist die Schmerzhaftigkeit geschwunden. Eine feuchtwarme Einwicklung hilft sie bald beseitigen.

Die traumatische Peritonitis kann hervorgerufen werden durch Verletzung der Serosa bei Utero-Cervikalrnpturen und Einfliessen des Uterusinhalts in die Bauchhöhle. Je nach der Beschaffenheit des letzteren wird die Bauchfellentzündung einen gutartigen oder einen malignen Charakter annehmen. Sie kann artifiziell entstanden sein, z. B. bei der Einleitung der künstlichen Frühgeburt, bei Ausübung des kriminellen Aborts. Da im letzteren Falle zumeist die genügende Antisepsis hei der Ausführung des Eingriffs gefehlt hat, so werden in der Regel virulentere Keime in die Bauchhöhle eingeführt, und es kommt zur septischen Peritonitis.

Sie kann endlich nach Geburten, bei denen der untere Teil des Uterus stark zerquetscht und perforirt wird, entstehen; doch auch hier zeigt es sich, dass, wenn es sich um einen sauberen, wohl vorbereiteten Geburtsfall handelt, sehr bald die der Perforationsstelle zunächst liegenden Serosapartien mit der Oeffnung verkleben und das Weiterschreiten einer Peritonitis verhindern, während, wenn durch eine unbedachte Untersuchung dieser Naturverschluss wieder durchbrochen wird, sehr wohl eine diffuse Peritonitis entstehen kann.

Die fortgeleitete gutartige Peritonitis entwickelt sich im Anschluss an eine Endometritis, seltener an eine Parametritis. Die wenig giftigen Keime dringen bis zur Serosa vor und nur ihre zunächst liegenden Abschnitte werden in die Entzündung mit hineingezogen; denn sehr bald kommt es durch eine Verklebung mit den peripheren Teilen der Bauch- und Beckenserosa zu einer Abkapselung des Exsudats, und dadurch wird die Entstehung einer diffusen Peritonitis verhindert, wenn nicht, wie es auch vorkommt, durch unpassendes Verfahren, auch wohl bei grosser Unruhe der Patientin, der frische Abschluss gegen die Bauchböhle wieder durchbrochen wird und sich eine allgemeine Peritonitis nachträglich entwickelt.

Die gonorrhoische Peritonitis wird durch Tuheneiter hervorgerufen, der aus dem Ostium abdominale tubae herausdringend die umliegenden Serosaabschnitte inficirt. Genaueres siehe Seite 586.

Nicht selten ist die im Wochenbette auftretende umschriehene, seltener auch die diffuse Peritonitis die Folge einer Exacerbation bereits bestehender, durch die Schwangerschaft latent hindurchgeschleppter Entzündungsherde<sup>1</sup>). Hier mag die latente Gonorrhoe eine grosse Rolle spielen.

×

<sup>1)</sup> Hlawacek, M.f. G. u. G., Bd. 6, S. 327. — Frank, C.f. G. 1899, Nr. 17, S. 148-149.

Bei allen diesen partiellen Peritonitiden kommt es zur Verklebung von Darmschlingen, teils untereinander, teils mit der Serosa des Ligamentum latum, der Bauchwand u. s. w. Die etwa ausgeschiedenen serösen oder eiterigen Exsudate finden sich dann in abgeschlossenen Höhlen (abgekanselte Herde) vor.

Vielleicht häufiger, als man bisher hat nachweisen können, trifft man in dem Eiter dieser abgekapselten Herde das Bacterium coli commune an, dessen Durchtritt durch die Darmwand begünstigt wird durch die Ernährungsstörung (Stauung, Durchfeuchtung), die die Darmwand bei der Verklebung mit andern Serosapartien erleidet.

Der Durchbruch dieser Exsudate findet fast immer in den Darm statt, und zumeist hat damit der Process ein Ende. Von der Therapie ist in dem nächsten Abschnitte die Rede.

Die diffuse septische Peritonitis, die maligne Form der Die maligne septische Peritonitis puerperalen Bauchfellentzündung, entwickelt sich zumeist aus einer schweren septischen Endometritis; weit seltener ist die Eingangspforte im Cervix oder in der Scheide zu suchen und die Streptokokken sind dann in den Lymphgefässen zur Peritonealhöhle gewandert. Auch eine diffuse septische Parametritis ist häufig als Teilerscheinung einer schweren septischen Erkrankung neben Endometritis und Peritonitis vorhanden.

Binnen kurzer Zeit pflegt sich die ganze Ausdehnung der Serosa im Zustande der Entzündung zu befinden. Die Därme erlahmen in ihrer Peristaltik, ihre Wandung wird ödematös infiltrirt, und ein sehr reichliches sero-fibrinoses Exsudat ergiesst sich zwischen die Därme in die Bauchhöhle. Der Mangel der Peristaltik bedingt eine enorme Auftreibung der Därme mit Gas, sodass sich schon nach kurzer Zeit, immer vom Becken aus beginnend, der Leib trommelartig auftreibt, die Bauchdecken im höchsten Grade gespannt sind.

Ans gleichem Grunde wird auch das Zwerchfell nach oben verdrängt und nimmt leicht den höchst möglichen Stand ein. Kompression der Lungen, starke Atmungsbeschwerden sind die Folge dieses Druckes.

Die wichtigste und schon sehr zeitig auftretende Vergiftungserscheinung ist die Schwächung des Herzens. Die in grosser Menge resorbirten Toxine bringen eine Herzlähmung zustande, derzufolge die Pulsfrequenz in kürzester Zeit, oft schon am zweiten Tage der Erkrankung, zu einer ominösen Höhe (140 bis 150) aufsteigt.

Zeichnet man in eins der üblichen Kurvenschemata Puls und Temperatur ein, so kreuzt in einem solchen Falle die Pulskurve die Temperaturkurve, ein prognostisch ungünstiges Zeichen (Totenkreuz).

Diese schwere Erkrankung beginnt meist bald nach der Geburt. Ein Schüttelfrost kann ganz fehlen, aber auffallend ist der Schmerz im Unterleibe bei beginnender Auftreibung des Darms und schnell in die Höhe steigendem Pulse. Nimmt man dazu die schnelle Veränderung im Aussehen der Wöchnerin, die auffallende Unruhe, das ängstliche Gesicht, Schlaflosigkeit, beginnenden Verfall, so ist die Diagnose einer sehweren Vergiftung unschwer zu stellen.

Mit Zunehmen der Darmanftreibung beginnt Uebelkeit, Brechneigung. Das Genossene wird erbrochen. Es dauert nicht lange, so sieht man die Ahlfeld, Lahrb. d. Geb. 37

Symptome

Tücher grünlich gefärbt, Gallenbeimischung. Auch Kotbrechen tritt nicht selten ein. Zunge und Lippen werden trocken, borkig belegt; der Durst ist auf keine Weise zu stillen.

Selten länger als wenige Tage, dann ändert sich das Bild in auffallender Weise. Während sich alle objektiven Erscheinungen ungünstiger gestaltet haben, tritt subjektives Wohlbefinden ein. Die Kranke wird ruhig, verlangt etwas zu geniessen, hat keinen Schmerz mehr, das Atmen ist wieder leichter, - kurz, das Bild ausgesprochener Euphorie. Dabei ist der Puls vielleicht nicht mehr zu zählen; die Haut bedeckt kühler Schweiss, der nahende Tod ist für den ruhigen Beobachter nicht zu verkennen, und mit freiem, klarem Sensorium trifft die Sterbende noch Anordnungen oder nimmt, wenn sie über ihre Lage Bescheid weiss. Abschied von den Ihrigen.

Prognose und Behandlung der

Wenn auch die Prognose in solchen Fällen ganz ungünstig zu stellen handlung der sehweren Pher ist, so kann doch der Arzt in den ersten zwei, drei Tagen nicht anders peralperitonitis handeln, als ob die Peritonitis noch aufzuhalten und zu einer umschriebenen umzuwandeln sei. Eis und Opium müssen auch hier bei beginnender Erkrankung in Anwendung kommen, die zunehmende Auftreibung des Leibes mit ihren Spannungsschmerzen wird am besten mit feuchtwarmen Umschlägen gemildert. Ist die Spannung sehr bedeutend, so hofft die Kranke, wie die Umgebung, fort und fort auf reichlichen Abgang von Flatus oder Stuhl, der Erleichterung bringen soll. Abführmittel helfen nichts: Clysmata sind auch meist ohne Erfolg; ein langes Darmrohr bringt bisweilen etwas Erleichterung durch Abgang einiger Flatus. Das Anstechen durch einen Schultze'schen Stechschröpfer kann auch nur ganz vorübergehend Erleichterung bringen und bleibt immer ein gefährliches Experiment.

So bleibt schliesslich nichts übrig, als den Leib mit warmem Oel einzureiben, vorsichtig die Seitenlage zu versuchen. Erst der Tod, der zum Glück dann keine Endqualen mehr zu bringen pflegt, erlöst die bemitleidenswerte Kranke, an deren Lager sich die ärztliche Hilfe so gänzlich ohnmächtig gezeigt hat. Siehe auch im nächsten Abschnitte die Therapie bei akuter Sepsis.

Die Eröffnung der Bauchhöhle 1) ist wiederholt versucht worden, aber fast immer mit negativem Erfolge. Erfolg ist nur zu erwarten, wenn es sich um eine Perforationsperitonitis handelt, also z. B. ein abgesackter Eiterherd plötzlich durchbricht und nun eine allgemeine Peritonitis sich anschliesst,

#### 7. Sepsis puerperalis acuta und acutissima.

In einzelnen Fällen, besonders wenn schon Fieber in der Geburt vorhanden war, oder bei starker, durch langdauernde Geburt bei engem Becken hervorgerufener Druckgangrän, wohl auch bei schwerer Vergiftung bei Placenta praevia, findet ein so rapider Verfall, ehe noch irgend welche Lokalisation nachweisbar ist, statt, dass in ein- bis zweimal 24 Stunden das letale Ende einfreten kann. Der Sektionsbefund zeigt dann die eben

<sup>1)</sup> v. Winckel, Ther. Monatsh. 1895, Heft 4, S. 188.

Septichämie

erst beginnenden Erscheinungen einer septischen Peritonitis, hingegen einen auffallend schmierigen Zerfall des Endometriums und die Erscheinungen einer septischen Allgemeinerkrankung (Milzschwellung, Brüchigkeit der Gewebe, ungemeine Neigung zur schnellen Fäulnis der Gewebe, ein dünnflüssiges, schwer gerinnbares Blut, selbst diffuse Gasentwicklung im Blute und in den Geweben bei Lebzeiten¹). Die bakteriologische Untersuchung des lebenden Blutes hat bisher meist ein negatives Resultat ergeben; in andern Fällen hat man Streptokokken aus dem Blute züchten können.

Man wird natürlich versuchen, wenn man auch von vornherein die Behandlung der Nutzlosigkeit jeglichen Verfahrens befürchtet, das am meisten gefährdete Herz zu kräftigen, weshalb Aether- oder Kampferinjektionen, schwerer

Wein, Champagner, Cognak innerlich, wenn nötig per Clysma, gereicht werden müssen. Lokal kann wenigstens in den ersten Stunden der Erkrankung eine intensive Desinfektion des Endometriums Nutzen schaffen, wie wir es am besten mit den schon erwähnten Alkoholausspülungen erreichen.

Carossa2) will den Alkohol dauernd angewendet wissen, indem die im Uterus liegenden Wattetampons ununterbrochen mit Alkohol befeuchtet erhalten werden.

Bessert sich der Zustand in etwas, kommt wohl sogar die Hoffnung, der Körper könne den schweren toxischen Angriff eine Weile aushalten, so sind dies Fälle, wo die vielbestrittene Alkohol-Behandlung in Verbindung mit kühlen Bädern Fehling, die Physiologie und Patho-(Runge) wohl versucht werden sollte. Ich habe



Fig. 345. Septichämie. logie des Wochenbettes, S. 137.

entschieden günstige Resultate dieser Behandlung gesehen, und selbst bei Frauen, die dann doch gestorben sind, wurde ein recht leidlicher Zustand geschaffen. Somnolenz oder Unruhe wichen; es trat nach dem Bade eine merkliche Ruhe ein. Der Appetit hob sich entschieden; man konnte zu kräftigerer, etwas konsistenterer Fleischnahrung übergehen. Die Pulsfrequenz, weniger ausgesprochen die Temperatur, die nur nach dem kühlen Bade herabging, verminderte sich; Herzschlag wurde kräftiger.

Der Alkohol wird in grossen Mengen gegeben werden müssen. Man muss versuchen, auf welche Weise die Patientin ihn am besten und reichlichsten nimmt.

Coguak mit Eigelb, schwere Portweine, alte Rheinweine sind nacheinauder zu versuchen.

Die abkühlenden Bäder beginnt man mit 35 °C. und geht event. bis 25 ° herunter, wickelt die Kranke in ein Laken und deckt sie leicht zu.

Diese Behandlungsweise ist bei allen septischen Processen anzuempfehlen, bei denen ein Heben, ein Bewegen der Kranken gestattet ist. Wo aber eine Peritonitis im Anzuge steht, wo ein parametrisches Exsudat noch nicht abgegrenzt ist, da lasse man lieber das Bad. Will man dennoch den Nutzen der allgemeinen Oberflächenabkühlung nicht missen, so können kalte Einwicklungen sehr wohl als Ersatz angewendet werden.

Dass man bei einer derartigen schweren, bisher aller Behandlung Hohn sprechenden

<sup>1)</sup> Wendeler, M. f. G. u. G., Bd. 4, S. 581, 2) Eine neue Methode der Behandlung des Kindbettfiebers mit durchschlagendster Wirkung, München 1896.

Erkrankung verschiedenerlei drastische medikamentöse Eingriffe versucht hat, ist natürlich. Dass man auch Erfolge davon gesehen hat, liegt in den ungenügenden Mitteln, die wir besitzen, vorauszubestimmen, wie der Ausgang des Processes ohne ärztliches Zuthun sein wird. Derartige Versuche, wenn sie nur eine wissenschaftlich berechtigte Basis haben, sind nur zu billigen.

Ich erwähne den Gebrauch der subkutauen Sublimat-1) und Kreosotinjek-

tionen2). (Kreosot und Ol, camph. an. dreimal täglich eine Spritze.)

Der Zukunft bleibt es vorbehalten, ob auch auf dem Wege der Serumtherapie etwas zu erreichen sein wird. Bis jetzt ist hauptsächlich Marmorek's Streptokokkenserum angewendet worden. Besonders in Frankreich wurde es viel benutzt.<sup>3</sup>)

Die Resultate zeigten sich so schwankend, dass man bis jetzt der Therapie noch kein Vertraueu schenken kann. Ganz absprechend urteilt Streit<sup>4</sup>), der sich sein Urteil an den sonst vielgepriesenen französischen Erfahrungen gebildet hat. In Deutschland hat Chrobak<sup>5</sup>) es öfter angewendet. Mir scheinen seine Resultate nicht gerade zu Gunsten der Serumtherapie zu sprechen.

## 8. Metrophlebitis. Pyämie.

Wie schon der Name sagt, ist die Erkrankung eine eigentliche Venenerkrankung. Vom Endometrium aus findet ein Einwandern der Streptokokken in die oder längs der Venen statt. Da diese nach der Höhle des Uterus zu einen Thrombenverschluss zeigen, so wird dieser zuerst infizirt. Wandern hingegen die Kokken an der Gefässwand weiter und dringen in sie ein, so entwickelt sich ebenfalls im Anschluss an die Periphlebitis eine Entzündung der Intima und damit eine Gerinnung und Thrombose. Die Einwanderung der Kokken findet dann von aussen her in das Lumen der Gefässe statt.

Diese infizirten Thromben sind nun die weiteren Krankheitsverbreiter. Sie zerfallen und geben die Produkte dieses Zerfalles in die Blutbahnen ab, wodurch die Pyämie hervorgerufen wird. Oder es lösen sich kleine Bröckel der infizirten Thromben los, die dann als Emboli nach dem Herzen zu und durch dieses weiter geschwemmt werden können. Während diese letzteren im Lungengewebe dann einen Infarkt, der bald zum Eiterherd wird, hervorrufen, können die Mikroorganismen selbst durch das Kapillarnetz der Lunge hindurchtreten und im grossen Blutkreislaufe nach allen Regionen des Körpers gelangen, wo sie grössere oder kleinere Eiterherde, Entzündungen seröser Häute u. s. w. hervorrufen. Derartige metastatische Herde können sich zu Hunderten auf der Haut finden; miliare Abscessehen zerstören das Gewebe der Milz, Niere, das Herzfleisch u. s. w. Je nachdem ein lebenswichtiges Organ betroffen wird oder nicht, bringen diese metastatischen Entzündungen schneller oder langsamer den Tod mit sich, oder sie heilen nach und nach aus; die Kokken werden von dem lebensfähigen kräftigen Gewebe ausgeschieden, die Eiterquellen vermindern sich mehr und mehr, bis sich oft nach vielen Wochen, Monaten, selbst Jahren, ein leidlicher

Serumtherapie bei Sepsis

<sup>1)</sup> Késmarszky, M. f. G. u. G., Bd. 3, S. 45. 2) Frank und Merttens, Deutsche med. W. 1895, Vereins-Beil. Nr. 14, S. 96. 3) Charpentier, l'Obstér. Bd. 1, S. 259. — Bar et Tissier, ebend., Bd. 2, S. 57. — Goulard, Presse méd. 1895, 30. Nov. — Durante et Sison, ebend., 1896, Nr. 44. — Vinay, Lion méd. 1869, Nr. 4. — Williams, Brit. med. Journ. 1896, S. 1870. — Parascandolo, Lo sperimentale, 1896. Nr. 4. — 4) Corresp. f. Schweizer Aerzte, 1897, S. 157. — 5) Sitz d. Ges. d. Aerzte in Wien, 1895, 6 Dez. — Savor, Chrobak's Berichte, 1897, S. 51.

Zustand wieder hergestellt hat. Freilich sind manche Zerstörungen überhaupt nicht wieder zu heben; manches ankylosirte Gelenk, Verlust des Bulbus (Panophthalmie) und andre schwere Schädigungen mehr kommen auf Rechnung dieser Eitervergiftung.

Die metastatische eiterige Ophthalmie tritt im Anschluss an Wochenbettspyämie viel häufiger auf, als nach chirurgischer Pyämie. Ursache hierfür scheint das häufige Vor-

kommen der ulcerösen Endocarditis im Wochenbette zu sein.1)

Der Process der Venenthrombose hat aber noch eine andre wichtige Konsequenz, indem die Thrombosirung weiter fortschreitet. Zunächst sind es die grossen Venen des Plexus pampiniformis und des Spermatikalbündels, deren Blut ebenfalls gerinnt und den Process in die Vena hypogastrica, auch in die Cava inf. fortführt. Von der Hypogastrica aus kann wiederum die Iliaca communis und die Cruralis infizirt werden. Die Gefässverstopfung der grossen Schenkelvene bringt dann das später noch zu besprechende Erkrankungsbild der Phlegmasia alba dolens, die ungeheure Schwellung der untern Extremitäten mit sich.

Da die Erkrankung immer erst in späterer Zeit des Wochenbetts beginnt, so kann es sich zunächst nicht um sehr virulente Keime gehandelt haben; denn sonst würde es woll zur lymphatischen Form der Sepsis und nicht zur venösen gekommen sein.



Fig. 346. Leichte Metrophlebitis mit Thrombose. Normale Geburt. Keine präliminare Reinigung der Scheide. Dammriss, genäht, primär geheilt.

Die Thrombose der Uterusvenen und die Rückbildung des Uterus überhaupt muss schon einige Fortschritte gemacht haben, ehe der Zerfall der Placentarthromben die Krankheit einleitet. Bisweilen laufen beide Verbreitungsweisen der septischen Erkrankung, die lymphatische und die venöse, nebeneinander her.

In der ersten Zeit der Erkrankung zeigen sieh meist keine sehr un- symptome bei günstigen Symptome. Die Zeichen einer Endometritis, eine mit Belag be-Beginn der Phledeckte Dammwunde, Scheidendiphtherie sind vielleicht vorhanden. Doch, nach Besserung dieser verhältnismässig leichteren Erkrankung, fühlt sich die Wöchnerin nicht so wohl, wie man eigentlich erwarten sollte; der Puls bleibt höher, während die Temperatur subfebril ist, und ein auftretender Schüttelfrost deutet nun darauf hin, dass eine tieferliegende Krankheit in

<sup>1)</sup> Axenfeld, M. f. G. u. G., Bd. 2, S. 522.

der Ausbreitung begriffen ist. Die Pyämie zeichnet sich durch die zahlreichen Schüttelfröste aus. Ehe die Symptome eines metastatisch erkrankten Organs bemerkbar werden, kann wiederum eine geraume Zeit vergehen.

Das Allgemeinbefinden leidet unter den sich immer wiederholenden Schüttelfrösten sehr. Appetitmangel, Schlaflosigkeit bringen die Kranke herunter. Sehr leicht gesellt sich Decubitus hinzu und die Pflege wird schwerer und schwerer.

Der Arzt muss jeden Tag gewärtig sein, dass sich in irgend einem Organe Metastasen ausweisen. Plötzlich auftretende Stiche in der Brust, Kurzatmigkeit, blutig tingirter Auswurf deuten auf Lungeninfarkte hin, denen bald pleuritische Erscheinungen folgen können. Die Untersuchung des Harns kann die Beteiligung der Nieren nachweisen; sehr starke Schmerzen in dem einen oder dem andern Gelenk deuten auf beginnende eiterige Gelenkentzündung hin. Nicht selten treten zahlreiche Hautfurunkel auf. Zu den seltensten Erscheinungen gehören zum Glück die Metastasen des Auganfels, die sich mit plötzlichem Sehunvermögen einleiten.

Immer wieder auftretende Schüttelfröste beweisen, dass die Krankheit noch weitere Fortschritte macht; doch kann auch in einzelnen Fällen, wo sich die Symptome allseitig gebessert haben, wo schliesslich ein kranker Teil überhaupt nicht mehr bemerkt wird, ein Fortdauern der Schüttelfröste

immer noch auf einen versteckten Herd hinweisen.

Ich beobachtete 1) bei einer jungen Erstentbundenen nach Geburt eines reifen Kindes (Zange) ein sich durch 7 Wochen hinziehendes Krankenlager, ohne dass ausser der Entzündung der Wunden an den äussern Genitalien irgend eine andre Organerkrankung nachgewiesen werden konnte. Dennoch zählten wir 57 Schüttelfröste, zum Teil von recht langer Dauer, bis zu zwei Stunden. 70 Schüttelfröste, trotzdem Genesung, beobachtete nach Einleitung der künstlichen Frühgeburt und Tympania uteri A. Fischer<sup>2</sup>).

Behandlung der Pvämie

Während man in der ersten Zeit der Erkrankung, wo man noch nicht weiss, wie sich der Krankheitsverlauf gestalten wird, die bemerkbare Endometritis oder Colpitis nach oben angegebener Weise behandeln wird, kommt es bei ausgesprochener Pyämie in der Hauptsache darauf an, die Körperkräfte durch eine geeignete Diät und durch herzkräftigende Mittel zu erhalten. Sind erst metastatische Entzündungen da, so müssen diese natürlich ebenfalls einer entsprechenden Behandlung unterzogen werden. Sehr grosse Aufmerksamkeit ist auf Verhütung des Decubitus zu richten, und häufig muss der Arzt die hierzu disponirenden Stellen besichtigen. Die Ernährung ist bei andauernder pyämischer Erkrankung ein schweres Kapitel für die Therapie, und der Arzt ist glücklich zu schätzen, der selbst etwas von der Kochkunst versteht und mit guten Ratschlägen aufwarten kann.

Wenn auch Bäder im allgemeinen der Gefahr einer Embolie halber nicht empfohlen werden können, so sind sie doch in einzelnen Fällen kaum zu entbehren, und ihr Einfluss auf Herbeiführung von Schlaf, von Hunger, ferner zur Heilung von Decubitusgeschwüren ist ein so hervorstechender, dass der Arzt sie mit grosser Vorsicht ausführen wird. Man kann ja die Kranke im Bettlaken in die neben das Bett gestellte Wanne heben, ohne sie aus ihrer gewohnten Lage zu bringen.

A. f. G., Bd. 9, S. 326.
 In.-Diss., Berlin 1897, S. 9.

Ob die Kranke erhalten bleiben wird, hängt davon ab, ob lebenswichtige Organe betroffen sind oder nicht.

# 9. Phlegmasia alba dolens.

Die weisse, schmerzhafte Schenkelgeschwulst hat ihren Namen von der durch Thrombose der grossen Schenkelgefässe hervorgerufenen bedeutenden Schwellung der untern Extremitäten.

Wie schon angedeutet, geht die Thrombose stets von den Uterinvenen aus nnd, wenn die Iliaca communis mit ergriffen wird, kann sich der Process rückwärts auf die Cruralis und ihre Zweige fortpflanzen.



Fig. 347. Phlegmasia alha dolens. Normale Geburt. Nicht innerlich untersucht. Allgemeinhefinden während der Erkrankung im Wochenhette sehr ungünstig.

Meist ist es ein septisch-pyämischer Process, der die Venenentzündung und damit die Thrombose einleitet, bisweilen aber hat diese einen so gutartigen Charakter, dass man die Erkrankung kaum als Folge einer Infektion ansehen kann, sondern rein mechanische Ursachen und eine leichtere Gerinnbarkeit des Blutes für die Gefässverstopfung verantwortlich machen möchte.

Der Schwellung einer Extremität geht meist eine Zeit voraus, in der sieh die Wöchnerin wohl befindet, höchstens über Schmerzen in den Schenkeln und über taubes Gefühl klagt. Nach einem leichten Frost, aber auch ohne diesen, zeigt sich eines Tages der eine Schenkel geschwollen, ist bei Bewegung schnerzhaft und kann überhaupt schlecht bewegt werden. Die Schwellung nimmt, abhängig von der Grösse der betroffenen Venen, mehr oder minder selnell zu und nach drei Tagen ungefähr ist die gröste Ausdehnung erreicht. Nach ca. 6 Tagen beginnt die Abschwellung. Häufig schliesst sich an die Thrombose einer Seite die der andern an. Im ganzen wird man auf 6—8 Wochen Heilungsdauer rechnen müssen.

Je nachdem die Plegmasie eine Teilerscheinung einer schweren Erkrankung oder eine mehr mechanisch entstandene ist, werden Prognose und Therapie sehr verschieden sein müssen.

Auch bei der gutartigen Schenkelthrombose muss jede Bewegung der Kranken vermieden werden. Um Stuhl- und Harnentleerung zu ermöglichen, ohne die Kranke heben zu müssen, was oft gar nicht einmal ausführbar ist, muss man die Schenkel weit gespreizt lagern und durch untergeschobene flache Gefässe Kot und Harn auffangen. Die Unterlagen sind, des drohenden Decubitus halber, fleissig zu wechseln.

Im Beginne der Schenkelschwellung wende man Eisbentel auf die Leistengegend, später Priessnitzeinwicklungen an. Nur sehr langsam schwellen die Extremitäten ab durch Bildung kollateraler Bahnen. Dann fühlt man bisweilen erst deutlicher die festen Stränge der obliterirten grösseren Gefässe.

## 10. Endocarditis puerperalis

wird hervorgerufen durch eine Mikrokokkeninvasion in das Endocardium, die entweder aus dem Blutstrome selbst stattfindet und von der Oberfläche des Endocardiums aus tiefer greift, oder es handelt sich um mykotische Embolien der Koronargefässe, die die Zerstörungen nach der Oberfläche hin bewirken.

Die Folge sind Ulcerationen, die sich besonders an der Mitralis und am Aortenostium finden.

Zu dieser Erkrankung disponiren besonders chlorotische Personen (Virchow) und solche, die schon früher Endocarditiden und Rheumatismus überstanden haben.

Mag sich die Endocarditis als Teilerscheinung einer schweren Infektion gebildet haben, mag sie nach einer scheinbar leichten Initialerkrankung



Fig. 348. Endocarditis puerperalis nach Geburt einer luetischen macerirten Frucht. 1884, J. Nr. 48.

der Genitalien auftreten, stets muss man die Prognose ganz ungünstig stellen; denn in der 2. bis 3. Woche tritt auch bei isolirter Endocarditis in der Regel der Tod ein.

Längere Zeit bleibt der Arzt gewöhnlich im unklaren, was eigentlich das schwere Krankheitsbild hervorruft. Besonders die ungemein gesteigerte Pulsfrequenz deutet auf eine schwere septische Erkrankung hin, und doch bieten die Genitalien, ausser vielleicht in der ersten Woche

nach der Geburt, keinen Anhalt für die Erklärung. Auch Schüttelfröste können ausbleiben; doch ist das Fieber andauernd hoch. Die Kranken sind äusserst unruhig, ja aufgeregt; klagen über Kopfschmerz, Schlaflosigkeit; häufig treten alarmirende Gehirnerscheinungen dazu.

Die positive Diagnose aus den Erscheinungen am Herzen zu machen, ist ziemlich schwer; denn das systolische, bisweilen sehr laute Geräusch kommt bei schwer erkrankten Wöchnerinnen so häufig vor, dass man keine allzugrossen Schlüsse daraus machen darf. Mehr der Ausschluss aller übrigen zumeist bei septisch-pyämischer Infektion im Wochenbette

vorkommenden Erkrankungsformen bringt uns dazu, die Herzaffektion als das wichtigste anzusehen.

Die Therapie kann nur eine symptomatische sein.

# II. Akute Exantheme als Begleiterscheinung septischer Erkrankungen im Wochenbette.

Diese Exantheme gehen bisweilen der puerperalen Erkrankung voran. wie dies beim Erysipel der Fall sein kann, meist aber folgen sie ihr (die septischen Exantheme).

Das puerperale Erysipel tritt am häufigsten an den Genital- Das puerperale oder Decubituswunden auf, ergreift die peripheren Hautpartien und verändert das Allgemeinbefinden, wenn es nicht schon infolge einer schweren Infektion gelitten hatte, in der Regel ziemlich ungünstig. Tritt es zuerst nur an den äussern Wunden auf, so muss man gewärtig sein, dass auch andre puerperale Erkrankungen folgen.

Tritt das Erysipel aber als Gesichtsrose auf oder an Wunden, die mit dem Genitaltraktus nichts zu thun haben, so kann die Krankheit verlaufen, ohne dass die Rückbildung der Genitalien leidet. Immerhin muss auch in letzteren Fällen eine grosse Vorsicht, d. h. ganz besondere Rein-

haltung der äussern Genitalien obwalten.

Die Kinder sind sofort aus dem Zimmer zu entfernen und dürfen nicht von derselben Person gewartet werden, die die Wöchnerin pflegt. Infektion der Nabelwunde würde zu leicht entstehen und damit meist der Tod des Kindes an Blutvergiftung gegeben sein.

Die Behandlung des Erysipels bei der Mutter erfolgt nach denselben

Grundsätzen, wie auch ausserhalb des Puerperiums.

Die septischen Exantheme des Wochenbetts können in der Septische verschiedensten Form auftreten: bald sind es einfache Exantheme, bald Wochenbett treten sie erysipelasartig auf, bald machen sie den Eindruck einer Scarlatina; anch den Morbillen ähnlich habe ich sie auftreten sehen. Als septische Exantheme zeichnen sie sich leicht durch ihre livid-rote Färbung aus, durch ihr zeitweiliges Verschwinden und Wiederauftreten, meist im Zusammenhang mit Temperatursteigerung und Abfall. Immer aber wird man einen septischen Wundprocess gleichzeitig einhergehend bemerken.

Unter Umständen kann das Exanthem in vollkommener Weise Scarlatina vortäuschen; denn es verläuft zugleich mit Angina, Himbeerzunge, ja selbst Abschuppung der Haut. Diese Thatsache hat zur Lehre von einer Scarlatina puerperalis geführt, einer Form des wirklichen Scharlachs,

der im Wochenbette in modifizirter Form auftreten soll.

Eine Endemie derart in der Marburger Anstalt, in der ich 13 Fälle beobachten konnte'), hat mich belehrt, dass es sich wahrscheinlich um septische Exantheme, ganz unabhängig vom Scharlach, handelt. Aus dem Jahre 1876 habe ich eine kleine Ortsendemie beschrieben, in der Scharlach und Puerperalfieber zweifellos in verschiedenen Familien nebeneinander herging 2).

Scharlach und Masern treten im Wochenbette gerade so auf,

Erysipel

<sup>1)</sup> Z. f. G. u. G., Bd. 25, S. 31, - Labadie-Lagrave et Gouget, Annales de Gyn. 1891, Bd. 36, S. 257. - Renvers, Z. f. klin, Medizin, 1890, Bd. 17, S. 307. 2) Schmidt's Jahrbücher, Bd, 171, Heft 2,

wie ausserhalb des Woehenbetts. Dass Wöchnerinnen ganz besonders zum Scharlach disponiren, wird wohl angenommen, ist aber noch nicht bewiesen. Siehe Seite 237.

## 12. Tetanus puerperalis.

Immer häufiger werden in neuerer Zeit Fälle von Tetanus im Wochenbette berichtet, wo man früher nur ganz einzelne Berichte kannte. Eigentlich ist es wunderbar, dass diese Erkrankungsform bei Wöchnerinnen so selten ist, während sie zu allen Zeiten und auch heute noch beim Neugebornen relativ häufig beobachtet wird.

Es muss daher doch eine ganz besonders günstige Vereinigung von Umständen obwalten, dass sich der Nicolaier-Rosenbach'sche Tetanusbacillus im Körper der Wöchnerin niederlässt. Nach Placentaoperationen, nach kriminellen Aborten und nach Aborten, bei denen hat eingegriffen werden müssen, sind verhältnismässig viele Fälle berichtet worden.

Die direkte Uebertragung von einem nach Verletzung an Tetanus gestorbenen Patienten auf eine Gebärende, bei der die Placenta gelöst werden musste, berichtet Amon¹). Einer kleinen Endemie in der Hebammenklinik zu Prag erwähnt Walko²); genauer beschreibt sie Rubesca²).

Die ersten Erscheinungen der Krankheit fallen wie die der meisten septischen Formen auf den 3. und 4. Wochenbettstag, oft aber auch später. Wiederholt wird berichtet, dass erst nach dem Aufstehen die Erkrankung begonnen habe. Kieferstarre pflegt zuerst einzutreten; danach kommen die dem Wundstarrkrampfe eigenen (tetanischen) Zuckungen und halten meist bis zum Tode an, der gewöhnlich einige Tage nach Beginn der Krämpfe eintritt.

Die bisher versuchten Mittel (Narcotica, warme Bäder etc.) haben nichts genutzt. Die Zukunft muss lehren, ob die Serumtherapie mit immunisirenden Antitoxinen einen günstigen Einfluss haben wird. Auch die Totalexstirpation des inficirten Uterus hat bisher wenig ermutigende Resultate ergeben. Eine erschöpfende Zusammenstellung der neueren Fälle mit Bezug auf die Therapie findet sich bei Walko²).

### 13. Die Gonorrhoe in puerperio.

Wenn auch die durch gonorrhoische Infektion im Wochenbette entstehenden Erkrankungen nicht strikt zu infektiösen puerperalen Erkrankungen gehören, so ist doch wohl hier die geeignetste Stelle, diese Gruppe von Erkrankungen zu besprechen, da sie die sämtlichen Erscheinungen eines puerperalen Processes zeigen und gewiss häufig in der allgemeinen Praxis, wahrscheinlich auch oft in Krankenhäusern verwechselt werden.

Immermehr macht sich die Anschauung geltend, dass die Gonorhoe im Wochenbette eine wichtige Rolle spielt. Während man ihr früher meist nur leichte, ohne Fieber verlaufende Processe zumutete, steht es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 25, S. 169. <sup>2</sup>) Deutsche med. W. 1895. Nr. 36, S. 592. <sup>3</sup>) A. f. G., Bd. 54, S. 54, S. 1. Siehe auch zur Casuistik der neueren Zeit noch Heyse, D. med. W. 1893. Nr. 14, S. 318. — Hirst, The amer. J. of obst. 1896, Juli, S. 65.

jetzt ziemlich fest, dass selbst tödliche Erkrankungen sich in puerperio an eine bestehende Genitalgenorrhoe anschliessen können.

Von klinischer Seite ist schon vor längerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass Frauen mit älterer Gonorrhoe im Wochenbette häufiger unter dem Bilde einer Puerperalinfektion erkranken. Schon Nöggerath<sup>1</sup>) erwähnt diese Thatsache, Saenger<sup>2</sup>) belegte sie bereits 1886 statistisch mit genügend grossen Zahlen. Kaltenbach<sup>3</sup>) führte schon damals aus, dass er auch parametritische Abscesse von den Diplokokken ausgehend sich denke. Auf dem Gynäkologenkongress in Bonn, 1891, konnte ich aus dem Marburger Material bestätigen<sup>4</sup>), dass nicht so selten schwere Wochenbetterkrankungen mit bestehender Gonorrhoe ätiologisch in Verbindung zu bringen seien, und Meinert<sup>5</sup>) bestätigte diese Mitteilung durch sechs Fälle, in denen durch Zerreissung alter Eiterdepots in der Nachbarschaft des Uterus inter partum es zu einer weitergehenden Infektion gekommen sei, sowie dass Neelsen den Tod nach puerperaler septischer Peritonitis auf Spontanruptur eines Ovarialabscesses zurückführte. Auch Hofmeier<sup>6</sup>) schliesst sich mit beweisenden Fällen an.

Dass hier die klinischen Beobachtungen nicht durchdrangen, lag an der Unvollkommenheit der bakteriologischen Untersuchungen. Solange man mit Saenger und Bumm<sup>7</sup>) daran festhielt, der Neisser'sche Kokkus sei nur ein Schleimhautparasit, und so lange man leugnete, dass durch diesen Parasiten anderen pathogenen Mikroben nicht die Wege gebahnt würden, so lange blieben die Vereiterungen tiefer liegender Gewebspartien unaufgeklärt. Erst seit Wertheim<sup>8</sup>) diese Axiome zerstört und die klinischen Beobachtungen immer zahlreicher wurden, in denen der Gonococcus als primäre Ursache von schweren Puerperalaffektionen anzusehen war, gewinnt diese Ansicht Oberhand.

Einig ist man darüber, dass in puerperio eine ungeheure Vermehrung der im Uterus und Cervix hausenden Gonokokken stattfindet, einig auch darüber, dass diese Gonokokken vielfach ohne jegliche oder nur unter sehr mässigen Erscheinungen (geringes Fieber, leichte Schmerzhaftigkeit des Uterus) im Frühwochenbett zu finden sind. Aber im Spätwochenbette, in der zweiten bis dritten Woche, wohl auch noch später, treten dann die fortschreitenden Processe ein, besonders bestehend in perimetrischen Ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die latente Gonorrhoe im weibl, Gechlecht, Bonn 1872. <sup>2</sup>) Verh. d. D. Ges, f. G., München, I, S. 177. <sup>3</sup>) ebend, S. 188, <sup>4</sup>) Verh. d. D. G. f. G., Bonn, IV, S. 28. <sup>5</sup>) ebend, S. 60. <sup>6</sup>) Samml, Klin. V. 1897, Nr. 177, S. 835. <sup>5</sup>) Der Mikroorganismus der gon, Schleimhauterkrankung, der Gonokokkus Neisser, Wiesbadeu 1881, 2. Aufl. <sup>5</sup>) A. f. G., Bd. 42, S. 1. Zur neueren Litteratur über Einfluss der Gonorrhoe auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gehören noch: Bumm, Münch, med. W. 1891, Nr. 50 n. 51. Franqué, Z. f. G. u. G., Bd. 25, S. 277. — v. Steinbüchel, Wiener kl. W. 1892, Nr. 21 u. 22. — Ahlfeld, Z. f. G. u. G., Bd. 27, S. 506. — Krönig, C. f. G. 1893, Nr. 8. — Burkhardt, A. f. G., Bd. 45, S. 71. — Fehling, Münch, med. W. 1895, Nr. 49, S. 1140. — Neumann, M. f. G. u. G., Bd. 4, S. 109. — Gottschalk u. Immerwahr, A. f. G., Bd. 50, S. 106. — Hofmeier, Samml, Kl. V. 1897. Nr. 177, S. 816 u. 835. — Fritsch, Z. f. prakt, Aerzte, 1897, Nr. 1, S. 3. — Menge u. Krönig, Bakteriologie etc., S. 322. — Bumm, Veit's Handb, d. Gyn. 1897, Bd. 1, S. 427. — Fuchs, L. Diss., Strassburg 1897. — Ahlfeld, Zeitschr, f. Med. Beante, 1897, Nr. 20, S. 7.

zündungen, Uebergreifen auf das Keimepithel der Ovarien, Bildung von Eitersäcken innerhalb der Tuben und zwischen den Därmen, Ruptur dieser

abgekapselten Eiterherde, Peritonitis u. s. w.

Diese Gefahren berechtigen nach den Erfahrungen der meisten Autoren aber nicht, prophylaktisch mit stark wirkenden Ausspülungen im Puerperium vorzugehen. Ruhe, längere Ausdehnung des Wochenbettes, Scheidenausspülungen mit indifferenten Lösungen sind zunächst zu versuchen. Sollten sich Eiterherde bilden, dann würde die nötige Behandlung einzutreten haben.

# 14. Psychosen im Wochenbette.

Geistesstörungen, die bereits in der Schwangerschaft bestanden (siehe Seite 197), werden natürlich in das Wochenbett übertragen. Von diesen, wie auch von den im Anschluss an Eklampsie entstandenen Puerperalpsychosen (Seite 211) soll hier nicht die Rede sein, sondern von den mit septischen Puerperalerkrankungen einhergehenden puerperalen Geistesstörungen.

Infektionspsychosen

Nach Kauer¹) gehörten vou 82 in der Kahlbaum'schen Heilanstalt in Görlitz untergebrachten Fällen neun zu den Infektionspsychosen, 71 zu den idiopathischen (ohne Fieber und sonstige Erkrankungen einhergehend), zwei zu den Intoxikationspsychosen (nach Eklampsie und Urämie).

Bei den idiopathischen Erkrankungen liess sich der Einfluss der Erblichkeit unverkennbar nachweisen. Einundvierzigmal trat die Erkrankung beim ersten Fortpflanzungs-

geschäft auf.

Es ist anzunehmen, dass eine Intoxikation der Hirnsubstanz als Ursache dieser meist in Form der akuten hallucinatorischen Verworrenheit<sup>2</sup>) oder der Manie auftretenden Psychosen besteht. Fast immer findet der Arzt eine septische Genitalerkrankung, von der aus sich die Erkrankung des Gehirns und seiner Häute herleiten lässt. Dem entsprechend bricht die psychische Erkrankung auch erst dann aus, wenn die Symptome einer septischen Erkrankung, besonders auch Fieber, bereits eine kurze Zeit bestanden haben.

Findet der Ausbruch der maniakalischen Zufälle zu einer Zeit statt, wo eine Uebersiedlung in eine Irrenanstalt noch nicht ausführbar ist, so gehört die Pflege dieser Erkrankten im Privathause zu dem Schwersten, was in der Wochenbettspflege vorkommt. Man muss immer berücksichtigen, dass während eines Tobsuchtsanfalls Verletzungen schwerster Art stattfinden können. Bei melancholischen Kranken müssen Selbstmordversuche verhütet werden. Zum Glück ist die Prognose relativ günstig zu stellen. Kauer 1) berichtet unter seinen 82 Fällen 56 Heilungen, abgesehen von denen, die nur kurze Zeit in Beobachtung waren.

Laktationspsychosen

Bei körperlich heruntergekommenen Wöchnerinnen und nach einer sehr langen Stillzeit kommen Laktationspsychosen vor, die auf eine Ernährungsstörung des Gehirns zurückzuführen sind.

Entwöhnen des Kindes und eine geeignete kräftige Kost können in solchen Fällen bald Wandel schaffen.

<sup>1)</sup> M. f. G. u. G., Bd 5, Ergäuz. S. 197. 2) Hansen, Z. f. G. u. G., Bd. 15, S. 60.

# Störungen im Wochenbette ohne Puerperalfieber.

# Störungen in der Involution der Genitalien.

Entzündungsvorgänge an den Genitalien und in ihrer Nachbarschaft, Zurückbleiben von kleinen Placentaresten, umfangreichen Eihaut- und Deciduapartien, Lageveränderungen des puerperalen Uterus, Abnormitäten in der Rückbildung der puerperalen Muskelfasern bedingen eine Reihe von Störungen in den Involutiousvorgängen, die in den nächsten Abschnitten besprochen werden sollen. Die durch Entzündungsvorgänge hervorgerufenen haben bereits bei den Schilderungen der einzelnen Formen der puerperalen Infektionserkrankungen Erwähnung gefunden.

# 1. Zurückbleiben von Placentaresten, Eihäuten und umfangreichen Deciduapartien.

Auch ohne dass Fieber durch Zurückbleiben dieser Gewebsmassen entsteht, machen sie sich in bedenklicher Weise bemerklich. Zunächst behält der Uterus eine bedeutendere Grösse; er fühlt sich etwas weicher an; die Ausscheidungen aus seinem Innern sind vermehrt; der blutige Ausfluss hält längere Zeit an; der Ausfluss kann übelriechend werden; der ganze Involutionsprocess dehnt sich auf längere Zeit aus.

Zu diesen die Gesundheit weniger gefährdenden Vorkommnissen gesellen sich aber nun bisweilen Blutungen erheblichen Grades. Sind es zurückgebliebene Eihäute, die diese Blutungen verursachen, so treten diese meist bald nach der Geburt (Nachblutungen), selten erst in den späteren Tagen ein. Auch grosse massige Decidualappen, wie sie besonders bei luetischer Endometritis vorkommen, pflegen Blutungen bald nach der Geburt hervorzurufen. Hingegen kleine Placentareste können unbemerkt zurückgehalten sein, ohne dass sie in den ersten Tagen einen sichtbar ungünstigen Einfluss ausüben. Plötzlich aber, an einem späteren Tage des Wochenbetts, tritt eine heftige Blutung auf. Diese dauert an, bis der Rest gänzlich gelöst und ausgestossen ist.

Nachblutungen sind bei Anwendung der abwartenden Methode zur Leitung der Nachgeburtsperiode sehr selten. Wir beobachteten auf 4000 Geburten deren elf. Als Ursache fand sich zweimal starke Füllung der Harnblase, fünfmal Zurückbleiben von Eibäuten oder kleinen Placentalappen, einmal Schwangerschaftsniere, dreimal war der Grund

nicht zu finden. Die Blutmenge betrug bis zu 400 gr.

Selbstverständlich wartet der Arzt diese Spontanlösung nicht ab. Ist aus der Anamnese zu entnehmen, dass die Nachgeburtsperiode nicht glatt verlaufen ist, und ist die Vermutung begründet, dass Teile der Nachgeburt zurückgeblieben sind, so löse man vorsichtig nach einer vorausgegangenen desinfizirenden Ausspülung der Uterushöhle den Rest mit dem Finger und spüle ihn mit einer nachfolgenden Injektion aus dem Uterus heraus. Bei Eihäuten und Decidualappen genügt es, das aus dem Cervix schauende Stück zu fassen und es herabzuziehen. Gelingt dies nicht, so muss der Finger ebenfalls eingehen, lösen, und durch Spülung entfernt man die losgelösten Reste.

Bleiben Placentareste in engerer Verbindung mit der Uteruswand

Placentarpolyp fest haften, ohne dass es der sich verkleinernden Uteruswand gelingt, die Verbindung zu lösen, so kann eine Weiterernährung des Restes erfolgen: es bildet sich ein Placentarpolyp. Dieser besteht in der Regel aus drei deutlich unterscheidbaren Geweben: als Basis das weiterernährte Decidualgewebe mit neugebildeten Gefässen, in der Peripherie mehr oder weniger organisirte Lagen geronnenen Blutes, die den Rest des Chorion mit den Zotten einhüllen.

> Derartige Polypen können erst Monate nach der Geburt ihre Erscheinungen machen. Zu ihrem Nachweise und ihrer Entfernung ist häufig eine Erweiterung des Muttermundes notwendig.

Deciduom

Ueberwiegt in den Polypen das neugewucherte Bindegewebe der Decidua oder baute sich die Geschwulstbildung nur im Decidualgewebe auf, ohne dass vom Ei selbst Teilchen zurückgeblieben waren, so bezeichnet man die Geschwulst als Deciduom¹). Man beobachtet sie häufiger in den Tubenwinkeln, wahrscheinlich weil bei der Ausscheidung der Decidua vera die mit dem Tubenostium im Zusammenhange befindlichen Deciduapartien leicht zurückgehalten werden.

# 2. Das malione Deciduom. Chorio-Epithelioma malignum s. destruens.

Obwohl die hier zu beschreibende maligne Neubildung des Uterus meist erst Wochen nach beendeter Geburt oder Abort auftritt und daher mehr in das Gebiet der Gynäkologie gehört und genauer in einem Lehrbuche der Gynäkologie zu besprechen ist, so kann doch ein Lehrbuch der Geburtshilfe nicht kurz über diese wichtige Erkrankung hinweggehen, die sich ausnahmslos an eine meist frühzeitige, seltener am richtigen Ende abgelaufene Schwangerschaft anschliesst.

Seit Saenger<sup>2</sup>) zuerst auf die Thatsache aufmerksam gemacht hat, dass von zurückgebliebenen Teilen des Chorion und der Decidua sehr bösartige, den Uterus zerstörende und Metastasen bildende Neubildungen sich entwickeln können, haben die Aerzte zahlreiche derartige Fälle beobachtet und veröffentlicht.

Nach einer rechtzeitigen Geburt, einem Abort oder der Ausstossung einer Blasenmole beginnt nach Wochen oder Monaten die Krankheit mit einer heftigen Blutung, die sich periodisch oder ohne regelmässige Intervalle wiederholt oder zu einer fortdauernden wird. Die Kranke wird hochgradig anämisch und kommt sehr herunter.

Ausser durch die Blutungen wird der Verfall der Kranken durch die Ausbreitung der Neubildung und durch Metastasen unterhalten. Neben der meist im Uterus, seltener in der Tube stattfindenden Primäraffektion entwickeln sich Metastasen vornehmlich in der Scheide in Form von weichen, schnell ulcerirenden und sehr heftig blutenden Knoten, in den Adnexen, in der Lunge, Milz, Leber, in den Nieren. Die Kranke geht unter den Erscheinungen einer Kachexie schnell zu Grunde.

Ules co-Stroganowa 3), die zuletzt eine Zusammenstellung der veröffentlichten

<sup>1)</sup> Küstner, A. f. G., Bd. 18, S. 252. 2) C. f. G. 1889, S. 132. — A. f. G., Bd. 44, S. 1. 3) C. f. G. 1897, Nr. 15, S. 385.

Fälle vorgenommen hat, fand unter 40 Fällen fünfzehnmal den Ansgang von einer Blasenmole, elfmal nach einer rechtzeitigen Geburt, sechsmal nach einem Abort, dreimal bei bestehender Tubenschwangerschaft. Wie die Blasenmole tritt die Erkrankung besonders bei jungen und bei vielgeschwängerten älteren Personen auf. Achtzehnmal zwischen dem 17. und 29. Lebensjahre, achtmal zwischen dem 40. und 55.

Während Saenger die Entstehung der Neubildung von den Decidua- Anatomie des zellen ableitete (daher auch die jetzt noch gebräuchliche Nomenclatur), haben die eingehenden Untersuchungen Marchand's 1) und Fraenkel's 2) festgestellt, dass auch hier das Syncytium und die Langhans'sche Zellschicht, also der Ueberzug der fötalen Zotten den Ausgangspunkt abgiebt. Das weiche, protoplasmareiche, vielkernige Syncytium erlangt am ehesten die maligne Eigenschaft und erklärt auch die mannigfaltigen Metastasen.

malignen Decidnoms

Ich gebe in Fig. 349 eine Abbildung, die die in Frage kommenden Gewebsgebilde sehr gut wiedergiebt. Die Zellen mit den grossen dunkeln Kernen entstammen der Langhans'schen Zellschicht, die in einem gleich-



Fig. 349. Zellentypen in ihrem gegenseitigen Verhalten beim Chorio-Epitheliom. Nach Ulesco-Stroganowa, C. f. G. 1897, S. 392. Syncyt. Abkömmlinge des Syncytiums; Ek. Zellen der Langhans'schen Ektodermschicht; R. Riesenzellen.



Fig. 350. Schematische Darstellung des Incinandergreifens der syncytialen und ektodermalen Zellelemente. Nach Eiermann, cit. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. f. G. u. G., Bd. 1, S. 119. <sup>2</sup>) A. f. G., Bd. 48, S. 80. — Die stark angewachsene Litteratur über malignes Deciduom findet sich bis zum Jahre 1895 vollständig bei Marchand, Pestalozza, Annali di Ost, e Gin, 1895, Nr. 11 und bei Eiermann, der gegenwärtige Stand der Lehre vom Deciduoma malignum. Samml, zwangl, Abh., Bd. 2. Helt 1/2, Halle 1897; und die seit dem Jahre 1895 neu beobachteten Fälle sind zusammengestellt und kritisch besprochen von Marchand. Z. f. G. u. G., Bd. 39, S. 178.

mässigen Substrat liegenden grossen und kleinen, weniger sich färbenden Kerne gehören dem Syncytium an. Häufig finden sich Riesenzellen in demselben vor mit sehr grossen und zahlreichen Kernen. Fig. 350 giebt eine schematische Darstellung, wie die beiden Zellenformen sich ineinander schieben.

Dieser mikroskopische, sehr charakteristische Befund wird den Arzt nach einer Probeausschabung die richtige Diagnose stellen lassen. Klinisch weisen ihn die fortgesetzten

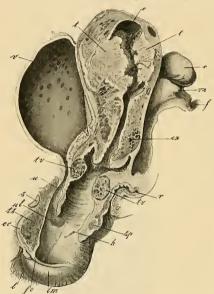

Fig. 351. Durchschnitt durch die Beckenorgane mit malignem Deciduom des Uterns und der Vagina. Nach Marchand, Z. f. G. n. G., Bd. 39, S. 287.

c. Uterusbühle; t.t. Maligne Tumoren im corpus uteri; z. Blase; o. das vergrösserte, ödematöse rechte Ovarinn; zz. variköser Knoten nehen der Tube; f. Fimbrien; cz. Cervix, hämorrhagisch infiltrit; z. rectun; te. te. Geschwulstknoten der Vagina; u. uterhara; s. Spuphyse; zp. Sphinkter ani; ul. Uteration an der Harröhrenmündung; ts. Hämorrhagischer Geschwulstknoten zwischen rethra und Schambogen, abwärts auf Ciltoris und Schambogen übergreifend, cc. eorp. cavern. ciltoridis; h. Hymen; fc. Frenulum ciltoridis; l. lab. maj; l. lu. lab. mij; l. lu. lab.

auf Heilung kaum noch vorhanden. Ist die Erkrankung auf den Uterus lokalisirt, dann muss die Totalexstirpation vorgenommen werden. Auskratzungen liefern kein sicheres Resultat mehr. Ich beobachtete drei Fälle: zwei nach Blasenmole, einen von einer Extrauterinschwangerschaft ausgehend. Der letztere, zeitlich zuerst beobachtet, machte bei der Diagnose insofern grosseSchwierigkeiten, da es sich um ein junges, 17 Jahr altes unbescholtenes Mädchen handelte, das wegen andauernder heftiger Blutungen in ärztlicher Behandlung gestanden hatte.

Hier wurde die Diagnose nicht nur des malignen Deciduoms, sondern auch die einer bestehenden

Schwangerschaft auf Grund der

mikroskopischen Untersuchungen

des Gewebes von Scheidenmeta-

stasen festgestellt (Marchand).

Der Fall ist klinisch beschrieben

in der M. f. G. u. G., Bd. 1, S.

209. Seine anatomische Unter-

oder wiederauftretenden Blutungen darauf hin, eine Untersuchung des Uterusinnern vorzunehmen. Sind bereits Metastasen vorhanden, dann ist eine Aussicht

suchung wurde die Grundlage für Marchand's wichtige Arbeit.

Im zweiten Fall gestattete

die Frühdiagnose die Heilung durch Totalexstirpation des Uterus. Die Frau ist jetzt noch gesund (1896, J. No. 235). Siehe Z. f. G. u. G., Bd. 39, S. 216,

Der dritte Fall zeichnete sich dadurch aus, dass sechs Wochen nach Ausstossung einer Blasenmole wegen Blutungen das Curettement von mir mit aller Sorgfalt ausgeführt wurde, aber keine greifbaren Resultate aufwies. Als die Frau dann zwölf Wochen später wieder kam, waren bereits Metastasen vorhanden. Die Frau erlag der fortschreitenden Erkrankung. Fig. 351 giebt eine ausgezeichnete Darstellung des von Marchand hergestellten Präparates und seiner Zeichnung. (1897, J. No. 206.) Z. f. G. u. G., Bd. 39, S. 231.

Eigene Beob-

## 3. Blutungen im Spätwochenbette

können ausser durch die ohenbesprochene Spätlösung zurückgebliebener Eiteile durch Ausstossung umfangreicherer Thromben von der Placentarstelle hervorgerufen werden. Meist wird auch in diesen Fällen eine Ursache in den Rückbildungsvorgängen selbst zu suchen sein; doch kann es wohl vorkommen, dass heftige Gemütsbewegungen mit gesteigerter Herzaktion und mit körperlicher Unruhe verbunden die Ausstossung von Thromben begünstigen.

Ruhe, Secale, kühle Scheidendusche stellen bald den Normalzustand wieder her.

Gewiss ist auch das Aufreissen verklebter Wundflächen (Cervixrisse) nicht selten die Ursache von Spätblutungen. Am Tage des Aufstehens, und wenn sich die Wöchnerinnen frühzeitig im Bette aufsetzen, ereignen sich derartige Blutungen.

Sehr starke Blutungen können aus Quetschwunden der Scheide und aus Scheidenrissen entstehen, die nach der Geburt, um die überaus heftige Blutung zu stillen, notdürftig durch Umstechung oder durch Tamponade geschlossen waren.

Ich sah in solchem Falle in wenigen Minuten ein Liter Blut abgehen, und nur sofort ausgeführte Tamponade konnte den weiteren Blutverlust hemmen.

Auf 3000 Geburten zählten wir fünf Spätblutungen, die, ausser der ebenerwähnten, alle bei Gelegenheit des ersten Aufstehens erfolgten und, die beschriebene Blutung ausgenommen, nicht über 200 gr betrugen.

# 4. Anämie im Wochenbette.

Die aus einer Geburt mit grossen Blutverlusten in das Wochenbett sich fortsetzende Anämie beeinflusst in auffallender Weise die Pulsfrequenz.

Der Puls ist andauernd frequent und an Intensität schwächer, ohne dass eine Erkrankung, abgesehen von der Anämie, vorliegt. Die Pulskurve hält sich proportional der Höhe des in der Geburt stattgehabten Blutverlustes <sup>1</sup>).

Der Arzt darf sieh dadurch nicht irre machen lassen. Der Zustand hebt sieh, sobald durch Zufuhr reichlicher flüssiger Nahrungsmittel (Milch, Suppen) die Verluste wieder ersetzt worden sind.

Dass diese Anämie keinen Grund gegen das Selbststillen des Kindes abgiebt, ist Seite 185 auseinandergesetzt.



Fig. 352. Kurve bei grossem Blutverlust, Einloitung der künstlichen Frühgeburt. Spontane Geburt. Erfolgloser Versuch der Expressio Placentae. Manuelle Lösung und Entfernung der Placenta, Blutverlust 2000 gr.

Gudden, Feber den Einfluss grösserer Blutverluste auf die Pulsfrequenz im Wochenbette, L.D., Marburg 1889. — Leopold, G. u. Gyn., 2. Bd., Leipzig 1895, S. 54.
 Ablfeld, Lehrb. d. Geb.

## 5. Abnorme Lagerung des puerperalen Uterus und seiner Adnexen.

Während normalerweise der Uterus erst dann in das Becken einzurücken pflegt, wenn er sich in seinem Umfange so verkleinert hat, dass er den Beckeneingang passiren kann, also ungefähr am achten Tage des Wochenbetts, sieht man ihn bei überweitem Becken und nach Frühgeburten und Aborten schon zu einer Zeit im Becken, wo er noch nicht durch seine Bänder und durch die rückgebildete Scheide in seiner richtigen Anteversionsstellung erhalten wird. Er hat daher die Neigung, sieh bei Rückenlagerung der Frau mit seinem Fundus in die Kreuzbeinaushöhlung zu begeben, und wenn, wie beim platten Becken, das Promontorium etwas weiter hervorragt, so kann er auch nicht so leicht wieder in die Anteversionsstellung übergehen. Dieselben Verhältnisse bilden sich auch heraus, wenn man genötigt ist, den Uterus in der Nachgeburtsperiode sehr stark in das Becken herabzudrängen.

Retroversio des puerperalen Uterus

Rückwärtslagerung der puerperalen Gebärmutter findet sich in Anstalten ungefähr in 4% der Fälle; nach Aborten weit häufiger.

Die Involution des Uterus leidet entschieden bei dieser abnormen Lagerung; auch kommt es leicht, wie sehon an andrer Stelle berichtet wurde, zur Retention der Lochien mit Fiebererscheinungen. Seiten-Bauchlage der Frau heseitigt oder bessert wenigstens in der Regel die Lageabweichung. Wenn nicht, so würde ein Pessar angebracht sein.

Frauen, die vor der Schwangerschaft an Rückwärtsbeugung litten, besonders solche, die abortirt haben, müssen schon am zweiten Tage nach der Geburt dauernd Seitenlage einnehmen, und am Ende der ersten Woche muss der Arzt entscheiden, ob sich ein Pessar notwendig macht.

Senkung und Vorfall der Gebärmutter

Senkung und Vorfall der Gebärmutter im Wochenbette. Auch diese Lageabweichung bildet sich in denselben Fällen aus, die ich bei der Aetiologie der Rückwärtsbeugung genannt habe. Wiederum sind die Frauen, die schon vorher an Prolaps der Gebärmutter litten, besonders geneigt, im Wochenbette einen Rückfall zu bekommen.

Man lasse deshalb diese Frauen länger als gewöhnlich im Wochenbette liegen, ebenfalls viel die Seitenlage einnehmen, und wende in den späteren Tagen des Wochenbettes adstringirende Scheidenausspülungen an. Ob ein Pessar getragen werden muss, hängt davon ab, ob beim Aufsein der Uterus und mit ihm die Scheide tief herabsinken.

Auch andere Organe der Bauchhöhe verändern bisweilen im Wochenbette ihre Lage, wozu wohl die Ausdehnung der Bauchhöhle die Ursache abgiebt. Nicht selten z. B. zeigt sich im Wochenbette zuerst die Wanderniere. Ich konnte dies in einzelnen Fällen mit aller Bestimmtheit beobachten. Auch Olshausen 1) tritt für diese Aetiologie ein.

# 6. Die puerperale Atrophie des Uterus. Hyperinvolution.

Schon seit geraumer Zeit<sup>2</sup>) kennt man die merkwürdigen Fälle, in denen bei gesunden Frauen, die normal geboren haben oder abortirten,

C. f. G. 1897, Nr. 46, S. 1374.
 Simpson, Diseases of women. Edinburgh 1872, S. 597.
 Frommel, Z. f. G. u. G., Ed. 7, S. 305.

ohne dass sie im Wochenbett krank wurden, die Periode niemals wieder-Puerperale Atrokehrte. Gerade jugendliche Personen wurden hiervon betroffen.

Die Untersuchung ergab eine Verkleinerung des Uterus auf 5 bis 6 cm vom Os externum bis zum Fundus, eine Verschmälerung des Körpers und eine Atrophie der Ovarien.

In Marburg konnte ich 10 Jahre hindurch eine Dame beobachten, andre Fälle kürzere Zeit, wo keine Wochenbetterkrankung, keine heftige Nachgeburtsblutung vorgekommen war und doch niemals nach der ersten Geburt eine Periode wiederkehrte.

Da auch die Ovarien in solchen Fällen atrophisch sind, so liegt der Gedanke nahe, es handle sich um eine primäre Atrophie der Ovarien, sekundäre des Uterns.

Für andre Fälle von puerperaler Atrophie des Uterus ist dieser Zusammenhang ätiologisch klarer, wo schwere perimetritische Processe die Ovarien zerstört haben, also Erweichung der Ovarien bei Peritonitis etc., oder wo infolge fester Einpackung in Exsudatmassen die Ovarien in ihrer Ernährung gestört, atrophisch geworden sind (nach langandauernder Pelveoperitonitis).

Nicht so selten wie die oben geschilderte ist eine schwächere Form Puerperale dieser Atrophie, die Hyperinvolution des Uterus. Sie kommt ebenfalls nach normalen wie nach abnormen Geburten vor. Der Uterus ist auffallend verkleinert, 51/2 bis 61/2 cm lang, die Ovarien scheinen aber nicht in dem Maasse beteiligt zu sein. Die Menstruation bleibt zeitweise aus oder auch nicht.

Hyperinvolution des Uterus

Dieser Zustand kann sich ohne ärztliches Zuthun bessern. Ich sah Schwangerschaft wieder eintreten, wo ich nach Analogie früherer Fälle dies nicht für möglich gehalten hatte.

Eine Reihe derartiger Fälle beschreibt Gottschalk 1).

Unter Laktationsatrophie des Uterus versteht man eine Laktationsatro-Hyperinvolution, die sich infolge lang fortgesetzten Stillens bisweilen einstellt. Sie bedarf keiner weiteren Behandlung.

# 7. Fibrome der Bauchdecken nach stattgehabten Geburten.

Bisweilen entwickeln sich derartige Fibrome, wie es scheint als Folge einer Geburt, in den Bauchdecken und werden dann im Spätwochenbette oder noch später wahrgenommen. Ein Trauma, Zerreissung von Bindegewebe und Muskelmasse scheint den Ausgangspunkt der Neubildung zu geben oder es bieten die Regenerationsvorgänge im Wochenbette den ersten Anlass zur Entwicklung der homologen Geschwulst.

Ausführlich hat Saenger2) in einem Aufsatze über die desmoiden Geschwülste der Bauchwand auch dieser Art der Bauchdeckenfibrome gedacht und in einer Dissertation von Küstner, Jena (Halle 1891), finden sich die bis 1890 veröffentlichten Fälle gesammelt, während Walbaum3), unter Veröffentlichung von fün! Fällen aus der Bonner gynäkologischen und chirurgischen Klinik, ein ziemlich vollständiges Litteraturverzeichnis bis zum Jahre 1896 bringt. Drei weitere Fälle berichten Doléris und Mangin'). Ich beobachtete zwei derartige Fälle; eins von der Grösse einer Mannesfaust (1895, Gyn. J. No. 168), ein anderes reichlich noch einmal so gross (1898, Gyn. J. No. 76). Im ersten Falle brauchte bei der Exstirpation das Bauchfell nicht eröffnet zu werden, im zweiten machte sich die Resektion eines handtellergrossen Teils des Bauchfells nötig.

<sup>1)</sup> Volkmann's Kl. Vortr. N. F., Nr. 49, 2) A. f. G., Bd. 24, S. 1, u. C. f. G. 1887, S. 321. <sup>3</sup>) L'eber Desmoide der Bauchdecken, I.-D., Bonn 1897. <sup>1</sup>) La Gynécologie, 1896, Nr. 3, S. 320.

### 8. Das Hämatom der Vulva und der Scheide.

Wenn man, wie es bei der Sectio caesarea und bei Autopsien möglich ist, die kolossal gefüllten Venen der breiten Mutterbänder und der Vagina sieht, so möchte es eigentlich wundernehmen, dass sieh verhältnismässig so selten Zerreissungen und schwere interne Blutungen an Geburten anschliessen, bei denen die Vaginalwand so bedeutende Zerrungen erfährt, wie beim engen Becken. Während tiefe Risse der Vagina, besonders ihres Introitus, häufig vorkommen, gehören subkutane Zerreissungen der Gefässe mit Hämatombildung zu den Seltenheiten.

Findet die Zerreissung oberhalb der Beckenfascie statt, so ergiesst sich das Blut in den freien Raum des Parametriums, füllt ihn bis zum Beckenrande und drängt die Scheide nach innen zusammen und in toto nach der entgegengesetzten Seite. Bei weiter unten liegenden Verletzungen strömt das Blut in den ausdehnungsfähigen Sack der grossen Schamlippe und treibt ihn entweder sofort oder in kurzer Zeit zu einem mehr oder weniger grossen Tumor auf.

Ich sah vor meinen Augen in wenigen Sekunden die grosse Schamlippe sich füllen und bersten. Obwohl ich sofort mit der vollen Hand die Rissstelle schloss, war doch ca. ein Liter Blut ausgetreten. (1886 J. Nr. 13; Ber. u. Arb. Bd. 3, S. 104.) Das Gleiche beobachtete Thiele ').

Ein andres Mal beobachtete ich die Bildung eines kleinen Scheidenhämatoms gleich nach der Geburt eines verhältnismässig kleinen Kindes. Der Tumor verschloss die Scheide vollständig, sodass der Wochenfluss zurückgehalten wurde, Lochiocolpos (1887, J. Nr. 258).

Hat das Hämatom eine dicke, feste Wand, so ist ein Eindringen von Mikroorganismen und jauchiger Zerfall nicht wahrscheinlich; dann wartet der Arzt ganz ruhig, unter Vermeidung jedes Druckes auf den Sack, die Resorption ab. Ist aber die Bedeckung sehr dünn geworden, wie bei den Schamlippenhämatomen grösseren Umfangs zumeist, dann liegt die Gefahr einer sekundären Berstung und des Einwanderns von Kokken so nahe, dass man besser thut, diesem Ereignisse zuvorzukommen.

Löhle in  $^2$ ) plädirt für einen chirurgischen Eiugriff, sobald die Hämatome grösser als eine Wallnuss sind oder noch sichtlich wachsen.

Man versehe sich mit genügender Menge Jodoformgaze und nach Spaltung der Lippe stopfe man zunächst den ganzen Sack prall aus. Es muss dies ziemlich schnell geschehen; denn nach Eröffnung des Sackes kann es sofort zu einer neuen Blutung aus dem angerissenen Blutgefässe kommen, das ietzt seines Tampons beraubt ist.

Kommt man erst hinzu, wenn das Hämatom bereits in Jauchung begriffen ist, so muss vor der Ausstopfung mit Jodoformmull eine gründliche desinficirende Ausspülung der Höhle vorgenommen werden. Diese, wie die Ausstopfung muss, je nach dem Fieber, häufiger wiederholt werden.

# Pathologie der Brüste.

Vor allem sind es die Schrunden der Brustwarzen und die eiterige Entzündung des Brustdrüsengewebes, die so häufig störend in das Still-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Deutsche m, W. 1895, Nr. 50, S. 845. <sup>2</sup>) C. f. G. 1897, Nr. 10, S. 267.

geschäft eingreifen. Manche Frau, die gern ihr Kind selbst stillen möchte, unterlässt dies aus Furcht vor den heftigen Schmerzen, die die beiden eben genannten Erkrankungen mit sich zu bringen pflegen. In welchem Umfange die Erkrankungen in der Hebammenpraxis anftreten, lässt sich kaum vermuten. Es muss ein sehr grosser Prozentsatz der Frauen sein, die an einer absecdirenden Mastitis erkranken.

### 1. Wunde Warzen.

Schrunden der Brustwarze verdanken ihre Entstehung entweder der ungenügenden Sauberkeit oder der zarten Haut oder, in späteren Monaten, den kräftigeren Bewegungen des saugenden Kindes.

Wird die Warze nicht gereinigt, so bildet sich eine mit der Warzenepidermis fest verklebende Kruste, die meist etwas borkig, rissig wird. Saugen nun die Neugeborenen kräftig an, so lösen sich die Borken mit den darunter sitzenden Epidermisschuppen los, und es entsteht ein kleiner

Defekt, der leicht zu einem Geschwür wird.

Bei Warzen mit zarter Haut, wie besonders bei den jungen Frauen, wird durch das kräftige Saugen erst die Haut der Warze erweicht und dann eingerissen. Diese Fissuren verlanfen zumeist in einer longitudinalen Richtung. Doch habe ich auch Querrisse an der Basis der Warze gesehen. Schr ausgedehnte derartige Verletzungen kommen vor bei grösseren Kindern, deren Aufmerksamkeit bereits rege ist, so dass sie, während sie die Warze festhalten, ihren Kopf plötzlich nach der Richtung eines unerwarteten Lautes u. s. w. herumdrehen. Ich sah, dass die Warze dabei so tief eingerissen wurde, dass das bis dahin ausgezeichnet durchgeführte Sauggeschäft nicht wieder aufgenommen werden konnte.

Regelnässige, mindestens gegen Ende der Schwangerschaft, vorgenommene Seifenwaschungen können die Borkenbildung beseitigen. Zur Kräftigung der Warzenhaut dienen leicht gerbende Waschungen. Ich empfehle Galläpfeltinktur zur Hälfte oder zu zwei Dritteilen mit Wasser vermischt, täglich in den letzten Wochen der Schwangerschaft auf Warze und Warzenhof zu streichen. Auch müssen die kleinen zarten Warzen beizeiten hervorgehoben und zum Fassen geschickt gemacht werden. — Zerrungen der Brustwarze beim Saugen grösserer Kinder können nur vermieden werden, wenn sich die Mutter oder Amme beim Stillen nicht stören lassen, event.

auch im dunkeln Zimmer die Brust geben.

Trotz Anwendung dieser zweckmässigen Ratschläge, viel häufiger freilich, ohne dass etwas zur Verbütung des Wundwerdens geschehen ist, werden die Warzen wund. Die Unmasse Empfehlungen ärztlicherseits wie die Zahl der Hausmittel beweisen, dass keins der Mittel seinen Zweek vollständig erfüllt. Ein unzweifelhaft sieher wirkendes Mittel giebt es; das wendet man aber nicht gern an, denn es besteht im Aufgeben des Stillens. Doch weist uns dieses siehere Mittel auf ein andres hin, das der Beachtung sehr wert ist, die zeitweilige Suspendirung des Stillgeschäftes. Man kann sehr wohl 4 bis 5 Tage das Stillen an einer Brust einstellen, bis zur Verheilung der Schrunden, und dann einen neuen Ver-

Behandlung

such machen. In jedem Falle muss die Wunde wie jede andre Wunde sehr rein gehalten werden. Vor dem Trinken muss sie mit abgekochtem Wasser gesäubert und auch dem Kinde mit gleichem Wasser der Mund gereinigt werden. Mir scheint es, als ob ich die besten Erfolge mit kleinen Eisbeutelchen erzielt hätte. Aus tierischer Membran, die sehr sauber desinfizirt wird, machen wir uns kleine Säckchen, die gefüllt die Grösse eines kleinen Apfels haben. Wasser und Eisstückehen werden zugleich bineingethan, damit sie sich der Warze ringsherum gut anschmiegen. Diese Eisbeutelchen müssen die ganze Zwischenzeit zwischen zwei Mahlzeiten der Warze aufliegen. Sie wirken sehr schmerzstillend und die Heilung scheint schneller zu erfolgen. Ausserdem ist der Gebrauch von gläsernen Warzenhütchen beim Saugen zu empfehlen.

### 2. Mastitis.

Diese Schrunden der Warze sind nun zugleich auch die Eingangspforten für Mikroorganismen, die in das Brustdrüsengewebe einwandernd die Mastitis erzeugen. Längs der Bindegewebsspalten und Lymphräume wandern die Streptokokken, seltener Staphylokokken in die Tiefe, breiten sich aus, zerstören die Wände der Acini und kleineren Milchgänge, bis sich grössere Hohlräume gebildet haben, die sich mit Eiter füllen, der schliesslich zum Durchbruche drängt. Seltener dringen die Mikroorganismen und dann meist Streptokokken bis zur Basis der Brustdrüse vor, ohne bis dahin Eiterherde zu veranlassen, und bringen dann solche erst an der Basis der Brustdrüse hervor (retromammäre Abscesse).

In ausführlicher Weise hat die Frage der Entstehung der Mastitis Köstlin (A.

f. G., Bd. 53, S. 201) behandelt.

In fünf Fällen sah ich abscedirende Mastitis in der Schwangerschaft, viermal setzte Schwangerschaft sich der Prozess in das Wochenbett fort, einmal war er nach Incision in der Schwangerschaft geheilt; die Frau konnte im Wochenbette zweimal pro Tag dem Kinde Milch reichen (1891, J. Nr. 47).

Als Entstehungsursache konnten auch hier Schrunden angesehen werden. Eine Schwangere hatte Monate gestandenes ranziges Lampenöl zum Aufweichen der Krusten

Ursachen der Mastitis

Mostitis in der

Das inficirende Gift ist bei einer Wöchnerin überall zu finden, im Wochenflusse, im Nabeleiter des Kindes u. s. w.1). Seit aber die Untersuchungen von Cohn und Neumann, Palleske, Ringel, Röper u. A.2), ergeben haben - mein Assistent Dr. Trantenroth konnte die Thatsache ebenfalls bestätigen, - dass sich in den ersten Tropfen der Milch auch bei ganz fieberfreien Müttern mit wenigen Ausnahmen Staphylokokken, selbst Streptokokken finden, so brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn von hier aus eiterige Brustdrüsenentzündungen sich entwickeln; nur muss man annehmen, dass, bei der Regelmässigkeit des Vorkommens pathogener Mikroorganismen, eine besondere Disposition -

<sup>1)</sup> Suffert, Der Einfluss der Antiseptik auf die Häufigkeit des Vorkommens von Mastitis, Ophthalmoblennorrhoe, Conjunctivitis und Nabelvergiftung nach den Erfahrungen der Marburger geburtshilflichen Klinik 1867—1887, In.-Diss., Marburg 1887. <sup>2</sup>) Siehe vollständige Litteratur, S. 177.

Mastitis. 599

wunde Warzen und Schrunden reiehen dazu allein noch nicht aus — vorhanden sein muss.

Eine andere Quelle des Giftes ist die Mundhöhle des Kindes. In der That sieht man bei nicht genügender Säuberung der Mundschleimhaut häufiger Brustdrüsenentzündungen. Freund, H. W.¹), beschreibt eine Mastitis-Epidemie in der Strassburger Hebammenanstalt, deren Quelle eine Soor-Stomatitis der Kinder war.

Nach unsern Beobachtungen war es in der Regel am Anfang der zweiten bis Ende der zweiten Woche, wo die Erkrankung begann. In der Mehrzahl der Fälle wird sie eingeleitet durch einen Schüttelfrost, wenigstens durch ein Frösteln. Die Temperatur geht gleich bis 39.0, ja 40 in die Höhe. Eine Stelle der Drüse ist härter anzufühlen, etwas gerötet und sehmerzt. Die Milehsekretion lässt nach.

Bei täglicher Besichtigung der Brüste erkennt man die Anfänge der Entzündung in der Regel schon eher, als es zu den genannten Symptomen kommt.

Geschieht nichts, so kommt es zu ausgedehnter Vereiterung und zum Durchbruch, der, wenn er spontan eintritt, meist in einer Anzahl kleiner Fistelöffnungen stattfindet, und noch lange Zeit



Fig. 353. Mastitis suppurativa. Erstgebärende. Geburt normal.

hindurch pflegt die Eiterung fortzudauern. In sehr seltenen Fällen entwickelt sich von einer Mastitis aus allgemeine Sepsis.

Man muss unter allen Umständen versuchen, eine Mastitis zu coupiren. Tag und Nacht ein Eisbeutel auf die hochgebundene Brust hat in

der Regel den gewünschten Erfolg. Oftmals sah ich aber, dass Wöchnerinnen, deren beginnende Brustdrüsenentzündung wir coupirt zu haben glaubten, die wir nach einer fieberlosen Zeit von mehreren Tagen aus der Anstalt entliessen, doch später noch eine Vereiterung durchmachten.

Zeigt Oedem in der Umgebung der geschwollenen Partie die tiefliegende Eiterung an, so lasse man das Eis als unnütz weg und mache feuchtwarme Umschläge. In einiger Zeit wird deutliche Fluktuation nachzuweisen sein, und wenn die Kranke ihre Einwilligung dazu giebt, so incidire



Fig. 353. Einseltige Mastitis durch Eisconnirt.

) Z. f. G. u. G., Bd. 36, S. 473.

Rehendlung

Symptome

man breit und spüle die Höhle aus, lege einen Drain ein und verbinde nach üblicher Weise mit einer den Thorax umgebenden Binde.

Ob an der gesunden Brust weiter zu stillen ist, hängt davon ab, ob sich für das Kind leicht ein passender Ersatz findet. Besser ist es für die Mutter, nicht mehr zu stillen; denn im Anfange die Schmerzen und später die Eiterung werden entschieden heftiger und andauernder, wenn die gesunde Brust gebraucht wird.

Je zeitiger mit Erfolg indicirt werden kann, desto eher wird Drüsengewebe erhalten, das in einem späteren Wochenbette funktioniren kann. Bisweilen sieht man noch eine sehr kräftige Thätigkeit in früher erkrankten Brüsten.

## 3. Galakthorrhoe.

Aus bisher noch unbekannten Ursachen kommt es bisweilen zu einem dauernden Milchfluss; nicht nur zwischen den einzelnen Stillzeiten, sondern selbst nach dem Entwöhnen des Kindes dauert unnnterbrochen der Milchabgang fort.

Die Brüste sind dabei keineswegs turgeszent, sondern schlaff, oft scheinbar klein.

Bei längerer Dauer dieser Affektion beginnt das Allgemeinbefinden zu leiden. Müdigkeit, Muskelschwäche, Blutarmut, nervöse Reizbarkeit mit ihrem Gefolge von reflektorischen Erscheinungen stellen sich ein.

Trinkt das Kind noch an der Brust zur Zeit des Beginns des Milchflusses, so setze man es ab; denn die Frau hält derartige Säfteverluste nicht lange aus. In den Fällen, wo die Galaktorrhoe nach dem Absetzen fortdauert, scheint am besten ein kräftiger Druckverband unter Berücksichtigung starken Emporhebens der Brust zu wirken. Durch roborirende Diät, Eisen, suche man die Kräfte zu heben. Die neurasthenischen Erscheinungen bekämpft man durch Wechsel der Lebensweise, eine Badekur u. dergl.

Das langdauernde Stillen kann nervöse Störungen hervorrufen, Neurasthenie, Herzneurosen. Auch schwere Amblyopien hat man darauf zurückgeführt <sup>1</sup>).

# 4. Milch kranker Frauen.

Untersuchungen über die Tauglichkeit der Milch bei Frauen, die an chronischen Erkrankungen leiden oder zur Zeit hohen Fiebers sind nur wenige gemacht worden. Ludwig<sup>2</sup>) untersuchte die Milch tuberkulöser, syphilitischer und albuminurischer Frauen. Für die Praxis hat dies keine besondere Wichtigkeit, da man derartige Kranke in der Regel nicht stillen lässt.

Bei hohem Fieber sinkt der Gehalt an festen Stoffen und Fett, ebenso nach schweren Blutverlusten. Sobald diese Zustände gehoben, kann das Stillen mit Erfolg weitergeführt werden.

# Störungen im Bereiche der Harnblase und Urethra.

Ausser den auf Seite 172 angeführten, häufig im Wochenbette wiederkehrenden Unregelmässigkeiten bei der Harnentleerung muss hier noch

<sup>1)</sup> M. f. G. u. G., Bd. 2, S. 527. 2) A. f. G., Bd. 46, S. 536.

zweier erheblicher Erkrankungen der Harnwege gedacht werden, des puerperalen Blasenkatarrhs und der Fisteln der Harnwege.

# I. Cystitis.

Der Blasenkatarrh, eine infektiöse Schleimhauterkrankung, in der Regel durch unsauberen Katheter hervorgerufen, dokumentirt sich durch häufigen Harndrang, Brennen bei der Entleerung selbst, Harnzwang nach Beendigung der Entleerung. Der Urin sieht zumal in seinen letzten Partien trübe, wolkig aus, riecht bisweilen ammoniakalisch und lässt einen dicken Bodensatz abscheiden, der aus Eiterkörperchen, Schleim, Blasenenithelien besteht.

In veralteten Fällen kann man ein Fortschreiten auf Ureteren und Nierenbecken wahrnehmen; ebensowohl muss man aber auch darauf achten, oh sich nicht schon bei den ersten Zeichen des Blasenkatarrhs eine Erkrankung des Nierenbeckens selbst vorfindet, wie man aus der Form der Epithelien, dem Vorhandensein von Blutkörperchen, aus den Schmerzen in der Lumbalgegend und unter Umständen aus der Anamnese erkennen kann.

Eine Verhütung des Blasenkatarrhs ist bei einiger Vorsicht sehr leicht möglich. Katheter und Harnröhrenöffnung müssen beide stets wohl

gesäubert sein.

Als Beweis möge unsre Statistik dienen: Obwohl jede Frau vor der Expressio placentae katheterisirt worden ist, fast jede Schwangere bei der Aufnahmeuntersuchung, wiederum viele Hundert im Wochenbette, also alles in allem bei 3000 Frauen der Jahre 1883 bis 1894 in der Marburger Anstalt gegen zehntausendmal katheterisirt worden ist, so haben wir doch nur 4 Blasenkatarrhe zu verzeichnen, bei denen subjektive Beschwerden vorhanden waren.

Wir wenden gegen Blasenkatarrh stets Ausspülungen der Blase mit Borsäure oder Salicylsäure an und lassen reichlich kohlensäurehaltige Wässer

mit Milch trinken.

# 2. Fisteln der Harnwege.

Ueber die Entstehung der Blasenscheiden- und andrer Fisteln der Harnwege ist Seite 314 berichtet. Hier mögen die Einteilung der Fisteln und die Symptome nebst Therapie folgen.

Die am häufigsten vorkommende Form ist die Blasen-Scheiden-Blasen-Scheiden-Blasen-Scheiden-fistel, meist dicht vor der vordern Muttermundslippe gelegen, bald median, bald mehr seitlich. Die Blasenöffnung liegt im Blasenhalse und,

wenn die Oeffnung sehr gross ist, in einem Teile der Harnröhre.

Die gänzliche Zerstörung der Harnröhre sah ich nur einmal. Bei grossen Fisteln ist der unwillkürliche Abgang von Harn sofort nach der Geburt wahrzunehmen. Kleinere Fisteln können noch eine Zeit durch das zerquetschte Gewebe geschlossen bleiben, bis dieses am 5. bis 7. Tage losgestossen wird und nun erst der Urin durch die Scheide ausfliesst.

Sehr kleine Fisteln können spontan durch Granulationen heilen; grössere verkleinern sich oft sehr bedeutend, bedürfen aber dann später eines Verschlusses durch Operation. Bevor die Rückbildung der Genitalien nicht beendet ist, pflegt man diese Operationen nicht zu machen; also in der 6. bis 8. Woche. Bis dahin sind die Wöchnerinnen sehr sauber zu halten.

Blasen-Cervikalfisteln

Blasen-Cervikalfistel. Gewöhnlich ist die vordere Lippe tief gespalten und klafft nach der Scheide zu. Der Urin fliesst dann in Cervix und Scheide. Bisweilen ist aber nur eine cirkuläre Oeffnung zwischen Blase und vorderer Wand des Cervix entstanden; dann fühlt der untersuchende Finger keine Fistel, der Harn kommt aber reichlich aus dem Muttermunde heraus.

Die Untersuchung mit der Sonde stellt den Sachverhalt fest. Spaltung der vordern Lippe, Verschluss der Blasenöffnung und Wiedervereinigung der gespaltenen Lippe sind die nötig werdenden operativen Verfahren.

Harnleiterfisteln

Harnleiter-Scheidengewölbefistel. Fliesst der Urin aus der Scheide ab, wird er nebenbei aber auch aus der Blase entfernt, so handelt es sich um eine kleine Blasenscheidenfistel oder eine Harnleiterfistel. Erstere ist ausgeschlossen, wenn bei starker Anfüllung der Blase mit farbiger Flüssigkeit keine Flüssigkeit in die mit dem Speculum freigelegte Scheide eindrinet.

Mündet der Harnleiter in das Scheidengewölbe, so kann man dies bei guter Freilegung mit dem Auge sehen. Ist dies nicht der Fall, so kann es sich nur um eine Harnleiter-Cervix- oder Harnleiter-Uterusfistel handeln.

Je nach der Zugängigkeit der Harnleiterfisteln können verschiedene operative Verfahren in Frage kommen; meist die Kolpokleisis, der Verschluss der Scheide. Der Harn wird dann zugleich mit dem menstruellen Blute und dem Uterus- und Scheidenschleime aus der Harnröhre entleert.

Genaueres über diese Operationen gehört in die Lehrbücher für Gynäkologie.

# Pathologie der Neugeborenen.

# Krankheiten des Kindes in den ersten Lebenstagen.

Das Kind, das bisher in utero vor dem Blasensprunge unter Abschluss der atmosphärischen Luft frei von Mikroorganismen jederart gelebt hatte, nimmt schon beim Durchgange durch die Scheide und in den ersten Minuten seines extrauterinen Lebens eine grosse Zahl gutartiger, leider auch oft pathogener Keime auf. Mundhöhle, Magen, Darm bekommen beim Atmen, Trinken u. s. w. die Bakterien, die bei der Verdauung physiologisch von Wichtigkeit sind 1). An dem absterbenden Nabelschnurrest findet man schon sehr bald Staphylokokken, selbst Streptokokken. In die Vagina der eben geborenen Mädchen wandern Spaltpilze und beeinflussen jedenfalls normalerweise die Sekretion.

Der Kampf des gesunden fötalen Gewebes mit den pathogenen Mikroorganismen der Aussenwelt beginnt, und eine grosse Reihe von Kindern erliegt diesem Kampfe schon in den ersten 14 Tagen ihres Lebens oder wird wenigstens mehr oder weniger geschädigt.

Das Leben unter Abhaltung von Mikroorganismen ist beim kleinen Meerschweinchen für einige Tage gelungen<sup>2</sup>). Die Verdauung erfolgte in regelrechter Weise.

Berücksichtigt man noch, dass weitere Schädigungen infolge mangelhafter oder ungeeigneter Ernährung eintreten, so nimmt es nicht wunder, dass ein grosser Procentsatz der Kinder das Ende des ersten Jahres nicht erreicht, wahrscheinlich 50 % und darüber.

Im Sänglingsalter starben nach Wolff's 3) Untersuchungen von Kindern des Arbeiterstandes 39,5%, des Mittelstandes 17,3%, der wohlhabenden Stände 8,9%.

## Die Nabelerkrankungen.

Die Nabelwunde bildet die wichtigste Eingangspforte für pathogene Mikroorganismen. Da diese dem absterbenden Nabelschnurreste allenthalben

1) Schild, Z. f. Hygiene u. Infektionskr, 1895, S. 113, 2) Nuttal u. Thierfelder, Hoppe-Seyler's Ztschr., Ed. 21, S. 109 u. Ed. 22, S. 62. 3) Rubner, Lehrb. d. Hygiene. ansitzen, so ist es zu verwundern, dass nicht häufiger schwere Nabelinfektionen stattfinden.

Seit Eröss<sup>1</sup>) nachgewiesen, wie gross die Zahl der vom Nabel aus inficirten Kinder früher war — er fand, dass bei 1000 Kindern nur in 320 Fällen die Abstossung des Nabelsehnurrestes ganz normal vor sich ging —, sind seine Untersuchungen vielfach kontrollirt und bestätigt worden<sup>2</sup>). Auch hat die Eröss'sche Arbeit den Erfolg gehabt, dass man allenthalben eine Besserung der Behandlung des Nabelschnurrestes anstrebte und erzielte. Siehe S. 188.

Nabeleiterung

Nicht immer geht die Abstossung des Nabelschnurrestes nur mit minimaler Eiterung vor sieh, sondern ab und zu findet Nabeleiterung erheblicheren Grades infolge von Granulationsbildung an dem Nabelkegel statt. Wachsen diese Granulationen in Form einer kleinen Beere aus der Nabelwunde in die Höhe (Fungus umbilicalis), so geben sie zu ziemlich starker Eiterung und wohl auch zu Blutungen Anlass; letztere treten besonders leicht auf, wenn man den angetrockneten Nabelverband, statt ihn im Bade sich selbständig ablösen zu lassen, abreisst. Abtragung oder Actzung sind hier am Platze.

Die Wucherungen am Nabel haben in seltenen Fällen auch eine andre Ursache, indem sich von den Geweben der Allantois (Urachus) und des Dotterstranges, deren Epithelrohr durch den Nabelring hindurchgeht, epitheliale Geschwülste bilden; besonders ausgesprochen kann dies sein, wenn ein Meckel'sches Darmdivertikel am Nabel adhärirt.

Persistenz der Nabelarterien Ein ähnliches Bild, wie beim Nabelfungus, wird auch hervorgerufen durch Persistenz von Resten der Nabelarterien. Nicht selten bleibt ein bis 1 cm langes Stück einer oder beider Nabelarterien am Nabel erhalten, mumifizirt nicht und ragt nach Abfall der Schnur als ein kleiner penisartiger Fortsatz hervor. Er verhindert den schnellen Verschluss der Nabelwunde, und bringt stärkere Eiterung hervor. — Man trägt es am besten mit der Schere ab und ätzt.

Ganz selten erlebt man bei nicht inficirten Kindern aus diesen Resten noch eine Nachblutung. Ich musste bei einem vollständig gesunden Kinde am 11. Lebenstage, als der letzte Rest der vertrockneten Schnur mit der Schere entfernt wurde, eine Arterienunterbindung vornehmen, um die Blutung zu stillen. Das Kind zeigte auch nachher keinerlei Krankheitserscheinungen (1897, J. Nr. 110).

Pemphigus periumbilicalis

Die Eiterung der Nabelwunde bringt sehr häufig eine meines Wissens früher noch nicht beschriebene Hauterkrankung hervor, den Pemphigus periumbilicalis<sup>3</sup>). An den Stellen, wo unter der allerwärts in Gebrauch befindlichen Nabelbinde die Haut leicht macerirt wird, entwickeln sich am 3. bis 4. Tage kleine Miliariabläschen, die sich zum Teil nach und nach vergrössern und eine dünnwandige Blase darstellen. Sie öffnen sich, entleeren eine dünn-seröse oder eiterige Flüssigkeit. — Sanberkeit und Benutzung eines reinen Fettes bringen die Haut bald wieder zur Verheilung.

Die bakteriologische Untersuchung des Blaseninhalts ergiebt regelmässig das Vorhandensein von Staphylokokken, wie sie sich im Nabeleiter befinden.

Arteriitis und Phlebitis umhil. Von weit grösserer Bedeutung ist die Arteriitis und Phlebitis umbilicalis, infolge von Streptokokkeninfektion, die anfangs längs der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. f. G., Bd. 41, S. 409. <sup>2</sup>) Roesing, Z. f. G. u. G., Bd. 30, S. 176. <sup>3</sup>) Trantenroth, Pemphigus neonatorum periumbilicalis, In.-Diss., Marburg 1892.

Arterien und Vene im Bindegewebe vorwärts schreitet, auf die Gefässwandungen übergeht und nun teils in der Umgebung der Gefässe, teils

durch Metastasen eine ausgebreitete Infektion hervorruft.

Die primäre Affektion, d. h. die Entzündung des Nabels selbst kann dabei so geringfügiger Natur sein, dass sie vollständig übersehen wird. Man bemerkt dann in der Regel zuerst zwischen Nabel und vorderer Beckenwand eine Verdickung, bisweilen diffus, bisweilen in Form zweier Stränge, die zur Seite der Blase abwärts führen. Bald gesellt sich geringes Oedem der untern Extremitäten hinzu, und es dauert auch meist nicht lange, dass entweder der Verfall des Kindes eine allgemeine Blutdissolution anzeigt (septische Form) oder dass an diesem oder jenem Körperteile Abscessbildungen, Thrombosen auftreten (pyämische Form).

Schon ziemlich zeitig leidet das Allgemeinbefinden der Kinder. Oft wenn die Lokalerkrankungen noch ganz geringfügiger Natur sind, will

das Kind nicht mehr trinken, ist unruhig, wimmert viel, verfällt.

Bei der septischen Form der Erkrankung ist jede Behandlung aussichtslos; hingegen kommen die Kinder, manchesmal nachdem sich eine grosse Zahl von Abscessen nach und nach gebildet hat und geöffnet worden ist, bei der pyämischen Form ab und zu glücklich mit dem Leben davon.

Beginnt die Nabelentzündung zugleich mit einem Wunderysipel in der Peripherie des Nabels, so ist die Prognose von Anfang an als eine sehr ungünstige zu stellen. In solchen bösartigen Fällen kommt auch bisweilen Gangrän der Bauchdecken zustande, zumal in der Richtung nach der Symphyse zu. Obwohl eine Behandlung aussichtslos ist, so muss doch der Arzt durch subkutane Karbollösung-Injektionen, Umschläge, Incisionen den Process zu bekämpfen suchen.

Als ein Folgezustand eines septischen Processes kann es auch zu Blutungen aus der Nabelwunde kommen. Diese sind immer als ein sehr ominöses Symptom aufzufassen, auch schwer zu beseitigen, da das zur Gerinnung nicht geneigte Blut die Bildung von Thromben unterlässt.

# Wundstarrkrampf der Neugeborenen.

Zu den schwersten Erscheinungen als Folge einer Nabelinfektion

gehört der Trismus und Tetanus neonatorum.

Das Gift, das diese Erkrankung hervorruft und wahrscheinlich ebenfalls durch die Nabelwunde eindringt, ist der Tetanusbacillus. Mit dem Abfall der Nabelschnur oder etwas später bemerkt man zuerst eigentümliche krampfartige Bewegungen des Mundes, Spitzen der Lippen oder zitternde Bewegungen des Unterkiefers. Die Kinder wollen die Warze nicht nehmen, und es stellt sich heraus, dass sie den Unterkiefer nicht vollständig vom Oberkiefer entfernen können (Krampf der Masseteren). Demnächst entsteht Krampf der Nackenmuskulatur (Opisthotonus), dem sich zeitweise allgemeiner Starrkrampf, zeitweise klonische Krämpfe anschliessen. Bei der vollständigen Nahrungsenthaltung und den anhaltenden Krampfzufällen sterben die Kinder bald an Erschöpfung.

Danerbäder (je nach der Höhe des Fiebers abgekühlt), Chloralelys-

mata, Ernährung per rectum sind anzuwenden, wenn auch die Aussichten

sehr ungünstig zu nennen sind.

Lange Zeit hindurch ist die Erkenntnis der Aetiologie des Trismus neonatorum durch eine scheinbar vollständig beweisende Beobachtung <sup>1</sup>) irregeführt worden, wonach zu heisse Bäder den Kinnbackenkrampf hervorgerufen haben sollen. Eine Elbinger Hebamme verlor in den Jahren 1864 und 1865 von 380 Kindern 99 am Kinnbackenkrampfe. Nach vielen vergeblichen Versuchen, die Ursache ausfindig zu machen, gelang es nachzuweisen, dass der Hebamme das Gefühl in der Hand für Abschätzung von Wärme abgehe und sie die Kinder zu heiss bade; in drei Fällen bereitete sie das Badwasser statt 28° R. mit 31°, 33°, 35° R. Mit Gebrauch eines Thermometers hörten die Erkrankungen auf, wiederholten sich aber, als der Thermometer zerbrochen war.

Nach unsern jetzigen Kenntnissen über Entstehung dieser Erkrankung ist es wahrscheinlicher, dass die Hebamme das Tetanusgift mit sich geführt hat. Ist doch in neuerer Zeit von einem noch weit ausgedehnteren Wüten der Krankheit berichtet. Turner 2) erzählt, dass auf der Insel St. Kilda (Hehriden) seit 200 Jahren die Krankheit endemisch sei und 67 % aller Kinder gefordert habe. Mit Einführung eines aseptischen Nabelver-

bandes ist seit Jahren kein Kind mehr an Nabelvergiftung gestorben.

Heftige Endemien aus der vorantiseptischen Zeit in Anstalten 3) bestätigen die infektiöse Natur des Giftes.

Aus neuerer Zeit sind Fälle beobachtet, in denen der Tetanusbacillus hat nachgewiesen werden können.

Versuche mit Tizzoni's oder Behring-Knorr'schem Antitoxin sind angezeigt.

# Die gangrrhoische Infektion bei Neugeborenen.

Auch der Neisser'sche Diplococcus kann dem Kinde schon sehr zeitig eingeimpft werden und führt, je nach der Stelle, wo die Infektion

geschah, zu verschiedenen Erkrankungen.

Die gonorrhoische Erkrankung der Augenlidbindehaut, Ophthalmoblennorrhoe, ist die Folge einer Einimpfung zwischen die Augenlider während des Durchtritts des Gesichtes über den Damm oder, wenn der aus der Schamspalte heraushängende Kopf in die Flüssigkeit taucht, die sich vor den Genitalien der Frau befindet. Auch glaube ich bemerkt zu haben, dass Kinder, die sich bald ihr Gesicht zerkratzen, sich mit den eignen Nägeln infiziren können 4). In Anstalten ist die Uebertragung auf andre Kinder, besonders durch Benutzung derselben Badewanne, ziemlich häufig. Uebrigens ist nicht ausgeschlossen, dass auch in der Praxis von Hebammen und Aerzten eine Uebertragung stattfindet.

Im geschlossenen Eisacke findet niemals eine Infektion statt. Die gegenteilige Ansicht Nidden's 5), sich stützend auf einen nicht selbst beobachteten Fall, ist nicht beweis-

räftig.

Die Ausbreitung der Krankheit hängt eng mit dem Vorkommen der Gonorrhoe der Genitalien zusammen und ist sie deshalb in grossen Städten häufiger. Aber auch auf dem platten Laude kommt sie noch häufig genug vor. Auch trotz der Empfehlung der Argentum uitricum-Behandlung (siehe unten) hat die Ausbreitung in Grossstädten noch zugenommen <sup>6</sup>).

Opbthalmoblennorrhoe der Neugeborenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Keber, Ueber heisse Bäder als Ursache des Kinnbackenkrampfes der Neugeborenen, Monatsschr. f. Geb. 1868, Bd. 31, S. 433 und Nachtrag, Bd. 33, S. 66, P. Die Pest von St. Kilda, Glasgow med. Journ. 1895, cit. M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 383. S. Cederschjöld, Swenska Läkare Sallskapets nye Handlinger, S. 58. — N. Z. f. G., Bd. 10, S. 345. Per. u. Arb., Bd. 2, S. 203. N. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1891, 29. Jahrg., S. 353. Silex, Z. f. G. u. G., Bd. 31, S. 156.

In der Schweiz, wo nur in wenigen Kantonen im Jahre 1892 staatliche Vorschriften zur Verhütung der Ophthalmoblennorrhoe bestanden, erkrankten pro Jahr im Minimum 378 Kinder (4.5%) der Lebendgeborenen). 50 bis 70 dieser Kinder erlitten eine Schädigung, 16 wurden dauernd blind 1).

Am 3. oder 4. Tage von der Infektion an gerechnet, also meist nach der Geburt des Kindes, fangen die Augenlider an zu schwellen, werden nicht mehr spontan geöffnet, und zwischen den Lidern quillt eine seröse. mit kleinen Flocken vermischte Flüssigkeit hervor. Im Laufe von zwei Tagen nimmt der Process, wenn nichts zur Bekämpfung der Krankheit geschieht, so zu, dass die Lider überhaupt künstlich kaum zu öffnen sind; der Ausfluss ist eiterig geworden. Der stagnirende Eiter übt einen sehr ungünstigen Einfluss auf die Cornea aus, die sich bald getrübt zeigt und in den Entzündungsprocess mit hineingezogen wird. In den schlimmsten Fällen kommt es zur Perforation der Cornea, Aussliessen des Bulbus, Atrophie etc.

Dass es sich um eine gonorrhoische Infektion handelt, ist mit Wahrscheinlichkeit aus der Zeit des Auftretens (3. bis 4. Tag), aus der Intensität und aus dem Vorhandensein eines eiterig-schleimigen Ausflusses bei der Mutter zu entnehmen. Doch darf man sich bei diesen Wahrscheinlichkeitsbeweisen nicht beruhigen. Der entscheidende Nachweis ist durch die bakteriologische Untersuchung zu liefern. Da es sich bei der Ophthalmoblennorrhoe fast immer um eine einfache Infektion handelt, so genügt die mikroskopische Untersuchung, und leicht findet man die in den Zellenleib der Eiterkörperchen eingelagerten Diplokokken.

Seit man den Infektionserreger und den Modus, wie er zumeist ein-Prophylaxe der dringt, kennt, hat man mit Erfolg die Prophylaxe geübt. Diese besteht hauptsächlich in der wiederholten Reinigung der Vulva kurz vor Durchtritt des Gesichtes und in dem sofortigen Abwaschen des Gesichtes nach Geburt des Kopfes. Die Hebamme, die den Damm gestützt hat, muss sich schon vorher ein Gefäss mit ganz reinem Quellwasser oder mit abgekochtem Wasser zur Hand gestellt haben. Sie hält den Kopf in die Höhe, dass er nicht zwischen die Schenkel herabsinkt, bis der Rumpf ausgetrieben worden ist. Im Bade muss dann noch einmal die Waschung des Gesichtes erfolgen, aber nicht mit dem Badewasser. In Anstalten brauchen die Kinder nach dem ersten Bade nicht wieder gehadet zu werden.

In Fällen, wo die Mutter nachweislich einen eiterig schleimigen Ausfluss hat, wird zur Zeit die Einträufelung einer 20/oigen Argentum nitricum-Lösung, wie solche zuerst an der Leipziger Klinik ausgeführt und von Credé empfohlen wurde, prophylaktisch angewendet. Mit einem Tropfglase wird dem Kinde ein Tropfen zwischen die Augenlidspalte gebracht. Ob die zweifellos günstigen Folgen nach Anwendung dieses Verfahrens der jetzt allgemein in Anstalten angewendeten Reinlichkeit oder dem Argentum nitricum zukommen, muss noch festgestellt werden.

Vergegenwärtigt man sich den Zweck einer derartigen Einträufelung, so kann damit nur eine geringe Actzung und Verschorfung des Schleimhautepithels und Abtötung der während des Entbindungsaktes selbst eingedrungenen Tripperpilze erzielt werden. Es bleibt

Onhthalmoblennorrhoe

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Heim, In.-Diss., Olten 1895.

aber gänzlich unverständlich, wie die in wenigen Stunden vorübergehende Wirkung dieser Einträufelung die Kinder auch weiter schützen soll. Da nun thatsächlich seit Anwendung des Einträufelungsverfahrens auch für die weiteren Tage der ersten Woche eine Verminderung der Erkrankungen festgestellt ist, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass nur zum mindesten die Einträufelung, in der Hauptsache die gesteigerte Sauberkeit die günstige

Wirknng ausübt.

Würde die Einträufelung jeglicher Nachteile entbehren, so könnte man sie ja allerwärts einführen, da sie eine kleine Zahl vou Tripper-Ophthalmien verhindert. Aber sie hat unter Umständen Nachteile, bestehend in einer zeitweise eintretenden Reaktion, die mindestens eine beginnende Ophthalmoblennorrhoe vortäuscht (1892, J. Nr. 339), daher auch wirkliche specifische Erkrankungen einige Zeit verkennen lässt, oder gar eine Reizung hervorruft, die mit einer Trübung der Cornea endet. Das letztere sahen wir in einem Falle (1895, J. Nr. 138), wo durch täglich vorgenommene Untersuchungen des Sekrets niemals Gonokokken nachgewiesen werden konnten.

Ueberdies ist die Methode nicht absolut verlässlich, denn trotz erfolgter Einträufelung mit frischem Argentum nitricum sind specifische Entzündungen zu beobachten. Die beiden einzigen in den Jahren 1896 und 1897 in der Marburger Anstalt beobachteten Primärfälle zeigten sich in Fällen, wo von sachverständiger Hand eingeträufelt war.

Die Behandlung der frischen Entzündung geschieht mit Eis. Der Erfolg ist fast absolut sicher, wenn, was unbedingt notwendig ist, die Eisbehandlung Tag und Nacht fortgesetzt wird. Wir benutzen kleine Eisbeutelchen aus tierischer Membran, fixiren den Kopf des Kindes so, dass die Gesichtsfläche genau nach oben schaut und wechseln mit dem Beutelchen, sobald das Eis geschmolzen ist. Ausserdem wird von Stunde zu Stunde die Lidspalte etwas auseinandergedrängt und mit Watte und destillritem Wasser der erreichbare Teil der Schleimhaut gereinigt. Die Reinigung kann auch, wenn man eine geschickte Pflege zur Hand hat, durch Abspülungen besorgt werden.

Die Behandlung wird fortgesetzt, bis das Kind die Augen wieder spontan zu öffnen anfängt, was am ehesten im Halbdunkel und beim Anlegen an die Brust geschieht. Dann benutzen wir, wenn die Schleimhaut stark geschwollen ist, eine 10% jeige Argentum nitricum-Lösung, die wir bei ektropionirten Lidern auf die Schleimhaut auftragen und den Ueber-

schuss sofort durch 1º/oige Kochsalzlösung neutralisiren.

Macht das Kind die Augenlidspalte wieder regelmässig auf, so fahre man mit Auswischen oder Ausspülen so lange fort, als noch Eiterung stattfindet.

Die gonorrhoische Entzündung der Mundschleimhaut. In neuerer Zeit haben Dohrn¹)-Rosinski²) darauf aufmerksam gemacht, dass das gonorrhoische Virus bei Neugebornen auch bisweilen auf die Mundschleimhaut aufgeimpft, umfangreiche eiterige Epithelerkrankung mit folgendem Epithelzerfall herbeiführe. Ein tieferes Eindringen als bis zum Papillarkörper ist nicht beobachtet worden.

Der Einfluss der Erkrankung auf das Befinden des Kindes war nur

ein ganz geringer.

Eine ähnliche Beobachtung ist bisher nur von H. Leyden<sup>3</sup>) veröffentlicht, der ein gonorrhoisches Geschwür an der Lippe eines 7 Tage alten Kindes, das an Ophthalmoblennorrhoe litt, sah. Wir hatten Gelegenheit eine der Dohrn'schen Abbildung gleiche Erkrankung an der Mundschleimhaut zu sehen, die bakteriologisch genau untersucht wurde

Behandlung der Ophthalmoblennorrhoe

Gonorrhoische Entzündung der Mundschleimhaut

 $<sup>^{1)}</sup>$  Verhandl, d. deutsch, gyn. Gesellsch., Bonn 1891, S. 345.  $^{2})$  Z. f. G. n. G., Bd. 22, S. 216.  $^{3})$  C. f. G., 1894, S. 185.

und ebenso leicht verlief, wie der Königsberger Fall (1896, J. Nr. 206), Fehling 1) giebt an, in seiner Assistentenzeit die Krankheit beobachtet zu haben.

Die gonorrhoische Vulvitis und Vaginitis neugeborner Gonorrhoische Vulvitis u. Vagi-Mädchen gehört zwar zu den seltensten Erkrankungen der Neugebornen, verdient aber doch alle Berücksichtigung. Beim Reinigen des Kindes kann eine Mutter, Amme, Wärterin gonorrhoischen Eiter in die Vulva bringen. Die Folge ist eine akute Entzündung der Scheidenschleimhaut, die durch Ausspülungen (mittels feinem Gummischlauch ausführbar) mit Sublimat (1:5000) oder mit Argentum nitricum (2:100 Ag. dest.) zu beseitigen ist.

# Entzündung und Vereiterung der kindlichen Brustdrüse.

Bei Knaben sowohl wie bei Mädchen schwillt die Brustdrüse bisweilen zu erheblicher Grösse an, rötet sich auch etwas, wie im Beginne einer Entzündung. Wird in diesem Stadium viel mit Fingern und zwar mit schmutzigen Fingern an der Brustdrüse herungedrückt, so tritt bisweilen eine Infektion mit Vereiterung ein. Diese kann ab und zu auch ohne die erwähnte Malträtation erfolgen.

Bei starker Schwellung scheint es am zweckmässigsten zu sein, feuchte Kompressen, die durch eine lose angelegte Binde auf den Brüsten festgehalten werden, anzuwenden. Im Falle einer Vereiterung ist Incision und Ausspülung des Eitersackes notwendig.

# Schwämmchen, Aphthen, Soor,

Solange das Kind sich seinen Mund durch reichliche Speichelung nicht selbst reinigt, solange es, selbst im Schlaf, kleine Milchmengen wieder in den Mund zurückbringt, bleiben nicht selten geronnene Klümpchen in den Falten der Wangen und Lippenschleimhaut und unter der Zunge zurück, nehmen einen Pilz (Saccharomyces albicans) auf und üben durch ihre Zersetzung einen Reiz auf die Mundschleimhaut aus, der erst eine Rötung, dann Abhebung des Epithels und Geschwürsbildung verursacht.

Die Kinder haben beim Saugen Schmerzen. Wahrscheinlich wird auch die Beschaffenheit des Mundspeichels so beeinflusst, dass Verdauungsstörungen die Folge sind. Die Kinder bekommen Diarrhöen und können bei ungenügender Pflege derart herunterkommen, dass selbst der Tod eintritt.

Die Schwämmchen sind bei aufmerksamer Pflege sicher zu vermeiden. Mit einem weichen, sauberen Läppehen wäscht man den Mund vor jedem Trinken gründlich aus. Zu brüskes Verfahren und die Benutzung grober Gewebe erhöht die Gefahr der Entstehung von Pilzniederlassungen durch Schädigung des Schleimhautenithels.

Das Auswaschen nach dem Trinken, wie es allseitig empfohlen wird, ist unpraktisch. Die Waschung vor dem Trinken hat ausser den Seite 189 angegebenen Vorteilen auch noch das Gute, dass die Warze der Mutter nieht so leicht inficirt wird.

Die Schwämmehen beseitigt man durch fleissige Reinigung, eventuell durch Einpinseln von Boraxlösung (1 bis 10 auf 30 Syrup),

39

Ablfeld, Lehrb. d. Geb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Münchener med. W. 1895, Nr. 49, S. 1142.

Bednar'sche Aphthen Unter Bednar'schen Aphthen¹) versteht man kleine Geschwüre an der hintern Partie des harten Gaumens, symmetrisch von der Mittellinie ab gegen die Wangen hin gelegen. Dort sind zwei Stellen, wo normalerweise die Gaumenschleimhaut sehr verdünnt dem Knochen aufliegt und unter normalen Verhältnissen zwei anämische linsengrosse Flecke darstellt. Spontan, besonders aber nach brüskem Auswischen der Mundhöhle mortificirt hier die Schleimhaut und zerfällt geschwürig. Auch findet an diesen Stellen die von Dohrn (siehe Seite 608) beschriebene gonorrhoische Infektion am ehesten statt.

### Melaena neonatorum.

Entleeren die Kinder Blut aus Mund und Darm, so kann das mütterliches Blut sein, das die Kinder beim Saugen aus der wunden Warze aufgenommen haben; es kann aber auch kindliches Blut sein, das aus Magenoder Darmgeschwüren stammt. Diese letztere Erkrankung bezeichnet man als Melaena neonatorum.

Sie entsteht in der Regel durch kapillare Embolien, die ihren Ursprung in der Nabelvene haben. Die dadurch hervorgerufenen hämorrhagischen Infarkte mit sekundären Ulcerationen findet man meist auf der Magenschleimhaut und auf der des Duodenums. Weshalb gerade die Partien der Mesenterialgefässe betroffen werden, ist noch nicht festgestellt. Es ist schwer zu verstehen, wie ein Embolus der Nabelvene in diese Teile des Cirkulationssystems gelangen soll. Möglich ist es, dass auch die Melaena neonatorum die Folge einer Pilzinvasion ist <sup>2</sup>).

v. Preuschen<sup>3</sup>) sucht nachzuweisen, dass Blutungen in das Gehirn eine Erweichung der Magen-Darmschleimhaut zum Gefolge hätten.

Brechen die Kinder Blut, sind die Windeln wiederholt mit blutigem Kot beschmutzt, hat die Mutter keine blutende Warze, so muss man an Melaena denken. Die Blutverluste zeigen sich dann regelmässig; die Kinder werden blass, schlaff, trinken nicht mehr ordentlich; die Temperatur sinkt ganz bedeutend, der Puls ist nicht mehr zu fühlen.

Doch kommen auch günstig verlaufende Fälle vor.

Unsre Therapie kann direckt kaum einwirken. Schatz<sup>4</sup>) empfiehlt Hydrastinin (5 Tropfen einer 5% eigen Lösung, subkutan). Auch Ergotin kann versucht werden. Einflössen von Muttermilch, wenn das Kind nicht mehr saugt, kann den Kräftezustand länger widerstandsfähig erhalten.

Blutungen aus der Vagina geringeren Grades sind nicht selten, während stärkere Blutungen nur selten beobachtet werden. Ich sah solche neben Bildung eines Kephalhämatoms. Siehe Seite 465.

### Scierema neonatorum.

Bei frühgebornen, lebensschwachen Kindern entwickelt sich nicht selten ungefähr am dritten Tage anfangend ein Oedem des Fussrückens

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Moldenhauer, A. f. G., Bd. 7, S. 287. <sup>2)</sup> Gärtner, A. f. G., Bd. 45, S. 272. <sup>3)</sup> C. f. G., 1894, Nr. 9, S. 201. — Festschrift zur Feier des 50jähr. Jubil. der Ges. f. Geb. u. Gyn. in Berlin 1894. <sup>4)</sup> Korrespondenzbl, d. Allg. Mecklenb. Aerztevereins, 1895, Nr. 165.

und der Waden, das gegen den Stamm hin zunimmt, schliesslich die Haut des Rumpfes und Gesichts ergreift. Die Haut wird dabei nach und nach bretthart (Zellgewebsverhärtung Neugehorner), die Glieder steif. Die Lebensenergie des Kindes sinkt schnell; es trinkt nicht gut, schläft viel, winmert, wenn es wacht; seine Temperatur sinkt ganz auffallend im Gegensatz zu der Zunahme des Oedems und der Spannung der Haut. Die Atmung wird oberflächlicher, Puls und Herzschlag werden undeutlich; unter zunehmender Schwäche bei andauernder Schlafsucht entflieht das Leben.

Die Ursache liegt wahrscheinlich in einem Cirkulationshindernis bei mangelhafter Thätigkeit der Atmungsmuskulatur und Lungenatelektase, oder in einer Läsion der wärmeregulirenden Centra <sup>1</sup>).

Schmidt2) fand im Blute Mikroorganismen und hält daher die Krankheit für

eine Infektionskrankheit.

Man soll, um die Krankheit zu verhüten, bei frühgebornen Früchten durch Wärmezufuhr (Wärmewannen, Couveuse), durch Anregen zum kräftigen Schreien, häufiges Baden, die Cirkulation zu fördern suchen. Ist einmal das Sklerödem ausgebrochen, so können warme Bäder in Verbindung mit Massage noch gute Dienste thun.

Ich beobachtete unter anderen die Erkrankung bei einem Knaben von 2280 gr Gewicht und 46 cm Länge. Am 11. Tage waren die unteren Gliedmassen und die Bauchdecken bretthart. Temperatur (After) ging bis 33.2 zurück. Erst am 19. Tage wurde

wieder Temperatur von 36.6 erreicht. (1894, J. Nr. 285).

# Akute Fettentartung der Neugebornen. (Buhl'sche Krankheit.)

Die Mehrzahl der an dieser akut verlaufenden Erkrankung gestorbenen Kinder wurde scheintot geboren und hatte eine auffallende Neigung zu Blutungen aus dem Nabel. Ueherdies fehlten nie kleinere und grössere Blutaustritte in die Hirnhäute, Pleura, Pericardium, Thymus, Schleimhäute, Muskeln, Haut u. s. w. Lebergewebe, Myocardium, Darmzotten, die Epithelien der gewundenen Harnkanälchen befinden sich im Zustande fettiger Degeneration. Diese letztere, in sehr auffallender Weise den pathologischen Befund heherrschende Thatsache veranlasste Buhl³), die Krankheit als akute Fettentartung zu bezeichnen. Wahrscheinlich handelt es sich, wie in der gleich zu besprechenden Winck el'schen Krankheit, um eine Intoxikation, vielleicht um schwere Sepsis. Die von Fürstenberg³) gegebene Erklärung, es sei eine Erklätungskrankheit (akuter Rheumatismus), stammt aus einer Zeit, wo die Mykosen noch unbekannt waren.

Die anscheinend gesund, asphykatisch gebornen Kinder entleerten ziemlich bald neben etwas diarrhöischen Flüssigkeiten Blut durch den Mastdarm oder erbrachen es, wurden nach 3 bis 6 Tagen ikterisch, und häufig trat nun eine nie zu stillende Blutung aus dem Nabel ein. An den sichtbaren Teilen des Körpers zeigten sich Extravasate. Viele starben bald nach der Geburt; die meisten überlebten die zweite Woche nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Somma, M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 387. <sup>2</sup>) Z. f. G. u. G., Bd. 32, S. 258. <sup>3</sup>) Hecker u. Buhl, Klinik der Geburtskunde. Bd. 1, S. 296. <sup>3</sup>) Die akute Fettdegeneration der neugeborenen Haustiere, Virchow's Archiv, Bd. 29, 1864, S. 152.

# Akute Hämoglobinurie der Neugeborenen. (Winckel'sche Krankheit.)

Winckel<sup>1</sup>) erlebte in der Dresdener Entbindungsanstalt eine unter den Erscheinungen einer schweren Sepsis verlaufende endemische Erkrankung, der von 23 Kindern 19 erlagen. Anfangs trat eine leichte ikterische Verfärbung der Hautdecken ein, die bald in eine fleckige, bläulich-violette überging. Die Windeln zeigten dunkelolivbraune Färbung durch bläulichviolett färbenden Ham bei schwarzbraunem Kote. Die Kinder verweigerten die Nahrung, verfielen bald und starben in wenigen Tagen. Eine kleinere Endemie wurde in der Czernowitzer Landesgebäranstalt beobachtet (von 6 Kindern starben 5) und Kamen<sup>2</sup>) glaubt die Aufklärung der Aetiologie darin gefunden zu haben, dass es sich um eine akute Vergiftung durch das Bacterium coli commune handle, das den Kindern beim Mundauswischen mit Brunnenwasser zugeführt wurde. Thatsächlich wurde das Bacterium aus dem Brunnenwasser rein gezüchtet. Mit Unterlassung der Ursache unterblieben die Erkrankungen.

Warum die Kinder vorher nicht erkrankt sind, obwohl wahrscheinlich auch vorher dasselbe Wasser benutzt wurde, darüber finden wir in dem Kamen'schen Berichte

nichts.

Der pathologische Befund wies hämorrhagische Infarkte in der Lunge, beginnende Verfettung der Leber, interstitielle Herdnephritis und Milztumor auf.

# Septische Magen-Darmerkrankung der Säuglinge.

Fischl<sup>3</sup>) weist nach, wie auch die in der zweiten Woche und später unter den Symptomen eines heftigen Darmkatarrhs, häufig verbunden mit pneumonischen Affektionen, eintretenden schweren Erkrankungen als septische aufzufassen sind. Die Quelle der Infektion soll hauptsächlich die Luft im Zimmer sein.

# Pemphigus.

Blasenausschläge der Haut, die man mit dem Namen des Pemphigus belegt, kommen beim Neugebornen auf dreifacher Grundlage und in dreifacher Weise vor.

Pemphigus syphiliticus Pemphigus syphiliticus. Dieser ist immer angeboren. Die mit einer dieken Haut überspannten Blasen kommen über den ganzen Körper zerstreut vor, kumuliren sich aber an den Handtellern und Fusssohlen. Die Diagnose ist nicht schwer zu stellen, da aus der Anamnese und aus dem Vorhandensein weiterer pathologischer Veränderungen die Syphilis leicht zu erkennen ist. Ueherdies giebt es an Form und Verteilung keinen Blasenausschlag, der mit dem syphilitischen zusammengestellt werden könnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Verhandl. d. Gesellsch, f. Heilk, in Berlin; pädiatrische Sektion. Sitzuug 24,/25. April 1879. — Sandner, Münchener med. Wochenschr, 1886, Nr. 24, S. 421. <sup>2</sup>) Ziegler; Beiträge zur path. Anatomie und zur allg. Pathologie, 14. Bd., S. 132. — Wolczynski, Intern. Kl. Rundschau, 1893, Nr. 26 u. 28. — Ljwow, M. f. G. u. G., Bd. 6, S. 385. <sup>3</sup>) Zeitschr. f. Heilkunde, 1894, 15. Bd., S. 1.

Pemphigus neonatorum

Pemphigus neonatorum<sup>1</sup>) katexochen, P. n. contagiosus, Morbus bullosus neonatorum. Am 3. bis 4. Lebenstage, seltener früher, entstehen an den mit zarter Körperhaut bedeckten Teilen, am Halse, in den Weichen, einzelne kleine Bläschen mit dünner Haut und einem gelblich gefärbten serösen Inhalt. Sie verbreiten sich über einen Teil des Körpers, wohl auch über den ganzen Körper, lassen aber Handteller und Fusssohle frei. Die einzelnen Blasen können eine recht bedeutende Grösse erlangen. Die dünne Bedeckung der Blase wird sehr leicht abgestossen; sie fällt wohl auch zusammen und es zeigt sich dann das tiefere Gewebe blossliegend.

Die Krankheit ist entschieden kontagiös. In Anstalten bildet sie Endemien; aber auch ausser der Anstalt können Hebammen den Krankheitserreger mit sich herumschleppen <sup>2</sup>). Almquist <sup>3</sup>) fand einen dem Staphylococcus aureus sehr ähnlichen Mikroorganismus und machte an sich selbst mit Erfolg Impfungen.

Dass eine Allgemeinerkrankung für diese Art des Pemphigus das primäre, die

Blaseneruption sekundär sei, wie Peter 1) annimmt, ist unwahrscheinlich.

Die meisten Fälle laufen günstig ab; doch kann es bei grosser Ausbreitung des Processes zu schwereren Ernährungsstörungen kommen, und gewährt die zerstörte Epidermis bestimmten gewebszerstörenden Mikroorganismen Einlass in die Haut, so kommt es zu Eiterungen und Furunkelbildungen. Dann tritt auch Fieber auf, während die leichteren Fälle des Pemphigus neonatorum ohne bemerkbare Temperatursteigerungen zu verlaufen pflegen.

Bäder mit etwas schleimigem Zusatz, Bedecken der epidermisfreien Stellen mit Borsalbenläppchen, wiederholtes Reinigen der wunden Stellen führen die Heilung meist bald herbei. Prophylaktisch muss natürlich eine

Weiterverbreitung verhütet werden.

Pemphigus neonatorum periumbilicalis. Siehe Seite 188.

# Ichthyosis congenita (Fischschuppenerkrankung der Haut).

Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine mehr oder weniger bedeutende Verdickung der Epidermis. Die Kinder werden wie mit einem Hornpanzer geboren, in dem sich an den Stellen, wo sich normalerweise beim Neugeborenen Hautfalten befinden, tiefe Einkerbungen zeigen. Gegenüber der gelblich-grauen hornartigen Oberhaut sehen diese Einkerbungen hochrot aus. Ebenso ragt an den Uebergangsstellen der Oberhaut in die Körperhöhlen die Schleimhaut in Form dicker, hochroter, ringförmiger Wülste hervor, z. B. an den Lippen und Augenlidern, was dem Gesichte ein entsetzliches Aussehen giebt.

<sup>1)</sup> Hervieux, Union médicale 1868, Nr. 30. — Olshausen und Mekus, A. f. G., Bd. 1, S. 383. — Ahlfeld, Ucher eine Endemie von Morbus bullosus neonatorum in der Entbindungsanstalt zu Leipzig, A. f. G., Bd. 5, S. 150. Dohrn, A. f. G., Bd. 10, S. 589 u. Bd. 11, S. 571. — 24. Jahresbericht des Landes-Medizinal-Kollegiums über das Medizinalwesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1892, Leipzig 1893, S. 82. D Zeitschrift f. Hygiene, Bd. 10, S. 253. Berl. Kl. W. 1896, Nr. 6, S. 124.

Die Kinder leben nur kurze Zeit. Sie nehmen keine Nahrung,

wimmern viel, die Temperatur sinkt schnell.

Die Ursache des Leidens ist unbekannt. Ich sah die Ichthyosis sich bei einem anscheinend gesund gebornen Kinde in den ersten Lebenswochen entwickeln, wo infolge Lues der Mutter zahlreiche Aborte und unzweifelhaft syphilitische Früchte vorher geboren worden waren.

In neuester Zeit beobachtete ich die Geburt eines Kindes mit Ichthyosis in der Marburger Anstalt. Auffällig war bei der Geburt der Mangel des Fruchtwassers, und es kam mir bei dieser Geburt der Gedanke, ob nicht die Hautanomalie das primäre, der Fruchtwassermangel die Folgeerscheinung sei, während man bisher das umgekehrte Ver-

hältnis anzunehmen geneigt war. (Siehe Seite 271.)
D. 1894, J. Nr. 13. Erstgeb. taubstumm. Kind, fast reif, zeigt ausser der eigentümlichen Beschaffeuheit der Haut noch Bildungsanomalieen (Kryptorchismus, Hypospadie) und Kompressionserscheinungen, durch den wasserleeren Uterus herbeigeführt. Haut mit dicker Talgschmiere bedeckt. Es starb am 7. Tage an einer Pneumonie.

Bäder thun den Kindern wohl, erhalten sie aber nicht. Kinder mit ausgebreiteter Ichthyosis sterben sämtlich. In Fällen geringerer Er-

krankung können Salbeneinreibungen (Leberthran) gute Dienste thun.

# Syphilis congenita.

Die Erscheinungen der angebornen Syphilis betreffen teils die ganze Körperentwicklung, teils lokalisiren sie sich auf Haut und innere Organe.

Die Körperentwicklung bleibt im ganzen etwas zurück; die Oberhaut ist blass; sehr lange entwickelte Kopfhaare kontrastiren mitunter auffallend mit der Kleinheit der Frucht.

In einem Falle, wo die Schwangerschaft glaubwürdig 42 Wochen dauerte - gleich nach der Schwängerung dauernd im Krankenhause untergebracht -, wog das Kind nur

2180 gr, war 47 cm lang und zeigte langes dichtes Kopfhaar (1895, J. Nr. 37).

Die Haut ist der Sitz verschiedener luetischer Exantheme, von denen der Pemphigus syphiliticus schon früher (Seite 612) erwähnt ist. Von andern Exanthemen finden sich am häufigsten die Roseola syphilitica, linsengrosse, kupferfarbige, das Niveau der Haut etwas überragende Flecke, die über den ganzen Körper zerstreut sind, besonders aber an Handtellern und Fusssohlen vorkommen, dem Lieblingssitz syphilitischer Exantheme. Der Lichen syphiliticus, die Knötchenform der Hautexantheme, und die Ekthymapusteln, eiterhaltige auf infiltrirtem, gerötetem Grunde sich entwickelnde Pusteln, kommen erst einige Zeit nach der Geburt zum Ausbruche; ebenso die Rhagaden, die sich als Schrunden mit infiltrirtem Rande besonders gern am Mundwinkel, Nasenloche, After und an den Genitalien bilden.

Von inneren Erkrankungen werden am häufigsten gefunden Vereiterungen der Thymusdrüse, die sogenannte weisse Hepatisation der Lungen, eine kleinzellige Infiltration des Lungengewebes mit Kompression der Alveolen, die bisweilen auch in Form von Knötchen (Gummata) auftritt, die diffuse oder gummöse Entzündung des Lebergewebes (Hepatitis syphilitica), die sich besonders längs der Gefässe fortsetzt (Pylephlebitis syph.), und die syphilitische Epiphysenentzündung. Die letztere Erkrankung zeigt sich in Form einer unregelmässig

gezackten Grenze zwischen Knochen und Epiphyse, hervorgerufen durch eine kleinzellige Einlagerung und Zerfallsprodukte, später durch Eiterbildung. Dadurch ist die Epiphyse vom Knochen gelockert, und nicht selten findet schon innerhalb der Gebärmutter eine Trennung beider Teile statt. Diese Veränderung ist selbst noch an der macerirt gebornen Frucht nachweisbar und ermöglicht die Diagnose der kongenitalen Lues, wo sonst alle Gewebe für mikroskopische Untersuchungen unbrauchbar sind.

Bei lebend gebornen Kindern luetischer Eltern handelt es sich zunächst um die Frage der Ernährungsweise und, sind die gebornen Kinder

erwiesenermassen syphilitisch, um ihre Behandlung.

Die Ernährung von Kindern syphilitischer Eltern richtet Ernährung der sich danach, ob Mutter und Kind zweifellos luetisch sind oder einer von litischer Eltern heiden Teilen nicht. Im ersteren Falle kann man, wenn nicht andre Gegengründe vorhanden sind, das Kind an der Mutterbrust ernähren: weiss man aber von der Mutter oder von dem Kinde nicht genau, ob die Krankheit im Körper besteht, so sehe man vorsichtshalber von der Ernährung an der Mutterbrust ab; denn es könnte eine Infektion auf dem Wege der wunden Brustwarzen oder der Lippen- und Mundschleimhaut erfolgen.

Niemals darf man ein syphilitisches Kind einer gesunden Amme übergeben, ebensowenig ein von luetischen Eltern gebornes scheinbar gesundes

Kind.

Die Behandlung der mit syphilitischer Erkrankung gebornen Kinder zeigt in der Regel sehr gute Resultate. Hautausschläge gehen auf Bäder (1 gr Sublimat auf 20 Liter Wasser) meist schnell zurück. Innerlich gebe man Calomel 0,005 bis 0,01, dreimal am Tage in einem Theelöffel Mutter- oder Kuhmilch. Im Falle, dass Diarrhöe eintreten sollte, füge man jeder Calomeldosis 0,003 bis 0,005 Pulv. Doweri hinzu.

In schwereren Fällen greife man auch zu subkutanen Sublimatiniektionen, die, nach Jacobi 1), täglich ein- bis zweimal, zu 1 bis 2 mg (Lösung 1:240 Aq. dest.) gemacht werden dürfen.

# Hypertrophie der Thymusdrüse.

Hypertrophie der Thymusdrüse kann Ursache schwerer Dyspnoe beim Neugebornen werden, teils durch direkten Druck auf die Trachea, teils durch Reizung des Vagus und Recurrens.

Die Diagnose wurde durch das stossweise Hervordrängen einer Geschwulst vor der Trachea gestellt. Rehn und von Bergmann2) entfernten mit Erfolg Geschwulstteile operativ und regelten dadurch die

Auch plötzliche Todesfälle im Säuglingsalter sind vielfach auf Hypertrophie der Thymusdrüse zurückgeführt worden.

<sup>1)</sup> Therapic des Säuglings- und Kindesalters, Berlin 1898, S. 106. — 2) Zeitsch, f. Medizinalbeamte, 1897, Nr. 13, S. 475.

# Register.

A.

Abdomen, übergrosse Ausdehnung des kindlichen als Geburtshindernis 370.

Abdominalschwangerschaft 220. Abgang von Mekonium bei Beckenende-

lagen 397, - bei absterbenden Kindern 468. Abgleiten der Zange 512.

Abnabeln des Kindes 157. - Zeit des

Abort 276. — tubarer 224. — einzeitiger 277. - zweizeitiger 278. - Behandlung des 278. - Curettement bei 279. - wiederholter 280. - babitueller 280. künstlicher 280, 489. — krimineller 280. - Fieber im 279. — drohender 278. bei Hyperemesis 197. - bei Retroflexio ut, grav, incarc, 217.

Abscesse der Brustdrüse 598. - Retromammäre 598. - des Parametriums 438. Absterben des Kindes in der zweiten

Hälfte der Schwangerschaft 281.

Abtreiben 280.

Abwartende Methode bei Behandlung der Nachgeburtsperiode 160.

Acardius s. Acardiacus 378.

Accouchement forcé, Entbindung nach forcirter Erweiterung der Geburtswege 208.

Aceton im Harn der Schwangeren, eiu Zeichen des Todes des Kindes 282.

Achsenzugzange 516.

Acute Fettdegeneration der Neugebornen (Buhl'sche Krankheit) 611. Acute Hämoglobinurie der Neugebor-

nen (Winckel'sche Krankheit) 612. Aether zur Narkose 167. - Uebergaug

von A, von Mutter auf Kind 234. - zu subkutanen Injektioneu bei Anämie 485. Aeussere Ueberwanderung des Eies

Aeussere Untersuchung der Schwangeren 85.

Ahlfeld's transportabler Beckenmesser 92.

Ahlfeld'sches Verfahren in der Nachgeburtszeit 160.

Albuminurie in der Schwangerschaft 70. 200. — bei Eklampsie 204.

Alkohol zur Händedesinfektion 148, -Uebergang von A. von Mutter auf Kind 234. - zur Ausspülung des Uterus bei Fieber in partu, bei Tympania uteri 458. - zur Ausspülung bei septischer Endometritis in puerperio 579. - innerlich bei Puerperalfieber 579.

Allantois 24.

Allantoisblutkreislauf 41.

Allgemein gleichmässig verengtes Becken 294.

Amaurose 199. 204.

Amblyopie bei Schwangeren 204. - bei Stillenden 600.

Amme, Wahl einer 189. - Amme bei syphilitischem Kinde 615.

Ammoniak, Uebergang von A. von Mutter auf Kind 233.

Amnion, Entwickelung des 24. - Verhältnis des A, zum Embryo in den ersten Wochen 31. - Zwillinge in einem 358. - Vorfall des 115. - Anomalien des 437. - Karunkeln, Zotten, Cysten, Dermoide des 437. — Amniotische Fäden 376.

Amnionepithel, Kratzeffekte am 48, -Veränderungen des Amnionepithels bei Hydramnion 436.

Amnionstränge, tubulöse 377.

Amniotische Verwachsungen 376. Amputation, spontane der kindlichen Extremitäten 377.

Amylnitrit bei Eklampsie 210.

Anasarca der Frucht als Geburtshinder-

Anämie, akute A, im Anschluss an die

Geburt 452. — Symptome der 452. — Behandlung der 453. — im Wochenbette 593

Anämie, perniciöse 243.

Anencephalus, s. Hemicephalus.

An eurysma der Aorta als Geburtshindernis 371.

Angerer'sche Sublimatpastillen 149.

Ankylose der Hüftkreuzbeingelenke 324.

— des Steissbeins 296.

Ankylotisch quer verengtes Becken 327.

Ankylotisch schräg verengtesBecken 324.

Anlegen des Kindes 185.

Anlegung der Zange 511.

Anregung, künstliche zur Geburt am Ende der Schwangerschaft 499.

Antefixirter Uterus, Schwangerschaft und Geburt bei 347.

Anteflexio uteri, normale in der Schwangerschaft 60. — pathologische 212. — im Woehenbette (Lochiometra) 567.

Anteversio uteri gravidi 60, 212.

Antisepsis, geburtshilfliche 147.

Anurie bei Eklampsie 204.

Aorta, Kompression der Aorta bei schweren Blutungen 450.

Aphthen 189, 609.

Apnoë des Kindes 138, 466.

Apoplexie bei Schwangeren 248.

Arantii, Ductus venosus 42.

Areola, sekundäre der Brustdrüse Schwangerer 66.

Arm, Frakturdes A. bei der Entbindung 518. Arm, vorgefallener, Amputation des vorgefall, Arms bei verschleppter Querlage 530.

Armvorfall 403.

Arteria umbilicalis 41. — Verschluss der Arteria umb. nach der Geburt 179. — im Nabelkegel persistirende 189.

Arteriitis umbilicalis 604.

Ascites der Frucht als Geburtshindernis 370.

Asepsis, geburtshilfliche 147.

Asphyxie s, Scheintod 465.

Atelectase der Neugebornen 475.

A tem bewegungen, intrauterine der Frucht 56.

Atemzug, Ursachen des ersten tiefen A. des Kindes 138.

Atmung der Frucht durch die Placenta 35. — Uebergang der intrauterinen zur extrauterinen 137. — des Kindes nach der Geburt 179. — vorzeitige A. des Kindes 467. — künstliche A. bei scheintoten Kindern 470. — ohne Herzschlag bei scheintoten Kindern 475. Atonia uteri in der Geburt 284. — in der Nachgeburtsperiode 442.

Atonie der Placentarstelle 285. 443.

Atrophie der Decidua 253. — des puerperalen Uterus 594.

Atresia ani 375. — vesicalis, vaginalis 375. Atresia vaginae als Geburtshindernis 344.

hymenalis als Geburtshindernis 345.
vulvae als Geburtshindernis 346.

Auflockerung der weichen Geburtswege 118.

Aufregung der Gebärenden 140.

Augenentzündung der Neugebornen, gonorrhoische 606. — pyämische A. bei Kindbettfieber 581.

Augenmedien, Imbibition der A. zur Bestimmung der Zeit des intrauterinen Absterbens 481.

Ausgetragenes Kind 45.

Auskultation bei Schwaugeren 54. 91.

Ausschabung des Uterus nach Abort 279. — bei Zurückhaltung der Placenta nach früh- und rechtzeitiger Geburt 448.

Acussere Untersuchung Schwangerer 85.

Ausspülung des Uterus nach Placentaroperationen 448. — bei Tympania uteri, Endometritis in partu 458. — bei septischer Endometritis in puerperio 579. —

Ausspülung, supracervikale, bei beginnender Endometritis in partu 457.

Austreibende Kräfte 107. — Kraftäusserungen der 111. — Anomalien der 283. — Messung der Kraft der 111. — Verstärkung der a. K. in der Eröffnungsperiode 112. — Thätigkeit der a. K. in der Eröffnungsperiode 112.

Austreibungsperiode 115.

Austritt des Kopfes aus dem Becken 121. Autotransfusion bei schwerer Anämie 453.

В,

Bacillus emphysematosus vaginae 251.

251. Bacterium coli commune 146. — bei

schweren Wochenbetterkrankungen 556. Bäderbehandlung beiPuerperalfieber

Bänder des Beckens 104.

Bäumt sich, der Uterus 117.

Bakterien der Genitalien 145. — des Puerperalfichers 145, 553. — der Frauenmilch 177. — des Milchkots Neugeborner 181

Ballon von Champetier de Ribes 417. intranteriner zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt 497.

Ballottement des Kopfes 89.

618 Register.

Barnes-Fehling'sche Methode zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt 497. — Tampons zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt 496.

Basedow'sche Erkrankung in der Schwangerschaft 248.

Bauchdecken, Durchsichtigkeit der B. Hochschwangerer 96. — Fibrome der B. nach einer Geburt 595.

Bauchfellentzündung in der Schwangerschaft 290. — im Wochenbett 575.

Banchhöhlenschwangerschaft 220.

Bauchpresse 110. — atypische Anwendung der 118. — Alleinige Wirkung ders, am Ende der Geburt 122. — Thätigkeit der B. nach Austritt des Kopfes 122. — Anomalien der 288. — zur Unzeit angewendete B., eine Quelle schwerer Verletzungen und Blutungen 289. — Anregung der B. zur Austreibung des Kindes 504.

Bauch spalte mit Eventration 374. — mit Hernia funiculi umbilicalis 374. — mit Ektopia vesicae 375.

Baudelocque'sche Linie 92.

Bayard'sche Ekchymosen 467, 479.

Becken, das normale 101. — Entwickelung des 101. — Einteilung des 101. — Durchmesser des 102. — das grosse 101. — das kleine 101. — Bänder des 104. — Levator ani im 104.

Becken, das enge 291. - Einteilung 291. - System der Formen des 292, - Aetiologie des 291. - Frequenz des 293. rein allgemein verengtes 294. - kindliches 295. - Liegebecken 296. - Trichterbecken 296. - rhachitisch plattes 298. allgemein verengtes platt rhachitisches 300, - Zwergbecken 301, - einfach plattes 303. - schräg verschobenes 321. schräg verengtes 324. — Naegele'sches 324. - durch Hüftgelenkentzündung und Knochenwucherungen verengtes 323. synostotisches 323. - kyphotisches 325. kyphotisch-querverengtes 325. — kyphoskoliotisches 325. - osteomalacisches 328. - spondylohisthetisches 332. - doppelseitiges Luxationsbecken 335. - doppelseitig querverengtes 327. - Robert'sches 327. — durch Knochenauswüchse verengtes 336. - Stachelbecken 337. - in der Symphyse gespaltenes 337. — mit Ankylose des Steissbeins 296. - an Stelle des Kreuzbeins gespaltenes 338. - infolge von Frakturen verengtes 336.

Becken, das enge in der geburtshilflichen Praxis 305. — Messung des 308. — Einfluss des e. B. auf Schwangerschaft und Geburt 309. — Einfluss des e. B. auf das Geschlecht des Kindes 310. — Uebersicht über die bei engem Becken notwendigen geburtshilflichen Maassnahmen und Operationen 317. — Allgemeines über das Verhalten des Arztes beim 318. — Rückwärtsbeugung bei 310. — Hängebauch bei 310. — Zunahme der abnormen Kindeslagen bei 310. — Einfluss des e. B. auf die Wehenthätigkeit 311. — verfrühter Blasensprung bei 311. — Zerreissung des 314. — Quetschungen der Weichteile bei 314. — des kindlichen Schädels bei 316. — Nervenverletzungen und -lähmungen nach Geburten bei 315. — Prophylaktische Wendung beim 320.

Becken, das weite 339.

Beckenachse 103.

Beckenausgang 102. — Durchtritt des Kopfes durch den 121. — Messung des 308. Beckenausgangsmesser 308.

Beckendurchmesser 102. — die geraden 102. — die queren 102. — die schrägen 102.

Beckeneingang 101. — Messung des Querdurchmessers 308.

Beckeneingangskopfgeschwulst135. Beckenendelage, Geburt in 394. — Diagnose der 396. — Behandlung der 398. — Lösung der Arme bei 517. — Abgang von Kindspech bei der Geburt in 397. — operative Eingriffe bei Beckenendelagegehurten 517.

Beckengelenke, Ruptur der 314.

Beckenmesser 92. — Goemann's 92. — Ahlfeld's transportabler 92.

Beckenmessung, äussere 92.306.—innere 306.

Beckenmitte 102.

Beckenneigung 103, 104. — Bestimmung der 93. — Anomalien der 339. — zu starke 339. — zu geringe 339.

Bednar'sche Aphthen 610.

Befruchtung 9. — Ort der 11. — Vorgänge bei der 12.

Berechnung der Schwangerschaftszeit 88.

Berührungsgürtel 113.

Bewegungen, intrauterine der Frucht 55. Bildung des Geschlechts, Ursache der 48.

Bildungsfehler der Genitalien 248.

Bimanuelle Wendung 536.

Bischoff-Plüger'sche Theorie der Menstruation 2.

Blasencervikalfistel 602.

Blasenkatarrh im Wochenbett 601.

Blasenmole 272.

Blasenscheidenfistel 601.

Blasenspalte 375.

Blasensprung, der doppelte zweizeitige

115. - hoher 115. - verfrühter B. beim engen Becken 314. - Verhütung des 320. - zu früher 435. - zu später 436. -Fixirung des Kopfes durch künstlichen 320. 535. — Ausführung des 501. -- bei Placenta praevia 418. - frühzeitiger künstlicher B, zur Anregung der Geburt 499.

Blasenstich, künstlicher zur Einleitung der Frühgeburt 499. 500.

Bleivergiftung Schwangerer 234.

Blennorrhoe der Scheide als Folge einer gonorrhoischen Infektion 241.

Blitzschlag, Einwirkung des B. auf Mutter und Kind 266.

Blut, Veränderung des B. in der Schwangerschaft 67.

Blutkreislauf, fötaler 42. - Veränderungen im f. Bl. nach der Geburt 178.

Blutmenge, Vermehrung der B. in der Schwangerschaft 67. - in der Nachgeburtsperiode 130. - bei Zwillingsgeburten 365. Blutmole s. Fleischmole 255.

Blutungen infolge Berstens eines Varix in der Schwangerschaft 266. - bei bestehender Nierenentzündung 202, - Verhütung von Bl, in der Nachgeburtsperiode 163. - interne B. in der Nachgeburtsperiode 440. - bei Retentiou der Placenta 440. — bei Adhäsion der Placenta 440. bei Atonie der Gebärmutter 442. in direktem Anschluss an die Ausstossung der Placenta 449. - Postpartum-B. 443. bei Verletzungen in der Geburt 443. - Behandlung der B. nach Austritt der Placenta 449. - infolge Inversio uteri 451. - aus der Vagina neugeborner Mädchen 465. - nach Anlegung der Zange 514. - im Spätwochenbette 593.

Blutvergiftung bei Schwangern 241.

Blutverlust, Geburt ohne 454. Boër'sche Knochenzange 484. - Ex-

traktion des Kopfes mit der 526.

Bougie zur Einleitung der Frühgeburt 494.

Braun's Kranioklast 484.

Braun's Schlüsselhaken 484. - Anwendung des 531.

Braxton Hicks, Wendung nach 536. Brüche s. Hernien,

Brünninghausen's Zange 516.

Brüste in der Schwangerschaft 66, - im Wochenbett 176. — Pathologie der 596. eiterige Entzündung der 598, - der Neugebornen 609.

Brustdrüse, Physiologie der 176.

Brustwarze in der Schwangerschaft 66. - Schrunden der 597, - Mikroorganismen der 598.

Buckel mit Lungenkompression in der Schwangerschaft 246.

Buhl'sche Krankheit der Neugebornen 611.

Busch's Kephalothryptor 484. - Anwendung des 526.

(Siehe auch unter K.)

Calomel bei Behandlung luetischer Kinder

Caput succedaneum s. Kopfgeschwulst, Carcinom des Uterus bei Schwangern und Gebärenden 261.

Carcinoma syncytiale uteri 590.

Carunculae myrtiformes 96.

Catheterisatio tracheae bei Scheintod der Neugebornen 474.

Centralruptur des Dammes 340.

Cervikalganglion 79.

Cervikalportion, Veränderungen der C. in der Schwangerschaft 65.

Cervikalschwangerschaft 420.

Cervix, am Ende der Schwangerschaft 76. - Verengerung des C. 342. - Spaltung

Cervixrisse 350. - Behandlung der 448. - Naht der 448. - Uterustamponade bei 450.

Champetier de Ribes, Ballon von 417. Chloasma uterinum 68.

Chloral bei Eklampsie 210.

Chloroform in der Geburt 167. - Uebergang von Mutter auf Kind 233. - fettige Degeneration der Leber nach längerem Gebrauche von Chl. 210.

Cholera bei Schwangern 237.

Chondrodystrophia foetalis 371.

Chorea bei Schwangern 244.

Chorio-Epithelioma malignum sive destruens 590.

Chorion laeve, frondosum 25.

Chorionzotten s. Zotten des Chorion. Cleidotomie 532.

Clitoris, Risse der Umgebung der Cl. s. Rissblutungen der Vulva 444.

Colostrum 66. 176.

Colpeuryuter 484, 494. Colpeuryse, intrauterine bei Plac. praev.

416. — bei Eklampsie 210.

Colpohyperplasia cystica 251.

Combinirte Wendung nach Braxton Hicks 536,

Compression der Aorta abdominalis bei Postpartum-Blutungen 450, - der Nabelschnur 405,

Conception 9. - bei gänzlichem Maugel menstrueller Thätigkeit 2, - nach Eintritt der Menopause 2.

Condylomata accuminata bei Schwangeren 242.

Register.

Conglutinatio orificii externi 342, Conjugata diagonalis 102. — Messung

der 307. — externa 92. — vera 102. — direkte Messung der 307. — indirekte Messung der 307.

Convulsionen der Kreissenden s. Eklampsie 202.

Cornutin 485.

Corpus luteum, Bildung des 7. — bei Zwillingsschwangerschaft 357.

Credé's cher Handgriff 162.

Credé'sches Verfahren 162.

Credé'sche Wärmwanne 192.

Cristae ilei 92.

Cryptorchismus 375.

Curettement nach Abort 279. — bei Sepsis des puerperalen Uterus 571.

Cysten der Placenta 429.

Cystennieren als Geburtshindernis 369.

Cystitis im Wochenbette 601.

### D.

Dammnaht 444.

Dammrisse, Häufigkeit der 152. — Behandlung der 444. — Naht der 445. — sekundäre Naht der 445. — centrale 340.

Dammschere 155.

Dammschutz 153.

Darm, Tympanie des D. in partu 458.

Darmblutungen bei Nierenentzündung und Eklampsie 202.

Dauer der Geburt 140. — der Schwangerschaft 82.

Dauerkontraktion 131, 168.

Decidua in der Schwangerschaft 15. — ampulläre Schicht der 15. — kompakte oder Zellenschicht der 16. — vera, serotina, reflexa 19. — Gefässreichtum der dem Eisacke anhängenden D., ein Zeichen der Frühreife 48. — Erkrankungen der D. in der Schwangerschaft 252. — tuberoso-polyposa 254. — diffuse Hypertrophie der 257. — Trennung der Placenta in der 126. — Zurückbleiben umfangreicher D. nach der Geburt 589.

Deciduom, gutartiges D. des Peritoneums 65. — des puerperalen Uterus 590. malignes D. 590.

Dekapitation 530. — Ausführung der 531. — Entfernung des Kopfes im Anschluss an die 531.

Dermoide des Amnion 436.

Descensus uteri gravidi 217.

Desinfektion vor der Geburt 147. — der Hände 147. — Heisswasser - Alkohol-D, 148. — Sublimat-D, 149. — Karbolsäure-D, 150. — Seifenkresol-D, 150. Desinfektion der Gebärenden 150. Desmoide der Bauchdecken nach Geburten 595.

Diabetes bei Schwangern 243. — Hydramnion bei 270.

Diätetik der Schwangerschaft 97. — der Geburt 141. — des Wochenbetts 182.

Diagnose einer bestehenden Schwangerschaft 86.— der Schwangerschaft der ersten Monate 87.— der Zeit der Schwangerschaft 88.— differentielle D. der Schwangerschaft 88.— der Lage des Kindes 89.— des Lebens des Kindes 90. — der Erst- und Mehrgeschwängerten 95. des Sitzes der Placenta 91.

Diameter Baudelocquii 92.

Diphtherie im Kindbett 569.

Diphtheriebacillus, Löffler'scher (Genitalbakterien) 146. — bei Erkrankungen im Wochenbett 557. 569.

Disposition, allgemeine und spezielle des Körpers zum Puerperalfieber 559.

Doe der lein'scher Scheiden bacillus 145. Dolichokephalie, primäre 384. — sekundäre 390.

Doppelmissbildungen, Geburt der 372.

— Behandlung der Geburten von 533. —
Morcellement der 534.

Doppelter Handgriff der Siegemundin 520.

Doppelte Placenta bei eineigen Zwillingen 359.

Doppelton, mütterlicher, am Uterus hörbar 91.

Dotterbläschen 41. — bei Zwillingen 356.

Dotterblase 23.

Dottergefässe 41.

Dotterkreislauf 41. Dottersack 23.

Dotterstrang 24. 41.

Drehung s. auch Geburtsmechanismus. — Erste 114. — Zweite 119. — Dritte 121. Drilling e 355. — Diagnose der 362.

Dritte und vierte Schädellage 380. Druckspuren am Schädel bei engem Becken 316. 461.

Ductus Botalli 43. — Verschluss des D. B. nach der Geburt 179.

Ductus omphalo-entericus 24. Ductus venosus Arantii 42.

Dührssen's Uterustamponade 449.

Duncan'scher Mechanismus der Nachgeburtslösung 127.

Durchmesser des normalen Beckens 102.

— des Kopfes des reifen Kindes 106.

Durch sichtigkeit der weissen Linie 96. Dusche, aufsteigende D. zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt 494. Echinococcusgesch wülste bei Schwan-

geren 263. Ei, Wanderung des E. vom Ovarium zur Tube 8. - Wanderung des E. durch die Tuhe zum Uterus 14. - Ort der Niederlassung des E. auf der Gebärmutterschleimhaut 16. - Die ersten Vorgänge bei der Niederlassung des E. auf der Gebärmutterschleimhaut 17. - menschliche Eier der frühesten Zeit 23. - menschliche Eier frühester Zeit im Zusammenhang mit dem Uterus 26. - Ei am Ende der Schwangerschaft 80. - äussere Ueberwanderung des 12. - Ort des Zusammentreffens von Samen und Ei 11. - Dauer der Befruchtungsfähigkeit des 11. - Entwicklung des E. bis zur Bildung der Placenta 22.

Ei, Pathologie des 267.

Eierstock währeud der Schwangerschaft 65.

Eierstocksei, das reife 12, 17.

Eierstocksschwangerschafts. Ovarialschwangerschaft 220.

Eigengewicht der Frucht als austreibende Kraft 112.

Eigenwärme des Fötus 40.

Eihäute, Verhalten der Eihäute bei Zwillingen 357. — Lösung der E. in der Nachgeburtsperiode 126. — An om alien der 435. — Zerreisslichkeit der 435. — allzugrosse Resistenz der 436.

Eihautreste, Zurückbleiben von E. in

der Gebärmutter 589.

Eihautriss, Verhältnis des E. zum Sitz der Placenta 165.

Eihautstich s. Blasenstich 499. 500.

Eindrücke, löffelförmige 317. 461.

Einfach platte Becken, das 303.

Einkleinmung des rückwärts gebeugten schwangeren Uterus 214,

Einleitung der künstlichen Frühgeburt 492. — Krause'sche Methode 495. — Barnes Fehling'sche Tampons 197. — Blasenstich 499. — Laminaria 495. — Kolpeurynter 494. — Tamponade der Scheide 494. — aufsteigende Dusche 494. — Wechseldusche 494. — Vollbad 494. — Lösung des untern Eipols 494. — Glyceriniajektionen 494.

Einpressung des Kopfes beim engen Becken nach Hofmeier 506,

Einstellung des Kopfes in der Eröffnungsperiode 114. – beim rein allgemein verengten Becken 312. — beim platten Becken 312

Eintagsfieber 558.

Einteilung der Kindeslagen 105. — des engen Beckens 292,

Eintritt der Geburt, Ursachen des 83, 109.

Eiutritt der ersten Kindsbewegungen 88. Einwicklungen, feuchtwarme E. bei Eklampsie 202, 209,

Eipol, künstliche Lösung des untern E. zur Anregung der Geburt 494.

Eireste, Entfernung von 449.

Eishehandlung bei Unterleibsentzündung 574. 578. — bei Mastitis 599. — bei Ophthalmoblennorrhoe 608.

Eiterfieber bei Schwangern 241.

Eiweiss im Harn bei Schwangern 70, 201.

— bei Eklampsie 204.

Ekchymosen, Bayard'sche, Tardieu'sche, Roederer'sche 467. 479.

Eklampsie 202. — Prodromalsymptome der 204. — Actiologie der 204. — Anurie bei 204. — Albuminurie bei 204. — Fieber bei 204. — Urämie bei 205. — Therapie der 208. 209. — Accouchement forcé bei 208. — Nachkrankheiten 211.

Ekthyma syphil. neon. 614.

Ektoderm 18.

Ektopia cordis 374. - vesicae 375.

Ektopische Schwaugerschaft 219. Elastische Katheter nach Mercier zum

Reinigen der Trachea 474.

Embolie von Varicen ausgehend 67. Embryo 29.

Embryotomie s. Embryulcie.

Embryulcie 529. — Ausführung der 530. Encephalocele als Geburtshindernis 368. — Diagnose der 374. — als Ursache der Stirn- und Gesichtslagen 384.

Endemien, puerperale in der Hebammenpraxis 561.

Endocarditis bei Schwangern 248. — puerperalis 584.

Endocolpitis puerperalis 565,

Endometritis in der Schwangerschaft 252. atrophicans 253. — deciduae cystica 255. — decidualis haemorrhagica 255. — decidualis gonorrhoica 252. — deciduae acuta 256. — puerperalis 565. — puerp. septica 568.

Enges Becken s. Becken, das enge 291. Entbindungslähmung beim Kinde 463, Entfernung der Nachgeburt 447. — des septisch erkrankten Uterns 571.

Enteroccle vaginalis als Geburtshindernis 218.

Entleerung, spinale bei Hydrocephalus

Entwicklung des befruchteten Eies 13, 23, Entwicklung des nachfolgenden Kopfes 519, — durch den Smellie'schen 622 Register.

Handgriff 519. — durch den Veit-Smellieschen Handgriff 519. - durch den Wigand-Martin'schen Handgriff 520. — durch die Zange 515.

Entwicklung, übergrosse E. der Frucht 365.

Entzündung der Brustdrüse 598. — der Neugebornen 609.

Epignathus als Geburtshindernis 368.

Epilepsie bei Schwangern 245,

Episiotomie 155, 503. — Schere zur 155. - Ausführung der 503,

Epiphysenentzündung, syphilitische 614. Epispadie 375.

Erb'sche Lähmung nach Armlösung 519.

Erbrechen, morgendliches E. Schwangerer 69. - das übermässige E. Schwangerer 195.

Ergotinpräparate 485.

Ergotinum dialysatum 485.

Ernährung der Frucht durch die Placenta 35. - durch den Mund 36. - des Neugebornen an der Mutterbrust 184. - des Neugebornen durch die Amme 189. künstliche E. des Neugebornen 190. syphilitischer Kinder 615. - der Kinder syphilitischer Eltern 615. - Tabellen über Zunahme des Kindes 186.

Eröffnungsperiode 112.

Erstgebärende, alte 140. - Verlauf der Steisslagen bei alten 520. - zu junge 140. Erstgeschwängerte, Unterscheidung von

Mehrgeschwängerten 95.

Erweiterung des Cervix in der Geburt 113.

Erysipelas bei Schwangern 238. - im

Wochenbett 585. Eustachii, Valvula 42 (Fig. 52),

Exantheme, puerperale 585.

Excentrische Hypertrophie der Gebärmutter im Beginn der Schwangerschaft

Expressio foetus nach Kristeller 505.

Expressio placentae 161. — frühzeitige

Expression, frühzeitige E. der Nachgeburt 161, 162,

Exstirpation des Uterus wegen Sepsis 571.

Extractum secalis cornuti 485.

Extraktion des Kopfes mit der Zange 507. - mit dem Kranioklast 526. - mit Boërscher oder Mesnard'scher Knochenzange 526. - mit dem Kephalothryptor 526. mit dem spitzen Haken 527. - am Fuss 521. - am Steiss 522, mit dem stumpfen Haken 522, mit der Schlinge 523, mit der Hand 523, an beiden Hüften 523. — nach beendeter Wendung 538.

Extrauterinschwangerschaft 219. -Ovarialschwangerschaft 220, - interstitielle 221. — Tubenschwangerschaft 222. -Diagnose der 226. — Behandlung der 227. - Morphium bei 227. - operative Verfahren bei 228. - Laparotomie 228. neben intrauteriner 71, 227.

Extremitätenbewegungen, intrauterine E. der Frucht 55.

Facialislähmung der Neugebornen 316. Fäulnisbakterien der Vagina 146, bei Wochenbetterkrankungen 557.

Faultote Früchte 480.

Fehlgeburt 48. - s. auch Abort 276.

Fettentartung, acute F. der Neugebornen 611.

Fibrome des Uterus bei Schwangern und Gebärenden 257. - der Bauchdecken nach einer Geburt 595.

Fieber Schwangerer (Schwangerschaftsfieber) 200. — Einfluss mütterlicher F. auf die Frucht 232. - in der Geburt 455. Fimbrien, Beteiligung der F, bei der Auf-

nahme des Eies 8. Fissuren des Schädeldaches 316.

Fisteln der Harnwege 601.

Fleischmole 255.

Fluktuation der schwangeren Gebärmutter 90.

Fötalsausen 54.

Fötale Rhachitis 370.

Fötaler Blutkreislauf 42.

Fötus s. Frucht.

Fötus papyraceus 482.

Follikel, Graaf'scher s. Graaf'scher Follikel.

Fontanellen 106, 107, - Stand der F. beim rein allgemein verengten und beim platten Becken 312.

Foramen ovale 43. - Verschluss des F. o. nach der Geburt 179.

Forceps s. Zange.

Form der schwangern Gebärmutter 60. des kindlichen Schädels 107. - des Kopfes bei Stirnlage 393.

Fraenkel'scherPneumoniecoccus(Genitalbakterien) 146.

Frakturen kindhicher Knochen bei der Geburt 316, 461. — des Beckens mit Verengerung 336. - des kindlichen Oberarms

Frost nach der Geburt 140.

Frottieren bei Scheintod 473.

Frucht, Wachstum der 44. - die reife 45. — frühreife 48. — unreife 48. — chemische Analyse früh- und rechtzeitiger Früchte Grösse und Gewicht der F, in den

verschiedenen Monaten 44. — Lebensänsserungen der F. innerhalb der Gebärmutter 53. — Anomalien ausgehend von

der Entwicklung der 365.

der Entwicklung der 505.

Fruchtachse, intrauterine Messung der 62.
Fruchtwasser, Bedeutung des F. für die Ernährung der Frucht 36. — Abstammung des 37. 39. — Chemische Zusammensetzung des 39. — Menge des 39. — Zweck des 40. — Uebermaass von 267. bei Zwillingen 269. — primärer Mangel des 270. — sekundärer Mangel des 271.
Frühdiagnose der Schwangerschaft 87.

Frühgeborene, Pflege der 191.

Frühgeburt, Einleitung der künstlichen 492. — Verhütung der F. durch Magerkost 500.

Frühreife des Kindes 48. — geschlechtliche 1.

Frühreife Frucht 48.

Frühzeitige Atmung bei intrauterinem Scheintod 469, 479.

Führungslinie 103.

Fürbringer'sche Desinfektionsmethode 149.

Fundusschnitt, querer bei Sectio caesarea 545.

Fundus uteri, Stand des F. ut. in den einzelnen Wochen der Schwangerschaft 62. Fungus umbilicalis 604.

Furchung 14.

Fuss, Extraktion am 521.

Fusslage 394. — operative Eingriffe bei F. 517. 521.

### G.

Galactorrhoe 178, 600.

Ganglien der Cervixgegend 109.

Gangran des Nabels 605.

Gebärende, Haltung und Stellung der G. in der Austreibungsperiode 118.

Gebärmutter, Veränderungen der G. infolge der Sehwangerschaft 58. - Form der G. in der Schwangersehaft 60. -Lage der G. in der Schwangerschaft 60. - Wachstum der G, in den einzelnen Wochen der Schwangerschaft 60, 62. -G. am Ende der Schwangerschaft 71. -Muskeln der G. in der Schwangerschaft 77. - Gefässe der G. in der Schwangerschaft 79. - Nerven der G, in der Schwangerschaft 80. - Senkung der G. am Ende der Schwangerschaft 61. 88. - Verkleinerung der G. im Wochenbette 174. -Atonie der G. in der Nachgeburtsperiode 412. — Lageveränderungen d. G. i. Wochenhette 594. - Senkung und Vorfall der puerperalen 594. - Atrophie der puerperalen 594. — Hyperinvolution der puerperalen 595. — Wegnahme der septisch inficirten 458, 571.

Gebärmuttergeräusch siehe Placentargeräusch 91.

Gebärstuhl 504.

Geburt im Kindesalter 1. - bei Mangel menstrueller Thätigkeit 2. - nach Eintritt der Menopause 2. - in vorgerücktem Alter 2. - Ursachen des Eintritts der 83, 109. - Physiologie der 100. in Schädellage 133. - in dritter und vierter Schädellage 380. - in Vorderhauptslage 381. — in Gesichtslage 384. in Stirnlage 392, - in Beckenendelage 394. - von Zwillingen s. Zwillingsgeburt. - sebr junger Personen 140. - älterer Erstgebärender 140. - geistig zurückgebliebener Personen 199. - Puls und Temperatur der Mntter während der 139. Schüttelfrost nach der 140. - Gebrauch der Narkotika in der 165. -Ueberwachung und Leitung der normalen 141. — Desinfektion vor der 147. — Pathologie der 283. - nnterbliebene 289. überstürzte 286. - conduplicato corpore 400. - in Glückshaube 436. - ohne Blutverlust 454. - Fieber in der 455. nach dem Tode 460. - des Kindes iu die Scheide als Todesursache 476. - Einfluss der G. auf den Gesamtorganismus der Mutter 139.

Geburtseintritt, Ursachen des 83. 109.

Geburtshilfliche Operationslehre 483. Geburtshilfliche Untersuchung 84.

Geburtshindernis durch Fibrome 257, durch Ovariencysten und Dermoide 262, durch Scheidencysten 347, durch Mast-

darmearcinom 347. Geburtskräfte 107. – Pathologie der 283. – Messung der 111.

Geburtsmechanismus 100. — Erste Drehung 114. — Zweite Drehung 119. — Dritte Drehung 121.

Geburtswege, Auflockerung der weichen G. in der Geburt 118. — Beschreibung der 100. — Anomalien der 291.

Gefässe der Gebärmutter 79.

Gefrierdurchschnitte Schwangerer von Braune 72, 121. — Barbour 116. — Champetier de Ribes 128. — Pinard 421. — Waldeyer 52. — Tibone 410.

Gehirndruck des Kindes bei der Geburt 468. Gehirnerkrankungen, Einfluss der G.

auf die Wehen 288.

Geisteskrankheiten der Schwangern 197. — der Wöchnerinnen 588.

Gelbsucht Schwangerer 242, - Neugeborener s. Icterus neonatorum, Genitalien, Schwangerschaft bei Bildungsfehlern der 248.

Gesamtorganismus der Mutter, Einfluss der Geburt auf den 139.

Geschlechtsentwickelung, Ursachender 48. — bei Zwillingen 361.

Geschlechtslinie 396,

Geschlechtsreife, Entwicklung der 1. — Eintritt der 2. — Aufhören der (Menopause) 2. — Geburten nach der Menopause 2.

Geschwülste des Beckens als Geburtshindernis 336. — des Unterleibs in der Schwangerschaft und Geburt 257. 262. — fötale als Geburtshindernis 370. 371.

— der Placenta 428.

Geschwür, das puerperale 564.

Gesichtslage 384. — primäre Ursacheu der 384. — Korrektion der G. in Hinterhauptslage 390 — sekundäre Ursachen der 387. — Diagnose der 388. — Mechanismus der 388. — ungünstige 389.

Gesichtslagenhaltung 387.

Gesichtslagenschädel, Form des 384. 390.

Gesichtslinie 388.

Gesichtsrose im Wochenbett 585. Gespaltenes Becken 337. 338.

Gewicht des Neugebornen 45. 46.

Gewichtsverlust des Kindes in den ersten Lebenstagen 182. — der Wöchnerin nach der Geburt 176.

Glückshaube, Geburt in 436,

Glycerineinspritzung zur Anregung der künstlichen Frühgeburt 494.

Glycosurie der Wöchnerinnen 172.

Goemanns Beckenmesser 92.

Gonococcus (Genitalbakterien) 146. — als Ursache von Wochenbettserkrankungen 557.

Gonorrhoe bei Schwangern 241. — im Wochenbette 586. — der Neugeborenen 606. Gonorrhoische Entzündung der Mund-

schleimhaut beim Neugebornen 608. Gonorrhoische Peritonitis 576. 586.

Gonorrhoische Vulvitis und Vaginitis neugeborner Mädchen 609.

Graaf'scher Follikel im Kindesalter 6.

— Zahl der Gr. F. im Ovarium 6. —
Bersten des 6. — Umwandlung des Gr.
F. zum Corpus luteum 7.

Granulationen des Nabelschnurrestes Neugeborner 604.

Granulirte Scheide 242.

Grösse und Gewicht der Frucht in den verschiedenen Monaten 44. — abhängig vom Bau der Eltern 44, von der wiederholten Geburt 44, vom Geschlecht des Kindes 45,—vom Tragen über die Zeit 45, von der Ernährung der Mutter während der Schwaugerschaft 45, von Erkrankungen und Missbildungen des Kindes 45. Grossesse nerveuse 199.

### H.

Habitueller Abort 280.

Hämatocele 225.

HämatocolposnebenSchwangerschaft 251.

Hämatom, das retroplacentare 125. 130. — der Vulva und der Scheide im Wochenbett 596. — Grösse des H. bei einzelnen Geburtsvorgängen 130. — das übergrosse 440.

Hämatometra neben Schwangerschaft 251.

Hämoglobinurie, akute der Neugebornen

Hämophilie bei Schwangern 243.

Hände desinfektion 147.

Hängebauch 61, 310, 347.

Hängelage, Walcher'sche 340.

Haken, stumpfer 484. 522. — spitzer 527.
 Halswirbelsäule, Perforation des Schädels von der H. aus 528.

Haltung, intrauterine der Frucht 50. — der Gebärenden bei Anwendung der Bauchpresse 118. — bei Gesichtslage 385. des Kindes nach Gesichtslagengeburt 387.

Handgriff, doppelter H. der Siegemundin 540.

Harn der Wöchnerin 172. — der Neugebornen 181.

Harnblase, Veränderungen der H. in der Schwangerschaft 65. — Beteiligung der H. bei retroflexio uteri grav. 215. — Erweiterung der kindlichen H. als Geburtshindernis 369. — Katarrh der H. im Wochenbett 601.

Harnentleerung, intrauterine H. der Frucht 37.

Harnleiter, Fisteln der H. im Wochenbett 602.

Harnröhre, Verschluss der 375.

Harnsäureinfarkte in der Niere Neugeborner 478.

Harnverhaltung im Wochenbett 172.

Harnwege, Fisteln der 601.

Hasenscharte 374.

Haut, Pigmentirung der H. Schwangerer 67. — Veränderungen der H. in der Schwangerschaft 70.

Hautkrankheiten bei Schwangern 230. Hegar'sches Zeichen 60. 87.

Heisswasser - Alkohol - Desinfektion 148.

Hemeralopie Schwangerer 199.

Register. 625

Hemicephalus 373. — Geburt in Gesichtslage 387.

Hepatisation, weisse syphil. der Lungen Neugeborner 614.

Herabholen des Fusses bei Beckenendelagen 506. 520.

Hernia diaphragmatica 374.

Hernia funiculi umbilicalis 374.

Hernien, Verlagerung der schwangeren Gebärmutter in 218. — der weissen Linie 218. — Komplikation der Schwangerschaft und Geburt mit 264.

Herz, Veränderungen des H. in der Schwangerschaft 68. — das überlebende H. bei totgebornem Kinde 475.

Herzfehler, chronische H. in der Schwangerschaft 246. — angeborene 374.

Herzschlag der Fruch 53. — durch die Bauchdecken zu fühlen 54. — Einfluss der mütterlichen Temperatur auf den H. 54. — Atmen ohne H. (Scheintod) 475.

Herzthätig keit, Einfluss der Wehe auf die H. des Kindes 133.

Herztöne, Nachweis der kindlichen 91. — Nachweis verschiedener H. zur Diagnose der Zwillingsschwangerschaft 362.

Hinterscheitelbeineinstellung 313. 383.

Hirnbruch 374; – als Geburtshindernis 368.
Hirnbruck als Ursache des Scheintodes 468.

Höllensteinlösung hei Augenentzündung Neugeborner 607.

Hofacker-Sadler'sches Gesetz 49.

Hofmeier'sche Einpressung des Kopfes506.—stattSchamfugenschnitt541.

Hüftenbreite, Einrücken der H. im geraden Durchmesser bei Steisslagen als Geburtshindernis 520.

Hüftgelenksluxation, doppelseitige 335. Hundswut bei Schwangern 240.

Hydatidenmole 272.

Hydramnion 267. — hei eineilgen Zwillingen 269. — hei Extrauteriuschwangerschaft 270. — neben Hyperemesis 270.

Hydrocephalus 366. — Entleerung des H. vom Wirbelkanal aus 367. 529. — Perforation des 527. — Perforation des H. bei Beckenendelage 528.

Hydronephroseals Geburtshindernis 370. Hydrops universalis foetus et placentae 269.

Hydrorrhoea gravidarum 253,

Hymen, Veränderungen des H. durch Kohabitation und Geburt 96. — Verschluss des 345. — imperforatus 346. — Balken des 346.

Hyperemesis gravidarum 195. bei Hydramnion 196.

Ablfeld, Lehrb, d. Geb.

Hyperinvolution des puerperalen Uterus 595.

Hypertrophie, excentrische der Gebärmutter im Beginn der Schwangerschaft 21. – der Gebärmutterwand in der Schwangerschaft 58. – der Decidua 256.

Hypospadie 375.

Hysterie 245.

Hysterische Krämpfe bei Schwangern und Gebärenden 245.

### 1

Jaquet'sche Einwickelungen 202. bei Eklampsie 209.

Ichthyosis congenita 613.

Icterus neonatorum 181. — gravidarum 242.

Idioten und Halb-, Geburt von 199. Impfungsimmunität 237.

Impression des Schädels, löffelförmige 317. 461.

Incarceration des rückwärts geheugten schwangeren Uterus 213. 214.

Incisionen in den Muttermund 502. in den Cervix bei Eklampsie 210. — seitliche in die Schamspalte 155. 503.

Inertia uteri s. die zu schwache 284 und zu seltene Wehe 283.

Infantile Becken, das 295.

Infarkt der Placenta, weisser 427. — hämorrhagischer 427.

Infektion, puerperale 146. 561. — der Neugeboruen 602.

Infektionskrankheiten, akute in der Schwangerschaft 236. — Einfluss der I. auf Schwangerschaft und Frucht 236. — Typhus, Variola 236. — Vaccine, Cholera, Scarlatina 237. — Morbilli, Erysipelas, Pneumonie 238. — Lungentuberkulose, Milzbrand 239. — Intermittens, Rabies, Influenza 240. — Tetanus, Sepsis, Eiterfieber, Gonorrhoe 241.

Influenza bei Schwangern 240.

Iniencephalus als Geburtshindernis 367. 368.

Innere Untersuchung Schwangerer 94.

Innervation des Uterus 80.

Insertio, Entstelning der I. centralis und velamentosa des Nabelstrangs 24, 25, 26, 432, — bei Zwillingen 26, 433, — marginalis und velamentosa 432, — gabelförmige 432.

Inscrtio velamentosa 432. — Zerreissung fötaler Blutgefässe bei 434.

Inspirationen, vaginale I. des Kindes 466.

Instrumentarium, geburtshilf liches 483.

Intermitteus bei Schwangern 240.

Interstitielle Schwangerschaft 221. Intervillöse Räume 17, 18, 32.

Intoxikation, puerperale 146. 553.

Intraabdomineller Druck als austreibeude Kraft 110.

Intrafötation als Geburtshindernis 368. Intrauterine Atmung 56, 137. — Uebergang zur extrauterinen 138.

Intrauterine Messung der Fruchtachse 62.

Intrauterine Postpartum-Ausspülung

Introitus vaginae, künstliche Erweiterung des 503.

Inversio uteri 286. - Blutungen bei 451. Involution s. Rückbildung.

Irrigator 484.

Juugbluth'sche Gefässe 39.

Jungfernhäutchen s. Hymen.

Käseschmiere s. Vernix caseosa.

Kaiserschnitt bei Schwangern 266. wegen Eklampsie 211. - in der Agone 267. - nach dem Tode 266. - Ausführung des 544. - nach Porro 548. wiederholter K. an derselben Frau 547. mit Kastration bei Osteomalacie 548.

Kalkablagerungen in der Placenta 428. Kampheröl 485.

Karholsäure als Desinficienz 150. - Gefahren der 150.

Katheter nach Mercier 484. - Uterusk. nach Schatz 484. — Seidenwebk, 484. männlicher 484.

Kautschukbecken 330.

Keimblase 14.

Keimfleck 14.

Kephalhämatom 463.

Kephalothryptor nach Busch 484. --Anwendung des 526,

Kind, Entwicklung des K. in den einzelnen Monateu 44. - Bedingungen, von denen die verschiedene Entwicklung des K. abhängt 44. - Das reife 45. - Kopf des reifen 106. - Verhalten des K. nach der Geburt 178. - Uebergrosse Entwickelung des 365. - Uebergrosser Umfang einzelner Teile des 366, - Schädigungen des K. bei der Geburt 461. - Tod des K, während der Geburt 475.

Kindbettfieber s. Puerperalfieber.

Kindesbewegungen, Termin der 88. Kindeslagen, System der 105. - Bestimmung der 89. - abnorme K. beim engen Becken 310.

Kindspech 36. - Abgang von K. bei Beckenendelagen 397. - bei intrauteriner Gefahr 468. - Verteilung des K. im Fruchtwasser 468.

Kleidotomie 532.

Kleienflechte, Kleienschuppe 68. Kleine Fontanelle 106.

Kloake, Ansammlung von Flüssigkeit in der kindlichen K. als Geburtshindernis 369. Knie-Ellenbogenlage 216.

Knittern der Schädelknocheu, s. Pergamentknittern 90.

Knochenerweichung Erwachsener 328. Knochengeschwülste des Beckens 336. Knochenkern der Oberschenkelepiphyse

Knochenzange, Boër'sche 484. 526.

Knoten, wahre K. der Nabelschnur 406. - falsche 432.

Kochsalztransfusion bei schwerer Anämie 454.

Kohabitation 9.

Kohlenoxydgas, Uebergang von K. von Mutter auf Kind 233.

Kolpeurynter 484. — zur Erhaltung der Fruchtblase in die Scheide gelegt 320. zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt 494.

Kolpohyperplasia cystica 251.

Kolpokleisis 602.

Kombinirte Wendung 536.

Kontraktionen, partielle K. der Gebärmutter in der Schwangerschaft 61.

Kontraktionskraft des Uterus 111.

Kontraktionsring 115. Kopf, Maasse des kindlichen 106. - Nähte und Fontanellen des kindlichen 106. -Form des kindlichen 107. - Einstellung des K. in der Eröffnungsperiode 114. -Volumverminderung des kindlichen K. in der Geburt 134. — Tiefertreten des K. in der Austreibungsperiode 118. - Drehung des K. in der Beckenmitte 119. -Veränderung der Form des K. bei der Geburt 134. - Haltung des K. bei Gesichtslagen 387. — übergrosser Umfang des 366, - direkte intrauterine Messung des kindlichen K. 493.

Kopfblutgeschwulst 463.

Kopfdurchmesser des reifen Kindes 106

Kopfgeschwulst 134,

Kopflagen 105, s. auch Schädellagen 133. — Gesichtslagen 384. — Stirnlagen 392.

Kornzange 484.

Kräfte, austreibende 107, s. auch austreibende Kräfte.

Krampfwehen 287.

Kranioklast nach C. Braun 484. - Anwendung des 526.

Kraniotomie s. Perforation des Schädels 523.

Krankheiten der Mutter neben der Schwangerschaft 231. — der Schwangern 194. — Einfluss der K. der Mutter auf das Kind 232.

Krankheiten der Neugebornen 603, s. auch Neugeborne.

Kratzeffekte am Amnionepithel 48. Krause'sche Methode zur Einleitung des künstlichen Aborts 491, der künstlichen Frühgeburt 494. — ungünstige Ereignisse bei Ausführung der 496.

Kreislauf des fötalen Blutes 40. Kreissende, Lagerung der 151.

Kreosotinjektionen bei puerperaler Sepsis 580.

Kresolpräparate 150.

Kresol-Seifenlösung 150. 484.

Kristeller's Expressio foetus 505.

Kronennaht 106.

Kropf bei Schwangern 69. — bei Kreissenden 508.

Kugelzange 484.

Kuhmilch, Behandlung der K. nach Soxhlet 190.

Künstliche Einleitung des Aborts 489. — der Frühgeburt 492.

Kyphotisches Becken 325.

Kyphotisch-querverengtes Becken 325

Kypho-Skoliose bei Schwangeren 246. Kypho-skoliotisches Becken 322.

### L

Laborde, rhythmische Traktionen der Zunge bei Scheintod Neugeborner 474.

Labour, missed 289.

Länge des ausgetragenen Kindes 45. intrauterine Messung der L. des Kindes 62.

Lage der Frucht in der Gebärmutter 52. 105. — Bestimmungen der 89.

Lage der Gebärenden in der Austreibungsperiode 118. 151.

Lag e der Kinder zu einander bei Zwillingsschwangerschaft 360.

Lage der schwangeren Gebärmutter 71. Lagerung der Gebärenden 151.

Lageveränderungen des schwangeren Uterus 212, — des Uterus im Wochenbett 594.

Laktationsatrophie des Uterus im Wochenbett 595.

Laktationspsychosen 588.

hambdanaht 106,

Laminaria digitata zur Erweiterung des Muttermundes 191, 495, Laparotomie bei Extrauterinschwangerschaft 228. — bei Uterusruptur 352.

627

Lebensäusserungen der Frucht innerhalb der Gebärmutter 53.

Leberatrophie, akute gelbe bei Schwangern 242.

Lederhant s. Chorion.

Leichenstarre als Geburtshindernis 371.

— bei Kindern Eklamptischer 212. 372.

Leitung der normalen Geburt 141.

Leuchtgas, Uebergang von L. von Mutter auf Kind 233.

Leukämie bei Schwangern 235.

Levator ani 104.

Lex regia 267.

Lichen syphiliticus neon. 614.

Liegebecken 296.

Ligamentum rotundum in der Schwangerschaft 65.

Line a alb a, Pigmentirung der 68. — Durchsichtigkeit der 96.

Linse, Färbung der L. zur Bestimmung der Zeit eines intrauterinen Todes 481.

Liquor amnii s. Fruchtwasser.

Liquor cresoli saponatus 150. Liquor ferrisesquichlorati, Anwendung des L. bei Postpartum-Blutungen 450.

Lithopädion 225. 226,

Lochien 173.

Lochiocolpos 174, 567.

Lochiometra 174. 567.

Löffelförmige Eindrücke des Schädels 317. 461.

Löffler'scher Diphteriebacillus (Genitalbakterien) 146.

Lösung der Arme bei Beckenendelagen 517. — der Placenta, künstl. 447. — vorzeitige L. der normal sitzenden Placenta 420. — bei Morbus Basedowii 420. bei Nephritis 201.

Lucina sine concubitu 9.

Lues s. Syphilis.

Luftembolie 459.

Luftwege, Katheterisation der 474.

Lungenatelektase 475.

Lungenembolie 459.

Lungenentzündung in der Schwangerschaft 238.

Lungenkapazität in der Schwaugerschaft 68.

Lungenprobe 477.

Lungentuberkulose in der Schwangerschaft 239.

Luxation, Becken bei doppelseitiger 335.

Lymphangicetasien, umfangreiche L. als Geburtshindernis 368.

Lysol 150,

M.

Maasse des Beckens 102.

Maceration 480.

Magen-Darmprobe 478.

Magerk ost stattder künstl. Frühgeburt 500.

Maligne Deciduom, das 590.

Mamma s. Brustdriise,

Manie bei Wöchnerinnen 588.

Mannbarkeit, Zeit der 1.

Manuelle Entfernung der Placenta

Martin-Wig and's cher Hand griff 520. Masern bei Schwangern 238. — im Wochen-

Massage in der Nachgeburtsperiode 162.

— bei Blutungen in der Nachgeburtsperiode 446. — langdauernde, kräftige M. bewirkt perimetrische Reizung 576. — combinite innere und äussere M. nach Ausstossung der Placenta 450.

Mastdarmcarcinom als Geburtshindernis 347.

Mastitis 598. — Eisbehaudlung der beginnenden 599. — bei Neugebornen 609. Mechanismus der Geburt 100.

Mehrfache Schwangerschaft s. Zwillingsschwangerschaft.

Mehrgeschwängerte, Unterscheidung von Erstgeschwängerten 95.

Mekonium s. Kindspech.

Melaena neonatorum 610.

Melancholie bei Wöchnerinnen 588. in der Schwangerschaft 198.

Menopause 2. — Geburten nach Eintritt der 2.

Menschliche Eier, s. Ei.

Menstruation, Zeit des Eintritts der I.

— Wesen der 3. — Theorieen der 2. —
Bischoff-Pflüger'sche Theorie der 2. —
Verhältnis der M. zur Ovulation 4. —
Verhalten der Uterusschleimhaut vor,
während und nach der 5. — Aufhören
der M. in der Schwangerschaft 88. —
Wiederkehr der M. in der Schwangerschaft 71. — Schwangerschaft ohne vorausgegangene M. im Kindesalter 1.

Mercier'scher Katheter 474.

Merkmale des reifen Kindes 46.

Mesnard-Winckel'sche Knochenzange 484. — Extraktion des Kopfes mit der 526.

Messung des Beckens, äussere 92. 306. innere 306. — der Conjugata vera 307. — des Querdurchmessers des Beckeneingangs 308. — des Beckenausgangs 308. — des Kindesschädels 493.

Messung, intrauterine M. der Fruchtachse 62.

Methoden der künstlichen Frühgeburt 494

Metritis dissecans 569.

Metrolymphangitis 580.

Metrophlebitis puerperalis 580.

Michaelis's che Raute 93.

Microsporon furfur 68.

Mikroorganismen bei Puerperalerkrankungen 553. — der Brustwarze 598.

Milch, Zusammensetzung der Frauen-M.
177. — Beurteilung der Güte der 190.
— Bildung der 177. — Mikroorganismen der Frauenmilch 177. 598. — bei kranken Frauen 600. — bei Fieber 600. — nach schweren Blutverlusten 185.

Milchfieber 170, 178.

Milchfluss 178.

Milchsauger mit Doppelschlauch 193.

Milchsekretion, Auomalien der 178. 600. Milzbrand bei Schwangern 239.

Milztumor neben Schwangerschaft und Geburt 263.

Mirbanöl als Mittel zum kriminellen Abort 281.

Missbildungenn der Frneht als Ursachen der Erschwerung der Geburt 366. — als Ursachen der Erschwerung der Diagnose 373. — Behandlung der M.

nach der Geburt 374. Missed abortion 289.

Missed labour 289.

Mola hydatidosa s. Blasenmole.

Molen, Fleischmole 255. — Blasenmole 272. Montgomery's che Drüsen 66.

Morbilli 238. 585.

Morbus Basedowii 248.

Morbus maculosus Werlhofii 243.

Morcellement der Doppelmissbildungen 534.

Morphium, Uebergang von M. auf das Kind 234.

Morphiumeinspritzungen bei Extrauterinschwangerschaft 227. — bei Eklampsie 210. — bei Krampfwehen 287. — bei zu häufigen Wehen 287.

Morphiumlösung 485.

Mortalität im Puerperium 550. 551.

Mumifikation 480.

Mundaffektionen der Neugebornen 608. 609.

Muskulatur der Gebärmutter 58.73.
77. — Veränderungen der M. in der Schwangerschaft 58. — Rückbildung der M. im Wochenbett 174.

Mutterhals, Verengerungen und Verwachsungen des 342. — künstliche Spaltung des 502.

Mutterkuchen s. Placenta.

Muttermund, Eröffnung des 113.

Muttermunds-Kopfgeschwulst 135. | Myome in der Schwangerschaft und Geburt 257.

Myxoma fibrosum placenta 428.

### N.

Nabelarterien, Persistenz von Resten der N. nach Abfall der Nabelschnur 604. Nabelbläschen 41.

Nabeleiterung 604.

Nabelerkrankungen der Neugebornen 603.

Nabelschnur s. Nabelstrang.

Nabelschnurbruch s. Hernia funieuli umbiliealis.

Nabelschnurgeräusch 54.

Nahelsehnurrepositorium 407.

Nahelsehnurrest, Behandlung des 188.

— Bakterien des 188.

Nabelschnurumschlingungen 156. 404

Nabelstrang, Bildung des 24. - Entstehung der eentralen Insertion des 24. -Länge des 42. - Bau des 41. - Verschlingung und Verknotung der N. von Zwillingen in einem Amnion 373. - Unterbindung des N. bei Zwillingsgeburten 365. - Umschlingung des 156, 404, - Durchschneidung des umschlungenen 157, 405. - Durchschneidung des N. nach Geburt des Kindes 157. - Unterbindung des 157. - wiederholte Unterbindung 157. sekundäre Durchschneidung des 188. -Zerreissung des N. bei Sturzgeburten 286, bei sonst normaler Geburt 430. - Verblutung aus dem N. bei Sturzgeburten 286. — Hämatom des N. 157. 432. — Mangel des 377. - abnorme Lagerung des 404. - wahre Knoten des 406. -Vorfall und Vorliegen des 406, - Reposition des 407. - das Kind reitet auf dem 408. 517. - Anomalien des 429. zu langer N. 429. - zu kurzer 429. bandartiger 431. - Torsionen des 431. - falsche Knoten des 432. - Knötchenbildung am 432. - abnorme Einsenkung des 432. - Geschwülste des 432. - Vorfall des N. bei Querlagen 539.

Nachblutungen 450.

Nachfolgender Kopf, Extraktion des n. K. mit der Zange 515, nit Veit-Smellie's Handgriff 515, 519, mit Smellie's Handgriff 519, mit Wigand-Martin's Handgriff 520.

Nachgeburt s. Placenta.

Nachgeburtsperiode, Physiologic der 123. – Geschichtliches 132, 159. – bei Zwillingsgeburt 365. – Leitung der 158. — historischer Ueberblick über die Leitung der 159. — Verhütung von Blutungen in der 163. — Pathologie der 437. — partielle Lösung der Plac. 439. — unvollständige Geburt der Plac. 439. — das übergrosse Hämatom 439. — Retention der Plac. 440. — Verwachsung der Placenta 441. — Atonie der Gebärmutter 442.

Nachgeburtsteile, Untersuchung der 164.

Nachgeburtswehen 124.

Nachtblindheit Schwangerer 199.

Nachwehen 124.

Nägele'sehes Becken 324.

Nägele'sche Obliquität 134, 313. Nägele'sches Perforatorium 484.

Nägele'sche Zange 484.

Naht des Cervix 448. — sekundäre N. des Dammes 444. — des Uterus bei Sectio caesarea 546.

Nähte am Kopf des Kindes 106.

Narkose bei normalen Geburten 165. bei Operationen 487.

Nebenhorn des Uterus, rudimentäres N. bei Schwangerschaft 250.

Neigung des Beckens 93, 103, 104,

Neisser'scher Diplococcus (Genitalbakterien) 146. — als Ursache von Wochenbettserkrankungen 557.

Nephritis gravidarum 200.

Nerven der Gebärmutter 80. — des pericervikalen Gewebes 109. — Reize auf die Gebärmutternerven 110.

Neugeborne, Temperatur des 181. -Entwicklung der Sinne des 180. - Pflege des 184. - Ernährung des N. an der Mutterbrust 184. — Ernährung des N. durch die Amme 189. - künstliche Ernährung des N. 190. — Ieterus des 181. - Frage, ob das Kind ein 479. -Krankheiten der 603. - Nabelerkrankungen der 603. - Wundstarrkrampf der 605. - Gonorrhoische Infektion der 606. - Ophthalmoblennorrhoe der 606. - Vereiterung der Brustdrüse der 609. - Soor der 609. - Melaena der 610. - Sclerem der 610. - Akute Fettentartung der 611. - Akute Hämoglobinurie der 612. - septische Infektion mit gastrointestinalen und pulmonalen Symptomen 612. - Pemphigus der 612. — Ichthyosis der 613. — Syphilis der 614. - Gewichtsverlust des 182. -Hypertrophie der Thymusdrüse der 615.

Niere, Verhalten der N. in der Schwangerschaft 70. — Erweiterung der fötalen N. als Geburtshindernis 369,

Nierenerkrankungen in der Schwangerschaft 201, 230. Nierenthätigkeit, fötale 37. Nitrobenzol als Abtreihemittel 281.

### 0

Obliquität, Nägele'sche 134, 313. Oedem der Placenta (Hydrops) 269. Operationen, geburtshilfliche 483.

— Vorbereitungen zu 485. — Einteilung der 488.

Operationslager 486.

Operationslehre, geburtshilfliche 483.

Ophthalmoblennorrhoe der Neugebornen 606,

Opium pulver 485.

Opium suppositorien 485.

Osteomalacie 328. — Ursachen der 331. — Therapie der 332.

Osteomalacisches Becken 328.

Osteophyt, puerperales 71.

Ovarialtumoren bei Schwangern und Gebärenden 262.

Ovarienschwangerschaft 220.

Ovarium s. Eierstock.

Ovulation, Eintritt der 1. — Vorgänge bei der 6. — Zusammenhang der O. mit der Menstruation 4. — Sistiren der O. in der Schwangerschaft 71.

Ovnlnm s. Ei.

# Ρ.

Panophthalmie nach Pyämie im Wochenbett 581.

Paralyse der Placentarstelle 285.

Parametritis puerperalis 571. — Behandlung der 574.

Partus praccipitatus, s. überstürzte Geburt, praematurus s. Frühgeburt, serotinus s. Spätgeburt. — conduplicato corpore 400.

Pathologie der Schwangerschaft 194. der Geburt 283. — des Wochenbettes 549. — der Neugebornen 603.

Pelvimeter s. Beckenmesser.

Pelvis inversa s. gespaltenes Becken.

Pelvis obtecta 327.

Pelvis plana Deventeri 303.

Pemphigus periumbilicalis 188. 604. — acutus 613. — syphiliticus 612.

Perforation des Schädels 523. — mit dem scherenförmigen Perforatorium 524. mit dem Trepan 525. — des hydrocephalischen Sch. 527. — des nachfolgenden Kopfes 527. 528. — bei Gesichtslage 392. — des Schädels von der Halswirbelsäule aus 528.

Perforatorium, scherenförmiges nach Naegele 484. — Anwendung des 525. trepanförmiges (Trepan) 525. Pergamentknittern 90.

Register.

Perimetritis im Wochenbett s. gutartige Form der Peritonitis puerperalis 576.

Perimetritische Reizung nach langdauernder kräftiger Massage des Uterus 576.

Periode s. Menstruation.

Periodicität der Wehen 108.

Peristaltik der Wehen 108, 218.

Peritonitis in der Schwangerschaft 263, fötale, als Geburtshindernis 370. — puerperalis 575. — puerp. septica 577. — puerp. gonorrhoica 576. 586.

Perniciöse Anämie Schwangerer 243.

Pfeilnaht 106.

Pflege der Wöchnerin 182. — des Kindes 184.

Pflüger's Theorie der Menstruation 2. Phlebitis umbilicalis 604.

Phlebolithen 67.

Phlegmasia alba dolens 583.

Phosphor, Einfluss von Ph. auf Schwangerschaft und Uebergaug auf die Frucht 234.

Physiologie der Schwangerschaft 1. der Geburt 100.— des Wochenbetts 168. Physometra s. Tympania uteri 400. 455. Pigmentirung der Haut in der Schwangerschaft 67.

Pityriasis versicolor 68.

Placenta, Sitz der 17, 80. - Diagnose des Sitzes der Pl. bei Hochschwangern 91. erste Bildung der 17. - periphere Ausdehnung der 22. - Entwicklung der Blutgefässe zu den Sinus der 18. 27. - weitere Entwicklung der 31. - Bildung der P. beim Affen 33, - Schema der menschlichen 33. - Zotten der 34. - Bau der P. bei Zwillingen 358. - doppelte P. bei eineiigen Zwillingen 359. - Physiologie der Lösung der 123. - Trennung der P. in der Decidua 127. -Schultze'scher Modus der Lösung der 127. — Duncan'scher Modus der Lösung 127. — Expression der 161. — frühzeitige 161. — Besichtigung der P. nach der Geburt 164. — Untersuchung des Sitzes der P. nach der Geburt 165. - Prolapsus der 420. 423. - vorzeitige Lösung der normal sitzenden 420. — Anomalien im Bane der 423. — dimidiata 424. bipartita 424. - duplex 424. - succenturiata 426. - membranacea 426. - marginata 426. - circumvalata 427. - mit konzentrischer Eihautduplikatur 427. weisser Infarkt der 427. - hämorrhagischer Infarkt der 427. - Verkalkung der 428. → Geschwülste der 428. — Cysten der 429. - subamniotische Blutergüsse

auf der 429. - Hydrops der 269. -Anomalien bei der Lösung der 437. partielle Lösung der 439.
 uuvollständige Geburt der 439. - Retention der 440. - Adhäsion der 440. - partielle Adhäsion der 441. - Blutungen in direktem Anschluss an die Ausstossung der 449. - Extraktion der 447. - Massage der 446. - frühzeitige Expression der 446. - manuelle Entfernung der 447. Lösung der 447. — Revision des Uterus 447. — intrauterine Postpartum-Ausspülung 448.

Placenta praevia 408. - Ursachen der 408. - Entstehung der 408. - Theorie der Entstehung der P. p. nach Hofmeier-Kaltenbach 412. - Gefahren der 415. -Behandlung der 415. - kombinirte Wendung bei 417. - Sprengen der Blase bei 418. - Hystereuryse bei 416. - Tamponade der Scheide bei 419. - marginalis 414. - centralis 414. - Perforation der P. p. centr. 419. - Prolapsus placentae bei 420.

Placentareste, Zurückbleiben von 443. - Weiterwachsen der Gewebe der 482. - im Wochenbett 589.

Placentaretention 441.

Placentargeräusch 91.

Placentarkreislauf 42. - Wegfall des P. nach der Geburt 178.

Placentarpolyp 590.

Placentarstelle. Paralyse der 285.

Plattes Becken 298. - rhachitisches 298. - einfach pl. B. 303, - Geburtsmechanismus bei 312.

Ploss-Pflüger'sche Theorie der Entstehung des Geschlechts 49.

Plötzlicher Tod Schwangerer 266. in der Geburt 458.

Pneumococcus (Genitalbakterien) 146. als Ursache von Wochenbetterkrankungen

Pneumonie bei Schwangern 238.

Pocken bei Schwangern 236.

Porro-Operation 548.

Portio cervicalis s. Scheidenteil.

Postpartum-Blutungen 443. - Diagnose der 444. - Behandlung der 446,

Prädilektionsjahre 2.

Präliminare Scheidendusche 151. Prochownik'sche Diät zur Vermeidung

grosser Kinder bei engem Becken 500. Prodromalsymptome der Eklampsie 204,

Prolapsus uteri gravidi 217. - im Wochenbett 594. - vaginae 217. - bei Placenta praevia 420. - bei normal sitzender Placenta 423.

Promontorium, doppelter 304,

Prophylaktische Einleitung der untern Extremität bei Steisslagen 506.

Prophylaktische Wendung beim engen Becken 320.

Pseudo-osteomalacisches Becken 302. Psyche, Veränderungen der P. in der Schwangerschaft 69,

Psychosen in der Schwangerschaft 197. - nach Eklampsie 211. - im Wochenbett 588. - Laktationspsychosen 588.

Ptyalismus gravidarum 197.

Puerperalfieber, Geschichte des 142. Massnahmen zur Verhütung des 142. - Statistik der Todesfälle an 550, 551. - die einzelnen Formen des 564. -Verbreitungsweise des Puerperalfiebers in der Hebammenpraxis 561. — nach operativen Entbindungen 562. - Pathogenese des 552. - das puerperale Geschwür 564. Endocolpitis puerperalis 565.
 Endometritis puerperalis 565. - Lochiometra 567. - Lochiocolpos 567. - Spätfieber 568. — Endometritis puerperalis septica 568. — Parametritis 571. — Peritonitis puerperalis 575, - Peritonitis p, septica 577. — puerperale Sepsis 578. — Pyaemie 580. - Behandlung des P. mit Alkohol und kühlen Bädern 579. - Phlegmasia alba dolens 583. - Endocarditis puerperalis 584.

Puerperalgeschwür 564.

Puerperale Atrophic des Uterus 594.

Puerperium 168.

Puls, Unregelmässigkeit des P. in der Schwangerschaft 68. — Verhalten des P. in der Geburt 139. - im Wochenbett 169. - auffallend niedriger P. im Wochenbett 170, - Verhältnis des P. zur Temp. im Wochenbett 171. - Einfluss grösserer Blutverluste auf d. P. im Wochenbett 171, 593.

Punktion grosser, mit Flüssigkeit gefüllter Säcke (Geburtshindernis) 532.

Pupillarmembran 46.

Purpura haemorrhagica 243.

Putrescentia uteri 570.

Pyaemie, puerperale 580.

## 0.

Quecksilber, Uebergang v. Q. von Mutter auf Kind 284.

Querbett 485. - halbes 486.

Querer Fundusschnitt bei sectio caes. 545.

Querlage, Ursachen der 399. - Diagnose der 399. - verschleppte 400. - Behandlung der Q, bei abgestorbenem Kinde

Querstand, tiefer 379.

Querverengtes Becken 325. — doppelseitig 327.

Quetschungen der Weichteile bei engem Becken 314.

### R.

Rabies bei Schwangern 240.

Raute, Michaelis'sche 93.

Regel s. Menstruction.

Reife, Zeichen der R. des Kindes 45.

Reinigung, monatliches. Menstruation. Reitet, das Kindr. auf dem Nabelstrang 408, 517.

Reposition des nehen dem Kopfe vorgefallenen Arms 403. — des neben dem Kopfe vorliegenden Fusses 404. — der Nabelschnur 407. — des invertirten Uterus 451.

Reserveblut 158.

Resorptionsfieber im Puerperium 553

Retention der Frucht im Uterus s. missed abortion und missed labour.

Retention von Placenta- und Eihautresten 589.

Retinitis albuminurica gravidarum 201.

Retroplacentares Hämatom s. Hämatom, retraplacentares.

Retroversio uteri gravidi 212, beim engen Becken 310, — im Wochenbett 594.

Revision der Uterushöhle nach Placentaroperationen 447.

Rhachitis 298. - augeborne 299.

Rhachitis, fötale als Geburtshindernis 370.

Rachitisches Becken 298.

Rhagaden, syphilitische R. beim Neugegebornen 614.

Riesenkinder 365.

Ritgen'scher Handgriff 154. 505.

Robert'sches Becken 327.

Rollhügels. Trochanteren 93.

Roseola syphilitica neon. 614.

Rückbildung der Genitalien im Wochenbett 131. 173. — des Uterus 173. — Störungen der 589.

Rückenmarkserkrankungen b. Schwangern 288. — Einfluss der R. auf die Wehen 288.

Rundkopf 107.

Ruptur s. Zerreissung.

### S.

Sabina als Abtreibemittel 281.

Samenzelle, Eigenbewegung der S. und Theorien der Forthewegung der 9. — Zahl der S. bei der Befruchtung 9. — Lebensfähigkeit der 10. — Bedeutung der S. für die Befruchtung 9, 13. — Langlehigkeit der 10. — Zusammentreffen der S. mit dem Ei 11.

Sarggeburt 460.

Sauerstoffmangel, Einfluss des mütterlichen S. auf die Frucht 232.

Saugbewegungen, intrauterine der Frucht 57.

Saugfähigkeit des Kindes, ein Zeichen seiner Reife 47.

Saugmechanismus des Kindes 181. Schädel s. Kopf.

Schädellage, Ursache der 52. — Geburt in 133. — Geburt in dritter und vierter

Schafhaut s, Amnion.

Schamfuge, Zerreissung der 314.

Schamfugenschnitt 540.

Schamlippen, Hämatom der S. im Wochenbett 596.

Schamspalten-Kopfgeschwnlst 134.

Scharlach bei Schwangern 237. — im Wochenbett 585.

Schatz'scher Uteruskatheter 448. 484. Scheel's Blasenstich zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt 491. 494.

Scheide in der Schwangerschaft 65. —
granulierte 242. — Verengerungen der
S. als Geburtshindernis 344. 503. — Zerreissung der verwachsenen S. 344. — Tumoren der S. als Geburtshindernis 347.
— Rückbildung der S. im Wochenbett
175. — Anomalien der S. in der Schwangerschaft 251. — Geburt des Kindes in
die S. als Todesursache 476. — Hämatom der S. im Wochenbett 596.

Scheidencyste als Geburtshindernis 347.

Scheidendusche, präliminare 151. Scheideneingangs - Kopfgeschwulst 134.

Scheidenteil in der Schwangerschaft 65. 73. – am Ende der Schwangerschaft 76. Scheidenwandung als austreibende Kraft

Scheintod 465. — intrauteriner und extrauteriner 465. — Ursachen des 466. — Hirndruck als Ursache des 468. — frühzeitige Atmungsversuche bei intrauterinem 469. — leichter 469. — tiefer 469. — Behandlung des 470. — Schultze'sche Schwingungen bei 471. — Frottiren bei 473. — Katheterisation der Trachca bei 474. — Silvester'sche Methode bei 474. — Prochownick'sche Methode bei 474.

Scheitelbeine, Verschiebung der S. bei der Geburt 134.

Scheitelbeineinstellung, vordere und hintere 313.

Schenkel, Streckung des vordern S, bei falscher Einstellung des Steisses 520. Schere zur Episiotomie 155. - Siebold-

sche 484.

Scherenförmiges Perforatorium 484, 524.

Schieflage s. Querlage.

Schiddrüse in der Schwangerschaft 68.

Schleimhant, Veränderungen der Schl. der Gebärmutter in der Menstruation 5. - Veränderungen der Sch. der Gebärmutter in der Schwangerschaft 15. Regeneration der Sch. im Wochenbette

Schleimpfropf, Bildung eines Sch. im Beginn der Schwangerschaft 21.

Schlinge zur Wendung 484. - zur Extraktion am Steiss 523, - zum Auschlingen des vorgefallenen Arms 539.

Schlingenträger 484. - Anwendung

Schluckbewegungen, intrauterine der Frucht 57.

Schlüsselbeine, Durchschneidung der (Kleidotomie) 532,

Schlüsselhaken nach C. Braun 484. -Anwendung des 531,

Schnauzengeburten 386.

Schrägverengtes Becken 324.

Schrägverschobenes Becken 322.

Schreien des Kindes im Uterus s. Vagitus

uterinus 466. Schröpfkopf, elektrischer zur Einleitung der künstl, Frühgeburt 494.

Schrunden der Brustwarze 597.

Schüttelfrost nach der Geburt 140. beim Absterben des Kindes in der Schwangerschaft 281.

Schulterlagen, verschleppte 530. 539. Schultern des Kindes, Geburt der Sch, bei Kopflagen 155, 156, - als Geburtshindernis 368. - beim Hemicephalus 374.

Schultze'sche Falte 25, 26, 433.

Schultze'sche Schwingungen 471.

Schultze'scher Modus der Lösung der Placenta 127.

Schutzmaassregeln des Körpers zur Abwehr puerperaler Infektion 558. Schwangerschaft, Veränderungen der

Schwämmehen 188, 609.

Gebärmutter in der 58. - Dauer der 82. - Diagnose der 86. - Zeichen der 86. - Nachweis der Sch, in den ersten Monaten 87. - differentielle Diagnose der 88. - Diätetik der 97. - mehrfache 355, l'athologie der 194, - eingebildete 199. — ausserhalb der Gebärmutter 219.

neben Krankheiten 230, - bei Bil-

Hämatometra und Hämatocolpos 251. -Komplikation der S. mit allgemeinen Erkrankungen 230, mit Fibromen 257, mit Carcinom des Uterus 261, mit Ovarialtumoren 262, mit Milztumor 263, mit

dnngsfehlern der Genitalien 248. - neben

Echinococcusgeschwülsten 263, mit Peritonitis 263, mit Hernien 264. - schwere Verletzungen in der 265. — Tod in der 266. - bei Erkrankung des Eies 267. bei antefixirtem Uterus 347.

Schwangerschaftsfieber 200.

Schwangerschaftsnarben 70.

Schwangerschaftsniere 200.

Schwangerschaftspsychosen 197.

Schwangerschaftsstreifen 70.

Schwangerschaftswehen 75.

Schwangerschaftszeichen, sichere 86. — wahrscheinliche 86. — unsichere 86.

Schwangerschaftszeit. Bestimmung

Schweissausbruch bei Postpartum-Blutungen 169.

Schweisssekretionim Wochenbett 172. Sclerema neonatorum 610.

Scoliotisch-rhachitisches Becken

Skoliose mit Lungenkompression 246.

Secale cornutum 485. Sechslinge 355.

Sectio caesarea post mortem 266. wegen Eklampsie 211. - in der Agone 267. - Ausführung der 544. - nach Porro 548. — wiederholte S. c. an derselben Frau 547. - mit Kastration bei Osteomalacie 548.

Secundäre Dammnaht 445.

Seiden webkatheter 484.

Seifenkresol-Desinfektion 150.

Seitenlage bei geburtshilflichen Operationen 486. - Wendung allein durch 534.

Selbstentwicklung 400.

Selbstinfektion 147, 561, 562,

Selbstwendung 399.

Semmelweis 142.

Senkung der schwangereu Gebärmutter 61, 217, - als Mittel zur Berechuung der Schwangerschaftszeit 88. - der puerperalen Gebärmutter 594,

Sepsis bei Schwangern 241. - puerperale

Septichaemie, puerperale 578.

Septische Infektion der Neugebornen mit gastrointestinalen und pulmonalen Symptomen 612.

Serumtherapie bei puerperaler Sepsis

Shock als Todesursache in und nach der Geburt 460.

Sichere Schwangerschaftszeichen 86.

Siebenlinge 356.

Siebold'sche Schere 484.

Siegemundin, Justine, Handgriff der 540.

Silvester'sche Methode der Behandlung des Scheintods 474.

Simonart'sche Fäden 376.

Singultus foetalis 56,

Sinnesnerven, Verhalten der S. in der Schwangerschaft 69. — Entwicklung der S. beim Neugeborenen 180.

S. beim Neugeborenen 180. Sinus circularis placentae, Zerreissung des 415.

Sinusthrombose der Placenta 33.

Sitz der Placenta 17, 80. — Diagnose des 91. — Bestimmung des Sitzes der Placenta nach der Geburt 165.

Smellie'scher Handgriff 519.

Smellie-Veit'scher Handgriff 519.

— Verstärkung desselben durch Zug an den Beinen 519.

Soor 188, 609.

Sonffle foetal 55.

Soxhlet'sches Verfahren 190.

Spaltbecken 337.

Spätblutungen 450. — im Wochenbett 593.

Spätfieber im Wochenbett 568.

Spätgeburt 45.

Spätinfektion s. Spätfieber 568.

Speichelfluss Schwangerer 69. — profuser 197.

Spina bifida 375. ·

Spinae ilei anteriores, Messing der 92. Spinalebene des kleinen Beckens 102.

Spinale Entleerung hei Hydrocephalus 529.

Spitzer Haken 527.

Spitzkopf 107.

Spondylolisthesis 332,

Spondylolisthetisches Becken 332.

Spontanamputationen 377.

Stachelbecken 337.

Staphylococcus aureus und albus (Genitalbakterien) 146. — Ursache schwerer Wochenbettfieber 556.

Starrkrampf der Gebärmutter 287.

Stechschröpfer, Schultze'scher 578,

Steinkind 225, 226.

Steiss, Extraktion am 522.

Steissbein, Becken mit Ankylose des 296.

Steisslage 105, 394. — Behandlung der 398, 517.

Steissteratome 375.

Stellung der Frucht 52. 105.

Sterilisirung der Milch 190.

Sternum, Fraktur des 289.

Stillen 184. — nach grösseren Blutverlusten 185.

Stirnlage 392. — Form des Kopfes bei 393.

Stirnlagenschädel 393.

Stirnnaht 106,

Stoffwechsel des Fötus 40.

Streckbewegung, intrauterine der Frucht 56.

Streckung des vorderen Schenkels bei Steisslagen 520.

Streptococcus pyogenes (Genitalbakterien) 146. – Uebergang von St. von Mutter auf Kind 241. – St., die Erzeuger schwerer puerperaler Infektionen 554. 555.

Striae 70.

Strum a bei Schwangern 68. — des Kindes als Geburtshindernis 370.

Stuhlentleerung im Wochenbett 171.

Stumpfer Haken 484. 522.

Stupidae, Entbindung von 198.

Sturzgeburt 286.

Subamniotische Blutergüsse der Placenta 429.

Sublimat als Desinfektionsmittel 149. — Gefahren des 149. — zu Injektionen bei puerperaler Sepsis 580.

Subkutane Injektionen von Kochsalzlösung bei schwerer Anämie 454.

Sulze, Wharton'sche 41.

Superfoecundatio 71.

Superfoctatio 71.

Supracervikale Ausspülung bei beginnender Endometritis in der Geburt 457.

Supravaginale Amputation des hochschwangern Uterus s. Porro-Operation 548.

Symphyse, Zerreissung der 314.

Symphysenspalte, Becken bei 337.

Symphyseotomie 540.

Syncytium 18.

Synostose im Iliosakralgelenk 324.

Synostotisches Becken 324.

Syphilis bei Schwangern 235. — der Neugebornen 614.

System der Kindeslagen 105. — der engen Becken 292.

T.

Talgdrüsen auf Nase und Oberlippe, ein Zeichen der Frühreife 46.

Tamponade der Scheide bei Abort 279.
bei Placenta praevia 419.
bei Einleitung der künstl, Frühgeburt 494.
des Uterus bei Blutungen nach Dührssen 449.

Tampons, sterilisirte 484. — Barnes-Fehling'sche 496. Tasche, geburtshilfliche 483.

Tasterzirkel s. Beckenmesser.

Taubenfedern zur Reinigung der Nase bei Neugebornen 484.

Temperatur, Einfluss der erhöhten mütterlichen T. auf die Frucht 232. — in der Geburt 139. — im Wochenbett 170. — beim Neugebornen 181. — Verhältnis des Pulses zur T. im Wochenbett 171.

Tetanie bei Schwangern 245. — bei Stillenden 246.

Tetanus bei Schwangern 241. — uteri 287. — im Wochenbett 586. — beim Neugebornen 605.

Tetanusbacillus 146.

Therapie beim engen Becken 317. 318. Thoracopagen, Geburt der 372.

Thrombophlebitis puerperalis 580.

— mit Phlegmasia alba dolens 583. Thrombose der Varicen 67. — der Pla-

centarstelle 131. 173. — der Gebärmutterund Beckenvenen 583.

Thrombus der Vagina und Vulva s. Hä-

matom der Vag. u. Vulva 596. Thury'sche Hypothese über die Ent-

stehung des Geschlechts 50.

Thymusdrüse, Hypertrophie der T. als Ursache von Dyspnoe und Erstickung Neugeborner 615.

Tiefer Querstand 379.

Tod des Kindes in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft 281. — während der Geburt 475. — Untersuchung des Kindes nach 477.

Tod, plötzlicher der Schwangern 266. in der Geburt 458. — Geburt nach dem T. 460.

Todes fälle im Wochenbett, Statistik der 550.

Torsion der Nabelschnur 431. — der schwangeren Gebärmutter 61.

Totenkreuz 577.

Totfaules Kind 480.

Traktionen mit der Zange 511.

Transfusion bei schwerer Anämie 454.

Traubenmole 272.

Trepanförmiges Perforatorium 525.

Trichterförmiges Becken 297.

Trismus neonatorum 605.

Trochanteren, Entfernung und Messung der 93.

Troikart, Entleerung des hydrocephalischen Schädels mit dem 527.

Tubarer Abort 224.

Tube in der Schwangerschaft 64.

Tubenschwangerschaft 222.

Tuberkulose bei Schwangern 239,

Tumoren der Scheide als Geburtsbinder-

nis 347. — des Beckens 336. — des Nabelstranges 432.

Tympania uteri 400. 455.

Tympanie der Därme bei der Geburt 458. Typhus bei Schwangern 236.

U.

Uebelsein, morgendliches U. Schwangerer 69.

Ueberdrehung, innere 120. — äussere 121. 137.

Ueberfruchtung 71.

Uebergang von Stoffen von Mutter auf Kind 35. — von Mikroorganismen von Mutter auf Kind 236.

Uebergang krankmachender Stoffe von Mutter auf Kind 233, Kohlenoxydgas und Leuchtgas 233, Ammoniak 233, Chloroform 233, Aether 234, Phosphor 234, Quecksilber 234, Blei 234, Alkohol 234, Morphium 234.

Ueberschwängerung 71.

Uebertragen 45.

Ueberwanderung, äussere des Samens 11. — äussere des Eies 12. — innere des Eies 12.

Ueberweites Becken 339.

Ueberzählige Finger und Zehen 376.

Umfänge des Kopfes 106.

Umschlingungen der Nabelschnur 404. Umstülpung der Gebärmutter 286. 451. — Blutungen bei 451.

Unbefruchtetes Ei 12.

Unsichere Schwangerschaftszeichen 86.

Unstillbares Erbrechen Schwangerer 195.

Unterhindung der Nabelschnur 157. Unteres Uterinsegment 59. 73.

Unterbliebene Gehurt 289.

Untersuchung Schwangerer 84.—äussere U. Schwangerer 85.— bei der Geburt 152.— der Wöchnerin am Tage des Aufstehens 184.

Urämie bei Eklampsie 205.

Ureteren, Geburtshindernis durch Erweiterung der kindlichen 369.

Uteringeräusch s. Placentargeräusch 91. Uterinsegment, unteres 59, 73.

Uterus septus 248, bilocularis, duplex, didelphys, bicornis, arenatus 249, unicornis 250.

Uterusexstirpation, totale in partu 458, post partum wegen Sepsis 571.

Uternsruptur 349. — Behandlung der 352. — Laparatomie bei 352.

Uternstamponade nach Dührssen 149. V.

Vaccine bei Schwaugern 237.

Vagina s. Scheide.

Vaginale Inspirationen des Kindes

Vaginaler Kaiserschnitt (Dührssen) bei Eklampsie 208,

Vaginofixatio uteri, Gehurt hei vorausgegangener 347.

Vagitus uterinus 466.

Valvula Eustachii 42 (Fig. 52). — foraminis ovalis 42.

Varicen 66. 67. — Thrombose der 67. —
Bersten der V. und Verblutung 266.

Variola bei Schwangern 236.

Vasa omphalomesenterica s. Dottergefässe 41.

Veit-Smellie'scher Handgriff 515.

Veitstanz bei Schwangern 244

Vena umbilicalis 41. — Obliteration der V. umb. nach der Geburt 179.

Ventrofixatio uteri, Geburt bei vorausgegangener 347.

VeränderungenderGebärmutteranhänge und der Nachbarorgane in der Schwangerschaft 64. — der Frucht nach dem Tode 480.

Verblutung aus gehorstenem Varix 266.
— aus der Nabelschnur vor der Geburt 430. — aus den velamentös inserirten Gefüssen 434.

Verdauungstractus, Veränderungen des V. in der Schwangerschaft 70.

Verdickung der Decidua 257.

Vergiftung, akute durch Karbolsäure und Sublimat in der Geburt und im Wochenbett 459, s. auch 149.

Vergiftung Schwangerer durch Kohleuoxydgas, Leuchtgas, Ammoniak, Chloroform 233, Phosphor, Quecksilber, Blei, Alkohol, Morphium, Aether 234. — Gebärender durch Desinficientien 459.

Verkalkung der Placenta 428. — der toten Frucht bei Extrauterinschwangerschaft 225, 226.

Verletzungen, schwere der Schwangern 265. — des Kindes in der Schwangerschaft 266. — der Schwangern und des Kindes durch Blitzschlag 266. — der Nerven infolge der Geburt beim engen Becken 315. — des Kindes bei der Geburt 461. — der kindlichen Weichteile bei der Geburt 463. — der kindlichen Knochen in der Geburt 462.

Vernix caseosa 47, 50.

Verschiehung der Kopfkuocheu in der Geburt 134, Verschleppte Querlage 400, 539.

Verwachsung der Placenta 440. Vierlinge 355. — Diagnose der 362.

Vorderhauptslage beim platten Becken 312. — Geburt in dritter und vierter 381. Vorderscheitelbeineinstellung bei

engem Becken 313, 382,

Vorderscheitellage 313, 382,

Vorfall der schwangeren Gebärmutter 217. — der Hand und des Arms 403, bei engem Becken 312. — der Nabelschnur 406, bei engem Becken 312. der Scheide in der Schwangerschaft 218. — bei Querlagen 539.

Vorliegen der Hand und des Arms 403. — der Füsse neben dem Kopf 404. der Nabelschuur 407. — des Arms bei Querlagen 539.

Vorwasser 113.

Vorzeitige Atmung des Kindes 469. Vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta 420.

### W

Wachstum der Gebärmutter in den einzelnen Wochen der Schwangerschaft 62.
— ungleichmässiges W. der einzelnen Gebärmutterabschnitte in der Schwangerschaft 64.

Wanderniere als Geburtshindernis 263.
— im Wochenbette 594.

Wärmeproduktion des Fötus 40.

Wärmewanne für frühgeborne Kinder 192.

Wage, als Mittel zur Kontrolle der Ernährung des Kindes 186.

Wahrscheinliche Schwangerschaftszeichen 86.

Walcher'sche Hängelage 340. 540. — als Ersatz für den Schamfugenschnitt 541.

Warme Duschen zur Anregung der Wehen 494.

Warze s. Brustwarze.

Warzenhof in der Schwangerschaft 66. Wasserhaut s. Amnion.

Wasserkopf 366. — Perforation des 527. Wechseldusche zur Eiuleitung der künstlichen Frühgeburt 494.

Wegnahme des septischen Uterus iu partu 458. — im Wochenbett 571.

Wehadern 66, 67.

Wehen 108.— Ursachen der 108.— Peristaltik der 108. 218.— Schmerz während der 110.— Pathologie der 288.— Anomalien der W. 283, beim engen Becken 311.— Periodicität der 108.— Einfluss der W. auf die Herzthätigkeit des Kindes 133, auf die Bewegungen des Kindes

133. — Einfluss der Narkotika auf die 166. — die zu seltenen 268. — die zu schwachen 284. — die zu starken 285. — die zu häufig wiederkehrenden 286. — die abortiven 287. — die zu lang dauernden 287. — die ungleichmässigen W. einzelner Gebärmutterabschnitte 287. — Krampfw. 287. — Anomalien der W. infolge Erkrankung des Centralorgans und des Rückenmarks 288. — Einfluss des engen Beckens auf die Wehenthätigkeit 311.

Wehenkraft, Messung der 111.

Wehenschmerz 110. — Geburt ohne 110. Wehenschwäche 284.

Weisse Linie, Pigmentirung der 68. — Durchsichtigkeit der 96.

Weites Becken, das zu 339.

Wendung, prophylaktische W. beim engen Becken 320. — durch Seitenlagerung 534. — durch äussere Handgriffe 535. — durch äussere Handgriffe in Verbindung mit dem künstlichen Blasensprunge 535. — durch äussere und innere Handgriffe (kombinirte W. und W. nach Braxton Hicks) 536. — durch innere Handgriffe auf den Kopf 537. — durch innere Handgriffe auf die Füsse 537. — aus Schädellage in Beckenendelage 539. — bei verschleppter Querlage, bei eingekeilter Schulterlage 539. — unter Benutzung des doppelten Handgriffs der Siegemundin 540.

Wendungsschlinge 484. — zur Extraktion am Steiss 522. — zum Fixiren des vorgefallenen Arms 539.

Wharton'sche Sulze 41.

Wig and - Martin's cher Hand griff 520. Winckel's che Krankheit der Neugebornen 612.

Winkler'sche Schlussplatte 33. 34. Wirkung der Geburt auf den Gesamtorganismus 139.

Wochenbett, Physiologie des 168. —
Temperatur und Puls im 169. — Verhalten der Brüste im 176. — Diätetik des 182. — Pathologie des 549. — Statistik der Todesfälle 550. — Erysipel im 585. — Scharlach, Masern im 585. — Tetanus im 586. — Gonorrhoe im 586. — Psychosen im 588. — Anämie im 593. — Lageveränderungen des Uterus im 594. — Sankung und Vorfall der Gebärmutter im 594. — Atrophie des Uterus im 594. — Hyperinvolution des Uterus im 595.

Wochenfluss s. Lochien 173.

Wöchnerin, Gewichtsverlust der 176. — Pflege der 182. — Ernährung der 183. — Aufstehen der 181. — Untersuchung der W. am Tage des Aufstehens 184. Wolfsrachen 374. Wollhaare 46. — im Kindspech 36. — im Fruchtwasser 36.

Wundinfektionskrankheiten, die puerperalen 552. — die Mikroorganismen der 553.

Wundstarrkrampf der Nengebornen 605. Wundwerden Neugeborner 189.

### Z.

Zauge 507. — Indikationen zum Gebrauch der 507. — Vorbedingungen und Vorbereitungen zum Anlegen der 509. — das Anlegen der 511. — Kreuzung der Zangenblätter 512. — Anlegen der Z. im schrägen Durchmesser 512. — Abgleiten der 512. — Gefahren der 513. — Blutungen nach Anlegen der 514. — am nachfolgenden Kopfe 515. — am Steiss 515. — Geschichte der 515. — Achsenzugz. 516. — Schädigungen des Kindes durch die 514.

Zange nach Nägele 484, 509. — nach
Busch 516. — nach Brünninghausen 516.
— nach Tarnier 517. — nach Simpson 517.

Zeichen der Schwangerschaft 86.

Zeichen der Reife der Frucht 45. Zeichen, Hegar'sches 60. 87.

Zeit der Schwangerschaft, Diagnose

der 88.
Zellgewehsverhärtung Neugeborner

611.

Zerreissung des Beckens 314. — der Fugen des Beckens 314. — des Dammes 152, 444. — centrale Z. des Dammes 340. — der verwachsenen Scheide 344. — des Uterus in der Schwangerschaft 350, in der Geburt 350. — des Cervix 349. — des Nabelstrangs bei Sturzgegeburten 286, bei sonst normaler Geburt 430. — Behandlung der Z. des Uterus 352. — Behandlung der Z. der Scheide 355. — der Randvene der Placenta 415. — fötaler Blutgefässe bei normal inserirter Nabeschnur 430, bei Insertio velamentosa 484.

Zona pelucida 12.

Zotten des Chorion, Bildung der 17.

— in der Placenta 34. — Bildung der Blutgefässe in den 21. — Verhältnis der Z. zum mütterlichen Blut 18. — Entartung der (Blasenmole) 272. — Verkalkung der 428.

Zuckerharnruhr bei Schwangern 243.
Zurückbleiben von Placenta- und Eihautresten 589.

Zwerchfellkontraktionen, intrauterine der Frucht 56.

Zwergbecken 301.

Zwillinge (s. auch Zwillingsschwangerschalt), zweieiige, eineiige 356. — in einem 638

Amnion 358. — Verhältnis der eineilgen Z. zu den zweieilgen 358. — Verschiedene Gewichts- und Längenmaasse bei eineilgen 359. — Lage der Z. zu einander 360. — homologe Entwicklung bei 361. — Verschlingung der Nabelschnüre bei eineilgen 361. 373. — Lageveränderung des zweiten Z. in der Geburt 364. — Kreuzung der Köpfe bei 364. — Geburt des zweiten Z. 365.

Zwillingsgeburt, Verlauf der 363. mit Kollision der Früchte 364. — Nachgeburtsperiode bei 365.

Zwillingsschwangerschaft 356. — Ursachen der 355. — Corpus luteum bei 357. — Geschlechtsverhältnisse bei 361. — Verhalten der Eiltäute bei 357. — Verhalten der Placenta bei 358. — Ban der Placenta bei 358. — Diagnose der 361. — Diagnose der Z. in der Geburt 363.

# Bemerkungen zur Litteraturangabe.

Die Titel der gebräuchlichsten deutschen gynäkologischen Zeitschriften sind in den Citaten durchweg abgekürzt, und zwar bedeutet:

N. Z. f. G. Neue Zeitschrift für Geburtskunde.

M, f. G. Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten.

Z. f. G. u. F. Zeitschrift für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten.

Z. f. G. u. G. Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie.

A. f. G. Archiv für Gynäkologie.

C. f. G. Centralblatt für Gynäkologie,

M. f. G. u. G. Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie.



# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED   | DATE DUE   | DATE BORRDWED | DATE DUE |
|-----------------|------------|---------------|----------|
|                 | MON & 1973 | 9.            |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
| 7-2             |            |               |          |
| 7               |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
|                 |            |               |          |
| C28 (3-52) 100M |            |               |          |

RG524 S. P. Fl. 18
Helfeld
Leehrbuch der Gebureshilfe FCK ~ 1898

